







Digitized by the Internet Archive in 2016

# **OEUVRES**

COMPLÈTES

# DE BUFFON.

TOME VI.

QUADRUPÈDES.

IĮ.

TYPOGRAPHIE DE FIRMIN DIDOT FRÈRES,
IMPRIMEURS DE L'INSTITUT DE FRANCE,
RUE JACOB, N° 24.

## **OEUVRES**

COMPLÈTES

# DE BUFFON

AVEC

LES SUPPLÉMENS,

AUGMENTÉES DE LA CLASSIFICATION

DE G. CUVIER,

ET ACCOMPAGNÉES

DE 700 VIGNETTES GRAVÉES SUR ACIER, REPRÉSENTANT AU MOINS 900 ANIMAUX.



Come Sixième.



### PARIS,

P. DUMÉNIL, ÉDITEUR, RUE DES BEAUX-ARTS, 10.

M DCCG XXXV.



# HISTOIRE NATURELLE.

# QUADRUPÈDES.

### L'ÉLÉPHANT.

L'éléphant est, si nous voulons ne nous pas compter, l'être le plus considérable de ce monde; il surpasse tous les animaux terrestres en grandeur, et il approche de l'homme par l'intelligence autant au moins que la matière peut approcher de l'esprit. L'éléphant, le chien, le castor et le singe, sont de tous les êtres animés ceux dont l'instinct est le plus admirable; mais cet instinct, qui n'est que le produit de toutes les facultés tant intérieures qu'extérieures de l'animal, se manifeste par des résultats bien différens dans chacune de ces espèces. Le chien est naturellement, et lorsqu'il est livré à lui seul, aussi cruel, aussi sanguinaire que le loup; seulement il s'est trouvé dans cette nature féroce un point flexible sur lequel nous avons appuyé : le naturel du chien ne diffère donc de celui des autres animaux de proie que par ce point sensible qui le rend susceptible d'affection et capable d'attachement ; c'est de la nature qu'il tient le germe de ce sentiment, que l'homme ensuite a cultivé, nourri; développé par une ancienne et constante société avec cet animal, qui seul en étoit digne, qui, plus susceptible, plus capable qu'un autre des impressions étrangères, a perfectionné dans le commerce toutes ses facultés relatives. Sa sensibilité, sa docilité, son courage, ses talens, tout, jusqu'à ses manières, s'est modifié par l'exemple et modelé sur les qualités de son maître : l'on ne doit donc pas lui accorder en propre tout ce qu'il paroit avoir ; ses qualités les plus relevées, les plus frappantes, sont empruntées de nous : il a plus d'acquis que les autres animaux, parce qu'il est plus à portée d'acquérir; que, loin d'avoir comme eux de la répugnance pour l'homme, il a pour lui du penchant; que ce sentiment doux, qui n'est jamais muet, s'est annoncé par l'envie de

plaire, et a produit la docilité, la fidélité, la soumission constante, et en même temps le degré d'attention nécessaire pour agir en conséquence et toujours obéir à propos.

Le singe, au contraire, est indocile autant qu'extravagant; sa nature est en tout point également revêtue : nulle sensibilité relative, nulle reconnoissance des bons traitemens, nulle mémoire des bienfaits, de l'éloignement pour la société de l'homme, de l'horreur pour la contrainte, du penchant à toute espèce de mal, ou, pour mieux dire, une forte propension à faire tout ce qui peut nuire ou déplaire. Mais ces défauts réels sont compensés par des perfections apparentes; il est extérieurement conformé comme l'homme; il a des bras, des mains, des doigts : l'usage seul de ces parties le rend supérieur pour l'adresse aux autres animaux, et les rapports qu'elles lui donnent avec nous par la similitude des mouvemens et par la conformité des actions nous plaisent, nous décoivent, et nous font attribuer à des qualités intérieures ce qui ne dépend que de la forme des membres.

Le castor, qui paroît être fort au dessous du chien et du singe par les facultés individuelles, a cependant reçu de la nature un don presque équivalent à celui de la parole : il se fait entendre à ceux de sou espèce, et si bien entendre qu'ils se réunissent en société, qu'ils agissent de concert, qu'ils entreprennent et exécutent de grands et longs travaux en commun; et cet amour social, aussi bien que le produit de leur intelligence réciproque, ont plus de droit à notre admiration que l'adresse du singe et la fidélité du chien.

Le chien n'a donc que de l'esprit (qu'on me permette, faute de termes, de profaner ce nom); le chien, dis-je, n'a donc que de l'esprit d'emprunt, le singe n'en a que l'ap-

parence, et le castor n'a du sens que pour lui seul et les siens. L'élephant leur est supérieur à tous trois ; il réunit leurs qualités les plus éminentes. La main est le principal organe de l'adresse du singe ; l'éléphant, au moyen de sa trompe, qui lui sert de bras et de main, et avec laquelle il pent enlever et saisir les plus petites choses comme les plus grandes, les porter à sa bouche, les poser sur son dos, les tenir embrassées, ou les lancer au loin, a donc le même moyen d'adresse que le singe; et en même temps il a la docilité du chien ; il est, comme lui, susceptible de reconnoissance, et capable d'un fort attachement; il s'accoutume aisément à l'homme, se soumet moins par la force que par les bons traitemens, le sert avec zèle, avec fidélité, avec intelligence, etc. Enfin l'éléphant, comme le castor, aime la société de ses semblables; il s'en fait entendre: on les voit souvent se rassembler, se disperser, agir de concert, et s'ils n'édifient rien, s'ils ne travaillent point en commun, ce n'est peut-être que faute d'assez · d'espace et de tranquillité; car les hommes se sont très-anciennement multipliés dans toutes les terres qu'habite l'éléphant : il vit donc dans l'inquiétude, et n'est nulle part paisible possesseur d'un espace assez grand, assez libre, pour s'y établir à demeure. Nons avons vu qu'il faut toutes ces conditions et tous ces avantages pour que les talens du castor se manifestent, et que partout où les hommes se sont habitués il perd son industrie, et cesse d'édifier. Chaque être dans la nature a son prix réel et sa valeur relative : si l'on veut juger au juste de l'un et de l'autre dans l'éléphant, il faut lui accorder au moins l'intelligence du castor, l'adresse du singe, le sentiment du chien, et y ajouter ensuite les avantages particuliers, uniques, de la force, de la grandeur, et de la longue durée de la vie; il ne faut pas oublier ses armes ou ses défenses, avec lesquelles il peut percer et vaincre le lion; il faut se représenter que sous ses pas il ébranle la terre, que de sa main il arrache les arbres, que d'un coup de son corps il fait brèche dans un mur; que, terrible par sa force, il est encore invincible par la seule résistance de sa masse, par l'épaisseur du cuir qui la couvre; qu'il peut porter sur son dos une tour armée en guerre et chargée de plusieurs hommes; que seul il fait mouvoir des machines et transporte des fardeaux que six c'ievaux ne pourroient remuer, qu'à cette force prodigieuse il joint encore le courage, la prudence, le sangfroid, l'obéissance exacte; qu'il conserve de la modération, même dans ses passions les plus vives; qu'il est plus constant qu'impétueux en amour; que dans la colère il ne méconnoît point ses amis; qu'il n'attaque jamais que ceux qui l'ont offensé; qu'il se souvient des bienfaits aussi long-temps que des injures; que, n'ayant nul goût pour la chair et ne se nourrissant que de végétaux, il n'est pas né l'ennemi des autres animaux; qu'enfin il est aimé de tous, puisque tous le respectent et n'ont nulle raison de le craindre.

Aussi les hommes ont-ils eu dans tous les temps pour ce grand, pour ce premier animal, une espèce de vénération. Les anciens le regardoient comme un prodige, comme un miracle de la nature (et c'est en effet son dernier effort); ils ont beaucoup exagéré ses facultés naturelles; ils lui ont attribué sans hésiter des qualités intellectuelles et des vertus morales. Pline, Elien, Solin, Plutarque, et d'autres auteurs plus modernes, n'ont pas craint de donner à ces animanx des mœnrs raisonnées, une religion naturelle et innée, l'observation d'un culte, l'adoration quotidienne du soleil et de la lune, l'usage de l'ablution avant l'adoration, l'esprit de divination, la piété envers le ciel et pour leurs semblables, qu'ils assistoient à la mort, et qu'après leur décès ils arrosent de leurs larmes et recouvrent de terre, etc. Les Indiens, prévenus de l'idée de la métempsycose, sont encore persuadés aujourd'hui qu'un corps aussi majestueux que celui de l'éléphant ne peut être animé que par l'âme d'un grand homme ou d'un roi. On respecte à Siam, à Laos, à Pégu, etc., les éléphans blancs, comme les manes vivans des empereurs de l'Inde ; ils ont chacun un palais, une maison composée l'un nombreux domestique, une vaisselle d'or, des mets choisis, des vêtemens magnifiques, et sont dispensés de tout travail, de toute obéissance; l'empereur vivant est le seul devant lequel ils fléchissent les genoux, et ce salut leur est rendu par le monarque: cependant les attentions, les respects, les offrandes, les flattent sans les corrompre; ils n'ont donc pas une âme humaine; cela seul devroit suffire pour le démontrer aux Indiens.

En écartant les fables de la crédule antiquité, en rejetant aussi les fictions puériles de la superstition toujours subsistante, il reste encore assez à l'éléphant, aux yeux même du philosophe, pour qu'il doive le regarder comme un être de la première distinction; il est digne d'être connu, d'être observé: nous tâcherons donc d'en décrire l'histoire sans partialité, c'est-â-dire sans admiration ni mépris; nous le considérerons d'abord dans son état de nature, lorsqu'il est indépendant et libre, et ensuite dans sa condition de servitude ou de domesticité, où la volonté de son maître est en partie le mobile de la sienne.

Dans l'état de sauvage l'éléphant n'est ni. sanguinaire ni féroce : il est d'un naturel doux, et jamais il ne fait abus de ses armes ou de sa force; il ne les emploie, il ne les exerce, que pour se défendre lui-même ou pour protéger ses semblables. Il a les mœurs sociales; on le voit rarement errant ou solitaire. Il marche ordinairement de compagnie; le plus âgé conduit la troupe, le second d'âge la fait aller et marche le dernier, les jeunes et les foibles sont au milieu des autres; les mères portent leurs petits et les tiennent embrassés de leur trompe. Ils ne gardent cet ordre que dans les marches périlleuses, lorsqu'ils vont paître sur des terres cultivées; ils se promènent ou voyagent avec moins de précaution dans les forêts et dans les solitudes, sans cependant se séparer absolument ni même s'écarter assez loin pour être hors de portée des secours et des avertissemens: il y en a néanmoins quelques-uns qui s'égarent ou qui traînent après les autres, et ce sont les seuls que les chasseurs osent attaquer; car il faudroit une petite armée pour assaillir la troupe entière, et l'on ne pourroit la vaincre sans perdre beaucoup de monde : il seroit même dangereux de leur faire la moindre injure; ils vont droit à l'offenseur, et, quoique la masse de lenr corps soit très-pesante, leur pas est si grand qu'ils atteignent aisément l'homme le plus léger à la course, ils le-percent de leurs défenses, ou le saisissent avec la trompe, le lancent comme une pierre, et achèvent de le tuer en le fonlant aux pieds. Mais ce n'est que lorsqu'ils sont provoqués qu'ils font ainsi main-basse sur les hommes, ils ne font aucun mal à ceux qui ne les cherchent pas : cependant, comme ils sont susceptibles et délicats sur le fait des injures, il est bon d'éviter leur rencontre, et les voyageurs qui fréquentent leur pays allument de grands feux la nuit et battent de la caisse pour les empêcher d'approcher. On prétend que lorsqu'ils ont une fois été attaqués par les hommes, ou qu'ils sont tombés dans quelque embûche, ils ne l'oublient jamais, et qu'ils cherchent à se venger en toute occasion. Comme ils ont l'odorat excellent et peut-être plus parfait qu'aucun des animaux, à cause de la grande étendue de leur nez, l'odeur de l'homme les frappe de très-loin; ils pourroient aisément le suivre à la piste. Les anciens ont écrit que les éléphans arrachent l'herbe des endroits on le chasseur a passé, et qu'ils se la donnent de main en main, pour que tous soient informés du passage et de la marche de l'ennemi. Ces animaux aiment le bord des fleuves, les profondes vallées, les lieux ombragés et les terrains humides; ils ne peuvent se passer d'eau et la troublent avant que de la boire : ils en remplissent souvent leur trompe, soit pour la porter à leur bouche, ou seulement pour se rafraîchir le nez et s'amuser en la répandant à flots ou l'aspergeant à la ronde. Ils ne penvent supporter le froid, et souffrent aussi de l'excès de la chaleur; car, pour éviter la trop grande ardeur du soleil, ils s'enfoncent autant qu'ils penvent dans la profondeur des forêts les plus sombres; ils se mettent aussi assez souvent dans l'eau: le volume énorme de leur corps leur nuit moins qu'il ne leur aide à nager ; ils enfoncent moins dans l'eau que les autres animaux; et d'ailleurs la longueur de leur trompe, qu'ils redressent en haut et par laquelle ils respirent, leur ôte toute crainte d'être sub-

Leurs alimens ordinaires sont des racines, des herbes, des feuilles et du bois tendre : ils mangent aussi des fruits et des grains, mais ils dédaignent la chair et le poisson. Lorsque l'un d'entre eux trouve quelque part un pâturage abondant, il appelle les autres, et les invite à venir manger avec lui. Comme il leur faut une grande quantité de fourrage, ils changent souvent de lieu; et lorsqu'ils arrivent à des terres ensemencées, ils y font un dégât prodigieux; leur corps étant d'un poids énorme, ils écrasent et détruisent dix fois plus de plantes avec leurs pieds qu'ils n'en consomment pour leur nourriture, laquelle peut monter à cent cinquante livres d'herbe par jour : n'arrivant jamais qu'en nombre, ils dévastent donc une campagne en une heure. Aussi les Indiens et les Nègres cherchent tous les moyens de prévenir leur visite et de les détourner en faisant de grands bruits, de grands feux, autour de leurs terres cultivées; sonvent, malgré ces précautions, les éléplians viennent s'en emparer, en chassent le bétail domestique, font fuir les hommes, et quelquefois renversent de fond en comble leurs mirices habitations. Il est difficile de les épouvanter, et ils ne sont guère susceptibles de crainte; la seule chose qui les surprenne et puisse les arrêter sont les feux d'artifice, les pétards qu'on leur lance, et dont l'effet subit et promptement renouvelé les saisit et leur fait quelquefois rebrousser chemin. On vient très-rarement à bout de les séparer les uns des antres; car ordinairement ils prennent tous ensemble le même parti d'attaquer, de passer indifféremment, ou de fuir.

Lorsque les femelles entrept en chaleur, ce grand attachement pour la société eède à un sentiment plus vif : la troupe se sépare par couples que le désir avoit formés d'avance; ils se prennent par choix, se dérobent, et dans leur marche l'amour paroît les précéder et la pudeur les suivre, car le mystère accompagne leurs plaisirs. On ne les a jamais vus s'accoupler; ils eraignent surtout les regards de leurs semblables, et connoissent peut-être mieux que nous cette volupté pure de jouir dans le silence, et de ne s'oecuper que de l'objet aimé. Ils cherchent les bois les plus épais; ils gagnent les solitudes les plus profondes pour se livrer sans témoins, sans troubles, et sans réserve, à toutes les impulsions de la nature : elles sont d'autant plus vives et plus durables qu'elles sont plus rares et plus long-temps attendues. La femelle porte deux ans : lorsqu'elle est pleine, le mâle s'en abstient, et ce n'est qu'à la troisième année que renaît la saison des amours. Ils ne produisent qu'un petit, lequel, au moment de sa naissance, a des dents, et est déjà plus gros qu'un sanglier : cependant les défenses ne sont pas encore apparentes; elles commencent à percer peu de temps après, et à l'âge de six mois elles sont de quelques pouces de longueur : l'éléphant à six mois est déjà plus gros qu'un bœuf, et les défenses continuent de grandir et de croître jusqu'à l'âge avancé, pourvu que l'animal se porte bien et soit en liberté; car on n'imagine pas à quel point l'esclavage et les alimens apprêtés détériorent le tempérament et changent les habitudes naturelles de l'éléphant. On vient à bout de le dompter, de le soumettre, de l'instruire; et comme il est plus fort et plus intelligent qu'un autre, il sert plus à propos, plus puissamment, et plus utilement : mais apparemment le dégoût de la situation lui reste au fond du cœur; car, quoiqu'il ressente de temps en temps les plus vives atteintes de l'amour, il ne produit ni ne s'accouple dans l'état de domesticité. Sa passion contrainte dégénère en fureur; ne pouvant se satisfaire sans témoins, il s'indigne, il s'irrite, il devient insensé, violent, et l'on a besoin des

chaînes les plus fortes et d'entraves de toute espèce pour arrêter ses mouvemens et briser sa colère. Il diffère donc de tous les animaux domestiques, que l'homme traite ou manie comme des êtres sans volonté; il n'est pas du nombre de ces esclaves nés que nous propageons, mutilons, ou multiplions pour notre utilité : ici l'individu seul est eselave, l'espèce demeure indépendante et refuse constamment d'accroître au profit du tyran. Cela seul suppose dans l'éléphant des sentimens élevés au dessus de la nature commune des bêtes : ressentir les ardeurs les plus vives et refuser en même temps de se satisfaire, entrer en fureur d'amour et conserver la pudeur, sont peut-être le dernier effort des vertus humaines, et ne sont dans ce majestueux animal que des actes ordinaires, auxquels il n'a jamais manqué; l'indignation de ne pouvoir s'accoupler sans témoins, plus forte que la passion même, en suspend, en détruit les effets, excite en même temps la colère, et fait que dans ces momens il est plus dangereux que tout autre animal indompté.

Nous voudrions, s'il étoit possible, douter de ce fait; mais les naturalistes, les historiens, les voyageurs, assurent tous de concert que les éléphans n'ont jamais produit dans l'état de domesticité. Les rois des Indes en nourrissent en grand nombre; et après avoir inutilement tenté de les multiplier comme les autres animaux domestiques, ils ont pris le parti de séparer les mâles des femelles, afin de rendre moins fréquens les accès d'une chaleur stérile qu'accompagne la fureur. Il n'y a donc aucun éléphant domestique qui n'ait été sauvage auparavant', et la manière de les prendre, de les dompter, de les soumettre, mérite une attention particulière. Au milieu des forêts, et dans un lieu voisin de ceux qu'ils fréquentent, on choisit un espace qu'on environne d'une forte palissade; les plus gros arbres de la forêt servent de pieux principaux, contre lesquels on attache des traverses de charpente qui soutiennent les autres pieux : cette palissade est faite à claire-voie, en sorte qu'un homme peut y passer aisément; on y laisse une autre grande ouverture, par laquelle l'éléphant peut entrer, et cette baie est surmontée d'une trappe suspendue, ou bien elle reçoit une barrière qu'on ferme derrière lui. Pour l'attirer jusque dans cette enceinte il faut l'aller chercher : on conduit une femelle en chaleur et privée dans la forêt, et lorsqu'on imagine être à portée de la faire entendre, son gouverneur l'oblige à faire le cri d'amour ; le mâle sauvage y ré-

pond à l'instant, et se met en marche pour la rejoindre : on la fait marcher elle-même, en lui faisant de temps en temps répéter l'appel; elle arrive la première à l'enceinte, où le mâle, la suivant à la piste, entre par la même porte : dès qu'il se voit enfermé, son ardeur s'évanouit; et lorsqu'il aperçoit les chasseurs, elle se change en fureur : on lui jette des cordes à nœuds coulans pour l'arrêter; on lui met des entraves aux jambes et à la trompe; on amène deux ou trois éléphans privés et conduits par des hommes adroits; on essaie de les attacher avec l'éléphant sauvage; enfin l'on vient à bout par adresse, par force, par tourmens, et par caresses, de le dompter en peu de jours. Je n'entrerai pas à cet égard dans un plus grand détail, et je me contenterai de renvoyer aux voyageurs qui ont été témoins oculaires de la chasse des éléphans; elle est différente suivant les différens pays, et suivant la puissance et les facultés de ceux qui leur font la guerre; car au lieu de construire, comme les rois de Siam, des murailles, des terrasses, ou de faire des palissades, des parcs et de vastes enceintes, les pauvres Nègres se contentent des piéges les plus simples, en creusant sur leur passage des fosses assez profondes pour qu'ils ne puissent en sortir lorsqu'ils y sont tombés.

L'éléphant une fois dompté devient le plus doux, le plus obéissant de tous les animaux; il s'attache à celui qui le soigne, il le caresse, le prévient, et semble deviner tout ce qui peut lui plaire : en peu de temps il vient à comprendre les signes et même à entendre l'expression des sons; il distingue le ton impératif, celui de la colère ou de la satisfaction, et il agit en conséquence. Il ne se trompe point à la parole de son maître; il recoit ses ordres avec attention, les exécute avec prudence, avec empressement, sans précipitation; car ses mouvemens sont toujours mesurés, et son caractère paroît tenir de la gravité de sa masse. On lui apprend aisément à fléchir les genoux pour donner plus de facilité à ceux qui veulent le monter; il caresse ses amis avec sa trompe, en salue les gens qu'on lui fait remarquer; il s'en sert pour enlever des fardeaux, et aide lui-même à se charger. Il se laisse vêtir, et semble prendre plaisir à se voir couvert de harnois dorés et de housses brillantes. On l'attelle, on l'attache par des traits à des chariots, des charrues, des navires, des cabestans; il tire également, continument et sans se rebuter, pourvu qu'on ne l'insulte pas par des coups donnés mal

à propos, et qu'on ait l'air de lui savoir gré de la bonne volonté avec laquelle il emploie ses forces. Celui qui le conduit ordinairement est monté sur son cou, et se sert d'une verge de fer, dont l'extrémité fait le crochet, ou qui est armée d'un poinçon, avec lequel on le pique sur la tête, à côté des oreilles, pour l'avertir, le détourner, ou le presser; mais souvent la parole suffit, surtout s'il a eu le temps de faire connoissance complète avec son conducteur et de prendre en lui une entière confiance : son attachement devient quelquefois si fort, si durable, et son affection si profonde, qu'il refuse ordinairement de servir sous tout autre, et qu'on l'a quelquefois vu mourir de regret d'avoir, dans un accès de colère,

tué son gouverneur.

L'espèce de l'éléphant ne laisse pas d'être très-nombreuse, quoiqu'il ne produise qu'une fois et un seul petit tous les deux ou trois ans : plus la vie des animaux est courte et plus leur production est nombreuse. Dans l'éléphant la durée de la vie compense le petit nombre; et s'il est vrai, comme on l'assure, qu'il vive deux siècles et qu'il engendre jusqu'à cent vingt ans, chaque couple produit quarante petits dans cet espace de temps : d'ailleurs, n'ayant rien à craindre des autres animaux, et les hommes mêmes ne le prenant qu'avec beaucoup de peine, l'espèce se soutient et se trouve généralement répandue dans tous les pays méridionaux de l'Afrique et de l'Asie; il y en a beaucoup à Ceylan, au Mogol, au Bengale, à Siam, à Pégu, et dans toutes les autres parties de l'Inde; il y en a aussi, et peut-être en plus grand nombre, dans toutes les provinces de l'Afrique méridionale, à l'exception de certains cantons qu'ils ont abandonnés parce que l'homme s'en est absolument emparé. Ils sont fideles à leur patrie et constans pour leur climat; car, quoiqu'ils puissent vivre dans les régions tempérées, il ne paroit pas qu'ils aient jamais tenté de s'y établir, ni même d'y voyager; ils étoient jadis inconnus dans nos climats. Il ne paroît pas qu'Homère, qui parle de l'ivoire, con-nût l'animal qui le porte. Alexandre est le premier qui ait montré l'éléphant à l'Europe; il fit passer en Grèce ceux qu'il avoit conquis sur Porus, et ce furent peut-être les mêmes que Pyrrhus, plusieurs anuées après, employa contre les Romains dans la guerre de Tarente, et avec lesquels Curius vint triompher à Rome. Annibal ensuite en amena d'Afrique, leur fit passer la Méditerranée, les Alpes, et les conduisit

pour ainsi dire jusqu'aux portes de Rome. De temps immémorial les Indiens se sont servis d'éléphans à la guerre : chez ces nations mal disciplinées c'étoit la meilleure troupe de l'armée, et, tant que l'on n'a combattu qu'avec le fer, celle qui décidoit ordinairement du sori des batailles. Cependant l'on voit par l'histoire que les Grecs et les Romains s'accoutumèrent bientôt à ces monstres de guerre; ils ouvroient leurs rangs pour les laisser passer; ils ne cherchoient point à les blesser, mais ils lançoient tous leurs traits contre les conducteurs, qui se pressoient de se rendre, et de calmer les éléphans des qu'ils étoient séparés du reste de leurs troupes; et maintenant que le feu est devenu l'élément de la guerre et le principal instrument de la mort, les éléphans, qui en craignent le bruit et la flamme, seroient plus embarrassans, plus dangereux qu'utiles dans nos combats. Les rois des Indes font encore armer des éléphans en gnerre, mais c'est plutôt pour la représentation que pour l'effet : ils en tirent cependant l'utilité qu'on tire de tous les militaires, qui est d'asservir leurs semblables; ils s'en servent pour dompter les éléphans sauvages. Le plus puissant des mouarques de l'Inde n'a pas anjourd'hui deux cents éléphans de guerre; ils en ont beaucoup d'autres pour le service et pour porter les grandes cages de treillage dans lesquelles ils font voyager leurs femmes : c'est une monture tres-sûre, car l'éléphant ne bronche jamais; mais elle n'est pas douce, et il faut du temps pour s'accontumer au mouvement brusque et au balancement continuel de son pas : la meilleure place est sur le cou; les secousses y sont moins dures que sur les épaules, le dos, ou la croupe. Mais dès qu'il s'agit de quelque expédition de chasse ou de guerre, chaque éléphant est toujours monté de plusieurs hommes : le conducteur se met à califourchon sur le cou; les chasseurs on les combattans sont assis ou debout sur les autres parties du corps.

Dans les pays heureux où notre cauon et nos arts meutriers ne sont qu'imparfaitement counus on combat encore avec des éléphans; à Cochin et dans le reste du Malabar on ne se sert point de chevaux, et tous ceux qui ne combattent pas à pied sont montés sur des éléphans. Il en est à peu près de même au Tonquin, à Siam, à Pégu, où le roi et tous les grands seigneurs ne sont jamais montés que sur des éléphans; les jours de fête ils sont précédés et suivis d'un nonibreux cortége de ces animaux pompeu-

sement parés de plaques de métal brillantes; et couverts des plus riches étoffes. On environne teur ivoire d'anneaux d'or et d'argent, on leur peint les oreilles et les joues, on les couronne de guirlandes, on leur attache des sonnettes : ils semblent se complaire à la parure; et plus on leur met d'ornemens, plus ils sont caressans et joyeux. Au reste, l'Inde méridionale est le seul pays où les éléphans soient policés à ce point; en Afrique on sait à peine les dompter. Les Asiatiques, très-anciennement civilisés, se sont fait une espèce d'art de l'éducation de l'éléphant, et l'ont instruit et modifié selon leurs mœurs, Mais de tous les Africains les seuls Carthaginois ont autrefois dressé des éléphans pour la guerre, parce que, dans le temps de la splendeur de leur république, ils étoient peut-ètre encore plus civilisés que les Orientaux. Anjourd'hui il n'y a point d'éléphans sauvages dans toute la partie de l'Afrique qui est en deçà du mont Atlas; il y en a même peu au delà de ces montagues jusqu'au fleuve du Sénégal; mais il s'en trouve déjà beaucoup au Sénégal même, en Guinée, au Congo, à la côte des Dents, au pays d'Ante, d'Acra, de Benin, et dans toutes les autres terres du sud de l'Afrique, jusqu'à celles qui sont terminées par le cap de Bonne-Espérance, à l'exception de quelques provinces très-peuplées, telles que Fida, Ardra, etc. On en trouve de même en Abyssinie, en Éthiopie, en Nigritie, sur les côtes orientales de l'Afrique et dans l'intérieur des terres de toute cette partie de monde. Il y en a aussi dans les grandes îles de l'Inde et de l'Afrique, comme à Madagascar, à Java, et jusqu'aux Philippines.

Après avoir conféré les témoignages des historiens et des voyageurs, il nous a paru que les éléphans sont actuellement plus nombreux, plus fréquens en Afrique qu'en Asie; ils y sont aussi moins défians, moins sauvages, moins retirés dans les solitudes : il semble qu'ils connoissent l'impéritie et le peu de puissance des hommes auxquels ils ont affaire dans cette partie du monde; ils viennent tous les jours et sans aucune crainte jusqu'à leurs habitations; ils traitent les Nègres avec cette indifférence naturelle et dédaigneuse qu'ils ont pour tous les animaux; ils ne les regardent pas comme des êtres puissans, forts, et redoutables, mais comme une espèce cauteleuse, qui ne sait que dresser des embûches, qui n'ose les attaquer en face, et qui ignore l'art de les réduire en servitude. C'est en effet par cet

art, connu de tout temps des Orientaux, que ces animaux ont été réduits à un moindre nombre : les éléphans sauvages qu'ils rendent domestiques deviennent par la captivité autant d'eunuques volontaires dans lesquels se tarit chaque jour la source des générations; au lieu qu'en Afrique, où ils sont tous libres, l'espèce se soutient, et pourroit même augmenter en perdant davantage, parce que tous les individus travaillent constamment à sa réparation. Je ne vois pas qu'on puisse attribuer à une autre cause cette différence de nombre dans l'espèce : car, en considérant les autres effets, il paroît que le climat de l'Inde méridionale et de l'Afrique orientale est la vraie patrie, le pays naturel, et le séjour le plus convenable à l'éléphant; il y est beaucoup plus grand, beaucoup, plus fort qu'eu Guinée et dans toutos les autres parties de l'Afrique occidentale. L'Inde méridionale et l'Afrique orientale sont donc les contrées dont la terre et le ciel lui conviennent le mieux; et en effet, il craint l'excessive chalcur, il n'habite jamais dans les sables brûlans; et il ne se trouve en grand nombre dans le pays des Nègres que le long des rivières, et non dans les terres élevées; au lieu qu'aux Indes les plus puissans, les plus courageux de l'espèce, et dont les armes sont les plus fortes et les plus grandes, s'appellent éléphans de montagne, et habitent en effet les hauteurs où l'air étant plus tempéré, les eaux moins impures, les alimens plus sains, leur nature arrive à son plein développement, et acquiert toute son étendue, toute sa perfec-

En général, les éléphans de l'Asie l'emportent par la taille, par la force, etc., sur ceux de l'Afrique; et en particulier ceux de Ceylan sont encore supérieurs à tous ceux de l'Asie, non par la grandeur, mais par le courage et par l'intelligence : probablement ils ne doivent ces qualités qu'à leur éduration, plus perfectionnée à Ceylan qu'ailleurs; mais tous les voyageurs ont célébré les éléphans de cette île, où, comme l'on sait, le terrain est groupé par montagnes, qui vont en s'élevant à mesure qu'on avance vers le centre, et où la chaleur, quoique très-grande, n'est pas aussi excessive qu'au Sénégal, en Guinée et dans toutes les autres parties occidentales de l'Afrique. Les anciens, qui ne connoissoient de cette partie du monde que les terres situées entre le mont Atlas et la Méditerranée, avoient remarqué que les éléphans de la Libye étoient bien plus petits que ceux des Indes : il n'y

en a plus aujourd'hui dans cette partie de l'Afrique, et cela prouve encore, comme nous l'avons dit à l'article du lion, que les hommes y sont plus nombreux de nos jours qu'ils ne l'étoient dans le siècle de Carthage. Les éléphaus se sont retirés à mesure que les hommes les ont inquiétés; mais en voyageant sous le ciel de l'Afrique ils n'ont pas changé de nature; car ceux du Sénégal, de la Guinée, etc., sont, comme l'étoient ceux de la Libye, beaucoup plus petits que ceux des Grandes-Indes.

La force de ces animaux est proportionnelle à leur grandeur : les éléphans des Indes portent aisément trois ou quatre milliers: les plus petits, c'est-à-dire ceux d'Afrique, enlevent librement un poids de deux cents livres avec leur trompe; ils le placent eux-mêmes sur leurs épaules; ils prennent dans cette trompe une grande quantité d'eau qu'ils rejettent en haut ou à la ronde, à une ou deux toises de distance; ils peuvent porter plus d'un millier pesant sur leurs défenses : la trompe leur sert à casser les branches des arbres, et les défenses à arracher les arbres mêmes. On peut encore juger de leur force par la vitesse de leur mouvement, comparée à la masse de leur corps: ils font au pas ordinaire à peu près autant de chemin qu'un cheval en fait au petit trot, et autant qu'un cheval au galop lorsqu'ils courent; ce qui, dans l'état de liberté, ne leur arrive guère que quand ils sont animés de colère ou poussés par la crainte. On mène ordinairement au pas les éléphans domestiques : ils font aisément et sans fatigue quinze ou vingt lieues par jour, et quand on veut les presser ils peuvent en faire treutecinq ou quarante. On les entend marcher de très-loin, et on peut aussi les suivre de très-près à la piste; car les traces qu'ils laissent sur la terre ne sont pas équivoques, et dans les terrains où le pied marque elles ont quinze ou dix-huit pouces de diamètre.

Un éléphant domestique rend peut-être à son maître plus de services que cinq ou six chevaux; mais il lui faut du foin et une nourriture abondante et choisie; il coûte environ quatre francs ou cent sous par jour à nourrir. On lui donne ordinairement du riz cru ou cuit, mêlé avec de l'eau, et on prétend qu'îl faut cent livres de riz par jour pour qu'il s'entretienme dans sa pleine vigueur; on lui donne aussi de l'herbe pour le rafraichir, car il est sujet à s'échauffer; et il faût le mener à l'eau et le laisser baigner deux ou trois fois par jour. Il apprend

aisément à se laver lui-même; il prend de l'eau dans sa trompe, il la porte à sa bouche pour boire, et ensuite, en retournant sa trompe, il en laisse couler le reste à flots sur toutes les parties de son corps. Pour donner une idée des services qu'il peut rendre, il suffira de dire que tous les tonneaux, sacs, paquets, qui se transportent d'un lieu à un autre dans les Indes, sont voiturés par des éléphans; qu'ils peuvent porter des fardeaux sur leur corps, sur leur cou, sur leurs défenses et même avec leur gueule, en leur présentant le bout d'une corde qu'ils serrent avec les dents; que, joignant l'intelligence à la force, ils ne cassent ni n'endommagent rien de ce qu'on leur confie; qu'ils font tourner et passer ces paquets du bord des eaux dans un bateau sans les laisser mouiller, les posant doucement et les arrangeant où l'on veut les placer; que, quand ils les ont déposés dans l'endroit qu'on leur montre, ils essaient avec leur trompe s'ils sont bien situés, et que, quand c'est un tonneau qui roule, ils vont d'eux-mêmes chercher des pierres pour le caler et l'établir solidement, etc.

Lorsque l'éléphant est bien soigné il vit long-temps, quoique en captivité, et l'on doit présumer que dans l'état de liberté sa vie est encore plus longue. Quelques auteurs ont écrit qu'il vivoit quatre ou cinq cents ans 1, d'autres deux ou trois cents, et d'autres enfin cent vingt, cent trente, ou cent cinquante ans. Je crois que le terme moyen est le vrai, et que, si l'on s'est assuré que des éléphans captifs vivent cent vingt ou cent trente ans, ceux qui sont libres et qui jouissent de toutes les aisances de la vie et de tous les droits de la nature doivent vivre au moins deux cents ans ; de même, si la durée de la gestation est de deux ans, et s'il leur faut trente ans pour prendre tout leur accroissement, on peut encore être assuré que leur vie s'étend au moins au terme que nous venons d'indiquer. Au reste, la captivité abrége moins leur vie que la disconvenance du climat; quelque soin qu'on en prenne, l'éléphant ne vit pas long-temps dans les pays tempérés et encore moins dans les climats froids : celui que le roi de Portugal envoya à Louis XIV en 1668, et qui n'avoit alors que quatre ans, mourut à dixsept ans, au mois de janvier 1681, et ne subsista que treize ans dans la ménagerie de Versailles, où cependant il étoit traité soigneusement et nourri largement : on lui donnoit tous les jours quatre-vingts livres de pain, douze pintes de vin, et deux seaux de potage où il entroit encore quatre ou cinq livres de pain; et de deux jours l'un, au lieu de potage deux seaux de riz cuit dans l'eau; sans compter ce qui lui étoit donné par ceux qui le visitoient, il avoit encore tous les jours une gerbe de blé pour s'amuser; car, après avoir mangé le grain des épis, il faisoit des poignées de la paille, et il s'en servoit pour chasser les mouches; il prenoit plaisir à la rompre par petits morceaux, ce qu'il faisoit fort adroitement avec sa trompe; et comme on le menoit promener presque tous les jours, il arrachoit de l'herbe et la mangeoit. L'éléphant qui étoit dernièrement à Naples, où, comme l'on sait, la chaleur est plus grande qu'à Paris, n'y a cependant vécu qu'un petit nombre d'années; ceux qu'on a transportés vivans jusqu'à Pétersbourg périrent successivement, malgré l'abri, les couvertures, les poëles. Ainsi l'on peut assurer que cet animal ne peut subsister de lui-même nulle part en Europe, et encore moins s'y multiplier. Mais je suis étonné que les Portugais, qui ont connu, pour ainsi dire, les premiers le prix et l'utilité de ces animaux dans les Indes orientales, n'en aient pas transporté dans les climats chauds du Brésil, où peut-être, en les laissant libres, ils auroient peuplé. La couleur ordinaire des éléphans est d'un gris cendré ou noirâtre : les blancs, comme nous l'avons dit, sont extrêmement rares 2, et on

<sup>1.</sup> Onésime, au rapport de Strabon (livre XV), assure que les éléphans vivent jusqu'à cinq cents ans. — Philostrate (Vita Appol., lib. XVI) rapporte que l'éléphant Ajax, qui avoit combattu pour Porus contre Alexandre, vivoit encore quatre cents ans après. — Juba, roi de Mauritanie, a aussi écrit qu'il en avoit pris un dans le mont Atlas qui s'étoit pareillement trouvé dans un combat quatre cents ans auparavant.

<sup>2.</sup> Quelques personnes qui ont demeuré longtemps à Poudichéri nous ont paru douter qu'il existe des éléphans blancs et rouges; ils assurent qu'il n'y en a jamais eu que de noirs, du moins dans cette partie de l'Inde. Il est vrai, disent-ils, que si l'on est un certain temps saus les laver, la poussière qui s'attache à leur peau huileuse et exactement rase les fait paroître d'un gris sale, mais en sortant de l'eau ils sont noirs comme du jais. Je crois en effet que le noir est la couleur naturelle des éléphans, et qu'il ne se trouve que des éléphans noirs dans les parties de l'Inde que ces personnes ont été à portée de parcourir, mais il me paroît en même temps qu'on ne peut douter qu'à Ceylan, à Siam, à Pégu, à Cambaie, etc., il ne se trouve par hasard quelques éléphans blancs et rouges. On peut citer, pour témoins oculaires, le chevalier de Chaumont, l'abbé de Choisy, le P. Tachard, Van-der-Hagen, Joost Schuten, Thévenot, Ogilby et d'autres voyageurs moins connus. Hortenfels, qui, cemme l'on sait, a rassemblé

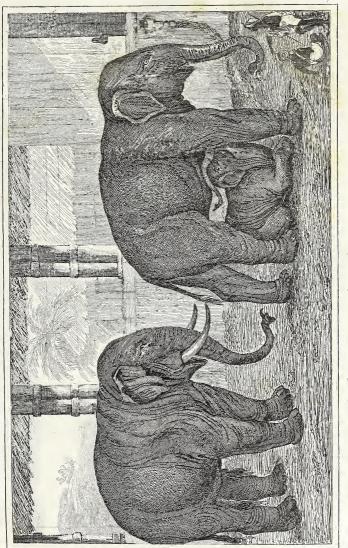

Ordre des Pachydermes. Famille des Proboscidiens. Genre Eléphant. (custer) KLEPHANTS MÂRE ET FEMELLE



cite ceux qu'on a vus en différens temps dans quelques endroits des Indes, où il s'en trouve aussi quelques-uns qui sont roux, et ces éléphans blancs et rouges sont très-estimés. Au reste, ces variétés sont si rares, qu'on ne doit pas les regarder comme subsistantes par des traces distinctes dans l'espèce, mais plutôt comme des qualités accidentelles et purement individuelles; car s'il en étoit autrement on connoîtroit le pays des éléphans blancs, celui des rouges et celui des noirs, comme l'on connoît les climats des hommes blancs, rouges et noirs. « On « trouve aux Indes des éléphans de trois « sortes, dit le P. Vincent Marie : les blancs, « qui sont les plus grands, les plus doux, « les plus paisibles, sont estimés et adorés « par plusieurs nations comme des dieux ; « les roux, tels que ceux de Ceylan, quoi-« qu'ils soient les plus petits de corsage, « sont les plus valeureux , les plus forts , les " plus nerveux, les meilleurs pour la guerre; « les autres, soit par inclination naturelle, « soit parce qu'ils reconnoissent en eux quel-« que chose de plus excellent, leur portent « un grand respect; la troisième espèce est « celle des noirs, qui sont les plus com-« muns et les moins estimés. » Cet auteur est le seul qui paroisse indiquer que le climat particulier des éléphans roux ou rouges est Ceylan; les autres voyageurs n'en font aucune mention. Il assure aussi que les éléphans de Ceylan sont plus petits que les autres; Thévenot dit la même chose dans la relation de son voyage, page 260; mais d'autres disent ou indiquent le contraire. Enfin le P. Vincent Marie est encore le seul qui ait écrit que les éléphans blancs sont les plus grands: le P. Tachard assure au contraire que l'éléphant blanc du roi de Siam étoit assez petit, quoiqu'il fût très-vieux. Après avoir comparé les témoignages des voyageurs au sujet de la grandeur des éléphans dans les différens pays, et réduit les différentes mesures dont ils se sont servis, il me paroît que les plus petits éléphans sont ccux de l'Afrique occidentale et septentrionale, et que les anciens, qui ne connoissoient que

dans son Elephantographia une grande quantité de faits tirés de différentes relations, assure que l'éléphant blanc a non seulement la peau blanche, mais aussi le poil de la queue blanc. On pent encore ajouter à tous ces témoignages l'autorité des anciens. Élien (liv. III, chap. 46) parle d'un petit éléphant blanc aux Indes, et paroît indiquer que la mère étoit noire. Cette variété dans la couleur des éléphans, quoique rare, est donc certaine et même très-ancienne, et elle n'est peut-être venue que de leur domesticité, qui dans les Indes est aussi très-ancienne.

cette partie septentrionale de l'Afrique, ont eu raison de dire qu'en général les éléphans des Indes étoient beaucoup plus grands que ceux de l'Afrique. Mais dans les terres orientales de cette partie du monde, qui étoient inconnues des anciens, les éléphans se sont trouvés aussi grands et peut-être rrême plus grands qu'aux Indes; et dans cette dernière région il paroit que ceux de Siam, de Pégu, etc., l'emportent par la taille sur ceux de Ceylan, qui cependant, de l'aveu unanime de tous les voyageurs, sont les plus courageux et les plus intelligens.

Après avoir indiqué les principaux faits au sujet de l'espèce, examinons en détail les facultés de l'individu, les mouvemens, la grandeur, la force, l'adresse, l'intelligence, etc. L'éléphant a les yeux très-petits relativement au volume de son corps, mais ils sont brillans et spirituels; et ce qui les distingue de ceux de tous les autres animaux, c'est l'expression pathétique du sentiment et la conduite presque réfléchie de tous leurs mouvemens : il les tourne lentement et avec douceur vers son maître; il a pour lui le regard de l'amitié, celui de l'attention lorsqu'il parle, le coup d'œil de l'intelligence quand il l'a écouté, celui de la pénétration lorsqu'il veut le prévenir; il semble réfléchir, délibérer, penser et ne se déterminer qu'après avoir examiné et regardé à plusieurs fois et sans précipitation, sans passiou, les signes auxquels il doit obéir. Les chiens, dont les yeux ont beaucoup d'expression, sont des animaux trop vifs pour qu'on puisse distinguer aisément les nuances successives de leurs sensations; mais comme l'éléphant est naturellement grave et modéré, on lit pour ainsi dire dans ses yeux, dont les mouvemens se succèdent lentement, l'ordre et la suite de ses affections intérieures.

Il a l'ouïe très-bonne, et cet organe est à l'extérieur, comme cclui de l'odorat, plus marqué dans l'éléphant que dans aucun autre animal; ses oreilles sont très-grandes, beaucopp plus longues, mênie à proportion du corps, que celles de l'âne, et aplatics contre la tête comme celles de l'homme : elles sont ordinairement pendantes; mais il les relève et les remue avec une grande facilité : elles lui servent à essuyer ses yeux, à les préserver de l'incommodité de la poussière et des mouches. Il se délecte au son des instrumens, et paroît aimer la musique: il apprend aisément à marquer la mesure, à se remuer en cadence et à joindre à propos quelques accens au bruit des tambours

et au son des trompettes. Son odorat est exquis, et il aime avec passion les parfums de toute espèce et surtout les fleurs odorantes; il les choisit, il les cueille une à une, il en fait des bouquets; et, après en avoir savouré l'odeur, il les porte à sa bouche et semble les goûter : la fleur d'oranger est un de ses mets les plus délicieux; il dépouille avec sa trompe un oranger de toute sa verdure, et en mange les fruits, les sleurs, les feuilles et jusqu'au jeune bois. Il choisit dans les prairies les plantes odoriférantes, et dans les bois il préfère les cocotiers, les bananiers, les palmiers, les sagous; et comme ces arbres sont moelleux et tendres, il en mange non seulement les feuilles, les fruits, mais même les branches, le tronc et les racines; car quand il ne peut arracher ces branches avec sa trompe, il les déracine avec ses défenses.

A l'égard du sens du toucher, il ne l'a, pour ainsi dire, que dans la trompe; mais il est aussi délicat, aussi distinct dans cette espèce de main que dans celle de l'homme. Cette trompe, composée de membranes, de nerfs et de muscles, est en même temps un membre capable de mouvement et un organe de sentiment : l'animal peut non seulement la remucr, la fléchir, mais il peut la raccourcir, l'allonger, la courber et la tourner en tous sens. L'extrémité de la trompe est terminée par un rebord qui s'allonge par le dessus en forme de doigt; c'est par le moyen de ce rebord et de cette espece de doigt que l'éléphant fait tout ce que nous faisons avec les doigts? il ramasse à terre les plus petites pièces de monnoie: il cueille les herbes et les fleurs en les choisissant une à une; il dénoue les cordes, ouvre et ferme les portes en tournant les clefs et poussant les verrous; il apprend à tracer des caractères réguliers avec un instrument aussi petit qu'une plume. On ne peut même disconvenir que cette main de l'éléphant n'ait plusieurs avantages sur la nôtre : elle est d'abord, comme on vient de le voir, également flexible, et tout aussi adroite pour saisir, palper en gros et toucher en détail. Toutes ces opérations se font par le moyen de l'appendice en manière de doigt situé à la partie supérieure du rebord qui environne l'extrémité de la trompe, et laisse dans le milieu une, concavité faite en forme de tasse, au fond de laquelle se trouvent les deux orifices des conduits communs de l'odorat et de la respiration. L'éléphant a donc le nez dans la main, et il est le maître de joindre la puissance de ses poumons à l'action de ses doigts et d'attirer par une forte succion les liquides, ou d'enlever des corps solides très-pesans, en appliquant à leur surface le bord de sa trompe, et faisant un vide au dedans par aspiration.

La délicatesse du toucher, la finesse de l'odorat, la facilité du mouvement et la puissance de succion, se trouvent donc à l'extrémité du nez de l'éléphant. De tous les instrumens dont la nature a si libéralement muni ses productions chéries, la trompe est peut-être le plus complet et le plus admirable; c'est non seulement un instrument organique, mais un triple sens, dont les fonctions réunies et combinées sont en même temps la cause, et produisent les effets de cette intelligence et de ces facultés qui distinguent l'éléphant et l'élèvent au dessus de tous les animaux. Il est moins sujet qu'aucun autre aux erreurs du sens de la vue, parce qu'il les rectifie promptement par le sens du toucher, et que, se servant de sa trompe comme d'un long bras pour toucher les corps au loin, il prend comme. nous des idées nettes de la distance par ce moyen; au lieu que les autres animaux (à l'exception du singe et de quelques autres. qui ont des espèces de bras et de mains) ne peuvent acquérir ces mêmes idées qu'en parcourant l'espace avec leur corps. Le toucher est de tous les sens celui qui est le plus relatif à la connoissance ; la délicatesse du toucher donne l'idée de la substance des corps, la flexibilité dans les parties de cet organe donne l'idée de leur forme extérieure, la puissance de succion celle de leur pesanteur, l'odorat celle de leurs qualités, et la longueur du bras celle de leur distance : ainsi par un seul ct même membre, et, pour ainsi dire, par un acte unique ou simultané, l'éléphant sent, aperçoit et juge plusieurs choses à la fois : or, une sensation multiple équivant en quelque sorte à la réflexion; donc, quoique cet animal soit, ainsi que tous les autres, privé de la puissance de réfléchir, comme ses sensations se trouvent combinées dans l'organe même, qu'elles sont contemporaines, et, pour ainsi dire, indivises les unes avec les autres, il n'est indivises les unes avec les autres de lui même des espas étonnant qu'il ait de lui-même des espèces d'idées, et qu'il acquière en peu de ni temps celles qu'on veut lui transmettre. La réminiscence doit être ici plus parfaite que dans aucune autre espèce d'animal; car la mémoire tient beaucoup aux circonstances | | | des actes, et toute sensation isolée, quoique très-vive, ne laisse aucune trace distincte ni durable; mais plusieurs sensations combinées et contemporaines font des impressions profondes et des empreintes étendues : en sorte que si l'éléphant ne peut se rappeler une idée par le seul toucher, les sensations voisines et accessoires de l'odorat et de la force de succion, qui ont agi en même temps que le toucher, lui aident à s'en rappeler le souvenir. Dans nous-mêmes, la meilleure manière de rendre la mémoire fidèle est de se servir successivement de tous nos sens pour considérer un objet, et c'est faute de cet usage combiné des sens que l'homme oublie plus de choses qu'il n'en retient.

Au reste, quoique l'éléphant ait plus de mémoire et d'intelligence qu'aucun des animaux, il a cependant le cerveau plus petit que la plupart d'entre eux, relativement au volume de son corps ; cc que je ne rapporte que comme une preuve particulière que le cerveau n'est point le siége des sensations, le sensorium commun, lequel réside au contraire dans les nerfs des sens et dans les membranes de la tête : aussi les nerfs qui s'étendent dans la trompe de l'éléphant sont en si grande quantité qu'ils équivalent pour le nombre à tous ceux qui sc distribuent dans le reste du corps. C'est donc en vertu de cette combinaison singulière des sens et de ccs facultés uniques de la trompe que cet animal est supérieur aux autres par l'intelligence, malgre l'énormité de sa masse, malgré la disproportion de sa forme; car l'éléphant est en meme temps un miraele d'inlelligence et un monstre de matière : le corps très-épais et sans aucune souplesse : le cou court et presque inflexible; la tête petite et difforme; les oreilles excessives et e nez encore beaucoup plus excessif; les eux trop petits, ainsi que la gueule, le nembre génital et la queue; les jambes massives, droites et peu flexibles; le pied si court et si petit qu'il paroît être nul; la peau dure, épaisse et calleusc : toutes ces difformités paroissent d'antant plus que toutes sont modelées en grand ; toutes d'autant plus désagréables à l'œil que la plupart n'ont point d'exemple dans le reste de la nature, aucun animal n'ayant ni la tète, ni les pieds, ni le nez, ni les orcilles, ni les défenses faites ou placees comme celles de l'éléphant.

À résulte pour l'animal plusieurs inconvéniens de cette conformation bizarre; il seut à peine tourner la tête; il ne peut se tourner lui-même pour rétrograder qu'en faisant un circuit. Les chasseurs qui l'attaquent par derrière ou par le flanc évitent les effets de sa vengeance par des mouyemens

circulaires; ils ont le temps de lui porter de nouvelles atteintes pendant qu'il fait effort pour se tourner contre eux. Les jambes, dont la rigidité n'est pas aussi grande que celle du cou et du corps, ne fléchissent néanmoins que lentement et difficilement; elles sont fortement articulées avec les cuisses. Il a le genou comme l'homme et le pied aussi bas; mais ce pied sans étendue est aussi saus ressort et sans force, et le genou est dur ct sans souplesse; cependant, tant que l'éléphant est jeune et qu'il se porte bien, il le fléchit pour se coucher, pour se laisser ou monter ou charger; mais dès qu'il est vieux ou malade ce mouvement devient si difficile qu'il aime mieux dormir debout, et que si on le fait eoucher par force il faut ensuite des machines pour le relever et le remettre en pied. Ses défenses, qui deviennent avec l'âge d'un poids énorme, n'étant pas situées dans une position verticale comme les cornes des autres animaux, forment deux longs léviers qui, dans cette direction presque horizontale, fatiguent prodigieusement la tête et la tirent en bas; en sorte que l'animal est quelquefois obligé de faire des trous dans le mur de sa loge pour les soutenir et se soulager de leur poids. Il a le désavantage d'avoir l'organe de l'odorat très-éloigné de celui du gout, l'incommodité de ne pouvoir rien saisir à terre avce sa bouche, parce que son cou court ne peut plier pour laisser baisser assez la tête : il faut qu'il prenne sa nourriture et même sa boisson avec le nez; il la porte ensuite non pas à l'entrée de la gueule, mais jusqu'à son gosier; et lorsque sa trompe est remplie d'eau, il en fourre l'extrémité jusqu'à la racine de la langue, apparemment pour rabaisser l'épiglotte, et pour empêcher la liqueur, qui passe avec impétuosité, d'entrer dans le larynx; car il pousse cette cau par la force de la même haleine qu'il avoit employée pour la pomper; elle sort de la trompe avec bruit, et entre dans le gosieravec précipitation : la langue, la bouche, ni les lèvres, ne lui servent pas, comme aux autres animaux, à sucer ou laper sa boisson.

De là paroît résulter une conséquence singulière, c'est que le petit éléphant doit téter avec le nez et porter ensuite à son gosier le lait qu'il a pompé; cependant les anciens ont écrit qu'il tétoit avec la gueule et non avec la trompe; mais il y a toute apparence qu'ils n'avoient pas été témoins du fait, et qu'ils ne l'ont fondé que sur l'analogie, tous les animaux n'ayant pas d'autre

manière de téter. Mais si le jeune éléphant avoit une fois pris l'usage ou l'habitude de pomper avec la bouche en suçant la mamelle de sa mère, pourquoi la perdroit-il pour tout le reste de sa vie? pourquoi ne se sert-il jamais de cette partie pour pomper l'eau lorsqu'il est à portée? pourquoi feroit-il toujours une action double, tandis qu'une simple suffiroit? pourquoi ne lui voit-on jamais rien prendre avec sa gueule que ce qu'on jette dedans lorsqu'elle est ouverte? etc. Il paroît donc très-vraisemblable que le petit éléphant ne tette qu'avec la trompe : cette présomption est non seulement prouvée par les faits subséquens, mais elle est encore fondée sur une meilleure analogie que celle qui a décidé les anciens. Nous avons dit qu'en général les animaux au moment de leur naissance ne peuvent être avertis de la présence de l'aliment dont ils ont besoin par aucun autre sens que par celui de l'odorat. L'oreille est certainement très-inutile à cet effet; l'œil l'est également et très-évidemment, puisque la plupart des animaux n'ont pas les yeux ouverts lorsqu'ils commencent à téter; le toucher ne peut que leur indiquer vaguement et également toutes les parties du corps de la mère, ou plutôt il ne leur indique rien de relatif à l'appétit; l'odorat seul doit l'avertir, c'est non seulement une espèce de goût, mais un avantgoût qui précède, accompagne et détermine l'autre. L'éléphant est donc averti comme tous les autres animaux, par cet avant-goût, de la présence de l'aliment; et comme le siége de l'odorat se trouve ici réuni avec la puissance de succion à l'extrémité de sa trompe, il l'applique à la mamelle, en pompe le lait, et le porte ensuite à sa bouche pour satisfaire son appétit. D'ailleurs les deux mamelles ctant situées sur la poitrine, comme aux femmes, et n'ayant que de petits mamelons très-disproportionnés à la grandeur de la gueule du petit, duquel aussi le cou ne peut plier, il faudroit que la mère se renversât sur le dos ou sur le côté pour qu'il pût saisir la mamelle avec la bouche, et il auroit encore beaucoup de peine à cn tirer le lait, à cause de la disproportion énorme qui résulte de la grandeur de la gueule et de la petitesse du mamelon : le rebord de la trompe, que l'éléphant contracte autant qu'il lui plait, se trouve au contraire proportionné au ma-melon, et le petit éléphant peut aisément, par son moyen, téter sa mère, soit debout ou couchée sur le côté. Ainsi tout s'accorde pour infirmer le témoignage des anciens sur

ce fait, qu'ils ont avancé sans l'avoir vérifié car aucun d'entre eux, ni même aucun de modernes que je connoisse, ne dit avoir vi téter l'éléphant, et je crois pouvoir assure que si quelqu'un vient dans la suite à l'ob server, on verra qu'il ne tette point avec la gueule, mais avec le nez. Je crois de même que les anciens se sont trompés en nou disant que les éléphans s'accouplent à la manière des autres animaux; que la femelle abaisse seulement sa croupe pour recevoir plus aisément le mâle : la position des parties paroît rendre impossible cette situation d'accouplement ; l'éléphante n'a pas, comme les autres femelles, l'orifice de la vulve au bas du ventre et voisin de l'anus; cet orifice en est à deux pieds et demi ou trois pieds de distance, il est situé presque au milieu du ventre : d'autre côté le mâle n'a pas le membre génital proportionné à la grandeur de son corps, non plus qu'à celle de ce long intervalle qui, dans la situation opposée, seroit en pure perte. Les naturalistes et les voyageurs s'accordent à dire que l'éléphant n'a pas le membre génital plus gros ni guère plus long que le cheval : il ne lui seroit donc pas possible d'atteindre au but dans la situation ordinaire aux quadrupèdes; il faut que la femelle en prenne une autre et se renverse sur le dos. De Feynes et Tavernier l'ont dit positivement; mais j'avoue que j'aurois fait peu d'attention à leurs témoignages, si cela ne s'accordoit pas avec la position des parties, qui ne permet pas à ces animaux de se joindre autrement 1. Il leur faut donc pour cette opération plus de temps, plus d'aisance, plus de commodités qu'aux autres, et c'est peut-être par cette raison qu'ils ne s'accouplent que quand ils sont en pleine liberté, et lorsqu'ils ont en effet toutes les facilités qui leur sont nécessaires. La femelle doit non seulement consentir, mais il faut encore qu'elle provoque le mâle par une situation indécente, qu'apparemment elle ne prend jamais que quand elle se croit sans témoins. La pudeur n'estelle donc qu'une vertu physique qui se trouve aussi dans les bêtes? elle est au moins, comme la douceur, la modération, la tem-

r. J'avois écrit cet article lorsque j'ai reçu des notes de M. de Bussy sur l'éléphant : ce fait, que la position des parties m'avoit indiqué, se trouve pleinement confirmé par son témoignage. « L'élé-« phant, dit M. de Bussy, s'accouple d'une façon « singulière; la femelle se couche sur le dos, et le « mâle, s'appuyant sur ses jambes antérieures et « fléchissant en arrière les postérieures, ne touche « à la femelle qu'autant qu'il en a besoin pour « le coît. »

pérance, l'attribut général et le bel apanage de tout sexe féminin.

Ainsi l'éléphant ne tette, ne s'accouple, une mange, ni ne boit comme les autres animaux. Le son de sa voix est aussi très-sinbgulier; si l'on en croit les anciens, elle se divise pour ainsi dire en deux modes trèsdifférens et fort inégaux : il passe du son spar le nez ainsi que par la bouche; ce son abrend des inflexions dans cette longue tromlebette, il est rauque et filé comme celui d'un or nstrument d'airain, tandis que la voix qui passe par la bouche est entrecoupée de paues courtes et de soupirs durs. Ce fait avancé m par Aristote, ensuite par les naturalistes et an nême par quelques voyageurs, est vraisemplablement faux, ou du moins n'est pas ksact. M. de Bussy assure positivement que al éléphant ne pousse aucun cri par la trompe : ependant, comme en fermant exactement a bouche l'homme même peut rendre quelue son par le nez, il se peut que l'éléhant, dont le nez est si grand, rende des ons par cette voie lorsque sa bouche est at ermée. Quoi qu'il en soit, le cri de l'éléhant se fait entendre de plus d'une liene, t cependant il n'est pas effrayant comme le ugissement du tigre ou du lion.

L'éléphant est encore singulier par la conprmation des pieds et par la texture de la eau : il n'est pas revêtu de poil comme les utres quadrupèdes; sa peau est tout-à-fait ise; il en sort seulement quelques soies ans les gerçures, et ces soies sont très-clairièmées sur le corps, mais assez nombreuses Il ux cils des paupières, au derrière de la te, dans les trous des oreilles, et au deans des cuisses et des jambes. L'épiderme ur et calleux a deux espèces de rides, les h nes en creux et les autres en relief; il paabit déchiré par gerçures, et ressemble asz bien à l'écorce d'un vieux chêne. Dans nomme et dans les animaux l'épiderme est artout adhérent à la peau; dans l'éléphant est seulement attaché par quelques points, mme le sont deux étoffes piquées l'une et l'autre. Cet épiderme est naturellement se c et fort sujet à s'épaissir; il acquiert sount trois on quatre lignes d'épaisseur par desséchement successif des différentes counes qui se régénèrent les unes sous les aues : c'est cet épaississement de l'épiderme ni produit l'elephantiasis on lèpre sèche à quelle l'homme, dont la peau est dénuée par l'eléphant, est quel-de l'éléphant, est quel-de l'eléphant, est pour la prévenir les sur à l'éléphant, et pour la prévenir les sur diens ont soin de le frotter souvent d'huile,

et d'entretenir par des bains fréquens la souplesse de la peau : elle est très-sensible partout où elle n'est pas calleuse, dans les gercures, et dans les autres endroits où elle ne s'est ni desséchée ni durcie. La piqure des mouches se fait si bien sentir à l'éléphant qu'il emploie non seulement ses mouvemens naturels, mais même les ressources de son intelligence pour s'en délivrer; il se sert de sa queue, de ses oreilles, de sa trompe, pour les frapper; il fronce sa peau partout où elle peut se contracter, et les écrase entre ses rides; il prend des branches d'arbres, des rameaux, des poignées de longue paille, pour les chasser; et lorsque tout lui manque, il ramasse de la poussière avec sa trompe, et en couvre tous les endroits sensibles : on l'a vu se poudrer ainsi plusieurs fois par jour, et se poudrer à propos, c'est-à-dire en sortant du bain. L'usage de l'eau est presque aussi nécessaire à ces animaux que celui de l'air et de la terre; lorsqu'ils sont libres, ils quittent rarement le bord des rivières; ils se mettent aussi souvent dans l'eau jusqu'au veutre, et ils y passent quelques heures tous les jours. Aux Indes, où on a appris à les traiter de la manière qui convient le mieux à leur naturel et à leur tempérament, on les lave avec soin, et on leur donne tout le temps nécessaire et toutes les facilités possibles pour se laver euxmêmes : on nettoie leur peau en la frottant avec de la pierre ponce, et ensuite on leur met des essences, de l'huile et des couleurs.

La conformation des pieds et des jambes est encore singulière et différente dans l'éléphant de ce qu'elle est dans la plupart des autres animaux : les jambes de devant paroissent avoir plus de hauteur que celles de derrière; cependant celles-ci sont un peu plus longues; elles ne sont pas pliées en deux endroits comme les jambes de derrière du cheval ou du bœuf, dans lesquelles la cuisse est presque entièrement engagée dans la croupe, le genou très-près du ventre, et les os du pied si élevés et si longs qu'ils paroissent faire une grande partie de la jambe : dans l'éléphant au contraire cette partie est très-courte et pose à terre; il a le genou comme l'homme au milieu de la jambe, et non pas près du ventre. Ce pied si court et si petit est partagé en cinq doigts, qui tous sont recouverts par la peau, et dont aucun n'est apparentau dehors. On voit seulement des espèces d'ongles dont le nombre varie, quoique celui des doigts soit constant; car il y a toujours cinq doigts à chaque pied, et ordinairement aussi cinq ongles; mais

quelquefois il ne s'en trouve que quatre, ou même trois, et dans ce cas ils ne correspondent pas exactement à l'extrémité de doigts. Au reste, cette variété, qui n'a été observée que sur de jeunes éléphans transportés en Europe, paroît être purement accidentelle, et dépend vraisemblablement de la manière dont l'éléphant a été traité dans les premiers temps de son accroissement. La plante du pied est revêtue d'une senselle de cuir dur comme la corue, et qui déborde tout autour : c'est de cette même substance

dont sont formés les ongles. Les oreilles de l'éléphant sont très-longues; il s'en sert comme d'un éventail; il les fait remuer et claquer comme il lui plaît. Sa queue n'est pas plus longue que l'oreille, et n'a ordinairement que deux pieds et demi ou trois pieds de longueur : elle est assez menue, pointue, et garnie à l'extrémité d'une houppe de gros poils ou plutôt de filets de corne noirs, luisans, et solides; ce poil ou cette corne est de la grosseur et de la force d'un gros fil de fer, et un homme ne peut le casser en le tirant avec les mains, quoiqu'il soit élastique et pliant. Au reste, cette houppe de poils est un ornement très recherché des Nègresses, qui y attachent apparemment quelque superstition : une quene d'éléphant se vend quelquefois deux ou trois esclaves, et les Nègres hasardent souveut leur vie pour tâcher de la couper et de l'enlever à l'animal vivant. Outre cette houppe de gros poils qui est à l'extrémité, la queue est couverte, ou plutôt parsemée dans sa longueur, de soies dures et plus grosses que celles du sanglier; il se trouve aussi de ces soies sur la partie convexe de la trompe et aux paupières, où elles sont quelquefois longues de plus d'un pied : ces soies ou poils aux deux paripières ne se trouvent guère que dans l'homme, le singe, et l'éléphant.

Le climat, la nourriture, et la condition, influent beaucoup sur l'accroissement et la grandeur de l'éléphant; en général, ceux qui sont pris jeunes et réduits à cet âge en captivité n'arrivent jamais aux dimensions entières de la nature. Les plus grands éléphans des Indes et des côtes orientales de l'Afrique ont quatorze pieds de hauteur; les plus petits, qui se trouvent au Sénégal et dans les autres parties de l'Afrique occidentale, n'ont que dix ou onze pieds, et tous ceux qu'on a amenés jeunes en Europe ne sc sont pas élevés à cette hauteur. Celui de la ménagerie de Versailles, qui venoit de Congo, n'avoit que sept pieds et demi de hauteur à l'âge de dix-sept aus; en treize

ans qu'il vécut il ne grandit que d'un pied en sorte qu'à quatre ans, lorsqu'il fut en voyé, il n'avoit que six pieds et demi d hauteur; et comme l'accroissement va tou jours de moins en moins, on ne peut pa supposer que s'il fût arrivé à l'âge de trent ans, qui est le terme ordinaire de l'accrois sement entier, il eût acquis plus de hui pieds de hauteur : ainsi la condition ou l'é tat de domesticité réduit au moins d'un tier l'accroissement de l'animal non seulemen en hauteur, mais dans toutes les autres di mensions. La longueur du corps, mesuré depuis l'œil jusqu'à l'origine de la queue est à peu près égale à sa hauteur prise a niveau du garrot. Un éléphant des Indes de quatorze pieds de hauteur, est donc plu de sept fois plus gros et plus pesant que n l'étoit l'éléphant de Versailles. En compa rant l'accroissement de cet animal à celt de l'homme, nous trouverons que l'enfar ayant communément trente-un pouces, c'es à-dire la moitié de sa hauteur, à deux ans et prenant son accroissement entier en ving ans, l'éléphant, qui ne le prend qu'en trents doit avoir la moitié de sa hauteur à tro ans; et de même, si l'on veut juger de l'é normité de la masse de l'éléphant, on trou vera, le volume du corps d'un homme étai supposé de deux pieds et demi cubiques que celui du corps d'un éléphant de que torze pieds de longueur, et auquel on r supposeroit que trois pieds d'épaisseur et c largeur moyenne, seroit cinquante fois aus gros 1, et que par conséquent un éléphan doit peser autant que cinquante homme « J'ai vu, dit le P. Vincent Marie, que « ques éléphans qui avoient quatorze « quinze pieds de liauteur 2, avec la loi « gueur et la grosseur proportionnées. I « mâle est toujours plus grand que la f « melle. Le prix de ces animaux augmen « à proportion de la grandeur, qui se m « sure depuis l'œil jusqu'à l'extrémité « « dos; et quand cette dimension atteint i « certain terme, le prix s'accroît comme « lui des pierres précieuses. Les élépha « de Guinée, dit Bosman, ont dix, douz « ou treize pieds de haut <sup>3</sup>; ils sont incor « parablement plus petits que ceux des I

<sup>1.</sup> Gassendi, dans la Vie de Peirese, dit qu'il peser un éléphant, et qu'il le trouva peser ur mille einq cents livres. Cet éléphant étoit apparement très-petit; car celui dont nous venons de structer les dimensions, que nous avons peut-ètrop réduites, pèseroit au moins huit milliers.

2. Ces pieds sout probablement des pieds i que le la commentation de la commentation de

<sup>3.</sup> Ce sont probablement des pieds du Rhin.

« des orientales, puisque ceux qui ont écrit « l'histoire de ces pays-là donnent à ceux-ci « plus de coudées de haut que ceux-là n'en « ont de pieds. J'ai vu des éléphans de treize « pieds de haut, dit Edward Terry, et j'ai « trouvé bien des gens qui m'ont dit en « avoir vu de quinze pieds de haut 1. » De ces témoignages et de plusieurs autres qu'on pourroit encore rassembler, on doit couclure que la taille la plus ordinaire des éléphans est de dix à onze pieds, que ceux de treize et de quatorze pieds de hauteur sont trèsrares, et que les plus petits ont au moins neuf pieds lorsqu'ils ont pris tout leur accroissement dans l'état de liberté. Ces masses énormes de matière ne laissent pas, comme nous l'avous dit, de se mouvoir avec beaucoup de vitesse ; elles sont soutenues par quatre membres qui ressemblent moins à des jambes qu'à des piliers ou des colonnes massives de quinze ou dix-huit pouces de diamètre, et de cinq ou six pieds de hauteur; ces jambes sont donc une ou deux fois plus longues que celles de l'homme : ainsi quand l'éléphant ne feroit qu'un pas tandis qu'un homme en fait deux, il le surpasseroit à la course. Au reste, le pas ordinaire de l'éléphant n'est pas plus vite que celui du cheval; mais quand on le pousse il prend une espèce d'amble qui, pour la vitesse, equivaut au galop. Il exécute donc avec promptitude et même avec assez de liberté tous les mouvemeus directs; mais il manque absolumeut de facilité pour les mouvemens obliques ou rétrogrades. C'est ordi nairement dans les chemins étroits et creux. où il a peine à se retourner, que les Nègres l'attaquent et lui coupent la queue, qui pour eux est d'un aussi grand prix que tout le reste de la bête. Il a beaucoup de peine à lescendre les pentes trop rapides; il est obligé de plier les jambes de derrière, afin u'en desceudant le devant du corps conerve le niveau avec la croupe, et que le poids de sa propre masse ne le précipite pas. I nage aussi très-bien, quoique la forme de es jambes et de ses pieds paroisse indiquer e contraire; mais comme la capacité de la poitrine et du ventre est très-grande, que le olume des poumons et des intestins est norme, et que toutes ces graudes parties ont remplies d'air ou de matières plus léères que l'eau, il enfonce moins qu'un aure; il a dès lors moins de résistance à vainre, et peut par conséquent nager plus vite n faisant moins d'efforts et moins de mouvemens des jambes que les autres. Aussi s'en sert-on très-utilement pour le passage des rivières; outre deux pièces de canon de trois ou quatre livres de balle, dout on le charge dans ces occasions 2, on lui met encore sur le corps une infinité d'équipages, indépendamment de quantité de personnes qui s'attachent à ses oreilles et à sa queue pour paser l'eau; lorsqu'il est ainsi chargé, il nage entre deux eaux, et on ne lui voit que la trompe qu'il tient élevée pour respirer.

Quoique l'éléphant ne se nourrisse ordinairement que d'herbes et de bois tendre, et qu'il lui faille un prodigieux volume de cette espèce d'aliment pour pouvoir en tirer la quantité de molécules organiques nécessaires à la nutrition d'un aussi vaste corps, il n'a cependant pas plusieurs estomacs, comme la plupart des animaux qui se nourrissent de même; il n'a qu'un estomac : il ne rumine pas; il est plutôt conformé comme le cheval que comme le bœuf ou les autres animaux ruminans: la panse qui lui manque est suppléce par la grosseur et l'étendue des intestius, et surtout du colon, qui a deux ou trois pieds de diamètre sur quinze ou vingt de longueur; l'estomac est en tout bien plus petit que le colon, n'ayant que trois pieds et demi ou quatre pieds de longueur sur un pied ou un pied et demi dans sa plus grande largeur. Pour remplir d'aussi grandes capacités il faut que l'animal mange, pour ainsi dire, continuellement, surtout lorsqu'il n'a pas de nourriture plus substantielle que l'herbe : aussi les éléphans sauvages sont presque toujours occupés à arracher des herbes, cueillir des feuilles, ou casser du jeune bois; et les domestiques, auxquels on donne une grande quantité de riz, ne laisseut pas encore de cueillir des herbes dès qu'ils se trouvent à portée de le faire. Quelque grand que soit l'appétit de l'éléphant, il mange avec modération, et son goût pour la propreté l'emporte sur le sentiment du besoin ; son adresse à séparer avec sa trompe les bonnes feuilles d'avec les mauvaises, et le soin qu'il a de bien les secouer pour qu'il n'y reste point d'insectes ni de sable, sont des choses agréables à voir. Il aime beaucoup le vin, les liqueurs spiritueuses, l'eau-devie, l'arack, etc.: on lui fait faire les corvées les plus pénibles et les entreprises les plus fortes en lui montrant un vase rempli de ces liqueurs, et en le lui promettant pour prix de ses travaux. Il paroît aimer anssi la fumée du tabac, mais elle l'étourdit

2. Notes de M. de Bussy, communiquées par M. le marquis de Montmirail.

<sup>1.</sup> Ce sont peut-être des pieds anglois.

l'enivre. Il craint toutes les mauvaises odeurs, et il a une horreur si grande pour le cochon que le seul cri de cet animal l'émeut et le fait fuir .

Pour achever de donner une idée du naturel et de l'intelligence de ce singulier animal, nous croyons devoir donner ici des notes qui nous ont été communiquées par M. le marquis de Montmirail, lequel nou seulement a bien voulu les demander et les recueillir, mais s'est aussi donné la peine de traduire de l'italien et de l'allemand tout ce qui a rapport à l'histoire des animaux dans quelques livres qui m'étoient inconnus; son goût pour les arts et les sciences, son zèle pour leur avancement, sout fondés sur un discernement exquis et sur des connoissances très-étendues dans toutes les parties de l'histoire naturelle. Nous publierons donc, avec autant de plaisir que de reconnoissance, les bontés dont il nous honore et les lumières que nous lui devons : l'on verra, dans la suite de cet ouvrage, combien nous aurons occasion de rappeler son nom. « On se sert de l'éléphant pour le « transport de l'artillerie sur les montagnes, « et c'est là que son intelligence se fait « mieux sentir. Voici comme il s'y prend : « pendant que les bœufs attelés à la pièce « de canon font effort pour la traîner en « haut, l'éléphant pousse la culasse avec son « front, et à chaque effort qu'il fait il sou-« tient l'affût avec son genou qu'il place à la « roue. Il semble qu'il comprenne ce qu'on « lui dit. Son conducteur veut-il lui faire « faire quelque corvée pénible, il lui ex-« plique de quoi il est question, et lui dé-« taille les raisons qui doivent l'engager à « obéir : si l'éléphant marque de la répu-« gnance à ce qu'il exige de lui, le cornac « (c'est ainsi qu'on appelle son conducteur) e promet de lui donner de l'arack, ou quel-" que chose qu'il aime; alors l'animal se « prête à tout. Mais il est dangereux de lui « manquer de parole; plus d'un cornac en « a été la victime. Il s'est passé à ce sujet, « dans le Dékan, un trait qui mérite d'être « rapporté, et qui, tout incroyable qu'il « paroît, est cependant exactement vrai. Un « éléphant venoit de se venger de son cornac « en le tuant; sa femme, témoin de ce spec-« tacle, prit ses deux enfans et les jeta aux « pieds de l'animal encore tout furieux, en

« lui disant: Puisque tu as tué mon mari, « ôte-moi aussi la vie, ainsi qu'à mes en-« fans. L'éléphant s'arrêta tout court, s'a-« doucit, et, comme s'il eût été touché de « regret, prit avec sa trompe le plus grand « de ces deux enfans, le mit sur son cou, « l'adopta pour son cornac, et n'en voulut « point souffrir d'autre.

« Si l'éléphant est vindicatif, il n'est pas « moins reconnoissant. Un soldat de Pondi-« chéri, qui avoit coutume de porter à un « de ces animaux une certaine mesure d'a-« rack chaque fois qu'il touchoit son prêt, « ayant un jour bu plus que de raison et se « voyant poursuivi par la garde, qui le « vouloit conduire en prison, se réfugia « sous l'éléphant et s'y endormit. Ce fut en « vain que la garde tenta de l'arracher de « cet asile, l'éléphant le défendit avec sa « trompe. Le lendemain, le soldat, revenu « de son ivresse, frémit, à son réveil, de se « trouver couché sous un animal d'une gros-« seur si énorme. L'éléphant, qui, sans « doute, s'aperçut de son effroi, le caressa « avec sa trompe pour le rassurer, et lui fit « entendre qu'il pouvoit s'en aller.

« L'éléphant tombe quelquefois dans une « espèce de folie qui lui ôte la docilité et le « rend même très-redoutable : on est alors « obligé de le tuer. On se contente quelque-« fois de l'attacher avec de grosses chaînes « de fer, dans l'espérance qu'il viendra à « résipiscence; mais, quand il est dans son « état naturel, les douleurs les plus aiguës « ne peuvent l'engager à faire du mal à qui « ne lui en a pas fait. Un éléphant, furieux « des blessures qu'il avoit reçues à la bataille « de Hambour, couroit à travers champs et « poussoit des cris affreux ; un soldat qui , « malgré les avertissemens de ses camarades, « n'avoit pu fuir, peut-être parce qu'il étoit « blessé, se trouva à sa rencontre; l'éléphant « craignit de le fouler aux pieds, le prit avec « sa trompe, le plaça doucement de côté et « continua sa route. » Je n'ai pas cru devoir rien retrancher de ces notes que je viens de transcrire; elles ont été données à M. le marquis de Montmirail par M. de Bussy, qui a demeuré dix ans dans l'Inde, et qui, pendant ce long séjour, y a servi très-utilement l'état et la nation. Il avoit plusieurs éléphans à son service ; il les montoit trèssouvent, les voyoit tous les jours, et étoit à portée d'en voir beaucoup d'antres et de les observer. Ainsi ces notes, et toutes les autres que j'ai citées avec le nom de M. de Bussy, me paroissent mériter une égale confiance, MM. de l'Académie des Sciences

T. L'éléphant qui étoit à la ménagerie de Versailles avoit une grande aversion et même beaucoup de crainte des pourceaux; le cri d'un petit cochon le fit fuir une fois fort loin. Élien a remarqué cette antipathie.

nous ont aussi laissé quelques faits qu'ils avoient appris de ceux qui gouvernoient l'éléphant à la ménagerie de Versailles, et ces faits me paroissent aussi mériter de trouver place ici. « L'éléphant sembloit cou-« noître quand on se moquoit de lui, et s'en « souvenir pour s'en venger quand il en « trouvoit l'occasion. A un homme qui l'a-« voit trompé, faisant semblant de lui jeter « quelque chose dans la gueule, il lui donna « uu coup de sa trompe qui le renversa, ct « lui rompit deux côtes, ensuite de quoi il « le foula aux pieds et lui rompit une jambe, « et s'étant agenouillé, lui voulut enfoucer « ses défenses dans le ventre, lesquelles « n'entrèrent que dans la terre aux deux « côtés de la cuisse, qui ne fut point bles-« sée. Il écrasa un autre homme, le frois-« sant contre une muraille, pour le même « sujet. Un peintre le vouloit dessiner dans « une attitude extraordinaire, qui étoit de « tenir sa trompe levée et la gucule ouverte; « le valet du peintre, pour le faire demeurer « dans cet état, lui jetoit des fruits dans la « gueule, et le plus souvent faisoit semblant « d'en jeter : il en fut indigné ; et, comme « s'il cut connu que l'envie que le peintre « avoit de le dessiner étoit la cause de cette « importunité, au lieu de s'en prendre au « valet il s'adressa au maître, et lui jeta par « sa trompe une quantité d'eau dont il gâta « le papier sur lequel le peintre le dessinoit. " Il se servoit ordinairement bien moins « de sa force que de son adresse, laquelle « étoit telle qu'il s'ôtoit avec beaucoup de « facilité une grosse double courroie dont « il avoit la jambe attachée, la défaisant de « la boucle et de l'ardillon; et comme on « eut entortillé cette boucle d'une petite « corde renouéc à beaucoup de nœuds, il « dénouoit tout sans rien rompre. Une muit, « après s'être ainsi dépêtré de sa courroie, « il rompit la porte de sa loge si adroite-« ment que son gouverneur n'en fut point « éveillé; de là il passa dans plusieurs cours « de la ménagerie, brisant les portes fer-« mées, et abattant la maçonnerie quand « elles étoient trop petites pour le laisser " passer; et il alla ainsi dans les loges des « autres animaux ; ce qui les épouvanta « tellement qu'ils s'enfuirent tons se cacher « dans les lieux les plus reculés du parc. »

Enfiu, pour ne rien omettre de ce qui peut contribuer à faire connoître toutes les facultés naturelles et toutes les qualités acquises d'un animal si supérieur aux autres, nous ajouterons encore quelques faits que nous avons tirés des voyageurs les moins

suspects. « L'éléphant, même sauvage (dit « le P. Vincent Marie), ne laisse pas d'a-« voir des vertus : il est généreux et tempé-« rant; et quand il est domestique, on l'es-« time par sa douceur et sa fidélité envers « son maître, son amitié pour celui qui « le gouverne, etc. S'il est destiné à servir « immédiatement les princes, il connoît sa « fortune, et conserve une gravité conve-« nable à son emploi; si, au contraire, on « le destine à des travaux moins honorables, « il s'attriste, se trouble, et laisse voir « clairement qu'il s'abaisse malgré lui. A la « guerre, dans le premier choc, il est impétueux et fier ; il est le même quand il « est enveloppé par les chasseurs ; mais il « perd le courage lorsqu'il est vainen.... « Il combat avec ses défenses, et ne craint « rien tant que de perdre sa trompe, qui, « par sa consistance, est facile à couper.... « Au reste, il est naturellement donx; il « n'attaque personne, à moins qu'on ne « l'offense : il semble même se plaire en « compagnie; il aime surtout les enfans, il « les caresse, et paroît reconnoître en eux « leur innocence. » « L'éléphant, dit François Pyrard, est

"L'éléphant, dit François Pyrard, est "l'animal qui a le plus de jugement et de connoissance, de sorte qu'on le diroit avoir quelque usage de raison, outre qu'il cst infiniment profitable et de service à l'homme. S'il est question de monter dessus, il est tellement souple, obéissant, et d'ressé pour se ranger à la commodité de l'homme et à la qualité de la personne qui s'en veut servir, que, se pliant bas, il aide lui-même à celui qui veut monter dessus, et le soulage avec sa trompe.... Il est si obéissant qu'on lui fait faire tout ce qu'on veut, pourvu qu'on le prenne de donceur... Il fait tout ce qu'on lui dit, il caressse ceux qu'on lui montre, etc. »

« En domant aux éléphans, disent les « voyageurs hollandois, tout ce qui peut leur « plaire, on les rend aussi privés et aussi « soumis que le sont les hommes. L'on peut d'ire qu'il ne leur manque que la parole... « Ils sont orgueilleux et ambitieux; mais ils « se sonviennent du bien qu'on leur a fait « et ont de la reconnoissance, jusque la « qu'ils ne manquent point de baisser la « tête, pour marque de respect, en passant « devant les maisons où ils ont été bien « traités.... Ils se laissent conduire et com- « mander par un enfant; mais ils veulent « être loués et chéris. On ne sauroit se mo- « quer d'eux ni les injurier qu'ils ne l'en- « tendent; et ceux qui le font doivent bien

« prendre garde à eux, car ils seront bien «'heureux s'ils s'empêchent d'être arrosés « de l'eau des trompes de ces animaux, ou « d'être jetés par terre, le visage contre la

« poussière.

« Les éléphans, dit le P. Philippe, ap-« prochent beaucoup du jugement et du « raisonnement des hommes... Si on com-« pare les singes aux éléphans, ils ne sem-« bleront que des animaux très-lourds et « très-brutaux; et en effet, les éléphans « sont si lionnêtes qu'ils ne sauroient souf-« frir qu'on les voie lorsqu'ils s'accouplent; « et si de hasard quelqu'un les avoit vus en « cette action, ils s'en vengeroient infailli-« blement, etc... Ils saluent en fléchissant « les genoux et en baissant la tête; et « lorsque leur maître veut les monter, ils « lui présentent si adroitement le pied qu'il « peut s'en servir comme d'un degré. Lors-« qu'on a pris un éléphant sauvage, et « qu'on lui a lié les pieds, le chasseur l'a-« borde, le salue, lui fait des excuses de ce « qu'il l'a lié, lui proteste que ce n'est pas « pour lui faire injure...; lui expose que « la plupart du temps il avoit fante de « nourriture dans son premier état, au lieu « que désormais il sera parfaitement bien « traité, qu'il lui en fait la promesse. Le « chasseur n'a pas plus tôt achevé ce discours « obligeant que l'éléphant le suit comme le « feroit un très-doux agneau. Il ne faut « pas pourtant conclure de là que l'éléphant « ait l'intelligence des langues, mais seule-« ment qu'ayant une très-parfaite estimative « il connoît les divers mouvemens d'estime " ou de mépris, d'amitié ou de haine, et « tous les autres dont les hommes sont « agités envers lui; et pour cette cause il « est plus aisé à dompter par les raisons « que par les coups et par les verges... Il « jette des pierres fort loin et fort droit « avec sa trompe, et il s'en sert pour « verser de l'eau avec laquelle il se lave le « corps. »

« De cinq éléphans, dit Tavernier, que « les chasseurs avoient pris, trois se sauvè-« rent, quoiqu'ils eussent des chaînes et des « eordes autour de leur corps, et même de « leurs jambes. Ces gens-là nous dirent une « chose surprenante, et qui est tout-à-fait « admirable, si on peut la croire : c'est que « ccs éléphans ayant été une fois attrapés, « et étant sortis du piége, si on les fait en-« trer dans les bois, ils sont dans la dé-« fiance, et arrachent avec leur trompe une « grosse branche, dont ils vont sondant « partout avant d'asseoir leur pied, s'il n'y

« a point de trous à leur passage, pour n'être « pas attrapés une seconde fois; ee qui fai-« soit désespérer aux chasseurs qui nous « contoient cette histoire de pouvoir re-« prendre aisément les trois éléphans qui « leur étoient échappés... Nous vîmes les « deux autres éléphans qu'on avoit pris. « Chacun de ees éléphans sauvages étoit « entre deux éléphans privés; et autour « des sauvages il y avoit six hommes tenant « des lances à feu , qui parloient à ces ani-« maux, en leur présentant à manger, et « disant en leur langage Prends cela et le « mange. C'étoient de petites bottes de foin, « des morceaux de sucre noir, et du riz « cuit avec de l'eau et force grains de poi-« vre. Quant l'éléphant sauvage ne vouloit « pas faire ce qu'on lui commandoit, les « hommes ordonnoient aux éléphans privés « de le battre; ee qu'ils faisoient aussitôt', « l'un le frappant sur le front et sur la tête « avee sa trompe; et lorsqu'il faisoit mine « de se revancher contre eelui-là, l'autre le « frappoit de son côté; de sorte que le pau-« vre éléphant sauvage ne savoit plus où « il enétoit, ce qui lui apprenoit à obéir. » « J'ai plusieurs fois observé, dit Edward « Terry, que l'éléphant fait plusieurs eho-« ses qui tiennent plus du raisonnement « humain que du simple instinct naturel « qu'on lui attribue. Il fait tont ce que son « maître lui commande. S'il veut qu'il fasse « peur à quelqu'un, il s'avance vers lui « avec la même fureur que s'il le vouloit « mettre en pièces; et lorsqu'il en est tout « proche, il s'arrète tout court sans lui faire « aucun mal. Si le maître veut faire affront « à un autre, il parle à l'éléphant, qui « prendra avee sa trompe de l'eau du ruis-« seau et de la boue, et la lui jettera au « nez. Sa trompe est faite d'un cartilage; « elle pend entre les dents : quelques-uns « l'appellent sa main, à cause qu'en plu-« sieurs occasions elle lui rend le même ser-« vice que la main fait aux hommes... Le « Mogol en a qui servent de bourreaux aux « criminels condamnés à mort. Si leur con-« ducteur leur commande de dépêcher « promptement ces misérables, ils les met-« tent en pièces en un moment avec leurs « pieds; et au contraire s'il leur commande « de les faire languir, ils leur rompent les « os les uns après les autres, et leur font « souffrir un supplice aussi cruel que celui « de la roue. » Nous pourrions citer encore plusieurs au-

tres faits aussi curieux et aussi intéressans que ceux qu'on vient de lire; mais nous aurions bientôt excédé les limites que nous avons tâché de nous prescrire dans cet ouvrage: nous ne serions pas même entré dans un si grand détail, si l'éléphant n'étoit de tous les animaux le premier à tous égards, celui par conséquent qui méritoit le plus d'attention. Nous n'avons rien dit de la production de son ivoire, parce que M. Daubenton nous paroît avoir épuisé ce sujet dans sa description des différentes parties de l'éléphant. On verra combien d'observations utiles et nouvelles il a faites sur la nature et la qualité de l'ivoire dans ses différens états, et en même temps on sera bien aise de savoir qu'il a rendu à l'éléphant les défenses et les os prodigieux qu'on attribuoit au mammouth. J'avoue que j'étois moi-même dans l'incertitude à cet égard; j'avois plusieurs fois considéré ces ossemens énormes, et je les avois comparés avec le squelette d'éléphant que nous avons au Cabinet du Roi, que je savois être le squelette d'un éléphant presque adulte; et comme, avant d'avoir fait l'histoire de ces animaux, je ne me persuadois pas qu'il pût exister des éléphans six ou sept fois plus gros que celui dont je voyois le squelette, que d'ailleurs les gros ossemens n'avoient pas les mêmes proportions que les os correspondans dans, le squelette de l'éléphant, j'avois cru, comme le vulgaire des naturalistes, que ces grands ossemens avoient appartenu à un animal beaucoup plus grand, et dont l'espèce s'étoit perdue ou avoit été détruite. Mais il est certain, comme on l'a vu dans cette histoire, qu'il existe des éléphans qui ont jusqu'à quatorze pieds de hauteur, c'est-à-dire des éléphans six ou sept fois plus gros (car les masses sont comme les cubes de la hauteur ) que celui dont nons avons le squelette, et qui n'avoit que sept pieds et demi de hauteur : il est certain d'ailleurs, par les observations de M. Daubenton, que l'âge change la proportion des os, et que lorsque l'animal est adulte ils grossissent considérablement, quoiqu'ils aient cessé de grandir; enfin il est encore certain, par le témoignage des voyageurs, qu'il y a des défenses d'éléphans qui pèsent chacune plus de cent vingt livres. Tout cela réuni fait que nons ne doutons plus que ces défenses et ces ossemens ne soient en effet des défenses et des ossemens d'éléphans. M. Sloane l'avoit dit, mais il ne l'avoit pas prouvé : M. Gmeliu l'a dit encore plus affirmativement : et il nous a donné sur cela

r. La quantité prodigieuse d'os qu'on trouve par-ci par-là sous terre dans la Sibérie est surtout une chose de tant d'importance que je crois faire des faits curieux, et que nous avons cru devoir rapporter ici; mais M. Daubenton

plaisir à bien des lecteurs de leur procurer l'avantage de trouver ici rassemblé tout ce qui manquoit jusqu'à présent à l'histoire naturelle de ces os. Pierre-le-Grand s'est surtout reudu recommandable à ce sujet aux naturalistes, et comme il cherchoit en tout à suivre la nature dans ses routes les plus cachées; il ordonna entre autres, en 1722, à tous ceux qui rencontreroient quelque part des cornés de mammouth, de s'attacher singulièrement à ramasser tous les autres os appartenant à cet animal, sans en excepter un seul, et de les envoyer à Pétersbourg. Ces ordres furent publiés dans toutes les villes de Sibérie, et entre autres à Jakutzk, où d'abord après la publication un sluschewoi, appelé Wasilei Otlasow, s'engagea par écrit, devant Michael Petrowitsch Ismailow, capitaine lieutenant de la garde et waywode de l'endroit, à se transporter dans les cantons inférieurs de la Lena pour chercher des os de mammouth, et il fut dépêché la même année 23 avril. L'année d'après, un autre s'adressa à la chancellerie de Jakutzk, et lui représenta qu'il s'étoit transporté avec son fils vers la mer pour chercher des os de mammouth, et que vis-à-vis Surjatoi-Noss, à environ deux cents verstes de ce lieu et de la mer, il avoit trouvé dans un terrain de tourbe, qui est le terrain ordinaire de ces districts, une tête de mammonth à laquelle tenoit une corne, et auprès de laquelle il y avoit une autre corne du même animal, qui l'avoit peutêtre perdue de son vivant; qu'à peu de distance de là ils avoient tiré de la terre une autre tête avec des cornes d'un animal qui leur étoit inconnu; que cette tête ressemble assez à une tête de bœuf, mais qu'elle avoit les cornes au dessus du nez, et que par rapport à un accident qui lui étoit arrivé à ses yeux il avoit été obligé de laisser ces têtes sur les lieux ; qu'ayant appris l'ordonnance de Sa Majesté, il supplioit de détacher son fils avec lui vers Vst-janskoje, simowie, et vers la mer. Le waywode lui accorda sa demande, et 'cs fit partir sur-le-champ. Un troisième sluschewoi de Jakutzk représenta à la chancellerie, en 1724, qu'il avoit fait un voyage sur la rivière de Jelon, et qu'il avoit eu le bonheur de trouver sur cette rivière, dans un rivage escarpé, une tête de mammouth fraîche, avec une corne et ses partics; qu'il l'avoit tirée de terre et laissée dans un endroit où il sauroit la retrouver; qu'il prioit qu'on le détachât avec deux hommes accoutumés à chercher de pareilles choses. Le waywode y consentit pareillement. Le Cosaque se mit bientôt après en route : il retrouva la tête et toutes ses parties, à l'exception des cornes; il n'y avoit plus que la moitié d'une corne, qu'il apporta avec la tête à la chancelleric de Jakutzk. Il apporta quelque temps après deux cornes de mammouth qu'il avoit trouvées aussi sur la rivière de Jelon.

Les Cosaques de Jakutzk furent charmés, sous prétexte d'aller chercher des cornes de mammouth, de trouver moyen de faire de si beaux voyages. On leur accordoit cinq ou six chevaux de poste, pendant qu'un seul auroit suffi, et ils pouvoient employer les autres pour le transport de leurs propres marchandises. Un paceil avantage devoit beaucoup les cncourager. Un Cosaque de Jakutzk, appelé fwanselsku, demanda à la chancellerie qu'on l'envoyât dans les simowies d'Alaseisch et de Kowymisch, pour y chercher de ces sortes d'os et du vrai cristal; il avoit déjà vécu dans lesdits

nous paroît être le premier qui ait mis la chose hors de doute par des mesures préci-

lieux, et y avoit amassé des choses remarquables, et envoyé réellement à Jakutzk quelques-uns de ces os. Rien ne parut plus important que cette expédition, et le Cosaque fut envoyé à sa destination le

2 d'avril 1725.

Nosar-Koleschow, commissaire d'Indigirsk, envoya, en 1723, à Jakutzk, et de là à Irkutzk, le squelette d'une tête extraordinaire, qui, à ee qu'on m'a dit, avoit deux arsehines moins trois wersehoks de long, une arschine de haut, et qui étoit munie de deux cornes et d'une dent de mammouth. Ce squelette est arrivé le 14 octobre 1723 à Irkutzk, et j'en ai trouvé la relation dans la chancellerie de cette ville. On m'a assuré aussi que le même homme a fourni une corne de mammouth après.

Tont eeci, tel que je l'ai ramassé des différentes relations, regarde, pour la plus grande partie, une espèce d'os, savoir: 1º tous ceux qui se trouvent dans le cabinet impérial de Pétersbourg, sous le nom d'os de mammouth, aurquels tous ceux qui voudront les confronter avec les os d'éléphant ne pourront disputer une parfaite ressemblance avec ces derniers; 2º on voit par les relations ci-dessus qu'on a trouvé dans la terre des têtes d'un animal tout-àfait différent d'un éléphant, et qui, partieulièrement par rappor, à la figure des cornes, ressembloit à une tête de bœuf plutôt qu'à celle d'un éléphant. D'ailleurs cet animal ne peut pas avoir été aussi gros qu'un éléphant; et j'en ai vu une tôte à Jakutzk, qui avoit été envoyée d'Anadirskoiostrog, et qui, selon ee qu'on m'a dit, étoit parfaitement semblable à celle que Portn-Jagin avoit trouvée. J'en ai eu moi-même une d'Ilainskoi-ostrog que j'ai envoyée au Cabinet impérial à Péters-bourg. Enfin j'ai appris que sur le rivage du Nischnaja-Tunguska on trouve non seulement parci par-là de pareilles têtes, mais eneore d'autres os, qui certainement ne sont pas des os d'éléphant, tels que des omoplates, des os saerés, des os innominés, des os des hanches et des os des jambes, qui vraisemblablement appartiennent à cette même espèce d'animaux auxquels on doit attribuer lesdites têtes, et que sans contredit on ne doit pas exclure du genre des bœufs. J'en ai vu des os de jambes et de hanches de cette espèce, dont je ne saurois rien dire de partieulier, sinon qu'en comparaison de leur grosseur ils m'ont paru extrême-ment courts. Ainsi on trouve en Sibérie deux sortes d'os en terre, dont anciennement on n'estimoit aucun que eeux qui ressemblent parfaitement aux dents saillantes d'éléphant; mais il semble que depuis l'ordonnance impériale on a commencé à les considérer tous en général, et que comme les premiers avoient déjà occasioné la fable de l'animal mammouth, on a rangé ces derniers dans la même classe; car, quoiqu'on connoisse avec la moindre attention que ees derniers sont d'un animal tout-àfait différent du premier, on n'a pas laissé de les confondre ensemble. C'est encore une erreur de croire avec Isbrand-Ides, et ceux qui suivent ses rêveries, qu'il n'y a que les montagnes qui s'étendent depuis la rivière de Ket vers le nord-est, et par conséquent aussi les environs de Mangasca et de Jakutzk, qui soient remplis de ces os d'éléphant: il s'en trouve non seulement dans toute la Sibérie et dans ses distriets les plus méridionaux, comme dans les eantons supérieurs de l'Irtisch, du Toms et de la Lena, mais encore par-ci par-là en Russie, et même en bien des endroits en Allemases, des comparaisons exactes, et des raisons fondées sur les grandes connoissances

gne, où ils sont connus sous le nom d'ivoire fossile fossile), et eela avee beaucoup de raison; ear tout l'ivoire qu'on travaille en Allemagne vient des dents d'éléphant que nous tirons des Indes, et l'ivoire fossile ressemble parfaitement à ces dents, sinon qu'il est pourri. Dans les climats un peu chauds ees dents se sont amollies et changées en ivoire fossile; mais dans ceux où la terre reste continuellement gelée, on trouve ces dents trèsfraîches pour la plupart. De là peut aisément dériver la fable qu'on a souvent trouvé ces os et autres ensanglantés: cette fable a été gravement débitée par Isbrand-Ides, et d'après lui par Muller, qui ont été copiés par d'autres avec assurance, et comme s'il n'y avoit pas lieu d'en douter : comme une fiction va rarement seule, le sang qu'on pré-tend avoir trouvé à ces os a enfanté une autre fiction de l'animal mammouth, dont on a conté que dans la Sibérie il vivoit sous terre, qu'il y mouroit quelquefois, et étoit enterré sous les décombres, et tout cela pour rendre raison du sang qu'on prétendoit trouver à ees os. Muller nous donne la description du mammouth. « Cet animal, dit-il, a « quatre ou einq aunes de haut, et environ trois « brasses de long; il est d'une couleur grisâtre, « ayant la tête fort longue et le front très-large ; « des deux côtés, précisément au dessous des yeux, «il a des cornes qu'il peut mouvoir et eroiser « comme il a la faculté de s'étendre considérable-« ment en marchant, et de se rétréeir en un petit « volume. Ses pattes ressemblent à celles d'un ours « par leur grosseur. » Isbrand-Ides est assez sincère pour avouer que, de tous ceux qu'il a questionnés sur eet animal, il n'a trouvé personne qui lui ait dit avoir vu un mammouth vivant.... Les têtes et les autres os qui s'accordent avec ceux des éléphans ont été autrefois, sans contredit, des parties réelles de l'éléphant. Nous ne devons pas refuser toute croyance à cette quantité d'os d'éléphant, et je présume que les éléphans, pour éviter leur destruction, dans les grandes révolutions de la terre, se sont échappés de leur endroit natal, et se sont dispersés de toutes parts tant qu'ils ont pu : leur sort a été différent; les uns ont été bien loin, les autres ont pu, même après leur mort, avoir été transportés fort loin par quelque inondation; ceux au contraire qui, étant encore en vie, se sont trop écartés vers le nord doivent nécessairement y avoir payé le tribut de leur délieatesse; d'autres encore, sans avoir été si loin, ont pu se noyer dans une inondation ou périr de lassitude... La grosseur de ees os ne doit pas nous arrêter; les dents saillantes ont jusqu'à quatre arschines de long et six pouces de diamètre, M. de Strahlenberg dit jusqu'à neuf, et les plus fortes pèsent jusqu'à six à sept pouds. J'ai fait voir dans un autre endroit qu'il y a des dents fraîches prises de l'éléphant qui ont jusqu'à dix pieds de long, et qui pèsent cent, cent quarante-six, eeut soixante et cent soixante-huit livres.... ll y a des morceaux d'ivoire fossile qui ont une apparence jaunâtre, ou qui jaunissent par la suite des temps, et d'autres qui sont bruns comme des noix de coco, ou plus clairs, et enfin d'autres qui sont d'un bleu noiràtre. Les dents qui n'ont pas été bien gelées dans la terre, et ont resté pendant quelque temps exposées à l'effet de l'air, sont sujettes à devenir plus ou moins jaunes ou brunes , et elles prennent d'autres couleurs suivant l'espèce d'humidité qui y agit en se joignant à l'air : aussi, qu'il s'est acquises dans la science de l'ana-

tomie comparée.

\*Jc donne ici la figure (voy. les planches) d'un éléphant qui étoit à la foire de Saint-Germain en 1773; c'étoit une femelle qui avoit six pieds sept pouces trois lignes de longueur, cinq pieds sept pouces de hauteur, et qui n'étoit âgée que de trois ans neuf mois. Ses dents n'étoient pas encore toutes venues, et ses défenses n'avoient que six pouces six lignes de longueur. La tête étoit très-grosse, l'œil fort petit, l'iris d'un brun foncé. La masse de son corps, informe et ramassée, paroissoit varier à chaque mouvement, en sorte que cet animal semble être plus difforme dans le premier âge que quand il est adulte; la peau étoit fort brune, avec des rides et des plis assez frappans; les deux mamclles avec des mamelons apparens sont placées dans l'intervalle des deux jambes de devant.

#### Dimensions de cet animal.

| Dimensions de cei animai.      |     |        |      |  |  |
|--------------------------------|-----|--------|------|--|--|
|                                | pi. | po.    | lig. |  |  |
| Longueur du corps mesuré en    |     |        |      |  |  |
| ligne droite                   | 6   | 7      | 3    |  |  |
| Hauteur du train de devant     | 4   | 10     | 5    |  |  |
| Hauteur du train de derrière.  | 5   | r      | 9    |  |  |
| La plus grande hanteur du      |     |        | -    |  |  |
| corps                          | 5   | 7      | >>   |  |  |
| Hauteur du ventre              | 2   | 7<br>3 | 6    |  |  |
| Longueur de la tête depuis la  |     |        |      |  |  |
| màchoire à l'occiput           | 1   | 1      | 11   |  |  |
| Longueur de la mâchoire infé-  |     |        |      |  |  |
| rieure                         | 2)  | 8      | 9    |  |  |
| Distance entre le bout de la   |     |        | ·    |  |  |
| mâchoire inférieure et l'angle |     |        |      |  |  |
| de l'œil                       | 2   | 5      | 9    |  |  |
| Distance entre l'angle posté-  |     |        | U    |  |  |
| rieur et l'oreille             | 22  | 10     | 5    |  |  |
| Longueur de l'œil d'un angle à |     |        |      |  |  |
| l'autre                        | >>  | 2      | 4    |  |  |
| Largeur entre les deux yeux.   | 1   | 1      | 10   |  |  |
| Longueur des oreilles en ar-   |     |        |      |  |  |
| rière                          | r   | 3      | 7    |  |  |
|                                |     |        |      |  |  |

suivant ce que dit M. de Strahlenberg, on trouve quelquefois des morceaux d'un bleu noir dans ces dents corrompues.... il seroit à souhaiter pour le bien de l'histoire naturelle qu'on connût, pour les autres os qu'on trouve en Sibérie, l'espèce d'animal auquel ils appartiennent; mais il n'y a guère lieu de l'espérer.

Relation d'un voyage à Kamtschatha, par M. Gmelin, imprimée en 1745 à Pétersbourg, en langue

russe.

La traduction de cet article m'a d'abord été communiquée par M. de l'Isle, de l'Académie des Sciences, et ensuite par M. le marquis de Montmirail, qui en a fait la traduction sur l'original allemand, imprimé à Gottingen en 1752.

| ******                                  |     |     |      |
|-----------------------------------------|-----|-----|------|
|                                         | pi. | po. | lig. |
| Hauteur de l'oreille                    | 1   | 2   | 4    |
| Circonférence du cou                    | 5   | 5   | τ    |
| Circonférence du corps derrière         |     |     |      |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 7   | 8   | >>   |
| Circonférence du corps devant           | ,   | •   |      |
| les jambes de derrière                  | 7   | 8   | 3    |
| Circonférence du corps à l'en-          | ,   | 0   | •    |
|                                         | 0   |     | _    |
| droit le plus gros                      | 8   | 33  | 7,   |
| Longueur du tronçon de la               |     | 7   |      |
| queue                                   | 2   | r,  | 4    |
| Circonférence de la queue à             |     |     |      |
| son origine                             | 1   | , I | 9    |
| Longueur de l'avant-bras, de-           |     | _   |      |
| puis le coude au poignet                | 2   | ĭ   | 6    |
|                                         | 1   | 10  | 6    |
| Longueur du talon jusqu'au              |     |     |      |
| bout des ongles                         | 22  | 0   | 6    |
| Largeur du pied de devant               | "   | 9   | 3    |
|                                         |     | -   | 5    |
| Largeur du pied de derrière.            | >>  | 10  |      |
| Longueur des plus grands ongles.        | >>  | 1   | 9    |
| Largeur                                 | >>  | 3 . | >>   |
| Longueur de la trompe étendue.          | 3   | 7   | 3    |
| · •                                     |     |     |      |

Il nous a paru, en comparant le mâle et la femelle que nous avons tous deux vus, le premier en 1771, et l'autre en 1773, qu'en général la femelle a les formes plus grosses et plus charnues que le mâle, au point qu'il ne seroit pas possible de s'y tromper; sculement elle a les orcilles plus petites à proportion que le mâle; mais le corps paroissoit plus renflé, la tête plus grosse, et

les membres plus arrondis.

Dans l'espèce de l'éléphant comme dans toutes les autres espèces de la nature, la femelle est plus douce que le mâle; cellc-ci étoit même caressante pour les gens qu'elle ne connoissoit pas, au lieu que l'éléphant mâle est souvent redoutable. Celui que nous avons vu en 1771 étoit plus fier, plus indifférent, et beaucoup moins traitable que cette femelle. C'est d'après ce mâle que M. de Sève a dessiné la trompe et l'extrémité de la verge représentées ici. Dans l'état de repos cette partie ne paroît point du tout à l'extérieur ; le ventre semble être absolument uni, et ce n'est que dans le moment où l'animal veut uriner que l'extrémité sort du fourreau, comme on le voit représenté. Cet éléphant mâle, quoique presque aussi jeune que la femelle, étoit, comme je viens de le dire, bien plus difficile à gouverner. Il cherchoit même à saisir avec sa trompe les gens qui l'approchoient de près, et il a souvent arraché les poches et les basques de l'habit des curieux. Ses maîtres mêmes étoient obligés de prendre

avec lui des précautions, au lieu que la femelle sembloit obéir avec complaisance. Le seul moment où on l'a vue marquer de l'humeur a été celui de son emballage dans son caisson de voyage. Lorsqu'on voulut la faire entrer dans ce caisson, elle refusa d'avancer, et ce ne fut qu'à force de contrainte et de coups de poinçon, dont on la piquoit par derrière, qu'on la força d'entrer dans cette espèce de cage, qui servoit alors à la transporter de ville en ville. Irritée des mauvais traite mens qu'elle venoit d'essuyer, et ne pouvant se retourner dans cette prison étroite, elle prit le seul moyen qu'elle avoit de se venger; ce fut de remplir sa trompe et de jeter le volume d'un seau d'eau au visage et sur le corps de celui qui l'avoit le plus harcelée.

Au reste, on a représenté la trompe vue par dessous pour en faire mieux connoître la structure extérienre et la flexibilité.

J'ai dit, dans l'histoire naturelle de l'éléphant, qu'on pouvoit présumer que ces animaux ne s'accouploient pas à la manière des autres quadrupèdes, parce que la position relative des parties génitales dans les individus des deux sexes paroit exiger que la femelle se renverse sur le dos pour recevoir le mâle. Cette conjecture, qui me paroissoit plausible, ne se trouve pas vraie, car je crois qu'on doit ajouter foi à ce que je vais rapporter d'après un témoin oculaire.

M. Marcellus Bles, seigneur de Maërgestal, écrit de Bois-le-Duc dans les termes sui-

vans:

« Ayant trouvé dans le bel ouvrage de M. le comte de Buffon qu'il s'est trompé touchant l'accouplement des éléphans, je puis dire qu'il y a plusieurs endroits en Asie et en Afrique où ces animaux se tiennent toujours dans les bois écartés et presque inaccessibles, surtout dans le temps qu'ils sont en chaleur; mais que dans l'île de Ceylan, où j'ai demeuré douze ans, le terrain étant partout habité, ils ne peuvent pas se cacher si bien, et que les ayant constamment observés, j'ai vu que la partie naturelle de la femelle se trouve en effet placée presque sous le milieu du ventre, ce qui feroit croire, comme le dit M. de Buffon, que les mâles ne peuvent les couvrir à la façon des autres quadrupèdes : cependant il n'y a qu'une légère différence de situation; j'ai vu, lorsqu'ils veulent s'accoupler, que la femelle se courbe la tête et le cou, et appuie les deux pieds et le devant du corps également courbés sur la racine d'un arbre, comme si elle se prosternoit par terre, les deux pieds

de derrière restant debout et la croupe en haut, ce qui donne aux mâles la facilité de la couvrir et d'en user comme les autres quadrupèdes. Je puis dire aussi que les femelles portent leurs petits neuf mois ou environ. Au reste, il est vrai que les éléphans ne s'accouplent point lorsqu'ils ne sont pas libres. On enchaîne fortement les mâles lorsqu'ils sont en rut pendant quatre à cinq semaines; alors on voit parfois sortir de leurs parties naturelles une grande abondance de sperme, et ils sont si furieux pendant ces quatre ou cinq semaines que leurs cornacs ou gouverneurs ne peuvent les approcher sans danger On a une annonce infaillible du temps où ils entrent en chaleur; car, quelques jours avant ce temps, on voit couler une liqueur huileuse qui leur sort d'un petit trou qu'ils ont à chaque côté de la tête. Il arrive quelquefois que la femelle, qu'on garde à l'écurie dans ce temps, s'échappe et va joindre dans les bois les éléphans sauvages; mais quelques jours après son cornac va la chercher et l'appelle par son nom tant de fois qu'à la fin elle arrive, se soumet avec docilité, et se laisse renfermer, et c'est dans ce cas où l'on a vu que la femelle fait son petit à peu près au bout de neuf mois. »

Il me paroit qu'on ne peut guère douter de la première observation sur la manière de s'accoupler des éléphans, puisque M. Marcellus Bles assure l'avoir vue; mais je crois qu'on doit suspendre son jugement sur la seconde observation, touchant la durée de la gestation, qu'il dit n'être que de neuf mois, tandis que tons les voyageurs assurent qu'il passe pour constant que la femelle de

l'éléphant porte deux ans.

\* J'ai rapporté dans l'article précédent l'extrait d'une lettre de M. Marcellus Bles, seigneur de Moërgestal, au sujet de l'accouplement des éléphans; et il a eu la bonté de m'en écrire une autre le 25 janvier 1776, dans laquelle il me donne connoissance de quelques faits que je crois devoir rapporter

« Les Hollandois de Ceylan, dit M. Bles, ont toujours un certain nombre d'éléphans en réserve, pour attendre l'arrivée des marchands du continent de l'Inde qui y viennent acheter ces animaux, dans la vue de les revendre ensuite aux princes indiens: souvent il s'en trouve qui ne sont pas assez bien conditionnés, et que ces marchands ne peuvent vendre; ces éléphans défectueux et rebutés restent à leur maître pendant nombre d'années, et l'on s'en sert pour la chasse des éléphans sauvages. Quelquefois il arrive, soit

par la négligence des gardiens, soit autrement, que la femelle, lorsqu'elle entre en ehaleur, dénouc et rempt pendant la nuit les cordes avec lesquelles elle est toujours attachée par les pieds; alors elle s'enfuit dans les forêts, y cherche les éléphans sauvages, s'accouple et devient pleine : les gardiens vont la chercher partout dans les bois, en l'appelant par son nom; elle revient dès lors sans contrainte, et sc laisse ramener tranquillement à son étable : c'est ainsi qu'on a reconnu que les femelles ont produit leur petit neuf mois après leur fuite; en sorte qu'il est plus que probable que la durée de la gestation n'est en effet que de neuf mois. La hauteur d'un éléphant nouveau-né n'est guère que de trois pieds du Rhin : il croît jusqu'à l'âge de seize à vingt ans, et peut vivre soixante-dix, quatre-vingts, et même cent ans. »

Le même M. Bles dit qu'il n'a jamais vu, pendant un séjour de onze années qu'il a fait à Ceylan, que la femelle ait produit plus d'un petit à la fois. Dans les grandes chasses qu'on fait tous les ans dans cette île, auxquelles il a assisté plusieurs fois, il en a vu souvent prendre quarante à cinquante, parmi lesquels il y avoit des éléphans tout jeunes; et il dit qu'on ne pouvoit pas reconnoître quelles étoient les mères de chacun de ces petits éléphans, car tous ces jeunes animaux paroissent faire mense commune; ils tettent indistinctement celles des femclles de toute la troupe qui ont du lait, soit qu'elles aient elles-mêmes un petit en propre, soit qu'elles n'en aient point.

M. Marcellus Bles à vu prendre les éléphans de trois manières différentes. Ils vont ordinairement en troupes séparées, quelquefois à une lieue de distance l'une de l'autre; la première manière de les prendre est de les entourer par un attroupement de quatre ou einq cents hommes, qui, resserrant toujours ces animaux de plus près, en les épouvantant par des cris, des pétards, des tambours et des torches allumées, les forcent à entrer dans une espèce de parc entouré de fortes palissades, dont on ferme ensuite l'ouverture pour qu'ils n'en puissent sortir.

La seconde manière de les chasser ne demande pas un si grand appareil; il suffit d'un eertain nombre d'hommes lestes et agiles à la course qui vont les chercher dans les bois : ils ne s'attaquent qu'aux plus petites troupes d'éléphans, qu'ils agacent et inquiètent au point de les mettre en fuite; ils les suivent aisément à la eourse, et leur jettent un ou deux lacs de cordes très-fortes aux jambes de derrière : ils tiennent toujours le bout de ces cordes jusqu'à ee qu'ils trouvent l'occasion favorable de l'entortiller autour d'un arbre; et lorsqu'ils parviennent à arrêter ainsi un éléphant sauvage dans sa course, ils amènent à l'instant deux éléphans privés, auxquels ils attachent l'éléphant sauvage, et s'il se mutine, ils ordonnent aux deux apprivoisés de le battre avec leur trompe jusqu'à ce qu'il soit comme étourdi; et enfin ils le conduisent au lieu de sa destination.

La troisième manière de prendre les éléphans est de mener quelques femelles apprivoisées dans les forêts; elles ne manquent guère d'attirer quelqu'un des éléphans sauvages, et de le séparer de leur troupe : alors une partie des chasseurs attaque le reste de eette troupe pour lui faire prendre la fuite, tandis que les autres ehasseurs se rendent maîtres de cet éléphant sauvage isolé, l'attachent avec deux femelles, et l'amènent ainsi jusqu'à l'étable ou jusqu'au parc où on veut le garder.

Les éléphans dans l'état de liberté vivent dans une espèce de société durable; chaque bande ou troupe reste séparée, et n'a aucun commerce avec d'autres troupes, et même ils paroissent s'entr'éviter très-soigneusement.

Lorsqu'une de ces troupes se met en marehe pour voyager ou changer de domieile, ceux des mâles qui ont les défenses les plus grosses et les plus lougues marchent à la tête; et s'ils rencontrent dans leur route une rivière un pen profonde, ils la passent les premiers à la nage, et paroissent sonder le terrain du rivage opposé; ils donnent alors un signal par un son de leur trompe; et dès lors la troupe avertie entre dans la rivière, et, nageant en file, les éléphans adultes transportent leurs petits en se les donnant, pour ainsi dire, de main en main; après quoi tous les autres les suivent, et arrivent au rivage où les premiers les attendent.

Une autre singularité remarquable, c'est que, quoiqu'ils se tiennent toujo rs par troupes, on trouve cependant de temps en temps des éléphans séparés et errans seuls et éloignés des autres, et qui ne sont jamais admis dans aucune compagnie, comme s'ils étoient bannis de toute société. Ces éléphans solitaires ou réprouvés sont très-méchans; ils attaquent souvent les hommes et les tuent; et tandis que, sur le moindre mouvement et à la vue de l'homme (pourvu qu'il ne se fasse pas avec trop de précipitation),

une troupe entière d'éléphans s'éloignera, ces éléphans solitaires l'attendent non seulement de pied ferme, mais même l'attaquent avec fureur; en sorte qu'on est obligé de les tuer à coups de fusil. On n'a jamais rencontré deux de ces éléphans farouches ensemble; ils vivent seuls et sont tous mâles et l'on ignore s'ils recherchent les femelles, car on ne les a jamais vus les suivre ou les

accompagner.

Une autre observation assez intéressante, c'est que, dans toutes les chasses auxquelles M. Marcellus Bles a assisté, et parmi des milliers d'éléphans qu'il dit avoir vus dans l'île de Ceylan, à peine en a-t-il trouvé uu sur dix qui fut armé de grosses et grandes défenses; et quoique ces éléphans aient autant de force et de vigueur que les autres, ils n'ont néanmoins que de petites défenses minces et obtuses, qui ne parviennent jamais qu'à la longueur d'un pied à peu près; et on ne peut, dit-il, guère voir avant l'àge de douze à quatorze aus si leurs défenses deviendront longues, ou si elles resteront à

ces petites dimensions.

Le même M. Marcellus m'a écrit en dernier lieu qu'un particulier, homme trèsinstruit, établi depuis long-temps dans l'intérieur de l'île de Ceylan, l'avoit assuré qu'il existe dans cette île une petite race d'éléphans qui ne deviennent jamais plus gros qu'une génisse : la même chose lui a été dite par plusieurs autres personnes dignes de foi ; il est vrai, ajoute-t-il, qu'on ne voit pas souvent ces petits éléphans dont l'espèce ou la race est bien plus rare que celle des autres : la longueur de leur trompe est proportionnée à leur petite taille; ils ont plus de poil que les autres éléphans; ils sont aussi plus sauvages, et au moindre bruit s'enfuient dans l'épaisseur des bois.

Les éléphans, dont nous sommes actuellement obligés d'aller étudier les mœurs à Ceylan, ou dans les autres climats les plus chauds de la terre, ont autrefois existé dans les zones aujourd'hui tempérées, et même dans les zones froides; leurs ossemens, trouvés en Russie, en Sibérie, Pologne, Allemagne, France, Italie, etc., démontrent leur ancienue existence dans tous les climats de la terre, et leur retraite successive vers les contrées les plus chaudes du globe, à mesure qu'il s'est refroidi. Nous pouvons en donner un nouvel exemple; M. le prince de Porentrui, évêque de Bâle, a eu la bonté de m'envoyer une dent molaire et plusieurs autres ossemens d'un squelette d'éléphant trouvé dans les terres de sa principauté, à

une très-médiocre profondeur: voiei ce qu'il a bien voulu m'en écrire, en date du 15 mai de cette année 1780.

« A six eents pas de Porentrui, sur la gauche d'un grand chemin que je viens de faire construire pour communiquer avec Béfort, en excavant le flane méridional de la montague l'on découvrit, l'été dernier, à quelques pieds de profondeur, la plus grande partie du squelette d'un très-gros animal. Sur le rapport qui m'en fut fait, je me transportai moi-même sur le lieu, et je vis que les ouvriers avoient déjà brisé plusieurs pièces de ee squelette, et qu'on en avoit enleve quelques-unes des plus curieuses, entre autres la plus grande partie d'une très-grosse défense qui avoit près de einq pouces de diamètre à la racine, sur plus de trois pieds de longueur; ce qui fit juger que ee ne pouvoit être que le squelette d'un éléphant. Je vous avouerai, monsieur, que, n'étant pas naturaliste, j'eus peine à me persuader que cela fût ; je remarquai cependant de très-gros os, et particulièrement eelui de l'omoplate, que je fis déterrer : j'observai que le corps de l'animal, quel qu'il fût, étoit partie dans un rocher, partie en un sac de terre dans l'anfraetuosité de deux rochers; que ee qui étoit dans le rocher étoit pétrifié; mais que ce qui étoit dans la terre étoit une substance moins dure que ne le sont ordinairement de pareils os. L'on m'apporta un morceau de cette défense que l'on avoit brisée en la tirant de cette terre, où elle étoit devenue mollasse : l'enveloppe extérieure ressemble assez à de l'ivoire; l'intérieur étoit blanchâtre et comme savonneux. On en brûla une parcelle, et ensuite une autre parcelle d'une véritable défense d'éléphant; elles donnèrent l'une et l'autre une huile d'une odeur à peu près pareille. Tous les moreeaux de eette première défense ayant été exposés quelque temps à l'air sont tombés insensiblement en poussière.

"Il m'est resté un moreeau de la mâchoire pétrifiée, avec quelques-unes des petites dents: je les fis voir à M. Robert, géographe ordinaire de Sa Majesté, qui m'ayant témoigné que ce moreeau d'histoire naturelle ne dépareroit pas la belle collection que vous avez dans le Jardin du Roi, je lui dis qu'il pouvoit vous l'offrir de ma part, et j'ai l'houneur de vous l'euvoyer."

J'ai reçu en effet ce morceau, et je ne puis qu'en témoigner ma respectueuse reconnoissance à ee prince, ami des lettres et de ceux qui les cultivent. C'est réellement

une très-grosse dent molaire d'éléphant, beaucoup plus grande qu'ancune de celles des éléphans vivans anjourd'hui. Si l'on rapproche de cette découverte toutes celles que nous avons rapportées de squelettes d'éléphans trouvés en terre en différentes parties de l'Enrope, et dont la note ci-jointe, que nous communique M. l'abbé Bexon, indique encore un plus grand nombre, on demeurera bien convaincu qu'il fut un temps où notre Europe fut la patrie des éléphans, ainsi que l'Asie septentrionale, où leurs dépouilles se trouvent en si grande quantité. Il dut en être de même des rhinocéros, des hippopotames et des chameaux. On peut remarquer entre les argalis, ou petites figures de fonte tirées des anciens tombeaux trouvés en Sibérie, celles de l'hippopotame et du chameau; ce qui prouve que ces animanx, qui sont actuellement inconnus dans cette contrée, y subsistoient autrefois: l'hippopotame surtout a dû s'en retirer le premier, et presque en même temps que l'éléphant; et le chameau, quoique moins étranger aux pays tempérés, n'est cependant plus connu dans ce pays de Sibérie que par les monumens dont on vient de parler; on peut le prouver par le témoignage des voyagenrs récens.

« Les Russes, disent-ils, pensèrent que les chameaux seroient plus propres que d'autres animaux au transport des vivres de leurs caravanes dans les déserts de la Sibérie méridionale; ils firent en conséquence venir à *Iakutzk* un chameau pour essayer son service: les habitants du pays le regardèrent comme un monstre, qui les effraya beaucoup. La petite vérole commençoit à faire des ravages dans leurs bourgades; les Jakutes s'imaginèrent que le chameau en étoit la cause..., et on fut obligé de le renvoyer:

il mourut même dans son retour, et l'on jugea avec fondement que ce pays étoit trop froid pour qu'il pût y subsister, et encore moins y multiplier.»

Il faut donc que ces figures du chameau et de l'hippopotame aient été faites en ce pays dans un temps où on y avoit encore quelque connoissance et quelque souvenir de ces animaux. Cependant nous remarquerons à l'égard des chameaux qu'ils pouvoient être connus des anciens Jakutes; car M. Guldenstaedt assure qu'ils sont actuellement en nombre dans les gouvernements d'Astracan et d'Orembourg, aussi bien que dans quelques parties de la Sibérie méridionale, et que les Calmoucks et les Cosaques ont même l'art d'en travailler le poil. Îl se pourroit done, absolument parlant, que les Jakutes eussent pris connoissance du chameau dans leurs voyages au midi de la Sibérie : mais pour l'hippopotame nulle supposition ne peut en rendre la connoissance possible à ce peuple; et dès lors on ne peut rapporter qu'an refroidissement successif de la terre l'ancienne existence de ces animaux, ainsi que des éléphans, dans cette contrée du nord, et leurs migrations forcées dans celles du midi.

du midi.

Après avoir livré à l'impression les feuilles précédentes, j'ai reçu un dessin, fait aux Indes, d'un jeune éléphant tétant sa mère. C'est à la prévenante honnéteté de M. Gentil, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, qui a demeuré vingt-luit ans au Bengale, que je dois ce dessin et la connoissance d'un fait dont je doutois. Le petit éléphant ne tette pas par la trompe, mais par la gueule, comme les autres animaux. M. Gentil en a été souvent témoin, et le dessin a été fait sous ses yeux.

## LE RHINOCEROSI.

Après l'éléphant le rhinocéros est le plus puissant des animaux quadrupèdes: il a au moins douze pieds de longueur depuis l'ex-

trémité du museau jusqu'à l'origine de la queue, six à sept pieds de hautenr, et la circonférence du corps à peu près égale à

t. Rhinocéros, en grec et en latin. Quoique le nom de cet animal soit absolument grec, il n'étoit cependant pas connu des anciens Grecs; Aristoté n'en fait aucune mention; Strabon est le premier auteur grec, et Pline le premier auteur latin, qui en aient écrit. Apparemment le rhinocéros ne s'étoit pas rencontré dans cette partie de l'Inde où Alexandre avoit pénétré, et où il avoit cependant trouvé des éléphans en grand nombre; car ce ne tut qu'environ trois cents ans après Alexandre que Pompée fit voir le premier cet animal à l'Europe,

sa longueur 1. Il approche donc de l'éléphant pour le volume et par la masse; et s'il paroît bien plus petit, c'est que ses jambes sont bien plus courtes à proportion que celles de l'éléphant; mais il en diffère beaucoup par les facultés naturelles et par l'intelligence, n'ayant reçu de la nature que ce qu'elle accorde assez communément à tous les quadrupèdes; privé de toute sensibilité dans la peau, manquant de mains et d'organes distincts pour le sens du toucher; n'ayant, au lieu de trompe, qu'une lèvre mobile, dans laquelle consistent tous ses moyens d'adresse. Il n'est guère supérieur aux autres animaux que par la force, la grandeur, et l'arme offensive qu'il porte sur le nez, et qui n'appartient qu'à lui : cette arme est une corne très-dure, solide dans toute sa longueur, et placée plus avantageusement que les cornes des animaux ruminants : celles-ci ne munissent que les parties supérieures de la tête et du cou, au lieu que la corne du rhinocéros défend toutes les parties antérieures du museau, et préserve d'insulte le mufle, la bouche, et la face; en sorte que le tigre attaque plus volontiers l'éléphant, dont il saisit la trompe, que le rhinocéros, qu'il ne peut coiffer sans risquer d'être éventré : car le corps et les

1. J'ai par devers moi le dessin d'un rhinocéros, tiré par un officier du Shaftesbury, vaisseau de la compagnie des Indcs en 1737; ce dessin se rapporte assez au mien L'animal mourut sur la route en venant des Indes ici. Cct officier avoit écrit au bas du dessin ce qui suit : « Il avoit cuviron sept pieds « de haut depuis la surface de la terre jusqu'au « dos; il étoit de la couleur d'un cochon qui com-« mence à sécher après s'être vautré dans la fange ; «il a trois sabots de corne à chaque pied : les plis « de la peau se renversent en arrière les uns sur les « autres; on trouve entre ccs plis des insectes qui «s'y nichent, des bêtes à mille pieds, des scor-«pions, des petits serpens, etc. Il n'avoit pas cn-« core trois ans lorsqu'il a été dessiné : le penis « étendu s'élargit au bout en forme de fleur de lis. » J'ai donné d'après ce dessin la figure du penis dans un coin de ma planche; comme ce dessin m'est venu par le moyen de M. Tyson, médecin, je n'ai pas été à portée de consulter l'auteur même sur ces insectes malfaisans qu'il dit se loger dans les plis de la peau du rhinocéros, pour savoir s'il en a été témoin oculaire, ou s'il l'a dit simplement sur le rapport des Indiens. J'avoue que cela me paroît bien extraordinaire (Glanures d'Edwards, pages 25 et 26). Non seulement ce dernicr fait est donteux ; mais celui de l'âge, comparé à la grandenr de l'animal, nous paroît faux : nous avons vu un rhinocéros qui avoit au moins huit ans, et qui n'avoit que cinq pieds de hauteur; M. Parsons en a vu un de deux ans qui n'étoit pas plus haut qu'une gémisse, ce qu'on peut estimer quatre pieds ou environ: comment se pourroit-il que celui qu'on vient de citer n'cût que trois ans, s'il avoit sept pieds de bauteur?

membres sont recouverts d'une enveloppe impénétrable; et cet animal ne craint ni la griffe du tigre, ni l'ongle du lion, ni le fer, ni le feu du chasseur : sa peau est un cuir noirâtre de la même couleur, mais plus épais et plus dur que celui de l'éléphant. Il n'est pas sensible comme lui à la piqure des monches: il ne peut aussi ni froncer ni contracter sa peau; elle est seulement plissée par de grosses rides au cou, aux épaules, et à la croupe, pour faciliter le mouvement de la tête et des jambes, qui sont massives et terminées par de larges pieds armés de trois grands ongles. Il a la tête plus longue à proportion que l'éléphant; mais il a les yeux encore plus petits, et il ne les ouvre jamais qu'à demi. La mâchoire supérieure avance sur l'inférieure, et la lèvre du dessus a du mouvement et peut s'allonger jusqu'à six ou sept pouces de longueur; elle est terminée par une appendice pointue qui donne à cet animal plus de facilité qu'aux autres quadrupèdes pour cueillir l'herbe et en faire des poignées à peu près comme l'éléphant en fait avec sa trompe : cette lèvre musculeuse et flexible est une espèce de main on de trompe très-incomplète, mais qui ne laisse pas de saisir avec force et de palper avec adresse. Au lieu de ces longues dents d'ivoire qui forment les défenses de l'éléphant, le rhinocéros a sa puissante corne. et deux fortes dents incisives à chaque mâchoire : ces dents incisives, qui manquent à l'éléphant, sont fort éloignées l'une de l'autre dans les mâchoires du rhinocéros; elles sont placées une à une à chaque coin ou angle des mâchoires, desquelles l'inférieure est coupée carrément en devant, et il n'y a point d'autres dents incisives dans toute cette partie antérieure que recouvrent les lèvres; mais indépendamment de ces quatre dents incisives placées en avant aux quatre coins des mâchoires, il y a plus de vingtquatre deuts molaires, six de chaque côté des deux mâchoires. Ses oreilles se tiennent toujours droites: elles sont assez semblables pour la forme à celles du cochon; seulement elles sont moins grandes à proportion du corps: ce sont les seules parties sur lesquelles il y ait du poil ou plutôt des soies. L'extrémité de la queue est, comme celle de l'éléphant, garnie d'un bouquet de grosses soies très-solides et très-dures.

M. Parsons, célèbre médecin de Londres, auquel la république des lettres est redevable de plusieurs découvertes en histoire naturelle, et auquel je dois moi-même de la reconnoissance pour les marques d'estime et

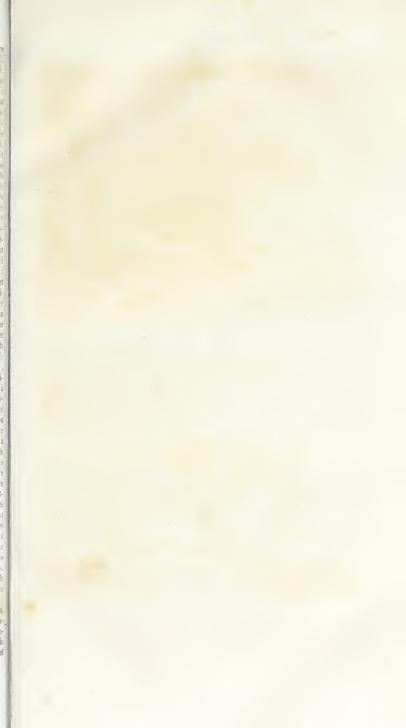

# LE RHINOCÉROS À UNE CORNE

Ordre des Pachydermes. Genre Rhinocéros./Cuvier/

Pl. 75





LE RHINOCÉROS À DEUX CORNES Ordre des Pachydermes.....id....id...

d'amitié dont il m'a souvent honoré, a publié en 1742 une histoire naturelle du rhnocéros, de laquelle je vais donner l'extrait d'autaut plus volontiers que tout ce qu'écrit M. Parsons me paroît mériter plus d'atten-

tion et de confiance.

Quoique le rhinocéros ait été vu plusieurs fois dans les spectacles de Rome depuis Pompée jusqu'à Héliogabale, quoiqu'il en soit venu plusieurs en Europe dans ces derniers siècles, et qu'enfin Bontius, Chardin, et Kolbe, l'aient dessiné aux Indes et en Afrique, il étoit cependant si mal représenté et si peu décrit qu'il n'étoit connu que très-imparfaitement, et qu'à la vue de ceux qui arrivèrent à Londres en 1739 et 1741 on reconnut aisément les erreurs ou les caprices de ceux qui avoient publié des figures de cet animal. Celle d'Albert Durer, qui est la première, est une des moins conformes à la nature : cette figure a cependant été copiée par la plupart des naturalistes, et quelques-uns même l'ont encore surchargée de draperies postiches et d'ornemens étrangers. Celle de Bontius est plus simple et plus vraie; mais elle pèche en ce que la partie inférieure des jambes y est mal représentée. Au contraire, celle de Chardin présente assez bien les plis de la peau et les pieds; mais au reste elle ne ressemble point à l'animal. Celle de Camérarius n'est pas meilleure, non plus que celle qui a été faite d'après le rhinocéros vu à Londres en 1685, et qui a été publiée par Carwitham en 1739. Celles enfin que l'on voit sur les anciens pavés de Préneste et sur les médailles de Domitien sont extrêmement imparfaites; mais au moins elles n'ont pas les ornemens imaginaires de celle d'Albert Durer. M. Parsons a pris la peine de dessiner lui-même 1

1. Un de nos savans physiciens (M. Demours) a fait des remarques à ce sujet, que nous ne devons pas omettre. « La figure, dit-il, du rhinocéros, que « M. Parsons a ajoutée à son mémoire, et qu'il a « dessinée lui-même d'après le naturel, est si diffé-« rente de celle qui fut gravée à Paris en 1749 « d'après un rhinocéros qu'on voyoit alors à la foire «Saint-Germain qu'on auroit de la peine à y re-« connoître le même animal. Celui de M. Parsons « est plus court, et les plis de la peau en sont en « plus petit nombre, moins marqués, et quelques-« uns placés un peu différemment; la tête surtout « ne ressemble presque en rien à celle du rhino-« céros de la foire Saint-Germain. On ne sauroit « douter de l'exactitude de M. Parsons, et il faut « chercher dans l'âge et le sexe de ces deux ani-«maux la raison des différences sensibles qu'on «aperçoit dans les figures que l'on a données de « l'un et de l'autre. Celle de M. Parsons a été des-« since d'après un rhiuocéros mâle qui n'avoit que « deux ans : celle que j'ai cru devoir ajouter ici l'a cet animal en trois vues différentes, par devant, par derrière, et de profil; il a aussi dessiné les parties extérieures de la génération du mâle, et les cornes simples et doubles, aussi bien que la queue d'autres rhinocéros, dont ces parties étoient conservées dans des cabinets d'histoire naturelle.

Le rhinocéros qui arriva à Londres en 1739 avoit été envoyé du Bengale. Quoique très-jeune, puisqu'il n'avoit que deux ans, les frais de sa nourriture et de son voyage montoient à près de mille livres sterling; on le nourrissoit avec du riz, du sucre, et du foin : on lui donnoit par jour sept livres de riz mêlé avec trois livres de sucre, qu'on lui partageoit en trois portions; on lui donnoit aussi beaucoup de foin et d'herbes vertes, qu'il préféroit au foin : sa boisson n'étoit que de l'eau dont il buvoit à la fois une grande quantité. Il étoit d'un naturel tranquille, et se laissoit toucher sur toutes les parties de son corps : il ne devenoit méchant que quand on le frappoit ou lorsqu'il avoit

« été d'après le tableau du célèbre M. Oudry, le « peintre des animaux, et qui a si fort excellé en « ce genre; il a peint de grandeur naturelle, et « d'après le vivant, le rhinocéros de la foire Saint-«Germain, qui étoit une femelle, et qui avoit au « moins huit ans : je dis au moins huit ans ; car il « est dit dans l'inscription qu'on voit au bas de « l'estampe de Charpentier, qui a pour titre Véria table portrait d'un Rhinocéros vivant que l'on voit « à la foire Saint-Germain, à Paris, que cet animal « avoit trois ans quand il fut pris en 1741 dans la « province d'Assem , appartenant au Mogol ; et huit « lignes plus bas il est dit qu'il n'avoit qu'un mois « quand quelques Indiens l'attrapèrent avec des « cordes, après en avoir tué la mère à coups de « flèches : ainsi il avoit au moins huit ans, et pou-« voit en avoir dix ou douze. Cette différence d'âge « est une raison vraisemblahle des différences sen-« sibles que l'on trouvera entre la figure de M. Par-« sons et celle de M. Oudry, dont le tableau, fait « par ordre du roi, fut alors exposé au salon de « peinture. Je remarquerai seulement que M. Oudry « a donné à la défense de son rhinocéros plus de « longueur que n'en avoit la corne du rhinocéros « de la foire Saint-Germain, que j'ai vu et examiné « avec beaucoup d'attention, et que cette partie est « rendue plus fidèlement dans l'estampe de Char-« pentier. Aussi est-ce d'après cette estampe qu'on « à dessiné la corne de cette figure, qui pour tout « le reste a été dessinée et réduite d'après le ta-« bleau de M. Oudry. L'animal qu'elle représente « avoit été pesé, environ un an auparavant, à « Stuttgard, dans le duché de Wirtemberg, et il « pesoit alors cinq mille livres. Il mangeoit, selon « le rapport du capitaine Douwemon Wander-Meer, « qui l'avoit conduit en Europe, soixante livres de « foin et vingt livres de pain par jour. Il étoit très-« privé, et d'une agilité surprenante, vu l'énormité « de sa masse et son air extrêmement lourd. » Ces remarques sont judicienses et pleines de sens, comme tout ce qu'écrit M. Demours. Voyez la figure dans sa traduction françoise des Transactions philosophiques, année 1743.

faim, et dans l'un et l'autre cas on ne pouvoit l'apaiser qu'en lui donnant à manger. Lorsqu'il étoit en colère, il sautoit en avant et s'élevoit brusquement à une grande hauteur, en poussant sa tête avec furie contre les murs; ce qu'il faisoit avec une prodigieuse vitesse, malgré son air lourd et sa masse pesante. J'ai été souvent témoin, dit M. Parsons, de ces mouvemens que produisoit l'impatience ou la colère, surtout les matins avant qu'on lui apportât son riz et son sucre : la vivacité et la promptitude des mouvemens de cet animal m'ont fait juger, ajoute-t-il, qu'il est tout-à-fait indomptable, et qu'il atteindroit aisément à la course un homme qui l'auroit offensé.

Ce rhinocéros, à l'âge de deux ans, n'étoit pas plus haut qu'une jeune vache qui n'a pas encore porté; mais il avoit le corps fort long et fort épais. Sa tête étoit tresgrosse à proportion du corps : en la prenant depuis les oreilles jusqu'à la corne du nez, elle formoit une courbe concave dont les deux extrémités, c'est-à-dire le bout supérieur du museau et la partie près des orcilles, sont fort relevées. La corne n'avoit encore qu'un pouce de hauteur; elle étoit noire, lisse à son sommet, mais avec des rugosités à sa base et dirigée en arrière. Les narines sont situées fort bas, et ne sont pas à un pouce de distance de l'ouverture de la gueule. La lèvre inférieure est assez semblable à celle du bœuf, et la lèvre supérieure ressemble plus à celle du cheval, avec cette différence et cet avantage que le rhinocéros peut l'allonger, la diriger, la doubler en la tournant autour d'un bâton, et saisir par ce moyen les corps qu'il veut approcher de sa gueule. La langue de ce jeune rhinocéros étoit douce comme celle d'un veau 1. Ses yeux n'avoient nulle vivacité; ils ressembleut à ceux du cochon pour la forme, et sont situés très-bas, c'est-à-dire plus près de l'ouverture des narines que dans aucun autre animal. Les oreilles sont larges, minces à leur extrémité, et resserrées à leur origine par une espèce d'anneau ridé. Le cou est fort court; la peau forme sur cette partie deux gros plis qui l'environnent tout autour.

1. La plupart des voyageurs et tous les naturalistes tant anciens que modernes ont dit que la langue du rhinocéros étoit extrémement rude, et que les papilles en étoient si poignantes qu'avec sa langue seule il écorchoit un homme et en enlevoit la chair jusqu'aux os. Ce fait, que l'on trouve partout, me paroit très douteux et même mal imaginé, puisque le rhinocéros ne mange point de chair, et qu'en général les animaux qui ont la langue rude sont ordinairement carnassiers.

Les épaules sont fort grosses et fort épaisses; la peau fait à leur jointure un autre pli qui descend sous les jambes de devant. Le corps de ce jeune rhinocéros étoit en tout trèsépais, et ressembloit très-bien à celui d'une vache prête à mettre bas. Il y a un autre pli entre le corps et la croupe; ce pli descend au dessous des jambes de derrière; et enfin il y a encore un autre pli qui environne transversalement la partie inférieure de la croupe à quelque distance de la queue. Le ventre étoit gros et pendoit presque à terre, surtout à la partie moyenne. Les jambes sont rondes, épaisses, fortes, et toutes sont courbées en arrière à la jointure : cette jointure, qui est recouverte par un pli trèsremarquable quand l'animal est couché, disparoît lorsqu'il est debout. La queue est menue et courte relativement au volume du corps; celle de ce rhinocéros n'avoit que seize ou dix-sept pouces de longueur; elle s'élargit un peu à son extrémité, où elle est garnie de quelques poils courts, gros et durs. La verge est d'une forme assez extraordinaire; elle est contenue dans un prépuce ou fourreau comme celle du cheval, et la première chose qui paroît au dehors dans le temps de l'érection est un second prépuce de couleur de chair, duquel ensuite il sort un tuyau creux en forme d'entonnoir évasé et découpé 2 comme une fleur de lis, lequel tient lieu de gland et forme l'extrémité de la verge : ce gland bizarre par sa forme est d'une couleur de chair plus pâle que le second prépuce. Dans la plus forte érection la verge ne s'étendoit qu'à huit pouces hors du corps ; on lui procuroit aisément cet état d'extension en frottant l'animal sur le ventre avec des bouchons de paille lorsqu'il étoit couché. La direction de ce membre n'étoit pas droite, mais courbe et dirigée en arrière; aussi pissoit-il en arrière et à plein canal, à pen près comme une vache : d'où l'on peut inférer que, dans l'acte de la copulation, le mâle ne couvre pas la femelle, mais qu'ils s'accouplent croupe à croupe. Elle a les parties extérieures de la génération faites et placées comme celles de la vache, et elle ressemble parfaitement au mâle pour la forme et pour la grosseur du corps. La peau est épaisse et impénétrable ; en la prenant avec la main dans les plis on croiroit toucher une planche de bois d'un demi-pouce d'épaisseur. Lorsqu'elle est tannée, dit le docteur Grew, elle est excessivement dure,

2. Voyez la figure dans les Transactions philosophiques, num. 470, planche III; et dans les Glanures d'Edwards, planche cotée au bas 221. et plus épaisse que le cuir d'aucun autre animal terrestre; clle est partout plus ou moins couverte d'incrustations en forme de gales ou de tubérosités, qui sont assez petites sur le sommet du con et du dos, et qui, par degrés, deviennent plus grosses en descendant sur les côtés; les plus larges de toutes sont sur les épaules et sur la croupe; elles sont encore assez grosses sur les cuisses et les jambes, et il y en a tont autour et tont le long des jambes jusqu'aux pieds; mais entre les plis la peau est pénétrable, et même délicate et aussi douce au toucher que de la soie, tandis que l'extérieur du pli est aussi rude que le reste; cette peau tendre qui se trouve dans l'intérieur du pli est d'une légère couleur de chair, et la peau du ventre est à pen près de même consistance et de même couleur. Au reste, on ne doit pas comparer ces tubérosités ou gales dont nous venous de parler à des écailles, comme l'ont fait plusieurs auteurs; ce sont de simples durillons de la peau, qui n'ont ni régularité dans la figure ni symétric dans leur position respective. La souplesse de la peau dans les plis donne au rhinocéros la facilité du mouvement de la tête, du cou, et des membres : tout le corps, à l'exception des jointures, est inflexible et comme cuirassé. M. Parsons dit en passant qu'il a obscrvé une qualité très-particulière dans cet animal, c'est d'écouter avec une espèce d'attention suivie tous les bruits qu'il entendoit; de sorte que, quoique endormi ou fort occupé à manger ou à satisfaire d'antres besoins pressans, il s'éveilloit à l'instant, levoit la tête, et écontoit avec la plus constante attention, jusqu'à ce que le bruit qu'il entendoit eût cessé.

Enfin, après avoir donné cette description exacte du rhinocéros, M. Parsons examine s'il existe ou non des rhinocéros à double corne sur le nez; et après avoir comparé les témoignages des anciens et des modernes, et les monumens de cette espèce qu'on trouve dans les collections d'histoire naturelle, il conclut avec vraisemblance que les rhinocéros d'Asie n'ont communément qu'unc corne, et que ceux d'Afrique en ont

ordinairement deux.

Il est très-certain qu'il existe des rhinocéros qui n'ont qu'une corne sur le nez, et d'autres qui en ont deux : mais il n'est pas

1. Kolbe dit positivement, et comme s'il l'avoit vu, que la première corne du rhinocéros est placée sur le nez, et la seconde sur le front, en droite ligne avec la première; que celle-ci, qui est d'un gros brun, ne passe jamais deux pieds de lon-

également certain que cette variété soit constante, toujours dependante du elimat de l'Afrique ou des Indes, et qu'en conséquence de cette seule différence on puisse établir deux espèces distinctes dans le genre de cet animal. Il paroît que les rhinocéros qui n'ont qu'une corne l'ont plus grosse et plus longue que ceux qui en ont deux : il y a des cornes simples de trois picds et demi et pcut-être de plus de quatre pieds de longueur sur six et sept pouces de diamètre à la base; il y a aussi des cornes doubles qui ont jusqu'à deux pieds de longueur. Communément ces cornes sont brunes ou couleur olivâtre; cependant il s'en trouve de grises et même quelquesunes de blanches ; elles n'ont qu'une légère concavité en forme de tasse sur leur base, par laquelle elles sont attachées à la peau du nez; tout le reste de la corne est solide et plus dur que la corne ordinaire : c'est avec cette arme, dit-on, que le rhinocéros attaque et blesse quelquefois mortellement les éléphans de la plus hante taille, dont les jambes élevées permettent au rhinocéros, qui les a bien courtes, de leur porter des comps de boutoir et de corne sons le ventre, où la peau est le plus sensible et le plus pénétrable; mais anssi, lorsqu'il manque son premier coup, l'éléphant le terrasse et le tue.

La corne du rhinocéros est plus estimée des Indiens que l'ivoire de l'éléphant, non pas tant à cause de la matière, dont cependant ils font plusieurs ouvrages au tour et au ciseau, mais à cause de sa substance méme, à laquelle ils accordent plusieurs qualités spécifiques et propriétés médicinales; les blanches, comme les plus rares, sont aussi celles qu'ils estiment et qu'ils recherchent le plus. Dans les présens que le roi de Siam envoya à Louis XIV, en 1686, il y avoit six cornes de rhinocéros. Nous en avons au Cabinet du Roi douze de différentes grandeurs, et unc entre autres qui, quoique tronquée, a trois pieds huit pouces et demi de longueur.

Le rhinocéros, sans être ni féroce, ni

gueur; que la seconde est jaune, et qu'elle ne croît jamais au dessus de six pouces. (Description du cap de Bonne-Espérance, par Kolbe, tome III, pages 17 et 18.) Cependant nous venons de citer des doubles cornes dont la seconde différoit peu de la première qui avoit deux pieds, qui toutes deux étoient de la même couleur; et d'ailleurs il paroît certain qu'elles ne sont jamais à une aussi grande distance l'une de l'autre que le dit cet auteur, puisque les bases de ces deux cornes, conservées dans le cabinet de Hans Sloane, n'étoient pas éloignées de trois pouces.

carnassier, ni même extrêmement farouche, est cependant intraitable 1; il est à peu près en grand ce que le cochon est en petit, brusque et brute, sans intelligence, sans sentiment et sans docilité : il faut même qu'il soit sujet à des accès de fureur que rien ne peut calmer; car celui qu'Emmanuel, roi de Portugal, envoya au pape, en 1513, fit périr le bâtiment sur lequel on le transportoit; et celui que nous avons vu à Paris, ces années dernières, s'est noyé de même en allant en Italie. Ces animaux sont aussi, comme le cochon, très-enclins à se vautrer dans la boue et à se rouler dans la fange; ils aiment les lieux humides et marécageux, et ils ne quittent guère les bords des rivières. On en trouve en Asie et en Afrique, au Bengale, à Siam, à Laos, au Mogol, à Sumatra, à Java, en Abyssinie, en Ethiopie, au pays des Anzicos et jusqu'au cap de Bonne-Espérance : mais en général l'espèce en est moins nombreuse et moins répandue que celle de l'éléphant : il ne produit de même qu'un seul petit à la fois, et à des distances de temps assez considérables. Dans le premier mois, le jeune rhinocéros n'est guère plus gros qu'un chien de grande taille. Il n'a point en naissant la corne sur le nez, quoiqu'on en voie déjà le rudiment dans le fœtus; à deux ans cette corne n'a encore poussé que d'un pouce, et à six ans elle a neuf à dix pouces; et comme l'on connoît de ces cornes qui ont près de quatre pieds de longueur, il paroît qu'elles croissent au moins jusqu'au moyen âge, et peut-être pendant toute la vie de l'animal, qui doit être d'une assez longue durée, puisque le rhinocéros décrit par M. Parsons n'avoit à deux ans qu'environ la moitié de sa hauteur; d'où l'on peut inférer que cet animal doit vivre, comme l'homme, soixante-dix ou quatre-vingts ans.

Sans pouvoir devenir utile comme l'éléphant, le rhinocéros est aussi nuisible par la consommation et surtout par le prodigieux dégât qu'il fait dans les campagnes; il n'est bon que par sa dépouille : sa chair est excellente au goût des Indiens et des Nègres;

r. Chardin dit (tome III, page 45) que les Abyssins apprivoisent les rhinocéros, qu'ils les élè ent au travail comme on fait les éléphans. Ce fait me paroît très-douteux; aucun autre voyageur n'en fait mention, et il est sûr qu'au Bengale, à Siam et dans les autres parties de l'Inde méridionale, où le rhinocéros est peut-être plus commun qu'en Éthoipie, et où l'on est accoutamé à apprivoiser les éléphans, il est regardé comme un animal indomptable, et dout on ne peut faire aucun usage pour le service domestique.

Kolbe dit en avoir souvent mangé et avec beaucoup de plaisir. Sa peau fait le cuir le meilleur et le plus dur qu'il y ait au monde; et non seulement sa corne, mais toutes les autres parties de son corps, et même son sang, son urine et ses excrémens, sont estimés comme des antidotes contre le poison, ou comme des remèdes à plusieurs maladies. Ces antidotes ou remèdes, tirés des différentes parties du rhinocéros, ont le même usage dans la pharmacopée des Indes que la thériaque dans celle de l'Europe. Il y a toute apparence que la plupart de ces vertus sont imaginaires; mais combien n'y a-t-il pas de choses bien plus recherchées qui n'ont de valeur que dans l'opinion!

Le rhinocéros se nourrit d'herbes grossières, de chardons, d'arbrisseaux épineux, et il préfère ces alimens agrestes à la douce pâture des plus belles prairies : il aime beaucoup les cannes de sucre et mange aussi toutes sortes de grains. N'ayant nul goût pour la chair, il n'inquiète que les petits animaux; il ne craint pas les grands, vit en paix avec tous, et même avec le tigre, qui souvent l'accompagne sans oser l'attaquer. Je ne sais donc si les combats de l'éléphant et du rhinocéros ont un fondement réel; ils doivent au moins être rares, puisqu'il n'y a nul motif de guerre ni de part ni d'autre, et que d'ailleurs on n'a pas remarqué qu'il y eût aucune espèce d'autipathie entre ces animaux; on en a vu même en captivité vivre tranquillement et sans s'offenser ni s'irriter l'un contre l'autre. Pline est, je crois, le premier qui ait parlé de ces com-bats du rhinocéros et de l'éléphant : il paroit qu'on les a forcés à se battre dans les spectacles de Rome; et c'est probablement de là que l'on a pris l'idée que quand ils sont en liberté et dans leur état naturel ils se battoient de même; mais, encore une fois, toute action sans motif n'est pas naturelle; c'est un effet sans cause, qui ne doit point arriver ou qui n'arrive que par hasard.

Les rhinocéros ne se rassemblent pas en troupes ni ne marchent en nombre comme les éléphans; ils sont plus solitaires, plus sauvages et peut-être plus difficiles à chasser et à vaincre. Ils n'attaquent pas les hommes, à moins qu'ils ne soient provoqués; mais alors ils prennent de la fureur et sont très-redoutables : l'acier de Damas, les sabres du Japon, n'entament pas leur peau; les javelots et les lances ne peuvent la percer; elle résiste mème aux balles de mousquet; celles de plomb s'aplatis-ent sur ce cuir, et les lingots de fer ne le pénétrent pas

en entier : les seuls endroits absolument pénétrables dans ce corps cuirassé sont le ventre, les yeux et le tour des oreilles; aussi les chasseurs au lieu d'attaquer cet animal de face et debout le suivent de loin par ses traces, et attendent pour l'approcher les heures où il se repose et s'endort. Nous avons au Cabinet du Roi un fœtus de rhinocéros qui nous a été envoyé de l'île de Java, et qui a été tiré hors du corps de la mère : il est dit, dans le mémoire qui aceompagnoit cet envoi, que vingt-huit chasseurs s'étant assemblés pour attaquer ce rhinocéros, ils l'avoient d'abord suivi de loin pendant quelques jours, faisant de temps en temps marcher un ou deux hommes en avant pour reconnoître la position de l'animal; que par ee moyen ils le surprirent endormi, s'en approchèrent en silence et de si près qu'ils lui lâchèrent tous ensemble leurs vingt-huit coups de fusil dans les parties inférieures du bas-ventre.

On a vu, par la description de M. Parsons, que cet animal a l'oreille bonne et même très-attentive; on assure aussi qu'il a l'odorat excellent; mais on prétend qu'il n'a pas l'œil bon, et qu'il ne voit pour ainsi dire que devant lui. La petitesse extrême de ses yeux, leur position basse, oblique et enfoncée, le peu de brillant et de mouvement qu'on y remarque, semblent confirmer ce fait. Sa voix est assez sourde lorsqu'il est tranquille: elle ressemble en gros au grognement du coehon; et lorsqu'il est en colere son eri devient aigu et se fait entendre de fort loin. Quoiqu'il ne vive que de végétaux, il ne rumine pas: ainsi il est probable que, comme l'éléphant, il n'a qu'un estomac et des boyaux très-amples, et qui suppléent à l'office de la panse. Sa consommation, quoique considérable, n'approche pas de celle de l'éléphant; et il paroît, par la continuité et l'épaisseur non interrompue de sa peau, qu'il perd aussi moins que lui par la transpiration.

Nous avons vu un second rhinocéros nouvellement arrivé à la Ménagerie du Roi. Au mois de septembre 1770 il n'étoit âgé que de trois mois, si l'on en eroit les gens qui l'avoient amené; mais je suis persuadé qu'il avoit au moins deux ou trois ans; car son corps, y compris la tête, avoit déjà huit pieds deux pouces de longueur sur einq pieds six pouces de hauteur, et huit pieds deux pouces de longueur sur einq pieds six pouces de circonférence. Observé un an après, son corps s'étoit allongé de sept pouces, es sorte qu'il avoit, le 28 août 1771, huit pieds neuf pouces, y compris la longueur de la

tête, cinq pieds neuf pouces de hauteur, et huit pieds neuf pouces de circonférence. Observé deux ans après, le 12 août 1772, la longueur de son corps, y compris la tête, étoit de neuf pieds quatre pouces; la plus grande hauteur, qui étoit celle du train de derrière, de six pieds quatre pouces, et la hauteur du train de devant étoit de cinq pieds onze pouces seulement. Sa peau avoit la couleur et la même apparence que l'écorce d'un vieil orme, tachetée en certains endroits de noir et de gris, et dans d'autres repliée en sillons profonds qui formoient des espaces d'écailles. Il n'avoit qu'une corne de eouleur brune d'une substance ferme et dure. Les yeux sont petits et saillans; les oreilles larges et assez ressemblantes à celles de l'âne; le dos, qui est ereux, semble être couvert d'une selle naturelle; les jambes sont courtes et très-grosses; les pieds arrondis par derrière, avec des sabots par devant, divisés en trois parties; la queue est assez semblable à celle du bœuf, et garnie de poils noirs à son extrémité. La verge s'allonge sur les testicules, et s'élève pour l'écoulement de l'urine, que l'animal pousse assez loin de lui, et eette partie paroît fort petite relativement à la grosseur du corps; elle est d'ailleurs très-remarquable par son extrémité, qui forme une cavité comme l'embouchure d'une trompette : le fourreau ou l'étui dont elle sort est une partie charnue d'une chair vermeille semblable à celle de la verge, et cette même partie eharnue qui forme le premier étui sort d'un sceond fourreau pris dans la pean, comme dans les autres animaux. Sa langue est dure et rude au point d'écorcher ee qu'il lèche : aussi mange-t-il de grosses épines sans en ressentir de douleur. Il lui faut environ cent soixante livres de nourriture par jour. Les Indiens et les Africains, et surtout les Hottentots, en trouvent la chair bonne à manger. Cet animal peut devenir domestique en l'élevant fort jeune, et il produiroit dans l'état de domesticité plus aisément que l'éléphant.

" Je n'ai jamais pu concevoir, dit avec raison M. de Paw, pourquoi on a laissé en Asie le rhinocéros dans son état sauvage sans l'employer à aucun usage, taudis qu'il est soumis en Abyssinie, et y sert à porter des fardeaux."

« M. de Buffon, dit M. le chevalier Bruce, a conjecturé qu'il y avoit au centre de l'Afrique des rhinocéros à deux cornes; cette conjecture s'est vérifiée. En effet, tous les rhinocéros que j'ai vus en Abyssinie ont deux cornes: la première, c'est-à-dire la plus proche du nez, est de la forme ordinaire; la seconde, plus tranchante à la pointe, est deux naissent en même temps; mais la première croît plus vite que l'autre, et la surpasse en grandeur non seulement pendant tout le temps de l'accroissement, mais pendant toute la vie de l'animal. »

D'autre part, M. Allamand, très-habile naturaliste, écrit à M. Daubenton, par une lettre datée de Leyde, le 31 octobre 1766,

dans les termes suivans :

« Je me rappelle une chose qu'a dite

M. Parsons dans un passage elté par M. de Buffon : il soupçonne que les rhinocéros d'Asie n'ont qu'une corne, et que eeux du cap de Bonne-Espérance en ont deux. Je soupçonnerois tout le contraire. J'ai reçu de Bengale et d'autres endroits de l'Inde des têtes de rhinocéros toujours à doubles cornes, et toutes celles qui me sont venues du Cap n'en avoient qu'une. »

Ceci paroît prouver ce que nous avons déjà dit que ces rhinocéros à doubles cornes forment une variété dans l'espèce, une race particulière, mais qui se trouve également

en Asie et en Afrique.

## LE CHAMEAU ET LE DROMADAIRE,

CES deux noms, dromadaire et chameau, ne désignent pas deux espèces différentes, mais indiquent seulement deux races distinctes et subsistantes de temps immémorial dans l'espèce du chameau. Le principal, ou, pour ainsi dire, l'unique caractère sensible par lequel ces deux races diffèrent, consiste en ce que le chameau porte deux bosses, et que le dromadaire n'en a qu'une; il est aussi plus petit et moins fort que le chameau : mais tous deux se mèlent, produisent ensemble; et les individus qui proviennent de cette race croisée sont ceux qui ont le plus de vigueur et qu'on préfère à tous les autres. Ces métis issus du dromadaire et du eliameau forment une race secondaire qui se multiplie pareillement, et qui se mêle aussi avec les races premières; en sorte que dans eette espèce, comme dans celles des autres animaux domestiques, il se trouve plusieurs variétés, dont les plus générales sont relatives à la différence des climats. Aristote a très-bien indiqué les deux races principales; la première, e'est-à-dire celle à deux bosses, sous le nom de chameau de la Bactriane; et la seconde, sous celui de chameau d'Arabie. On appelle les premiers chameaux turcs, et les autres chameaux arabes. Cette division subsiste aujourd'hui comme du temps d'Aristote; seulement il paroît, depuis que l'on a découvert les parties de l'Afrique et de l'Asie inconnues aux anciens, que le dromadaire est, sans eomparaison, plus nombreux et plus généralement répandu que le chameau : celui-ci ne se trouve guère que dans le Turquestan et dans quelques autres endroits du Levant;

tandis que le dromadaire, plus commun qu'aucune autre bête de somme en Arabie, se trouve de même en grande quantité dans toute la partie septentrionale de l'Afrique, qui s'étend depuis la mer Méditerranée jusqu'au fleuve Niger, et qu'on le retrouve en Egypte, en Perse, dans la Tartarie méridionale, et dans les parties septentrionales de l'Inde. Le dromadaire occupe donc des terres immenses, et le chameau est borné à un petit terrain : le premier habite des régions arides et chaudes: le second, un pays moins see et plus tempéré : l'espèce entière, tant des uns que des autres, paroît être confinée dans une zone de trois ou quatre cents lieues de largeur qui s'étend depuis la Mauritanie jusqu'à la Chine; elle ne subsiste ni au dessus ni au dessous de cette zone. Cet animal, quoique naturel aux pays chauds, craint cependant les climats où la chaleur est excessive : son espèce finit où commence celle de l'éléphant, et elle ne peut subsister, ni sous le eiel brûlant de la zone torride, ni dans les climats doux de notre zone tempéréc. Il paroît être originaire d'Arabie; car non seulement c'est le pays où il est en plus grand nombre, mais e'est aussi celui auquel il est le plus conforme. L'Arabie est le pays du monde le plus aride et où l'eau est le plus rare : le chameau est le plus sobre des animaux, et peut passer plusieurs jours sans boire. Le terrain est presque partout sec et sablonneux: le chameau a les pieds faits pour marcher dans les sables, et ne peut, au contraire, se soutenir dans les terrains humides et glissans. L'herbe et les pâturages manquant à cette terre, le bœuf y man-

#### LE CHAMEAU

Ordre des Ruminants. Genre Chameau. (Cuvier)

P1. 74.





LE DROMADAIRE

Ordre des Ruminants ...id ...id ...



que aussi, et le chameau remplace cette bête de somme. On ne se trompe guère sur le pays naturel des animaux, en le jugeant par ces rapports de conformité : leur vraie patrie est la terre à laquelle ils ressemblent, c'està-dire à laquelle leur nature paroît s'être entièrement conformée, surtout lorsque cette même nature de l'animal ne se modifie point ailleurs et ne se prête pas à l'influence des autres climats. On a inutilement essayé de multiplier les chameaux en Espagne, on les a vainement transportés en Amérique, ils n'ont réussi ni dans l'un ni dans l'autre climat; et dans les grandes Indes, ou n'en trouve guère au delà de Surate et d'Ormus. Ce n'est pas qu'absolument parlaut ils ne puissent subsister et produire aux Indes, en Espagne, en Amérique, et même dans des climats plus froids, comme en France, en Allemagne, etc. 1: en les tenant l'hiver dans des écuries chaudes, et les nourrissant avec choix, les traitant avec soin, en ne les faisant pas travailler, et ne les laissant sortir que pour se promener dans les beaux jours, on peut les faire vivre, et même espérer de les voir produire; mais leurs productions sont chétives et rares; eux-mêmes sont foibles et languissans : ils perdent donc toute leur valeur dans ces climats, et, au lieu d'être utiles, ils sont très à charge à ceux qui les élèvent, tandis que, dans leur pays natal, ils font, pour ainsi dire, toute la richesse de leurs maîtres. Les Arabes regardent le chameau comme un présent du ciel, un animal sacré, sans le secours duquel ils ne pourroient ni subsister, ni commercer, ni voyager. Le lait des chameaux fait leur nourriture ordinaire: ils en mangent aussi la chair, surtout celle des jeunes, qui est très-bonne à leur goût : le poil de ces animaux, qui est fin et moelleux, et qui se renouvelle tous les ans par une mue complète, leur sert à faire les étoffes dont ils s'habillent et se meublent. Avec leurs chameaux, non seulement ils ne manquent de rien, mais même ils ne craignent rien; ils peuvent mettre en un seul jour cinquante lieues de désert entre eux et leurs ennemis : toutes les armées du monde périroient à la suite d'une troupe d'Arabes; aussi ne sontils soumis qu'autant qu'il leur plaît. Qu'on se figure un pays sans verdure et sans eau, un soleil brûlant, un ciel toujours sec, des

1. M. le marquis de Montmirail nous a fait savoir qu'on lui avoit assuré que S. M. le roi de Pologne, electeur de Saxe. avoit eu aux environs de Dresde des chameaux et des dromadaires qui y ont multiplié.

plaines sablonneuses, des montagnes encore plus arides, sur lesquelles l'œil s'étend et le regard se perd sans pouvoir s'arrêter sur aucun objet vivant; une terre morte, et, pour ainsi dire, écorchée par les vents, laquelle ne présente que des ossemens, des cailloux jonchés, des rochers debout ou renversés; un désert entièrement découvert où le voyageur n'a jamais respiré sous l'ombrage, où rien ne l'accompagne, rien ne lui rappelle la nature vivante : solitude absolue, mille fois plus affreuse que celle des foréts; car les arbres sont encore des êtres pour l'homme qui se voit seul; plus isolé, plus dénué, plus perdu dans ces lieux vides et sans bornes, il voit partout l'espace comme son tombeau; la lumière du jour, plus triste que l'ombre de la nuit, ne renaît que pour éclairer sa nudité, son impuissance, et pour lui présenter l'horreur de sa situation, en reculant à ses yeux les barrières du vide, en étendant autour de lui l'abîme de l'immensité qui le sépare de la terre habitée, immensité qu'il tenteroit en vain de parcourir; car la faim, la soif, et la chaleur brûlante pressent tous les instans qui lui restent entre le désespoir et la mort.

Cependant l'Arabe, à l'aide du chameau, a su franchir et même s'appropier ces lacunes de la nature; elles lui servent d'asile, elles assurent son repos, et le maintiennent dans son indépendance. Mais de quoi les hommes savent-ils user sans abus? Ce même Arabe libre, indépendant, tranquille, et même riche, au lieu de respecter ces déserts comme les remparts de sa liberté, les souille par le crime ; il les traverse pour aller chez les nations voisines enlever des esclaves et de l'or; il s'en sert pour exercer son brigandage, dont malheureusement il jouit plus encore que de sa liberté; car ses entreprises sont presque toujours heureuses. Malgré la défiance de ses voisins et la supériorité de leurs forces, il échappe à leur poursuite, et emporte impunément tout ce qu'il leur a ravi. Un Arabe, qui se destine à ce métier de pirate de terre, s'endurcit de boune heure à la fatigue des voyages; il s'essaie à se passer du sommeil, à souffrir la faim, la soif, et la chaleur : en même temps il instruit ses chameaux, il les élève et les exerce dans cette même vue; peu de jours après leur naissance, il leur plie les jambes sous le ventre, il les contraint à demeurer à terre, et les charge, dans cette situation, d'un poids assez fort qu'il les accoutume à porter, et qu'il ne leur ôte que pour leur en donner un plus fort; au lieu de les lais-

ser paître à toute heure, et boire à leur soif, il commence par régler leurs repas, et peu à peu les éloigne à de grandes distances, en diminuant aussi la quantité de la nourriture; lorsqu'ils sont un peu forts, il les exerce à la course; il les excite par l'exemple des chevaux, et parvient à les rendre aussi légers et plus robustes : enfin, dès qu'il est sûr de la force, de la légèreté et de la sobriété de ses chameaux, il les charge de ce qui est nécessaire à sa subsistance et à la leur; il part avec eux, arrive sans être attendu aux confins du désert, arrête les premiers passans, pille les habitations écartées, charge ses chameaux de son butin : et s'il est poursuivi, s'il est forcé de précipiter sa retraite, c'est alors qu'il développe tous ses talens et les leurs; monté sur l'un des plus légers, il conduit la troupe, la fait marcher jour et nuit, presque sans s'arrêter, ni boire, ni manger: il fait aisément trois cents lieues en huit jours; et pendant tout ce temps de fatigue et de mouvement, il laisse ses chameaux chargés, il ne leur donne chaque jour qu'une heure de repos et une pelote de pâte : souvent ils conrent ainsi neuf ou dix jours sans trouver de l'eau, ils se passent de boire : et lorsque par hasard il se trouve une mare à quelque distauce de leur route, ils sentent l'eau de plus d'une demi-lieue; la soif qui les presse leur fait doubler le pas, et ils boivent en une seule fois pour tout le temps passé et pour autant de temps à venir; car souvent leurs voyages sont de plusieurs semaines, et leurs temps d'abstinence durent aussi long-temps que leurs voyages.

En Turquie, en Perse, en Arabie, en Égypte, en Barbarie, etc., le transport des marchandises ne se fait que par le moven des chameaux : c'est de toutes les voitures la plus prompte et la moins chère. Les marchands et autres passagers se réunissent en caravanes, pour éviter les insultes et les pirateries des Arabes : ces caravanes sont souvent très-nombreuses, et toujours composées de plus de chameaux que d'hommes. Chacun de ces chameaux est chargé selon sa force : il la sent si bien lui-même, que quand on lui donne une charge trop forte, il la refuse, et resie constamment couché jusqu'à ce qu'on l'ait allégée. Ordinairement les grands chameaux portent un millier, et même douze cents pesant; les plus petits six à sept cents. Dans ces voyages de commerce, on ne précipite pas leur marche: comme la route est souvent de sept ou huit cents lieues, on règle leur monvement et leurs journées; ils ne vont que le pas, et font chaque jour dix à douze lieues; tous les soirs on leur ôte leur charge, et on les laisse paître en liberté. Si l'on est en pavs vert, dans une bonne prairie, ils prennent en moins d'une heure tont ce qu'il leur faut pour en vivre vingt-quatre, et pour ruminer pendant toute la unit: mais rarement ils trouvent de ces bons pâturages, et cette nourriture délicate ne leur est pas nécessaire; ils semblent même préférer aux herbes les plus douces l'absinthe, le chardon, l'ortie, le genêt, la cassie, et les autres végétaux épineux; tant qu'ils trouvent des plantes à brouter, ils se passent très-aisément de boire.

Au reste, cette facilité qu'ils ont à s'abstenir long-temps de boire n'est pas de pure habitude; c'est plutôt un effet de leur conformation. Il y a dans le chameau, indépendamment des quatre estomacs qui se trouvent d'ordinaire dans les animaux ruminans, une cinquième poche qui leur sert de réservoir pour conserver de l'eau. Ce cinquième estomac manque aux autres animaux, et n'appartient qu'au chameau; il est d'une capacité assez vaste pour contenir une grande quantité de liqueur; elle y séjourne sans se corrompre et sans que les autres alimens puissent s'y mêler; et lorsque l'animal est pressé par la soif et qu'il a besoin de délayer les nourritures sèches et de les macérer par la rumination, il fait remonter dans sa panse, et jusqu'à l'œsophage, une partie de cette eau par une simple contraction des muscles. C'est donc en vertu de cette conformation très-singulière que le chameau pent se passer plusieurs jours de boire, et qu'il prend en une seule fois une prodigieuse quantité d'eau, qui demeure saine et limpide dans ce réservoir, parce que les liqueurs du corps ni les sucs de la digestion ne peu-

vent s'y mèler.

Si l'on réfléchit sur les difformités ou plutôt sur les non-conformités de cet animal avec les autres, on ne pourra douter que sa nature n'ait été considérablement altérée par la contrainte de l'esclavage et par la continuité des travaux. Le chameau est plus anciennement, plus complétement et plus laborieusement esclave qu'aucun des autres animaux domestiques : il l'est plus anciennement, parce qu'il habite les climats où les hommes se sont le plus anciennement policés : il l'est plus complétement, parce que dans les autres espèces d'animaux domestiques, telles que celles du cheval, du chien, du bœuf, de la brebis, du cochon, etc., on

trouve encore des individus dans leur état de nature, des animaux de ces mêmes espèces qui sont sauvages, et que l'homme ne s'est pas soumis, au lieu que dans le chameau l'espèce entière est esclave; on ne la trouve nulle part dans sa condition primitive d'indépendance et de liberté : enfin il est plus laborieusement esclave qu'aucun autre, parce qu'on ne l'a jamais nourri ni pour le faste, comme la plupart des chevaux, ni pour l'amusement, comme presque tous les chiens, ni pour l'usage de la table, comme le bœuf, le cochon, le mouton; que l'on n'en a jamais fait qu'une bête de somme, qu'on ne s'est pas même donné la peine d'atteler ni de faire tirer, mais dont on a regardé le corps comme une voiture vivante qu'on pouvoit tenir chargée et surchargée, même pendant le sommeil; car, lorsqu'on est pressé, on se dispense quelquefois de leur ôter le poids qui les accable et sous lequel ils s'affaissent pour dormir les jambes pliées et le corps appuyé sur l'estomac : aussi portentils toutes les empreintes de la servitude et les stigmates de la douleur; an bas de la poitrine sur le sternum, il y a une grosse et large callosité aussi dure que de la corne; il y en a de pareilles à toutes les jointures des jambes; et quoique ces callosités se trouvent sur tous les chameaux, elles offrent ellesmêmes la preuve qu'elles ne sont pas naturelles, et qu'elles sont produites par l'excès de la contrainte et de la douleur, car souvent elles sont remplies de pus. La poitrine et les jambes sont donc déformées par ces callosités; le dos est encore plus défiguré par la bosse double ou simple qui le surmonte. Les callosités se perpétuent aussi bien que les bosses par la génération; et comme il est évident que cette première difformité ne provient que de l'habitude à laquelle on contraint ces animaux, en les forçant dès leur premier âge à se coucher sur l'estomac, les jambes pliées sous le corps, et à porter dans cette situation le poids de leur corps et les fardeaux dont on les charge, on doit présumer aussi que la bosse ou les bosses du dos n'ont eu d'autre origine que la compression de ces mêmes fardeaux, qui, portant inégalement sur certains endroits du dos, auront fait élever la chair et boursoufler la graisse et la peau : car ces bosses ne sont point osseuses; elles sont seulement composées d'une substance grasse et charnue, de la même consistance à peu près que celle des tétines de vache : ainsi les callosités et les bosses seront également regardées comme des difformités produites par la continuité

du travail et de la contrainte du corps; et ces difformités, qui d'abord n'ont été qu'accidentelles et individuelles, sont devenues générales et permanentes dans l'espèce entière. L'on peut présumer de même que la poche qui contient l'eau et qui n'est qu'une appendice de la panse, a été produite par l'extension forcée de ce viscère : l'animal, après avoir souffert trop long-temps la soif, prenant à la fois autant et peut-être plus d'eau que l'estomac ne pouvoit en contenir, cette membrane se sera étendue, dilatée et prêtée peu à peu à cette surabondance de liquide; comme nous avons vu que ce même estomac dans les moutons s'étend et acquiert de la capacité proportionnellement au volume des alimens, qu'il reste très-petit dans les moutons que l'on nourrit de pain, et qu'il devient très-grand dans ceux auxquels

on ne donne que de l'herbe.

On confirmeroit pleinement ou l'on détruiroit absolument ces conjectures sur les non-conformités du chameau, si l'on en trouvoit de sauyages que l'on pût comparer avec les domestiques : mais, comme je l'ai dit, ces animaux n'existent nulle part dans leur état naturel; ou s'ils existent, personne ne les a remarqués ni décrits : nous devons donc supposer que tout ce qu'ils ont de bon et de beau, ils le tiennent de la nature, et que ce qu'ils ont de défectueux et de disforme leur vient de l'empire de l'homme et des travaux de l'esclavage. Ces pauvres animaux doivent souffrir beaucoup, car ils jettent des cris lamentables, surtout lorsqu'on les surcharge: cependant, quoique continuellement excédés, ils ont autant de cœur que de docilité; au premier signe ils plient les genoux et s'accroupissent jusqu'à terre pour se laisser charger dans cette situation; ce qui évite à l'homme la peine d'élever les fardeaux à une grande hauteur : dès qu'ils sont chargés, ils se relèvent d'eux-mêmes sans être aidés ni soutenus. Celui qui les conduit, monté sur l'un d'entre eux, les précède tous, et leur fait prendre le même pas qu'à sa monture; on n'a besoin ni de fouet ni d'éperon pour les exciter : mais lorsqu'ils commencent à être fatigués, on soutient leur courage, ou plutôt on charme leur ennui, par le chant ou par le son de quelque instrument; leurs conducteurs se relaient à chanter; et lorsqu'ils veulent prolonger la route et doubler la journée, ils ne leur donnent qu'une heure de repos, après quoi, reprenant leur chanson, ils les remettent en marche pour plusieurs heures de plus, et le chant ne finit que quand il faut

s'arrêter; alors les chameaux s'accroupissent de nouveau, et se laissent tomber avec leur charge; on leur ôte le fardeau en dénouant les cordes et laissant couler les ballots des aeux côtés: ils restent ainsi accroupis, couchés sur le ventre, et s'endorment au milieu de leur bagage, qu'on rattache le lendemain avec autant de promptitude et de facilité

qu'on l'avoit détaché la veille. Les callosités, les tumeurs sur la poitrine et sur les jambes, les foulures et les plaies de la peau, la chutc entière du poil, la faim, la soif, la maigreur, ne sont pas leurs seules incommodités; on les a préparés à tous ces maux par un mal plus grand, en les mutilant par la castration. On ne laisse qu'un mâle pour huit ou dix femelles, et tous les chameaux de travail sont ordinairement hongres: ils sont moins forts, sans doute, que les chameaux entiers, mais ils sont plus traitables et servent en tout temps; au lieu que les entiers sont non seulement indociles, mais presque furieux, dans le temps du rut, qui dure quarante jours, et qui arrive tous les ans au printemps. On assure qu'alors ils écument continuellement, et qu'il leur sort de la gueule une ou deux vessies rouges de la grosseur d'une vessie de cochon. Dans ce temps, ils mangent très-peu; ils attaquent et mordent les animaux, les hommes et même leur maître, auquel, dans tout autre temps, ils sont très-soumis. L'accouplement ne se fait pas debout, à la manière des autres quadrupèdes; mais la femelle s'accroupit, et reçoit le mâle dans la même situation qu'elle prend pour reposer, dormir et se laisser charger. Cette posture à laquelle on les habitue devient, comme l'on voit, une situation naturelle, puisqu'ils la pren-nent d'eux-mêmes dans l'accouplement. La femclle porte près d'un an, et, comme tous les autres grands animaux, ne produit qu'un petit; son lait est abondant, épais, et fait une bonne nourriture, même pour les hommes, en le mêlant avec une plus grande quantité d'eau. On uc fait guère travailler les femelles; on les laisse paître et produire en liberté. Le profit qu'on tire de leur produit et de leur lait surpasse peut-être celui qu'on tireroit de leur travail : cependant il y a des endroits où l'on soumet une grande partie des femelles, comme les mâles, à la castration, afin de les faire travailler; et l'on prétend que cette opération, loin de diminuer leurs forces, ne fait qu'augmenter leur vigueur et leur embonpoiut. En général, plus les chameaux sont gras, et plus ils sont capables de résister à de longues fatigues. Leurs bosses ne paroissent être formées que de la surabondance de la nourriture; car dans les grands voyages où l'on est obligé-de l'épargner, et où ils souffrent souvent la faim et la soif, ces bosses diminuent peu à peu, et se réduisent au point que la place et l'éminence n'en sont plus marquées que par la hauteur du poil, qui est toujours beaucoup plus long sur ces parties que sur le reste du dos : la maigreur du corps augmente à mesure que les bosses diminuent. Les Maures, qui transportent toutes les marchandises de la Barbarie et de la Numidie jusqu'en Éthiopie, partent avec des chameaux bien chargés, qui sont vigoureux et très-gras, et ramènent ces mêmes chameaux si maigres, qu'ordinairement ils les revendent à vil prix aux Arabes du désert

pour les engraisser de nouveau.

Les anciens ont dit que ces animaux sont en état d'engendrer à l'âge de trois aus : cela me paroît douteux; car à trois ans ils n'ont pas encore pris la moitié de leur accroissement. Le membre génital du mâle est, comme celui du taureau, très-long et trèsmince : dans l'érection, il tend en avant comme celui de tous les autres animaux; mais dans l'état ordinaire le fourreau se retire en arrière, et l'urine est jetée entre les jambes de derrière, en sorte que les mâles et les femelles pissent de la même manière. Le petit chamcan tette sa mère pendant un an; et lorsqu'on veut le ménager, pour le rendre dans la suite plus fort et plus robuste, on le laisse en liberté téter ou paître pendant les premières années, et on ne commence à le charger et à le faire travailler qu'à l'âge de quatre ans. Il vit ordinairement quarante ou cinquante ans : cette durce de la vie étant plus proportionnée au temps de l'accroissement, c'est sans aucun fondement que quelques auteurs ont avancé qu'il vivoit jusqu'à cent ans.

En réunissant sous un seul point de vue toutes les qualités de cet animal et tous les avantages que l'on en tire, l'on ne pourra s'empècher de le reconnoître pour la plus utile et la plus précieusc de toutes les créatures subordonnées à l'homme. L'or et la soie ne sont pas les vraies richesses de l'Orient: c'est le chameau qui est le trésor de l'Asie; il vaut mieux que l'éléphant, car il travaille, pour ainsi dire, autant, et dépense peut-être vingt fois moins: d'ailleurs l'espèce entière en est soumise à l'homme, qui la propage et la multiplie autant qu'il lui plait; au lieu qu'il ne jouit pas de celle de l'éléphant, qu'il ne peut multiplier, et dont

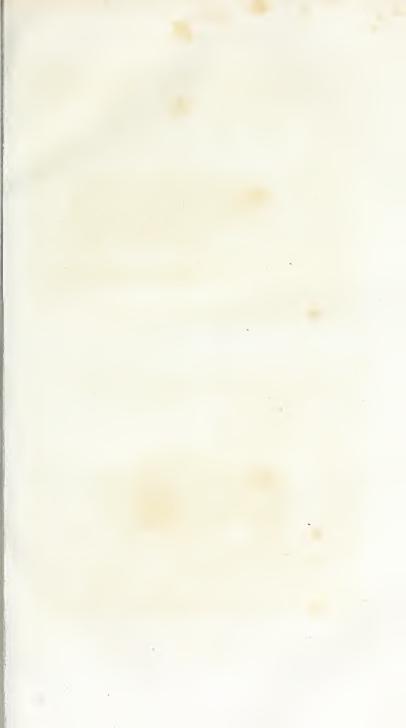

Ordre des Ruminants. Genre Bouf. (Cuvier)





Ordre des Ruminants....id...id..

il faut conquérir avec peine les individus les uns après les autres. Le chameau vaut non seulement mieux que l'éléphant, mais peutêtre vaut-il autant que le cheval, l'âne et le bœuf, tous réunis ensemble : il porte seul autant que deux mulets; il mange aussi peu que l'âne, et se nourrit d'herbes aussi grossières; la femelle fournit du lait pendant plus de temps que la vaehe; la ehair des jeunes ehameaux est bonne et saine, comme eelle du veau; leur poil est plus beau, plus reeherehé, que la plus belle laine : il n'y a pas jusqu'à leurs excrémens dont on ne tire des ehoses utiles; ear le sel ammoniae se fait de leur urine, et leur fiente desséeliée et mise en poudre leur sert de litière, aussi bien qu'aux ehevaux, avec lesquels ils voyagent souvent dans des pays où l'on ne eounoît ni la paille ni le foin : enfin on fait des mottes de cette même fiente qui brûlent aisément, et font une flamme aussi elaire et presque aussi vive que eelle du bois see; eela même est eneore d'un grand seeours dans ees déserts, où l'on ne trouve pas un arbre, et où, par le défaut de matières combustibles, le feu est aussi rare que

\* Nous n'avons presque rien à ajouter à ee que nous avons dit des chameaux et des dromadaires; nous rapporterons seulement iei ce qu'en a écrit M. Niebuhr dans sa Description de l'Arabie, p. 144:

« La plupart des chameaux du pays d'Iman sont de taille médioere et d'un brun elair; cependant on en voit aussi de grands et lourds, et d'un brun foneé. Lorsque les ehameaux veulent s'accoupler, la femelle se eouche sur ses jambes; on lui lie les pieds de devant pour qu'elle ne puisse se relever. Le mâle, assis derrière comme un chien, touche la terre de ses deux pieds de devant. Il paroît froid pendant l'accouplement, et plus indolent qu'aucun animal; il faut le chatoniller quelquefois long-temps avant de pouvoir l'exciter. L'accouplement étant achevé, on recouvre le mâle, et on fait lever promptement la femelle en la frappant d'une pantoufle au derrière, tandis qu'une autre personne la fait marcher. Il en est de mème, dit-on, en Mésopotamie, en Natolie, et probablement partout. »

J'ai dit qu'on avoit transporté des ehameaux et des dromadaires aux îles Canaries, aux Antilles, au Pérou, et qu'ils n'avoient réussi nulle part dans le nouveau eontinent. Le docteur Browne, dans son Histoire de la Jamaique, assure y avoir vu des dromadaires que les Anglois y ont amenés en assez grand nombre dans ees derniers temps, et que, quoiqu'ils y subsistent, ils y sont néanmoins de peu de service, parce qu'on ne sait pas les nourrir et les soigner convenablement. Ils ont néanmoins multiplié dans tous ces elimats, et je ne doute pas qu'ils ne pussent même produire en France. On peut voir dans la Gazette du 9 juin 1775 que M. Brinkenof, ayant fait accoupler des ehameaux dans ses terres près de Berlin, a obtenu, le 24 mars de eette année 1775, après douze mois révolus, un petit chameau qui se porte bien. Ce fait eonfirme eelui que j'ai cité de la production des chameaux et des dromadaires à Dresde, et je suis persuadé qu'en faisant venir avec les ehameaux des domestiques arabes ou barbaresques, accoutumés à les soigner, on viendroit à bout d'établir chez nous eette espèce, que je regarde comme la plus utile de tous les animaux.

## LE BUFFLEI, LE BONASUS ET L'AUROCHS;

#### LE BISON ET LE ZÉBU.

QUOIQUE le buffle soit aujourd'hui commun en Grèce et domestique en Italie, il n'étoit connu ni des Grees ni des Romains; car il n'a jamais eu de nom dans la langue de ces peuples : le mot même de buffle in-

dique une origine étrangère, et n'a de racine ni dans la langue grecque ni dans la latine; en effet, eet animal est originaire des pays les plus ehauds de l'Afrique et des Indes, et n'a été transporté et naturalisé en

1. Cet animal n'a de nom ni en gree ni en latin: c'est mal à propos que les auteurs modernes qui ont écrit en latin l'ont appelé bubalus : Aldrovande a mieux fait en le nommant buffelus. Les Haliens le nomment bufalo; les Allemands, buffel. On l'appelle empakassa ou pakassa au Congo, selon Daper; et gu-aroho au cap de Bonne-Espérance, selon Kolbe.

Italie que vers le septième siècle. C'est mal à propos que les modernes lui ont appliqué le nom de bubalus, qui, en grec et en latin, indique, à la vérité, un animal d'Afrique, mais très-différent du buffle, comme il est aisé de le démontrer par les passages des auteurs anciens. Si l'on vouloit rapporter le bubalus à un genre, il appartiendroit plutôt à celui de la gazelle qu'à celui du bœuf ou du buffle. Belon ayant vu au Caire un petit bœuf à bosse, différent du buffle et du bœuf ordinaire, imagina que ce petit bœuf pouvoit être le bubalus des anciens; mais s'il eût soigneusement comparé les caractères donnés par les anciens au bubalus, avec ceux de son petit bœuf, il auroit luimême reconnu son erreur : et d'ailleurs nous pouvons en parler avec certitude, car nous avons vu vivant ce petit bœuf à bosse ; et ayant comparé la description que nous en avons faite avec celle de Belon, nous ne pouvons douter que ce ne soit le même animal. On le montroit à la foire à Paris, en 1732, sous le nom de Zébu. Nous avons adopté ce nom pour désigner cet animal; car c'est une race particulière de bœuf, et non pas une espèce de buffle ou de bubalus.

Aristote, en faisant mention des bœufs, ne parle que du bœuf commun, et dit seulement que chez les Arachotas (aux Indes) il y a des bœufs sauvages qui différent des bœufs ordinaires et domestiques, comme les sangliers différent des cochons : mais dans un autre endroit que j'ai cité dans les notes cidessus, il donne la description d'un bœuf sauvage de Péonie (province voisine de la Macédoine), qu'il appelle bonasus. Ainsi le bœuf ordinaire et le bonasus sont les seuls animaux de ce genre indiqués par Aristote; et ce qui doit paroître singulier, c'est que le bonasus, quoique assez amplement décrit par ce grand philosophe, n'a été reconnu par aucun des naturalistes grecs ou latins qui ont écrit après lui, et que tous n'ont fait que le copier sur ce sujet; en sorte qu'aujourd'hui même l'on ne connoît encore que le nom du bonasus, sans savoir quel est l'animal subsistant auquel on doive l'appliquer. Cependant, si l'on fait attention qu'Aristote, en parlant des bœufs sauvages du climat tempéré, n'a indiqué que le bonasus, et qu'au contraire les Grecs et les Latins des siècles suivans n'ont plus parlé du bonasus, mais ont indiqué ces bœnfs sauvages sous les noms d'urus ou de bison, on sera porté à croire que le bonasus doit être l'un ou l'autre de ces animaux; et en effet, l'on verra, en comparant ce

qu'Aristote dit du bonasus avec ce que nous connoissons du bison, qu'il est plus que probable que ces deux noms ne désignent que le même animal. Jules-César est le premier qui ait parlé de l'urus. Pline et Pausanias sont aussi les premiers qui aient annoncé le hison. Dès le temps de Pline, on donnoit le nom de bubalus à l'urus ou au bison; la confusion n'a fait qu'augmenter avec le temps : on a ajouté au bonasus, au bubalus, à l'urus, au bison, le catopleba, le thur, le bubalus de Belon, le bison d'Éco se, celui d'Amérique; et tous nos naturalistes ont fait autant d'espèces différentes qu'ils ont trouvé de noms. La vérité est ici enveloppée de tant de nuages, environnée de tant d'erreurs, qu'on me saura peut-être quelque gré d'avoir entrepris d'éclaircir cette partie de l'histoire naturelle, que la contrariété des témoignages, la variété des descriptions, la multiplicité des noms, la diversité des lieux, la différence des langues et l'obscurité des temps sembloient avoir condamnée à des ténèbres éternelles.

Je vais d'abord présenter le résultat de mon opinion sur ce sujet, après quoi j'en

donnerai des preuves.

ro L'animal que nous connoissons aujourd'hui sous le nom de *buffle* n'étoit point connu des anciens.

2º Ce buffle, maintenant domestique en Europe, est le même que le buffle domestique ou sauvage aux Indes et en Afrique.

3° Le bubalus des Grecs et des Romains n'est point le buffle ni le petit bœuf de Belon, mais l'animal que MM. de l'Académie des Sciences ont décrit sous le nom de vache de Barbarie, et nous l'appellerons bubale.

4º Le petit bœuf de Belon, que nous avons vu, et que nous nommerons zébu, n'est qu'une variété dans l'espèce du bœuf.

5° Le bonasus d'Aristote est le même animal que le bison des Latins.

6° Le bison d'Amérique pourroit bien venir originairement du bison d'Europe.

7°L'urus ou aurochs est le même animal que notre taureau commun dans son état

naturel et sauvage.

8º Enfin le bison ne diffère de l'aurochs que par des variétés accidentelles, et par conséquent il est, aussi bien que l'aurochs, de la même espèce que le bœuf domestique; en sorte que je crois pouvoir réduire à trois toutes les dénominations et toutes les espèces prétendues des naturalistes tant anciens que modernes, c'est-à-dire à celles du bœuf, du buffle, et du bubale.

Je ne doute pas que quelques-unes des propositions que je viens d'annoncer ne paroissent des assertions hasardées, surtout aux yeux de ceux qui se sont occupés de la nomenclature des animaux, et qui ont essayé d'en donner des listes: cependant il n'y a aucune de ces assertions que je ne sois en état de prouver: mais, avant d'entrer dans les discussions critiques qu'exige chacune de ces propositions en particulier, je vais exposer les observations et les faits qui m'ont conduit dans cette recherche, et qui, m'ayant éclairé moi-même, serviront également à éclairer les autres.

Il n'en est pas des animaux domestiques, à beaucoup d'égards, comme des animaux sauvages; leur nature, leur grandeur, et leur forme sont moins constantes et plus sujettes aux variétés, surtout dans les parties extérieures de leur corps; l'influence du climat, si puissante sur toute la nature, agit avec bien plus de force sur des êtres captifa que sur des êtres libres; la nourriture préparée par la main de l'homme, souvent épargnée et mal choisie, jointe à la dureté d'un cicl étranger, produit avec le temps des altérations assez profondes pour devenir constantes en se perpétuant par les générations. Je ne prétends pas dire que cette cause générale d'altération soit assez puissante pour dénaturer essentiellement des êtres dont l'empreinte est aussi ferme que celle du moule des animaux; mais elle les change à certains égards, elle les masque, et les transforme à l'extéricur; elle supprime de certaines parties, ou leur en donne de nouvelles; elle les peint de couleurs variées; et par son action sur l'habitude du corps, elle influe aussi sur le naturel, sur l'instinct, et sur les qualités les plus intérieures : une seule partie modifiée dans un tout aussi parfait que le corps d'un animal suffit pour que tout se ressente, en effet, de cette altération; et c'est par cette raison que nos animaux domestiques différent presque autant par le naturel et l'instinct que par la figure, de ccux dont ils tirent leur première origine.

La brehis nous en fournit un exemple frappant: cette espèce, telle qu'elle est aujourd'hui, périroit eu entier sous nos yeux et en fort peu de temps, si l'homme cessoit de la soiguer, de la défendre; aussi est-elle très-différente d'elle-même, très-inférieure à son espèce originaire. Mais, pour ne parler ici que de ce qui fait notre objet, nous verrons combien de variétés les bœufs ont essuyées par les effets divers et diversement combinés du climat, de la nourriture et du

traitement dans leur état d'indépendance et dans celui de domesticité.

La variété la plus générale et la plus remarquable dans les bœufs domestiques, et même sauvages, consiste dans cette espèce de bosse qu'ils portent entre les deux épaules. On a appelé bisons cette race de bœufs bossus, et l'on a cru jusqu'ici que les bisons étoient d'une espèce différente de celle des bœuss communs : mais comme nous sommes maintenant assurés que ces bœufs à bosse produisent avec nos bœufs, et que la bosse diminue dès la première génération, et disparoît à la seconde ou à la troisième, il est evident que cette bosse n'est qu'un caractère accidentel et variable, qui n'empêche pas que le bœuf bossu ne soit de la même espèce que notre bœuf. Or, on a trouvé autrefois dans les parties désertes de l'Europe des bœuss sauvages, les uns sans bosse et les autres avec une bosse : ainsi cette variété semble être dans la nature même; elle paroît provenir de l'abondance et de la qualité plus substantielle du pâturage et des autres nourritures; car nous avons remarqué sur les chameaux que quand ces animaux sont maigres et mal nourris, ils n'ont pas même l'apparence de la bosse. Le bœuf sans bosse se nommoit vrochs et turochs dans la langue des Germains, et le bœuf sauvage à bosse se nommoit visen dans cette même langue. Les Romaius, qui ne connoissoient ni l'un ni l'autre de ces bœufs sauvages avant de les avoir vus en Germanie, ont adopté ces noms: de vrochs ils ont fait vrus, et de visen, bison ; et ils n'ont pas imaginé que le bœuf sauvage, décrit par Aristote sous le nom de bonasus, pouvoit être l'un eu l'autre de ces bœufs dont ils venoient de latiniser et de gréciser les noms germains.

Une autre différence qui se trouve entre l'aurochs et le bison, est la longueur du poil: le cou, les épaules, le dessous de la gorge, dans le bison, sont couverts de poils trèslongs, au lieu que dans l'aurochs toutes ces parties ne sont revêtucs que d'un poil assez court et semblable à celui du corps, à l'exception du front, qui est garni de poil crêpu. Mais cette différence du poil est encore plus accidentelle que celle de la bosse, et dépend de même de la nourriture et du climat, comme nous l'avons prouvé par les chèvres, les moutons, les chiens, les chats, les lapins, etc. Ainsi ni la bosse, ni la différence dans la longueur et la quantité du poil, ne sont des caractères spécifiques, mais de simples variétés accidentelles qui ne divisent

pas l'unité de l'espèce.

Une variété plus étendue que les deux autres, et à laquelle il semble que les naturalistes aient donné, de concert, plus de caractère qu'elle n'en mérite, c'est la forme des cornes : ils n'ont pas fait attention que, dans tout notre bétail domestique, la figure, la grandeur, la position, la direction, et même le nombre des cornes, varient si fort, qu'il seroit impossible de prononcer quel est pour cette partie le vrai modèle de la nature. On voit des vaches dont les cornes sont plus courbées, plus rabaissées, presque pendantes; d'autres qui les ont plus droites, plus longues, plus relevées. Il y a des races entières de brebis qui ont des cornes, quelquefois deux, quelquefois quatre, etc. Il y a des races de vaches qui n'en ont point du tout, etc. Des parties extérieures, et, pour ainsi dire, accessoires au corps de ces animaux, sont tout aussi peu constantes que les couleurs du poil, qui, comme l'on sait, varient et se combinent de toutes façons dans les animaux domestiques. Cette différence dans la figure et la direction des cornes, qui est si ordinaire et si fréquente, ne devoit donc pas être regardée comme un caractère distinctif des espèces : cependant c'est sur cc seul caractère que nos naturalistes ont établi leurs espèces; et comme Aristote, dans l'indication qu'il doune du bonasus, dit qu'il a les cornes courbées en dedans, ils ont séparé le bonasus de tous les autres bœufs, et en ont fait une espèce particulière, à la seule inspection des cornes et sans en avoir jamais vu l'individu. Au reste, nous citons sur cette variation des cornes dans le bétail domestique, les vaches et les brebis, plutôt que les taureaux et les béliers, parce que les femelles sont ici beaucoup plus nombreuses que les mâles, et que partout on peut observer trente vaches ou brebis pour un taureau ou un bélier.

La mutilation des animaux par la castration semble ne faire tort qu'à l'individu, et ne paroît pas devoir influer sur l'espèce; cependant il est sûr que cet usage restreint d'un côté la nature et l'affoiblit de l'autre : un seul mâle, condamné à trente ou quarante femelles, ne peut que s'épuiser sans les satisfaire; et dans l'accouplement l'ardeur est inégale, plus foible dans le mâle qui jouit trop souvent, trop forte dans la femelle qui ne jouit qu'un instant : dès lors toutes les productions doivent tendre aux qualités féminines; l'ardeur de la mère étant, au moment de la conception, plus forte que celle du père, il naîtra plus de femelles que de mâles; et les mâles mêmes tiendront beaucoup plus de la mère que du père. C'est sans doute par cette cause qu'il naît plus de filles que de garçons dans les pays où les hommes ont un grand nombre de femmes, au lieu que dans tous ceux où il n'est pas permis d'en avoir plus d'une le mâle conserve et réalise sa supériorité en produisant en effet plus de mâles que de femelles. Il est vrai que dans les animaux domestiques on choisit ordinairement parmi les plus beaux ceux que l'on soustrait à la castration, et qu'on destine à devenir les pères d'une si nombreuse génération. Les premières productions de ce male choisi seront, si l'on veut, fortes et vigoureuses; mais à force de tirer des copies de ce seul et même moule, l'empreinte se déforme, ou du moins ne rend pas la nature dans toute sa perfection : la race doit par conséquent s'affoiblir, se rapetisser, dégénérer; et c'est peut-être par cette raison qu'il se trouve plus de monstres dans les animaux domestiques que dans les animaux sauvages, où le nombre des mâles qui concourent à la génération est aussi grand que celui des femelles. D'ailleurs, lorsqu'il n'y a qu'un mâle pour un grand nombre de femelles, elles n'ont pas la liberté de consulter leur goût; la gaieté, les plaisirs libres, les douces émotions, leur sont enlevés; il ne reste rien de piquant dans leurs amours; elles souffrent de leurs feux; elles languissent en attendant les froides approches d'un mâle qu'elles n'ont pas choisi, qui souvent ne leur convient pas, et qui toujours les flatte moins qu'un autre qui se seroit fait préférer. De ces tristes amours, de ces accouplemens sans gout, doivent naître des productions aussi tristes, des êtres insipides, qui n'auront jamais ni le courage, ni la fierté, ni la force que la nature n'a pu propager dans chaque espèce qu'en laissant à tous les individus leurs facultés tout entières, et surtout la liberté du choix, et même le hasard des rencontres. On sait, par l'exemple des chevaux, que les races croisées sont toujours les plus belles; on ne devroit donc pas borner dans notre bétail les femelles à un seul mâle de leur pays, qui lui-même ressemble déjà beaucoup à sa mère, et qui par conséquent, loin de relever l'espèce, ne peut que continuer à la dégrader. Les hommes ont préféré dans cette pratique leur commodité aux autres avantages; nous n'avons pas cherché à maintenir, à embellir la nature , mais à nous la soumettre et en jouir plus despotiquement: les mâles représentent la gloire de l'espèce; ils sont plus courageux, plus fiers, toujours moins soumis; un grand nombre de mâles

dans nos troupeaux les rendroit moins dociles, plus difficiles à conduire, à garder : il a fallu même, dans ces esclaves du dernier ordre, supprimer toutes les têtes qui pouvoient s'élever.

A toutes ces causes de dégénération dans les animaux domestiques, nous devons encore en ajouter une autre, qui seule a pu produire plus de variétés que toutes les autres réunies ; c'est le transport que l'homme a fait dans tous les temps de tous ces animaux de climats en climats. Les bœufs, les brebis et les chèvres, ont été portés et se trouvent partout; partout aussi ces especes ont subi les influences du climat, partout elles ont pris le tempérament du ciel et la teinture de la terre; en sorte que rien n'est plus difficile que de reconnoitre dans ce grand nombre de variétés celles qui s'éloignent le moins du type de la nature : je dis celles qui s'éloignent le moins, car il n'y en a peut-être aucune qu'on puisse regarder comme une copie parfaite de cette première empreinte.

Àprès avoir exposé les causes générales de variété dans les animaux domestiques, je vais donner les preuves particulières de tout ce que j'ai avancé au sujet des bœufs et des buffles. J'ai dit, x° que l'animal que nous connoissons aujourd'hui sous le nom de buffle n'étoit pas connu des anciens Grecs ni des Romains. Cela est évident, puisque aucun de leurs auteurs ne l'a décrit, qu'on ne trouve même dans leurs ouvrages aucun nom qu'on puisse lui appliquer, et que d'ailleurs on sait, par les annales d'Italie, que le premier buffle y fut amené vers la fin du

sixième siècle, l'an 595.

2º Le buffle maintenant domestique en Europe est le méme que le buffle sauvage ou domestique aux Indes et en Afrique. Ceu n'a besoin d'autres preuves que de la comparaison de notre description du buffle, que nous avons vu vivant, avec les notices que les voyageurs nous ont données des buffles de Perse, du Mogol, de Bengale, d'Égypte, de Guinée et du cap de Bonne-Espérance; on verra que dans tous ces pays cet animal est le même, et qu'il ne differe de notre buffle que par de très-légères différences.

3° Le bubalus des Grecs et des Latins n'est point le buffte ni le petit bœuf de Belon, mais l'animal que MM. de l'Académie ont décrit sous le nom de vache de Barbarie. Voici mes preuves. Aristote met le bubalus avec les cerfs et les daims, et point du tout avec les bœufs : ailleurs il le cite avec les

chevreuils, et dit qu'il se défend mal avec ses cornes, et qu'il fuit les animaux féroces et guerriers. Pline, en parlant des bœufs sauvages de Germanie, dit que c'est par ignorance que le vulgaire donne le nom de bubalus à ces bœufs, attendu que le bubalus est un animal d'Afrique, qui ressemble en quelque façon à un veau ou à un cerf. Le bubalus est donc un animal timide, auguel les cornes sont inutiles, qui n'a d'autre ressource que la fuite pour éviter les bêtes féroces, qui par conséquent a de la légèreté, et tient par la figure de celle de la vache et de celle du cerf : tous ces caractères , dont aucun ne convient au buffle, se trouvent parfaitement réunis dans l'animal dont Horace Fontana envoya la figure à Aldrovande, et dont MM. de l'Académie ont donné aussi la figure et la description sous le nom de vache de Barbarie; et ils ont pensé, comme moi, que c'étoit le bubalus des anciens. Le zébu ou petit bœuf de Belon n'a aucun des caractères du bubalus; il en diffère presque autant qu'un bœuf diffère d'une gazelle: aussi Belon est le seul de tous les naturalistes qui ait regardé son petit bœuf comme le bubalus des anciens.

4º Ce petit bouf de Belon n'est qu'une variété dans l'espèce du bœuf. Nous le prouverons aisément, en renvoyant seulement à la figure de cet animal, donnée par Belon, Prosper Alpin, Edwards, et à la description que nous en avons faite nous-même; nous l'avons vu vivant : son conducteur nous dit qu'il venoit d'Afrique, qu'on l'appeloit zébu, qu'il étoit domestique, et qu'on s'en servoit pour monture. C'est en effet un animal trèsdoux, et même fort caressant, d'une figure agréable, quoique massive et un peu trop carrée : cependant il est en tout si semblable à un bœuf, que je ne puis en donner une idée plus juste qu'en disant que si l'on regardoit un taureau de la plus belle forme et du plus beau poil avec un verre qui diminuât les objets de plus de moitié, cette figure rapetissée seroit celle du zébu.

On peut voir dans la note ci-dessous 1 la

r. Ce petit bœuf ressemble parfaitement à celui de Belon; il a la croupe plus ronde et plus pleine que les bœufs ordinaires; il est si doux, si familier, qu'il lèche comme un chien, et fait des caresses à tout le monde: c'est un très-joli animal, qui paroît avoir autant d'intelligence que de docilité. Son conducteur nous dit qu'il venoit d'Afrique, et qu'il étoit àgé de vingt-un mois. Il étoit de couleur blanche, mélèe de jaune et d'un peu de rouge; les pieds étoient tout blancs; le poil sur l'épiue du dos étoit couleur noirâtre, de la largeur d'environ un pied, la queue de même couleur. Au milieu de cette

description que j'ai faite de cet animal, lorsque je le vis en 1752 : elle s'accorde très-

bande noire, il y avoit sur la croupe une petite raie blanche, dont les poils étoient hérissés et re-levés en haut; il n'avoit point de crinière, et le poil du toupet étoit très-petit, le poil du corps fort ras. Il avoit cinq pieds sept pouces de longueur, mesurée en ligne droite, depuis le bout du museau jusqu'à l'origine de la queue; cinq pieds un pouce de circonférence, prise derrière les jambes de de-vant; cinq pieds dix pouces au milieu du corps, sur le nombril, et cinq pieds un pouce au dessus des jambes de derrière. La tête avoit deux pieds dix pouces de circonférence, prise devant les cor-nes; le museau un pied trois pouces de circonfé-rence, prise derrière les naseaux; la feute de la gueule fermée n'étoit que de onze pouces; les naseaux avoient deux pouces de longueur et un pouce de largeur; il y avoit dix pouces depuis le bout du museau jusqu'à l'œil. Les yeux étoient éloignés l'un de l'autre de six pouces en suivant la courbure de la tête, et en ligne droite de cinq pouces; l'œil avoit deux pouces et demi de longueur d'un angle à l'autre; l'angle postérieur de l'œil étoit éloigné de l'ouverture de l'oreille de quatre ponces. Les oreilles étoient situées derrière et un peu à côté des cornes; elles avoient six pouces dix lignes de longueur prise par derrière, neuf pouces trois lignes de circonférence à la racine, et quatre pouces quatre lignes de largeur à la base, en suivant la courbure. Il y avoit quatre pouces trois lignes de distance entre les deux cornes; elles avoient un pied deux pouces de longueur et six de circonférence à la basc, et sculement un pouce et demi à six lignes de distance de leur extrémité : elles étoient de conleur de corne ordinaire, et noires vers le bout; il y avoit un pied sept pouces de distance entre les deux extrémités des cornes. La distance entre les oreilles et les cornes étoit de deux pouces deux lignes; la longueur de la tête, depuis le bout du museau jusqu'à l'épaule, étoit de deux pieds quatre pouces six lignes. Le fanon pendoit de trois pouces et demi au milieu du cou, et seulement d'un pouce trois lignes sous le sternum; le cou avoit trois pieds neuf pouces de circonférence, prise précisément devant la bosse ou loupe, qui étoit exactement sur les épaules au défaut du cou, à un pied un pouce de distance des cornes : cette bosse étoit de chair en entier; elle avoit un pied de longueur, mesurée en ligne droite, sept pouces de hauteur perpendiculaire et six pouces d'épaisseur; le poil qui couvroit le dessus de cette bosse ctoit noirâtre, et d'un pouce et demi de longueur. Les jambes de devant avoient quatre pouces neuf lignes de lon-gucur depuis le conde jusqu'au poignet; le coude avait un pied six pouces de circonférence; le bras onze pouces de circonférence; le canon avoit huit pouces de longueur et cinq pouces quatre lignes de cir-conférence à l'endroit le plus mince; la corne deux pouces quatre lignes de longueur, et l'ergot un pouce : la jambe de derrière avoit un pied deux pouces et demi de longueur, et onze pouces trois lignes de circonférence à l'endroit le plus petit; le jarret quatre pouces trois lignes de largeur, le canon un pied de longueur, cinq pouces huit lignes de circonférence, prise au plus mince, et deux pouces et demi de largeur. La queue avoit deux pieds trois lignes jusqu'au bout des vertèbres, et deux pieds dix pouces et demi jusqu'au bout des poils qui touchoient la terre : les plus longs poils de la queue avoient un pied trois pouces; la queue

bien avec la figure et la description de Belon, que nous avons cru devoir rapporter aussi i, afin qu'on puisse les comparer. Prosper Alpin, qui a donné une notice ét une figure de cet animal, dit qu'il se trouvé en Egypte: sa description s'accorde encore avec la nôtre et avec celle de Belon; les seules différences qu'on puisse remarquer dans toutes trois ne tombent que sur les couleurs des cornes et du poil : le zébu de Belon étoit fauve sous le ventre et brun sur le dos, avec les cornes noires; celui de Prosper Alpin étoit roux, marqué de petites taches, avec les cornes de couleur ordinaire; le nôtre étoit d'un fauve pâle, presque noir sur le dos, avec les cornes aussi de couleur ordinaire, c'est-à-dire de la même couleur que les cornes de nos bœufs. Au reste, les figures de Belon et de Prosper Alpin pèchent en ce que la loupe ou bosse que cet animal porte sur les épaules n'y est pas assez marquée : le contraire se trouve dans la figure qu'Edwards a nouvellement gravée de ce même animal, sur un dessin qui lui avoit été communiqué par Hans Sloane : la bosse est trop grosse, et d'ailleurs la figure est incomplète en ce qu'elle a vraisemblablement été dessinée sur un animal fort jeune, dont les cornes étoient encore naissantes : il venoit des Indes orientales, dit Edwards, où l'on se sert de ces petits bœufs comme nous nous servons des chevaux. Il est clair, par toutes ces indications, et aussi par la

huit pouces de circonférence à la base. Les bourses téoient éloignées de l'anus d'un pied et demi en suivant la courbure du bas ventre; les testicules n'étoient pas encore descendus dans les bourses, qui cependant pendoient de deux pouces et dem ; il y avoit quatre mamelles situées comme celles du taureau: la verge étoit d'un pied de longueur, depuis les bourses jusqu'au bout du fourreau.

r. C'est un moult beau petit bœuf, trappe et ramassé, gras, poli, de petit corsage, bien formé...
Il étoit dejà vicil, étant de plus petite corpulence que n'est un cerf, mais plus trappe et plus épais qu'un chevreuil, si bien troussé et compasse de tous ses membres, qu'il en étoit fort plaisant à la vue.... Ses pieds semblent à ceux d'un bœuf; aussi a-t-il les jambes trappes et courtes. Son col est gros et court, ayant quelque petit fœnon qu'on nomme en latin palearia; il a la tête du bœuf, sur laquelte ses cornes sont élevées dessus un os sur le sommet de la tête, noires et beaucoup cochées comme celles d'une gazelle, et compassées en manière de croissant... Il porte les oreilles de vache; ses épaules sont quelque peu élevées et bien fournies; sa queue lui pend jusqu'au pli des jarrets, étant garnie de poils noirs; il étoit comme un bœuf, mais non pas si haut.... Nous en avons ci-mis la figure.

Belon ajoute que ce petit bœuf avoit été apporté au Caire du pays d'Azamie (province de l'Asie), et qu'il se trouve aussi en Afrique. (Observations de Belon, feuillet 118 verso, et 119 recto et verso.) variété du poil et par la douceur du naturel de de cet animal, que c'est une race de bœufs de de commanda pris son origine dans l'état com de domesticité, où l'on a choisi les plus petits individus de l'espèce pour les propager; car nous verrons qu'en général les bœufs à bosse domestiques sont, comme nos bœufs domestiques, plus petits que les sauvages, et ces faits seront confirmés par le témoignage des voyageurs que nous citerons dans la suite de cet article.

5º Le bonasus d'Aristote est le même que le bison des Latins. Cette proposition ne peut être prouvée sans une discussion critique, dont j'épargnerai le détail à mon lecteur. Gesner, qui étoit aussi savant littérateur que bon naturaliste, et qui pensoit, comme moi, que le bonasus pourroit bien être le bison, a examiné et discuté plus soigneusement que personne les notices qu'Aristote donne du bonasus, et il a en même temps corrigé plusieurs expressions de la traduction de Théodore Gaza, que cependant tous les naturalistes ont suivie sans examen: en me servant de ses lumières, ct en supprimant des notices d'Aristote ce qu'elles ont d'obscur, d'opposé, et même de fabuleux, il m'a paru qu'elles se réduisoient à ce qui suit : Le bonasus est un bœuf sauvage de Péonie : il est au moins aussi grand qu'un taureau domestique, et de la même forme : mais son cou est, depuis les épaules jusque sur les yenx, couvert d'un long poil bien plus doux que le crin du cheval. Il a la voix du bœuf, les cornes assez courtes et courbées en bas autour des oreilles; les jambes couvertes de longs poils, doux comme la laine, et la queue assez petite pour sa grandeur, quoique au reste semblable à celle du bœuf. Il a, comme le taureau, l'habitude de faire de la poussière avec les pieds; son chir est dur, et sa chair tendre et bonne à manger. Par ces caractères, qui sont les seuls sur lesquels on puisse tabler dans les notices d'Aristote, on voit déjà combien le bonasus approche du bison. Tout convient en effet à cet animal, à l'exception de la forme des cornes : mais, comme nous l'avons dit, la figure des cornes varie beaucoup dans ces animaux, sans qu'ils cessent pour cela d'être de la même espèce. Nous avons vu des cornes ainsi courbées, qui provenoient d'un bœnf bossu d'Afrique, et nous prouverons tout à l'heure que ce bœuf à bosse n'est autre chose que le bison. Nous pouvons aussi confirmer ce que nous venons de dire, par la comparaison des témoignages des auteurs anciens.

Aristote donne le bonasus pour un bœuf de Péonie; et Pausanias, en parlant des taureaux de Péonie, dit, en deux endroits différens, que ces taureaux sont des bisons; il dit même expressément que les taureaux de Péonie qu'il a vus dans les spectacles de Rome, avoient des poils très-longs sur la poitrine et autour des mâchoires. Enfin Jules César, Pline, Pausanias, Solin, etc., ont tous, en parlant des bœufs sanvages, cité l'aurochs et le bison, et n'ont rien dit du bonasus. Il faudroit donc supposer qu'en moins de quatre ou cinq siècles l'espèce du bonasus se seroit perdue, si l'on ne vouloit pas convenir que ces deux noms, bonasus et bison, n'indiquent que le même animal.

6º Les bisons d'Amérique pourroient bien venir originairement des bisons d'Europe. Nous avons déjà jeté les fondemens de cette opinion dans notre Discours sur les animaux des deux continens. Ce sont les expériences faites par M. de La Nux qui nous ont éclairé; il nous a appris que les bisons ou bœufs à bosse des Indes et de l'Afrique produisent avec les taureaux et vaches de l'Europe, et que la bosse n'est qu'un caractère accidentel qui diminue dès la première génération, et disparoît à la seconde ou à la troisième. Puisque les bisons des Indes sont de la même espèce que nos bœufs, et ont par conséquent une même origine, n'est-il pas naturel d'étendre cette même origine au bison d'Amérique? Rien ne s'oppose à cette supposition: tout semble, au contraire, concourir à la prouver. Les bisons paroissent être originaires des pays froids et tempérés; leur nom est tiré de la langue des Germains; les anciens ont dit qu'ils se trouvoient dans la partie de la Germanie, voisine de la Sevthie; actuellement on trouve encore des bisons dans le nord de l'Allemagne, en Pologne, en Écosse : ils ont donc pu passer en Amérique, ou en venir comme les autres animaux qui sont communs aux deux continens. La seule différence qui se trouve entre les bisons d'Europe et ceux d'Amérique, c'est que ces derniers sont plus petits : mais cette différence même est une nouvelle présomption qu'ils sont de la même espèce; car nous avons vn que généralement les animaux domestiques on sauvages qui ont passé d'eux-mêmes ou qui ont été transportés en Amérique, y sont tous devenus plus petits, et cela sans aucune exception : d'ailleurs tous les caractères, jusqu'à ceux de la bosse et des longs poils aux parties antérieures, sont absolument les mêmes dans les bisons de l'Amérique et dans ceux de l'Europe; ainsi nous ne pouvons nous refuser à les regarder non seulement comme des animaux de la même espèce, mais encore de la même race <sup>1</sup>.

7º L'urus ou l'aurochs est le même animal que notre taureau commun dans son état naturel et sauvage. Ceci peut se prouver d'abord par la comparaison de la figure et de l'habitude entière du corps de l'aurochs; qui est absolument semblable à celle de notre taureau domestique; l'aurochs est seulement plus grand et plus fort, comme tout animal qui jouit de sa liberté l'emportera toujours par la grandeur et la force sur ceux qui depuis long-temps sont réduits à l'esclavage. L'aurochs se trouve encore dans quelques provinces du Nord. On a quelquefois enlevé de jeunes aurochs à leur mère; et les ayant élevés, ils ont produit avec les taureaux et vaches domestiques : ainsi l'on ne peut douter qu'ils ne soient de la même espèce.

8º Enfin le bison ne diffère de l'aurochs que par des variétés accidentelles, et par conséquent ils sont tous deux de la même espèce que le bœuf domestique. La bosse, la longueur et la qualité du poil, la forme des cornes, sont les seuls caractères par lesquels on puisse distinguer le bison de l'aurochs : mais nous avons vu que les bœufs à bosse produisent avec nos bœufs; nous savons d'ailleurs que la longueur et la qualité du poil dépendent, dans tous les animaux, de la nature du climat; et nous avons remarqué que dans les bœufs, chèvres, et moutons, la forme des cornes est ce qu'il y a de moins constant. Ces différences ne suffisent donc pas pour établir deux espèces distinctes;

et puisque notre bœuf domestique d'Europe produit avec le bœuf bossu des Indes, on ne peut douter qu'à plus forte raison il ne produise avec le bison ou bœuf bossu d'Europe. Il y a, dans les variétés presque innombrables de ces animaux, sous les différens climats, deux races primitives, toutes deux ancienuement subsistantes dans l'état de nature : le bœuf à bosse ou bison, et le bœuf sans bosse ou l'aurochs. Ces races se sont soutenues, soit dans l'état libre ou sauvage, soit dans celui de domesticité, et se sont répandues ou plutôt ont été transportées par les hommes dans tous les climats de la terre : tous les bœufs domestiques sans bosse viennent originairement de l'aurochs, et tous les bœufs à bosse sont issus du bison. Pour donner une idée juste de ces variétés. nous ferons une courte énumération de ces animaux, tels qu'ils se trouvent actuellement dans les différentes parties de la terre.

A commencer par le nord de l'Europe, le peu de bœufs et de vaches qui subsistent en Islande sont dépourvus de cornes, quoiqu'ils soient de la même race que nos bœufs. La grandeur de ces animaux est plutôt relative à l'abondance et à la qualité des pâturages qu'à la nature du climat. Les Hollandois ont souvent fait venir des vaches maigres de Danemarck, qui s'engraissent prodigieusement dans leurs prairies, et qui donnent beaucoup de lait : ces vaches de Danemarck sont plus grandes que les nôtres. Les bœufs et vaches de l'Ukraine, dont les pâturages sont excellens, passent pour être les plus gros de l'Europe : ils sont aussi de la même race que nos bœufs. En Suisse, où les têtes des premières montagnes sont couvertes d'une verdure abondante et fleurie, qu'on réserve uniquement à l'entretien du bétail, les bœufs sont une fois plus gros qu'en France, où communément on ne laisse à ces animaux que les herbes grossières dédaignées par les chevaux. Du mauvais foin, des feuilles, sont la nourriture ordinaire de nos bœufs pendant l'hiver : et au printemps, lorsqu'ils auroient besoin de se refaire, on les exclut des prairies : ils souffrent donc encore plus au printemps que pendant l'hiver; car on ne leur donne alors presque rien à l'étable, et on les conduit sur les chemins, dans les champs en repos, dans les bois, toujours à des distances éloignées et sur les terres stériles, en sorte qu'ils se fatiguent plus qu'ils ne se nourrissent. Enfin on leur permet en été d'entrer dans les prairies : mais elles sont dépouillées, elles sont encore brûlantes de la faux ; et, comme

<sup>\*1.</sup> Comme j'étois sur le point de donner cet article à l'impression, M. le marquis de Montmirail n'a envoyé une traduction par extrait d'un Voyage en Pensylvanie, par M. Kalm, dans laquelle se trouve le passage suivant, qui confirme pleinement tout ce que j'avois pensé d'avance sur le bison d'Amérique : «Plusieurs personnes considérables ont «élevé des petits des brufs et vaches sauvages qui « se trouvent dans la Caroline et dans les autres « pays aussi mérdionaux que la Pensylvanie. Ces vetits bœufs sauvages qui « se trouvent dans la Caroline et dans les autres « pays aussi mérdionaux que la Pensylvanie. Ces vetits bœufs sauvages es esont apprivoisés; il leur « restoit cependant assez de férocité pour percer « toutes les haies qui s'opposoient à leur passage : « ils ont tant de force dans la tête, qu'ils renver« soient les palissades de leur parc, pour aller faire « ensuite toutes sortes de ravage dans les champs « semés; et quand ils avoient ouvert le chemin, « tout le troupeau des vaches domestiques les sui« voit; ils s'accouploient ensemble, et cela a formé « une autre espèce. » (Voyage dans l'Amérique septentrionale, de M. Pierre Kalm, professeur à Abo et membre de l'Academie des Sciences de Suède; Gottingue, 1757; page 350.)

# LE ZÉBU MÂLE

### Ordre des Ruminants. Genre Bouf. / Cuvier /

PI: 76.





LE ZEBU FEMELLE

Ordre des Ruminants ... id. id...



les sécheresses sont les plus grandes dans ce temps, et que l'herbe ne peut se renouveler, il se trouve que dans toute l'année il n'y a pas une seule saison où ils soient largement ni convenablement nourris : c'est la seule cause qui les rend foibles, chétifs et de petite stature, car en Espagne, et dans quelques cantons de nos provinces de France, où l'on a des pâturages vifs et uniquement réservés aux bœufs, ils y sont beaucoup plus gros et plus forts.

En Barbarie et dans la plupart des provinces de l'Afrique, où les terrains sont secs et les pâturages maigres, les bœufs sont encore plus petits, et les vaches donnent beaucoup moins de lait que les nôtres, et la plupart perdent leur lait avec leur veau. Il en est de même de quelques parties de la Perse, de la basse Éthiopie, et de la grande Tartarie, tandis que dans les mêmes pays, à d'assez petites distances, comme en Kalmouquie, dans la haute Éthiopie, et en Abyssinie, les bœufs sont d'une prodigieuse grosseur. Cette différence dépend donc beaucoup plus de l'abondance de la nourriture que de la température du climat : dans le Nord, dans les régions tempérées, et dans les pays chauds, on trouve également, et à de très-petites distances, des bœufs petits ou gros, selon la quantité des pâturages et l'usage plus ou moins libre de la pâture.

La race de l'aurochs ou du bœuf sans bosse occupe les zones froides et tempérées ; elle ne s'est pas fort répandue vers les contrées du Midi : au contraire la race du bison ou bœuf à bosse remplit aujourd'hui toutes les provinces méridionales. Dans le continent entier des grandes Indes, dans les îles des mers orientales et méridionales, dans toute l'Afrique, depuis le mont Atlas jusqu'au cap de Bonne-Espérance, on ne trouve, pour ainsi dire, que des bœufs à bosse; et il paroît même que cette race, qui a prévalu dans tous les pays chauds, a plusieurs avantages sur l'autre. Ces bœuss à bosse ont, comme le bison, duquel ils sont issus, le poil beaucoup plus doux et plus lustré que nos bœufs, qui, comme l'aurochs, ont le poil dur et assez peu fourni. Ces bœufs à bosse sont aussi plus légers à la course, plus propres à suppléer au service du cheval, et en même temps ils ont un naturel moins brut et moins lourd que nos bœufs; ils out plus d'intelligence et de docilité, plus de qualités relatives et senties dont on peut tirer parti : aussi sont-ils traités dans leur pays avec plus de soin que nous n'en donnons à nos plus beaux chevaux. La

considération que les Iudiens ont pour ces animaux est si grande, qu'elle a dégénéré en superstition, dernier terme de l'aveugle respect. Le bœuf, comme l'animal le plus utile, leur a paru le plus digne d'être révéré : de l'objet de leur vénération, ils ont fait une idole, une espèce de divinité bienfaisante et puissante; car on veut que tout ce qu'on respecte soit grand, et puisse faire beaucoup de mal ou de bien.

Ces bœufs à bosse varient peut-être encore plus que les nôtres pour les couleurs du poil et la figure des cornes. Les plus beaux sont tout blancs, comme les bœufs de Lombardie. Il y en a qui sont dépourvus de cornes; il y en a qui les ont fort relevées, et d'autres si rabaissées qu'elles sont presque pendantes. Il paroît même qu'on doit diviser cette race première de bisons ou bœufs à bosse en deux races secondaires, l'une trèsgrande, et l'autre très-petite; et cette dernière est celle du zébu. Toutes deux se trouvent à peu près dans les mêmes climats, et toutes deux sont également douces et faciles à conduire; toutes deux ont le poil fin et la bosse sur le dos : cette bosse ne dépend point de la conformation de l'épine ni de celle des os des épaules; ce n'est qu'une excroissance, une espèce de loupe, un morceau de chair tendre aussi bonne à manger que la langue du bœuf. Les loupes de certains bœufs pèsent jusqu'à quarante et cinquante livres; sur d'autres elles sont bien plus petites. Quelques-uns de ces bœufs ont aussi des cornes prodigieuses pour la grandeur; nous en avons une au Cabinet du Roi de trois pieds et demi de longueur, et de sept pouces de diamètre à la base. Plusieurs voyageurs assurent en avoir vu dont la capacité étoit assez grande pour contenir quinze et même vingt pintes de liqueur.

Dans toute l'Afrique on ne connoît point l'usage de la castration du gros bétail; et on le pratique peu dans les Indes. Lorsqu'on soumet les taureau à cette opération, ce n'est point en leur retranchant, mais en leur comprimant les testicules; et quoique les Indiens aient un assez grand nombre de ces animaux pour trainer leurs voitures et labourer leurs terres, ils n'en élèvent pas, à beaucoup près, autant que nous. Comme dans tous les pays chauds les vaches ont peu de lait, qu'on n'y connoît guère le fromage et le beurre, et que la chair des veaux n'est pas aussi bonne qu'en Europe, on y multiplie moins les bêtes à corues. D'ailleurs toutes ces provinces de l'Afrique et de l'Asie méridionale étant beaucoup moins peuplées

que notre Europe, on y trouve une grande quantité de bœufs sauvages dont on prend les petits; ils s'apprivoisent d'eux-mêmes, et se soumettent sans aucune résistance à tous les travaux domestiques : ils devienuent si dociles qu'on les conduit plus aisément que des chevaux; il ne faut que la voix de leur maître pour les diriger et les faire obéir : on les soigne, on les caresse, on les panse, on les ferre, on leur donne une nourriture abondante et choisie. Ces animaux élevés ainsi paroissent être d'une autre nature que nos bœufs, qui ne nous connoissent que par nos mauvais traitemens: l'aiguillon, le bâton, la disctte, les rendent stupides, récalcitrans, et foibles. En tout, comme on voit, nous ne savons pas assez que, pour nos propres intérêts, il faudroit mieux traiter ce qui dépend de nous. Les hommes de l'état inférieur et les peuples les moins policés semblent sentir mieux que les autres les lois de l'égalité et les nuances de l'inégalité naturelle : le valet d'un fermier est, pour ainsi dire, de pair avec son maître; les chevaux des Arabes, les bœufs des Hottentots sont des domestiques chéris, des compagnons d'exercice, des aides de travail, avec lesquels on partage l'habitation, le lit, la table. L'homme, par cette communauté, s'avilit moins que la bête ne s'élève et ne s'humanise : elle devient affectionnée, sensible, intelligente; elle fait là par amour tout ce qu'elle ne fait ici que par la crainte : elle fait beaucoup plus; car comme sa nature s'est élevée par la douceur de l'éducation et par la continuité des attentions, elle devient capable de choses presque humaines : les Hottentots élèvent des bœufs pour la guerre, et s'en servent à peu près comme les Indiens des éléphans; ils instruisent ces bœufs à garder les troupeaux, à les conduire, à les tourner, les ramener, les défendre des étrangers et des hêtes féroces; ils leur apprennent à connoître l'ami et l'ennemi, à entendre les signes, à obéir à la voix, etc. Les hommes les plus stupides sont, comme l'on voit, les meilleurs précepteurs des bêtes : pourquoi l'homme le plus éclairé, loin de conduire les autres hommes, a-t-il tant de pcinc à se conduire lui-même?

Toutes les parties méridionales de l'A-frique et de l'Asie sont donc peuplées de bœufs à bosse ou bisons, parmi lesquels il se trouve de grandes variétés pour la grandenr, la couleur, la figure des cornes, etc. : au contrairc, toutes les contrées septentrionales de ces deux parties du monde, et l'Europe entière, en y comprenant même les

îles adjacentes, jusqu'aux Açores, ne sont peuplées que de bœufs sans bosse, qui tirent leur origine de l'aurochs; et de la même manière que l'auroclis, qui est notre bœul dans son état sauvage, est plus grand et plus fort que nos boufs domestiques, le bison ou bœuf à bosse sauvage est aussi plus fort et beaucoup plus grand que le bœuf domestique des Indes; il est aussi quelquefois plus petit, cela dépend uniquement de l'abondance de la nourriture. Au Malabar, an Canada, en Abyssinie, à Madagascar, où les prairies naturelles sont spacieuses et abondantes, on ne trouve que des bisons d'une grandeur prodigieuse : en Afrique et dans l'Arabie pctrée, où les terrains sont secs. on trouve des zébus ou bisons de la plus pctite taille.

L'Amérique est actuellement peuplée partout de bœufs sans bosse, que les Espagnols et les autres Européens y ont successivement transportés. Ces bœufs se sont multipliés, et sont seulement devenus plus petits dans ces terres nouvelles. L'espèce en étoit absolument inconnuc dans l'Amérique méridio nale; mais dans toute la partie septentrionale, jusqu'à la Floride, la Louisiane, et même jusqu'auprès du Mexique, les bisons ou bœufs à bosse se sont trouvés en grandé quantité. Ces bisons, qui habitoient autrefois les hois de la Germauie, de l'Écosse; et des autres terres de notre nord, ont probablement passé d'un continent à l'autre; ils sont devenus, comme tous les autres animaux, plus petits dans ce nouveau monde; et selon qu'ils se sont habitués dans des climats plus on moins froids, ils ont conservé des fourrures plus ou moins chaudes : leur poil est plus long et plus fourni, leur barbe plus longue à la baie de Hudson qu'au Mexique, et en général ce poil est plus doux que la laine la plus fine. On ne peut guère se refuser à croire que ces bisons du nouveau continent ne soient de la même espèce que ceux de l'ancien : ils en ont conservé tous les caractères principaux, la bosse sur les épaules, les longs poils sous le museau et sur les parties antérienres du corps, les janibes et la queue courtes; et si l'on se donne la peine de comparer ce qu'en ont dit Hernandès, Fernandès, et tous les autres historiens et voyageurs du Nouveau-Monde, avec ce que les naturalistes anciens et modernes ont écrit sur le bison d'Europe, on sera convaincu que ce ne sont pas des animaux d'espèce différente.

Ainsi le bœuf sauvage et le bœuf domestique, le bœuf de l'Europe, de l'Asie, de

l'Afrique, et de l'Amérique, le bonasus, l'aurochs, le bison, et le zébu, sont tous des animaux d'une seule et même espèce, qui, selon les climats, les nourritures, et les traitemens différens, ont subt toutes les variétés que nous venons d'exposer. Le bœuf, comme l'animal le plus utile, est aussi le plus généralement répandn ; car , à l'exception de l'Amérique méridionale, on l'a trouvé partout : sa nature s'est également prêtée à l'ardeur ou à la rigneur des pays du midi et de ceux du nord. Il paroît ancien dans tous les climats : domestique chez les nations civilisées, sauvage dans les contrées désertes ou chez les peuples non policés, il s'est maintenu par ses propres forces dans l'état de nature, et na jamais perdu les qualités relatives an service de l'homme. Les jeunes veaux sauvages, que l'on enlève à leur mère aux Iudes et en Afrique, deviennent en très-peu de temps aussi doux que ceux qui sont issus des races domestiques; et cette conformité de naturel prouve encore l'identité d'espèce. La douceur du caractère dans les animaux indique la flexibilité physique de la forme du corps; car de toutes les espèces d'animaux dont nous avons trouvé le caractère docile, et que nous avous soumis à l'état de domesticité, il n'y en a aucune qui ne présente plus de variétés que l'on n'en peut trouver dans les espèces qui, par l'inflexibilité du caractère, sont demeurées sauvages.

Si l'on demande laquelle de ces deux races de l'aurochs ou du bison est la race première, la race primitive des bœufs, il me semble qu'on peut répondre d'une manière satisfaisante en tirant de simples inductions des faits que nous venons d'exposer. La bosse ou loupe du bison n'est, comme nous l'avons dit, qu'un caractère accidentel qui s'efface et se perd dans le mélange des deux races; l'aurochs ou bœuf sans bosse est donc le plus puissant et forme la race dominante: si c'étoit le contraire, la bosse, au lieu de disparoître, s'étendroit et subsisteroit sur tous les individus de ce mélange des deux races. D'ailleurs cette bosse du bison, comme celle du chameau, est moins un produit de la nature qu'un effet du trayail, un stigmate d'esclavage. On a de temps immémorial, dans presque tous les pays de la terre, forcé les bœufs à porter des fardeaux : la charge habituelle et souvent excessive a déformé leur dos; et cette difformité s'est ensuite propagée par les générations : il n'est resté de bœuts non difformes que dans les pays où l'on ne s'est pas servi

de ces animaux pour porter. Dans toute l'Afrique, dans tout le continent oriental, les bœufs sont bossus, parce qu'ils ont porté de tout temps des fardeaux sur leurs épaules : en Europe, où on ne les emploie qu'à tirer, ils n'ont pas subi cette altération, et aucun ne nous présente cette difformité. Elle a vraisemblablement pour cause première le poids et la compression des fardeaux, et pour cause seconde, la surabondance de la nourriture; car elle disparoit lorsque l'animal est maigre et mal nourri. Des bœufs esclaves et bossus se seront échappés ou auront été abandonnés dans les bois; ils y auront fait une postérité sauvage et chargée de la même difformité, qui, loin de disparoître, aura dû s'augmenter par l'abondance des nourritures dans tous les pays non cultivés, en sorte que cette race secondaire aura peuplé tontes les terres désertes du Nord et du Midi, et aura passé dans le nouveau continent, comme tous les autres animaux dont la nature pent supporter le froid. Ce qui confirme et prouve encore l'identité d'espèce du bison et de l'aurochs, c'est que les bisons ou bœufs à bosse du nord de l'Amérique ont une si forte odeur, qu'ils ont été appelés bœufs musqués par la plupart des voyagenrs, et qu'en même temps nous voyons, par le témoignage des observateurs, que l'aurochs ou bœuf sauvage de Prusse et de Livonie a cette même odeur de musc, comme le bison d'Amérique.

De tous les noms que nous avons mis à la tête de ce chapitre, lesquels, pour les naturalistes tant anciens que modernes, faisoient autant d'espèces distinctes et séparées, il ne nous reste donc que le buffle et le bœuf. Ces deux animaux, quoique assez ressemblans, quoique domestiques, sonvent sous le même toit et nourris dans les mêmes pâturages, quoique à portée de se joindre, et même excités par leurs conducteurs, ont toujours refusé de s'unir : ils ne produisent ni ne s'accouplent ensemble. Leur nature est plus éloignée que celle de l'ane ne l'est de celle du cheval : elle paroit même antipathique ; car on assure que les vaches ne veulent pas nourrir les petits buffles, et que les mères buffles refusent de se laisser téter par des veaux. Le buffle est d'un naturel plus dur et moins traitable que le bœuf; il obéit plus difficilement, il est plus violeut, il a des fantaisies plus brusques et plus fréquentes : toutes ses habitudes sont grossières et brutes; il est, après le cochon, le plus sale des animaux domestiques, par la difficulté qu'il met à se laisser nettoyer et panser. Sa

figure est grosse et repoussante, son regard stupidement farouche; il avance ignoblement son cou, et porte mal sa tête, presque toujours penchée vers la terre; sa voix est un mugissement épouvantable, d'un ton beaucoup plus fort et plus grave que celui d'un taureau ; il a les membres maigres et la queue nue, la mine obscure, la physionomie noire, comme le poil et la peau : il diffère principalement du bœuf à l'extérieur par cette couleur de la peau, qu'on aperçoit aisément sous le poil, qui n'est que peu fourni. Il a le corps plus gros et plus court que le bœuf, les jambes plus hautes, la tête proportionnellement beaucoup plus petite, les cornes moins rondes, noires, et en partie comprimées, un toupet de poil crépu sur le front; il a aussi la peau plus épaisse et plus dure que le bœuf; sa chair noire et dure est non seulement désagréable au goût, mais répugnante à l'odorat. Le lait de la femelle buffle n'est pas si bon que celui de la vache; elle en fournit cependant en plus grande quantité. Dans les pays chauds, presque tous les fromages sont faits de lait de buffle. La chair des jeunes buffles, encore nourris de lait, n'en est pas meilleure. Le cuir seul vaut mieux que tout le reste de la bête, dont il n'y a que la langue qui soit bonne à manger : ce cuir est solide, assez léger, et presque impénétrable. Comme ces animaux sont en général plus grands et plus forts que les bœufs, on s'en sert utilement au labourage; on leur fait traîner et non pas porter des fardeaux. On les dirige et on les contient au moyen d'un anneau qu'on leur passe dans le nez : deux buffles attelés, ou plutôt enchaînés à un chariot, tirent autant que quatre forts chevaux : comme leur cou et leur tête se portent naturement en bas, ils emploient, en tirant, tout le poids de leur corps, et cette masse surpasse de beaucoup celle d'un cheval ou d'un bœuf de labour.

La taille et la grosseur du buffle indiqueroient seules qu'il est originaire des climats
les plus chauds. Les plus grands, les plus
gros quadrupèdes appartiennent tous à la
zone torride dans l'ancien continent; et le
buffle, dans l'ordre de grandeur, ou plutôt
de masse et d'épaisseur, doit être placé après
l'èléphant, le rhinocéros, et l'hippopotame.
La girafe et le chameau sont plus élevés,
mais beaucoup moins épais, et tous sont
également originaires et habitans des contrées méridionales de l'Afrique ou de l'Asie.
Cependant les buffles vivent et produisent
en Italie, en France, et dans les autres

provinces tempérées : ceux que nous avons vus vivans à la Ménagerie du Roi ont produit deux ou trois fois. La femelle ne fai qu'un petit, et le porte environ douze mois ce qui prouve encore la différence de cette espèce à celle de la vache, qui ne porte que neuf mois. Il paroît aussi que ces animaux sont plus doux et moins brutaux dans leur pays natal, et plus le climat est chaud plus ils y sont d'un naturel docile : en Egypte ils sont plus traitables qu'en Italie et aux Indes ils le sont encore plus qu'en Egypte. Ceux d'Italie ont aussi plus de poil que ceux d'Égypte, et ceux-ci plus que ceux des Iudes. Leur fourrure n'est jamais fournie, parce qu'ils sont originaires des pays chauds, et qu'en général les gros animaux de ce climat n'ont point de poil, ou n'en ont que très-peu.

Il y a une grande quantité de buffles sauvages dans les contrées de l'Afrique et des Indes qui sont arrosées de rivières, et où il se trouve de grandes prairies : ces buffles sauvages vont en troupeaux, et font de grands dégâts dans les terres cultivées; mais ils n'attaquent jamais les hommes, et ne courent dessus que quand on vient de les blesser : alors ils sont très-dangereux, cari ils vont droit à l'ennemi, le renversent, et le tuent en le foulant aux pieds. Cependant ils craignent beaucoup l'aspect du feu : la couleur rouge leur déplaît. Aldrovande, Kolbe, et plusieurs autres naturalistes et voyageurs assurent que personne n'ose ser vêtir de rouge dans le pays des buffles. Je ne sais si cette aversion du feu et de la couleur rouge est générale dans tous les buffles; car dans les bœufs il n'y en a que quelques-uns que le rouge effarouche.

Le buffle, comme tous les autres grands animaux des climats méridionaux, aime beaucoup à se vautrer et même à séjourner dans l'eau; il nage très-bien et traverse hardiment les fleuves les plus rapides : comme il a les jambes plus hautes que le bœuf, ili court plus légèrement sur terre. Les Nègres en Guinée, et les Indiens au Malabar, où les buffles sauvages sont en grand nombre, s'exercent souvent à les chasser : ils ne les poursuivent ni ne les attaquent de face; ils les attendent, grimpés sur des arbres, ou cachés dans l'épaisseur de la forêt, que les buffles ont de la peine à pénétrer à cause de la grosseur de leur corps et de l'embarras de leurs cornes. Ces peuples trouvent la chair du buffle bonne, et tirent un grand profit de leurs peaux et de leurs cornes, qui sont plus dures et meilleures que celles

u bœuf. L'animal qu'on appelle à Congo mpakassa ou pakassa, quoique très-mal écrit par les voyageurs, me paroit le bufe, comme celui dont ils ont parlé sous le om d'empabunga ou impalunca, dans le nème pays, pourroit bien ètre le bubale, uquel nous donnerons l'histoire, avec celle les gazelles, dans ce volume.

#### Sur le Buffle.

\* J'ai reçu, au sujet de cet animal, de rés-bonnes informations de la part de monignor Caétani, de Rome; et illustre prélat a joint une critique très-honnête et très-udicieuse de quelques méprises qui m'étoient echappées, et dont je m'empresse de lui ténoigner toute ma reconnoissance, en metant sous les yeux du public ses savantes remarques, qui répandront plus de lumière que je n'avois pu le faire sur l'histoire naurelle de cet animal utile.

J'ai dit que « quoique le buffle soit aui c jourd'hui eommun en Grèce et domestique en Italie, il n'étoit connu ni des Grecs ni 8 « des Romains, et qu'il n'a jamais eu de nom dans la langue de ces peuples; que « le mot même de buffle indique une ori-🖟 gine étrangère, et n'a de racine ni dans la la langue grecque ni dans la latine.... que « c'est mal à propos que les modernes lui ont appliqué le nom de bubalus, qui, en « gree et en latin, indique à la vérité un « animal d'Afrique, mais très-différent du « buffle, comme il est aisé de le démontrer « par les passages des auteurs anciens ; qu'en-« fin, si l'on vouloit rapporter le bubalus à « un autre genre, il appartiendroit plutôt à « celui des chèvres ou gazelles qu'à celui du « bœuf ou du buffle. »

Monsignor Caëtani observe « que Robert Étienne, dans le Thesaurus lingua latina, fait mention de deux mots qui viennent du grec, par lesquels on voit que les bœufs, sous le genre desquels les buffles sont compris, étoient nommés d'un nom presque semblable au nom italien bufalo : Bupharus dicitur terra quæ arari facile potest; nam pharos aratio est, sed et bovis epitheton. Le même Étienne dit que le mot bupharus étoit l'épithète que l'on donnoit à Hercule, parce qu'il mangeoit des bœufs entiers. Tout le monde connoît la célèbre fête des Athéniens, appelée buphonia, qui se célébroit après les mystères en immolant un bœuf, dont le sacrifiee mettoit tellement fin à tout carnage, que l'on condamnoit jusqu'au couteau qui avoit donné la mort an bœuf im-

molé. Personne n'ignore que les Grees changeoient la lettre n en l, comme le mot gree nabu en labu. Hérodote se sert du mot labunisus que Bérose dit nabunisus, comme nous l'enseignent Scaliger, De emendatione temporum, cap. VI, et les fragmens de Bérose. De même, la parole grecque mney mon se changeoit en mleymon; on peut consulter là dessus Pitiscus , Lexicon , litt. N : d'où il faut conclure que le mot buphonia pouvoit s'ecrire et se prononcer en grec bupholia. Pitiscus, Lexicon antiquit. Rom., litt. L., dit : « Les Romains employèrent souvent la « lettre l'en place de l'r, à cause de la plus « douce prononciation de la première, d'où « Calpurnius, au vers 39 de sa première « églogue, met flaxinea au lieu de fraxi-« nea; » et il est très-vraisemblable qu'il s'est autorisé, pour ce changement, sur d'anciens manuscrits. Le même Pitiseus dit encore que Bochard, dans sa Géographie, rassemble une grande quantité d'exemples de ce changement de r en l. Enfin Moreri, dans son Dictionnaire, lettre R, dit clairement que la lettre r se change en l, comme copella de caper. D'après toutes ces autorités, il est difficile de ne pas croire que le mot bupharus ne soit le même que buphalus; d'où il suit que ce mot a une racine dans la langue grecque.

« Quant aux Latins, on voit dans Scaliger, De causis linguæ latinæ, qu'il fut un temps où, au lieu de la lettre f, on écrivoit et on prononçoit b, comme bruges pour fruges; on trouve aussi dans Ciceron fremo qui vient du grec bremo; et enfin Nonius Marcellus, De doctorum indagine, met siphilum pour sibilum. Ce n'est donc pas sans raison que les Latins out pu nommer eet animal bubalus, et qu'Aldrovande en a fait buffelus, et les Italiens *bufalo*. La langue italienne est pleine de mots latins corrompus; elle a souvent changé en f le b latin : c'est ainsi qu'elle a fait bifolco de bibulcus ; tartufo de tubera. Donc bufalo vient de bubalus; et, comme il a été démontré ci-dessus, buphalus n'est autre chose que le bupharus : ce qui prouve la racine du nom buffle dans les langues grecque et latine. »

Monsignor Caëtani montre sans doute ici la plus belle érudition; cependant nous devois observer qu'il prouve heaucoup mieux la possibilité de dériver le nom de buffle de quelques mots des langues grecque et latine, qu'il ne prouve que réellement ee nom ait été en usage chez les Latins ou les Grecs; le mot bupharos signifie proprement un champ labourable, et n'a pas de rapport

plus décidé au buffle qu'au bœuf commun. Quant à l'épithète de monge-bœuf donnée à Hercule, on doit l'écrire buphagus, et non

bupharus.

Sur ce que j'ai dit « que le buffle, natif « des pays les plus chauds de l'Afrique et « des Indes, ne fut transporté et naturalisé « en Italie que vers le septième siècle , » monsignor Caëtani observe « que la nature même de cet animal donne le droit de douter qu'il puisse être originaire de l'Afrique, pays chaud et aride qui ne convient point au buffle, puisqu'il se plaît singulièrement dans les marais et dans l'eau, où il se plonge volontiers pour se rafraichir, ressource qu'il trouveroit difficilement en Afrique. Cette considération ne tire-t-elle pas une nouvelle force de l'aveu que fait M. de Buffon luimême à l'article du chameau, qu'il n'y a point de bœuf en Arabie, à cause de la sécheresse du pays, d'autant plus que le bœuf ne paroît pas aussi amant de l'eau que le buffle? Les marais Pontins et les maremmes de Sienne sont, en Italie, les lieux les plus favorables à ces animaux. Les marais Pontins surtout paroissent avoir été presque toujours la demeure des bussles; ce terrain humide et marécageux paroît leur être tellement propre et naturel, que de tout temps le gouvernement a cru devoir leur en assurer la jouissance. En conséquence, les papes, de temps immémorial, ont fixé et déterminé une partie de ces terrains qu'ils ont affectés uniquement à la nourriture des buffles; j'en parle d'autant plus savamment, que ma famille, propriétaire desdits terrains, a toujours été obligée, et l'est encore aujourd'hui, par des bulles des papes, à les couserver uniquement pour la nourriture des buffles, sans pouvoir les ensemencer. »

Il est très-certain que, de toute l'Italie, les marais Pontins sont les cantons les plus propres aux buffles; mais il me semble que monsignor Caëtani raisonne un peu trop rigoureusement, quand il en infère que l'Afrique ne peut être le pays de l'origine de ces animaux, comme aimant trop l'eau et les marécages pour être naturels à un climat si chaud, parce qu'on prouveroit, par le même argument, que l'hippopotame ou le rhinoceros n'appartiennent point à l'Afrique. C'est encore trop étendre la conséquence de ce que j'ai dit, qu'il n'y a point de bœufs ni de buffles en Arabie, à raison de la sécheresse du pays et du défaut d'eau, que d'en conclure la même chose pour l'Afrique; comme si toutes les contrées de l'Afrique étoient des Arabies, et comme si

les rives profondément humectées du Nil du Zaïre, de la Gambia, comme si l'antique Palus Tritonides n'étoient pas des lieux hu mides, et tout aussi propres aux buffles que le petit canton engorgé des marais Pontins.

a En respectant la réfutation que M. de Buffon fait de Belou, on ne conçoit pa pourquoi il soutient impossible la perfection de l'espèce du buffle en Italie. M. de Buffon sait mieux que personne que presque tou les animaux éprouvent des changemens dan leur organisation, en changeant de climat soit en bien, soit en mal, et cela peu ou beaucoup. La gibbe ou bosse est extrêmement commune en Arabie; la rachétique es une maladie presque universelle pour le bêtes dans ces climats; le chameau, le dro madaire, le rhinocéros, et l'éléphant lui

mème, en sont souvent attaqués....

"
Quoique M. de Buffon, dans son artich du buffle, ne fasse point mention de l'oden de musc de ces auimaux, il n'eu est pa moins vrai que cette odeur forte est naturelle et particulière aux buffles. J'ai mèm formé le projet de tirer le musc des excrémens du buffle, à pen près comme et Égypte on fait le sel ammoniac avec l'urine et les excrémens du chameau 1. L'exécution de ce projet me sera facile, parce que comme je l'ai dit plus haut, les pâturage des buffles, dans l'État ecclésiastique, son dans les fiefs de ma famille....

« J'observe encore, au sujet des houfintelligens des Hottentots, dont parle M. de Buffon, que cet instinct particulier est un analogie avec les buffles qui sont dans le marais Pontins, dont la mémoire passe pou

une chose unique....

« Au reste, on ne peut qu'être fort étonne de voir qu'un animal aussi intéressant et très-utile n'ait jamais été peint ni gravé. tandis que Salvator Rosa et Étienne Bell; nous ont laissé des peintures et gravures de différens animaux d'Italie. Il étoit san doute réservé au célèbre restaurateur de l'histoire naturelle de l'enrichir le premier de la gravure de cet animal, encore très-pet connu. »

Dans un supplément à ces premières réflexions, que m'avoit envoyé M. Caëtani, i ajonte de nouvelles preuves ou du moin d'autres conjectures sur l'ancienneté des buffles en Italie, et sur la connoissance

<sup>1.</sup> On tire le sel ammoniac, par la combustion du funier de chameau, de la suie que cette combustion produit; et ce n'est assurément pas par les mêmes moyens que l'on pourroit extraire la partie odorante et musquée des excrémens du buffle.

qu'en avoient les Latins, les Grecs, et mème les Juifs: quoique ces détails d'érudition n'aient pas un rapport immédiat avec l'histoire naturelle, ils peuvent y répandre quelque lumière; et c'est dans cette vue, autant que dans celle d'en marquer ma reconnoissance à l'auteur, que je crois devoir les pu-

blier ici par extrait.

« Je crois, dit M. Caëlani, avoir prouvé, par les réflexions précédentes, que le buffle étoit connu des Grees et des Latins, et que son nom a racine dans ces deux langues 1. Quant à la latine, j'invoque encore en ma aveur l'autorité de Du Cange, qui, dans on Glossaire, dit au mot bubalus: Bubalus, jufalus, buflus. Il eite ce vers du septième ivre du quatrième poëme de Venauce, évêque de Poitiers, célèbre poëte du cinquième tècle:

Seu validi bufa ferit inter cornua campum.

« Pour le mot buflus, il est tiré de Alberus Aquensis, lib. 11, cap. 43; de Jules caliger, Exercitat. 206, nº 3, et de Lintenbrogius, ad Ammiani lib. XXII, etc., omme on peut le voir dans Du Cange. Il st bien vrai que le cinquième siècle n'est as celui de la belle latinité; cependant, omme il ne s'agit pas ici de la pureté et de élégance de la langue, mais d'un point seulement grammatical, il ne s'ensuit pas noins que cet exemple indique un grand apport du bubalus des Latins, du bufalo es Italiens et du buffle des François. Cette elation est encore prouvée d'une manière lus formelle par un passage de Pline au sujet e l'usage des Juifs de manger du chou avec chair du buffle.

« Une dernière observation sur la langue reque, c'est que le texte le plus précis en le veur du sentiment de M. de Buffon est cerinement celui de Bochart, qui, dans son rierozoicon, parte I, lib. III, cap. 22,
it: Vocem græcam bubolon esse capræ
ceiem; mais il est évident que cette auprité est la même que celle d'Aristote, aussi
de ne que d'Aldrovande et de Jonston, qui
at dit la même chose d'après ce philosophe.

« Au reste, il est facile de démontrer que
connoissance du buffle remonte encore à
he époque bien plus éloignée. Les interrètes et les commentateurs hébreux s'acbrdent tous à dire qu'il en est fait mention

1. M. Caëtani a bien prouvé que le nom de buffle to tavoir sa racine dans les deux langues, mais par la pas que ce même nom ait été d'usage chez les prisièrees et les Romains, ni par conséquent que le prisi affle en ait été connu. dans le Pentateuque même. Selon eux, le mot jachmur signifie buffle. Les Septante, dans le Deutéronome, donnent la même interprétation en traduisant jachmur par bubalus; et, de plus, la tradition constante des Hébreux a toujours été que le jachmur étoit le buffle : on peut voir sur cela la version italienne de la Bible par Deodati, et celle d'Antoine Brucioli, qui a précédé Deodati.... Une autre preuve que les Juifs ont connu de tout temps le buffle, c'est qu'au premier livre des Rois, chapitre iv, vers. 22 et 23, il est dit qu'on en servoit sur la table de Salomon; et, en effet, c'étoit une des viandes ordonnées par la législation des Juifs, et cet usage subsiste encore aujourd'hui parmi eux... Les Juifs, comme le dit fort bien M. de Buffon, sont les seuls à Rome qui tuent le buffle dans leurs boucheries; mais il est à remarquer qu'ils ne le mangent guère qu'avec l'assaisonnement des choux, et surtout le premier jour de leur année, qui tombe toujours en septembre ou octobre, fète qui leur est ordonnée au chap. 12 de l'Exode, verset 14..... Pline l'a dit expressément : Carnes bubalas additi caules magno ligni compendio percoquunt (liv. XXIII, chap. 7). Ce texte est formel, et, en le rapprochant de l'usage constant et perpétuel des Juifs, on ne peut pas douter que Pline n'ait voulu parler du buffle.... Cet usage des Juifs de Rome est ici du plus grand poids, parce que leurs familles, dans cette capitale, sont incontestablement les plus anciennes de toutes les familles romaines; depuis Titus jusqu'à présent, ils n'ont jamais quitté Rome, et leur Ghetto est encore aujourd'hui le même quartier que Junéval dit qu'ils habitoient anciennement. Ils ont conservé précieusement tontes leurs coutumes et usages; et quant à celle d'assaisonner la viande du buffle avec les choux, la raison y a peut-être autant de part que la superstition : le chou, en hébreu, s'appelle cherub, expression qui signifie aussi multiplication. Ce double sens leur ayant fait imaginer que le chou étoit favorable à la multiplication, ils ont affecté ce légume à leur premier repas annuel, comme étant un bon augure pour croître et multiplier, selon le passage de la Genèse 2.

2. Nous ne contesterons pas à M. Caëtani que le mot hébreu cherub ne signifie un chou; mais comme on sait d'ailleurs que le mot cherub signifie un bœuf, que, de plus, nous avons traduit ce même mot cherub par cherubin, il paroîtroit assez singulier de trouver dans un même mot un chou, un bœuf et un ange, si l'on ne savoit que la laugue hébraïque est si peu abondante en termes distinctifs, que le

" Outre les preuves littérales de l'ancienneté de la connoissance du buffle, on peut encore la constater par des monumens authentiques. Il est vrai que ces monumens sont rares: mais leur rareté vient sans doute du niépris que les Grecs avoient pour les superstitions égyptiennes, comme nous l'enseigne Hérodote; mépris qui ne permit pas aux artistes grecs de s'occuper d'un dieu aussi laid et aussi vil à leurs yeux que l'étoit un bœuf ou un buffle.... Les Latins, serviles imitateurs des Grecs, ne trouvant point de modèles de cet animal, le négligèrent également : en sorte que les monumens qui portent l'empreinte de cet animal sont trèsrares.... Mais leur petit nombre suffit pour constater son ancienne existence dans ces contrées. Je possède moi-même une tête antique de buffle, qui a été trouvée dernièrement dans une fouille à la maison de plaisance de l'empereur Adrien à Tivoli. Cette tête est un morceau d'autant plus précieux qu'il est unique dans Rome, et fait d'ailleurs par main de maître. Il est très-vrai qu'on ne connoît aucun autre morceau antique qui représente le buffle, ni aucune médaille qui en offre la figure, quoiqu'il y en ait beaucoup qui portent différens ani-

« M. de Buffon objectera peut-être que ce morceau de sculpture aura été fait sans doute sur un buffle d'Égypte, ou de quelque autre pays, et non à Rome, ni en Italie. Mais en supposant ce fait, dont il est presque impossible de fournir une preuve ni pour ni contre, il n'en résultera pas moins que les Romains n'out pas pu placer la tête du buffle dans une superbe maison de plaisance d'empereur sans lui avoir donné un nom, et que, par conséquent, ils en avoient connoissance.

« La tête dont il s'agit est si parfaitement régulière, qu'elle paroît avoir été moulée sur une tête naturelle du buffle, de la manière que l'histoire rapporte que les Égyptiens mouloient leurs statues sur les cadavres mêmes.

« Au reste, je soumets encore ces nouvelles observations aux lumières supérieures de M. de Buffon. Je n'ose pas me flatter que chacune de mes preuves soit décisive : mais je pense que toutes ensemble établissent que le buffle étoit connu des anciens : proposition contraire à celle de l'illustre naturaliste que je n'ai pas craint de combattre ici. l'attends de son indulgence le pardon

même terme désigne très-souvent des choses toutes différentes.

de ma témérité, et la permission de mettre sous ses yeux quelques particularités du buffle, dont il n'a peut être pas connoissance, et qui ne sauroient être indifférentes pour un philosophe comme lui, qui a consacré sa vie à admirer et publier les merveilles de la nature.

« L'aversion du buffle pour la couleur rouge est générale dans tous les buffles de l'Italie, sans exception; ce qui paroît indiquer que ces animaux ont les nerfs optiques plus délicats que les quadrupèdes connus. La foiblesse de la vue du buffle vient à l'appui de cette conjecture. En effet, cet animal paroît souffrir impatiemment la lumière : il voit mieux la nuit que le jour, et sa vue est tellement courte et confuse, que si, dans sa fureur, il poursuit un homme, il suffit de se jeter à terre pour n'en être pas rencontré; car le buffle le cherche des yeux de tous côtés, sans s'apercevoir qu'il en est tout

«Les buffles ont une mémoire qui surpasse celle de beaucoup d'autres animaux. Rienn'est si commun que de les voir retourner seuls et d'eux-mêmes à leurs troupeaux, quoique d'une distance de quarante ou cinquante milles, comme de Rome aux marais Pontins. Les gardiens des jeunes buffles leur donnent à chacun un nom, et, pour leur apprendre à connoître ce nom, ils le répètent souvent d'une manière qui tient du chant, en les caressant en même temps sous le menton. Ces jeunes buffles s'instruisent ainsi en peu de temps, et n'oublient jamais ce nom, auquel ils répondent exactement en s'arrêtant, quoiqu'ils se trouvent mêlés parmi un troupeau de deux ou trois mille buffles. L'habitude du buffle d'entendre ce nom cadencé est telle, que, sans cette espèce de chant, il ne se laisse point approcher étant grand, surtout la femelle pour se laisser traire : ; et sa férocité naturelle ne lui permettant pas de se prêter à cette extraction artificielle de son lait, le gardien qui veut traire la buffle est obligé de tenir son petit auprès d'elle, ou, s'il est mort, de la tromper en couvrant de sa peau un autre petit buffle quelconque; sans cette

1. Voyez ce que nous dirons plus loin, de cette répugnance de la femelle buffle à se laisser traire et sur le moyen singulier qu'on a imaginé pour le vaincre, qui est de lui mettre la main et le bras dans la vulve pendant tout le temps de l'extraction du lait. Cette pratique du cap de Bonne-Espérance n'est pas parvenue jusqu'à Rome. D'ailleurs, comme ce volume n'a paru qu'en 1776, il paroit que M. Caëtani n'a pas été informé de ce fait, qui peut être même n'est pas très-certain.

précaution, qui prouve, d'un côté, la stupidité de la buffle, et, de l'autre, la finesse de son odorat, il est impossible de la traire. Si donc la buffle refuse son lait, même à un autre petit buffle que le sien, il n'est pas étonnant qu'elle ne se laisse point têter par le veau, comme le remarque très-bien M. de Buffon.

« Cette circonstance de l'espèce de chant, nécessaire pour pouvoir traire le buffle femelle, rappelle ce que dit le moine Bacodans ses observations (Voyage en Asie par Bergeron, tome II), qu'après Moal et les Tartares vers l'orient, « il y a des vaches « qui ne permettent pas qu'on les traie, à « moins qu'on ne chante; » il ajoute ensuite « que la couleur rouge les rend furieuses, au « point qu'on risque de perdre la vic, si « l'on se trouve autour d'elles. » Il est indubitable que ces vaches ne sont autre chose que des buffles; ce qui prouve encore que cet animal n'est pas exclusivement des climats chauds.

« La couleur noire et le goût désagréable de la chair du buffle donneroient lieu de croire que le lait participe de ces mauvaises qualités; mais, au contraire, il est fort bon, conscrvant seulement un petit goût musqué qui tient de celui de la noix muscade. On en fait du beurre excellent, il a une saveur et une blancheur supérieures à celui de la vache: cependant on n'en fait point dans la campagne de Rome, parce qu'il est trop dispendieux; mais on y fait une grande consommation de lait préparé d'autres manières. Ce qu'on appelle communément œuss de buffle sont des espèces de petits fromages auxquels on donne la forme d'œufs, qui sont d'un manger très-délicat. Il y a une autre espèce de fromage que les Italiens nomment provatura, qui est aussi fait de lait de buffle ; il est d'une qualité inférieure au premier : le menn peuple en fait grand usage, et les gardiens des buffles ne vivent presque qu'avec le laitage de ces ani-

«Le buffle est très-ardent en amour, il combat avec fureur pour la femelle; et quand la victoire la lui a assuréc, il cherche à en jouir à l'écart. La femelle ne met bas qu'au printemps, et une seule fois l'année; elle a quatre mamelles et néanmoins ne produit qu'un seul petit; ou si, par hasard, elle en fait deux, sa mort est presque toujours la suite de cette fécondité. Elle produit deux années de suite, et se repose la troisième, pendant laquelle elle demeure stérile, quoiqu'elle reçoive le mâle. Sa fécondité commence à l'âge de quatre ans,

et finit à douze. Quand elle entre en chaleur, elle appelle le mâle par un mugissement particulier, et le reçoit étant arrêtée, au lieu que la vache le reçoit quelquefois en marchant.

« Quoique le buffle naisse et soit élevé en troupeau, il conserve cependant sa férocité naturelle, en sorte qu'on ne peut s'en servir à rien, tant qu'il n'est pas dompté. On commence par marquer, à l'âge de quatre ans, ces animaux avec un fer chaud, afin de pouvoir distinguer les buffles d'un troupeau de ceux d'un autre..... La marque est suivie de la castration, qui se fait à l'âge de quatre ans, non par compression des testicules, mais par incision et amputation. Cette opération paroît nécessaire pour diminuer l'ardeur violente et furieuse que le buffle montre aux combats, et en même temps le disposer à recevoir le joug pour les différens usages auxquels on veut l'employer.... Peu de temps après la castration, on leur passe un anneau de fer dans les narines.... Mais la force et la férocité du buffle exigent beaucoup d'art pour parvenir à lui passer cet anneau. Après l'avoir fait tomber au moven d'une corde que l'on entrelace dans ses jambes, les hommes destinés à cela se jettent sur lui pour lui lier les quatre pieds ensemble, et lui passent dans les narines l'anneau de fer; ils lui délient ensuite les picds, et l'abandonnent à lui-même; le buffle furieux court de côté et d'autre, et, en heurtant tout ce qu'il rencoutre, cherche à se débarrasser de cet anneau; mais avec le temps il s'accoutume insensiblement, et l'habitude autant que la douleur l'amènent à l'obéissance; on le conduit avec une corde que l'on attache à cet anneau, qui tombe de lui-même par la suite, au moyen de l'effort continuel des conducteurs en tirant la corde: mais alors l'anneau est devenu inutile; car l'animal, déjà vieux, ne se refuse plus à son devoir....

« Le buffle paroit encore plus propre que le taureau à ces chasses dont on fait des divertissemens publics, surfout en Espagne. Aussi les seigneurs d'Italie qui tiennent des buffles dans leurs terres n'y emploient que ces animaux... La fé ocité naturelle du buffle s'augmente lorsqu'elle est excitée, et rend cette chasse tres-intéressante pour les spectateurs. En effet, le buffle poursuit l'homme avec acharnement jusque dans les maisons, dont il monte les escaliers avec une facilité particulière; il se présente même aux fenêtres, d'où il saute dans l'arène, franchissant encore les murs, lorsque les cris re-

doublés du peuple sont parvenus à le rendre furieux.

"d'ai souvent été témoin de ces chasses, qui se font dans les fiefs de ma famille. Les femmes mêmes ont le courage de se présenter dans l'arène; je me souviens d'en avoir vu un exemple dans ma mère.

« La fatigue et la fureur du buffle, dans ces sortes de chasses, le font suer beaucoup; sa sueur abonde d'un sel extrêmement âcre et pénétrant; et ce sel paroît nécessaire pour dissoudre la crasse dont sa peau est presque

toujours converte.....

"Le buffle est, comme l'on sait, un animal ruminant, et, la rumination étant trèsfavorable à la digestion, il s'ensuit que le buffle n'est point sujet à faire des vents. L'observation en avoit déjà été faite par Aristote, dans lequel on lit: Nullum cornutum animal pedere.....

« Le terme de la vie du buffle est à peu près le même que celui de la vie du bœuf, c'est-à-dire à dix-huit ans, quoiqu'il y en ait qui vivent vingt-cinq ans; les dents sui tombent assez communément quelque temps avant de mourir. En Italie, il est rare qu'on leur laisse terminer leur carrière; après l'âge de douze ans, on est dans l'usage de les engraisser, et de les vendre ensuite aux Juifs de Rome : quelques habitans de la campagne, forcés par la misère, s'en nourrissent aussi. Dans la terre de Labour du royaume de Naples, et dans le patrimoine de Saint-Pierre, on en fait un débit public deux fois la semaine. Les cornes du buffle sont recherchées et fort estimées : la peau sert à faire des liens pour les charrues, des cribles, et des couvertures de coffres et de malles; on ne l'emploie pas, comme celle du bœuf, à faire des semelles de souliers, parce qu'elle est trop pesante, et qu'elle prend facilement

« Dans toute l'étendue des marais Pontins, il n'y a qu'un seui village qui fournisse les pâtres ou les gardiens des buffles : ce village s'appelle Cisterna, parce qu'il est dans une plaine où l'on n'a que de l'eau de citerne, et c'est l'un des fiefs de ma famille..... Les habitans, adonnés presque tous à garder des troupeaux de buffles, sout en nième temps les plus adroits et les plus passionnés pour les chasses dont il a été parlé cidessus.....

« Quoique le buffle soit un animal fort robuste, il est cependant délicat, en sorte qu'il souffre également de l'excès de la chaleur comme de l'excès du froid; aussi, dans le fort de l'été, le voit-on chercher l'ombre et l'eau, et dans l'hiver les forêts les plus épaisses. Cet instinct semble indiquer que le buffle est plutôt originaire des climats tempérés que des climats très-chauds ou trèsfroids.

« Outre les maladies qui lui sont communes avec les autres animaux, il en est une particulière à son espèce, et dont il n'est attaqué que dans ses premières années... Cette maladie s'appelle barbone; expression qui a rapport au siége le plus commun du mal, qui est à la gorge et sous le menton. J'ai fait en dernier lieu un voyage exprès pour être témoin du commencement, des progrès, et de la fin de cette maladie; je me suis même fait accompagner d'un chirurgien et d'un médecin, afin de pouvoir l'étudier, et acquérir une connoissance précise et raisonnée de sa cause, ou du moins de sa nature, à l'effet d'en offrir à M. de Buffon une description exacte et systématique; mais ayant été averti trop tard, et la maladie, qui ne dure que neuf jours, étant déjà cessée, je n'ai pu me procurer d'autres lumières que celles qui résultent de la pratique et de l'expérience des gardiens des troupeaux de buffles....

« Les symptômes de cette maladie sont très-faciles à connoître, du moins quant aux extérieurs. La lacrymation est le premier; l'animal refuse ensuite toute nourriture; presque en même temps sa gorge s'ensle considérablement, et quelquefois aussi le corps se gonsle en entier; il boîte tantôt des pieds de devant, tantôt de ceux de derrière; la langue est en partie hors de la gueule, et est environnée d'une écume blanche que l'ani-

mal jette au dehors.....

« Les effets de ce mal sont aussi prompts que terribles; car en peu d'heures, ou tout au plus en un jour, l'animal passe par tous les degrés de la maladie, et meurt. Lorsqu'elle se déclare dans un troupeau, presque tous les jeunes buffles qui n'ont pas atteint leur troisième année en sont attaqués, et s'ils ne sont âgés que d'un an, ils périssent presque tous; dans reux qui sont âgés de deux ans, il y en a beaucoup qui n'en sont point atteints, et même il en échappe un assez grand nombre de ceux qui sont malades. Enfin, dès que les jeunes buffles sont parvenus à trois ans, ils sont presque sûrs d'échapper; car il est fort rare qu'à cet âge ils en soient attaqués, et il n'y a pas d'exemple qu'au dessus de trois ans aucun de ces animaux ait eu cette maladie : elle commence donc par les plus jeunes, comme étaut les plus foibles, et ceux qui tettent encore en sont

les premières victimes; lorsque la mère, par la finesse de son odorat, sent dans son petit le germe de la maladie, elle est la première à le condamner, en lui refusant la tette. Cette épizootie se communique avec une rapidité extraordinaire; en neuf jours au plus, un troupeau de jeunes buffles, quelque nombreux qu'il soit, en est presque tout infecté. Ceux qui prennent le mal dans les six premiers jours périssent assez souvent presque tous, au lieu que ceux qui n'en sont attaqués que dans les trois derniers jours échappent assez souvent, parce que, depuis le sixième jour de l'épizootie, la contagion va toujours en diminuant jusqu'au neuvième, qu'elle semble se réunir sur la tête d'un seul, dont elle fait, pour ainsi dire, sa victime d'ex-

« Elle n'a point de saison fixe; seulement elle est plus commune et plus dangereuse au printemps et en été qu'en automne et en hiver... Une observation assez générale, c'est qu'elle vient ordinairement lorsqu'après les chaleurs il tombe de la pluie qui fait pousser de l'herbe nouvelle; ce qui sembleroit prouver que sa cause est une surabondance de chyle et de sang, occasionée par ce pâturage nouveau, dont la saveur et la fraîcheur invitent les petits buffles à s'en rassasier au delà du besoin. Une expérience vient à l'appui de cette réflexion : les jeunes buffles auxquels on a donné une nourriture saine et copieuse pendant l'hiver, s'abandonnant avec moins d'avidité à l'herbe nouvelle du printemps, n'en sont pas attaqués autant que les autres, et meurent en plus petit nombre. Dans les années de sécheresse, cette maladie se manifeste moins que dans les années humides; et ce qui confirme ce que je viens d'avancer sur sa cause, c'est que le changement de pâturage en est le seul demi-remède : on les conduit sur les montagnes où la pâture est moins abondante que dans la plaine; ce qui ne fait cependant que ralentir la fureur du mal, sans le guérir. En vain les gardiens de buffles ont tenté les différens remèdes que leur ont pu suggérer leur bon sens naturel et leurs foibles connoissances; ils leur ont appliqué à la gorge le bouton de feu; ils les ont fait baigner dans l'eau de fleuve et de mer; ils ont séparé du troupeau ceux qui étoient infectés, afin d'empêcher la communication du mal : mais tout a été inutile; la contagion gagne également tous les troupeaux ensemble et séparément; la mortalité est toujours le même : le seul changement de pâturage semble y apporter quelque foible adoucissement, et encore est-il presque insensible.....

« La chair des buffles morts du barbone est dans un état de demi-putréfaction. Elle a été reconnue si dangereuse, qu'elle a réveillé l'attention du gouvernement, qui a ordonné, sous des peines très-sévères, de l'enterrer, et qui a défendu d'en manger....

« Quoique cette maladie semble particulière aux buffles, elle ne laisse pas de se communiquer aux différens animaux qu'on élève avec eux, comme poulains, faons et chevreaux; ce qui lui donne tous les caractères d'une épizootie. La cohabitation avec les buffles malades, le seul contact de la pean de ceux qui sont morts, suffisent pour infecter ces animaux, qui ont les mêmes symptômes et bientôt la même fin... Et même le cochon est sujet à la prendre; il en est attaqué de la même manière et dans le même temps, et il en est souvent la victime. Il y a cependant quelque différence, à ce sujet, entre le buffle et le cochon. 1º Le buffle n'est assailli par ce mal qu'une seule fois dans sa vie, et le cochon l'estjusqu'à deux fois dans la même année; de manière que celui qui a eu le barbone en avril, l'a souvent une seconde fois en octobre. 2° Il n'y a pas d'exemple qu'un buffle au dessus de trois ans en ait été attaqué, et le cochon y est sujet à tout âge, mais beaucoup moins cependant lorsqu'il est parvenu à son entier accroissement. 3° L'épizootie ne dure que neuf jours au plus dans les troupeaux de buffles, au lieu qu'elle exerce sa fureur sur le cochon pendant quinze jours, et encore au delà : mais cette maladie n'est pas naturelle à son espèce, et ce n'est que par sa communication avec les buffles qu'il en est attaqué.

« Le barbone étant presque la seule maladie dangcreuse pour le buffle, et étant en même temps si meurtrière, que sur cent de ces animaux qui en sont attaqués dans leur premiere année, il est rare qu'elle en épargne une vingtaine, il seroit de la dernière importance de découvrir la cause de cette maladie pour y apporter remède. Les remarques faites jusqu'à présent sont insuffisantes, parce qu'elles n'ont pu être que superficielles... Mais je me propose, des que cette épizootie se manifestera de nouveau, d'aller une seconde fois sur les lieux pour l'examiner avec des personnes de l'art, afin de pouvoir fournir à M. de Buffon une description qui le mette en état de donner, par son sentiment, des lumières certaines sur

cette matière. »

Quoique ce mémoire de monsignor Caëtani sur le buffle soit assez étendu dans l'extrait que je viens d'en donner, je dois cependant avertir que j'en ai supprimé, à regret, un grand nombre de digressions très-savantes, et de réflexions générales aussi solides qu'ingénieuses, mais qui, n'ayant pas un rapport immédiat ni même assez prochain avec l'histoire naturelle du buffle, auroient paru déplacées dans ect article; et je suis persuadé que l'illustre auteur me pardonnera ces omissions en faveur du motif, et qu'il recevra avec bonté les marques de ma reconnoissance des instructions qu'il m'a fournies. Sa grande érudition, bien supérieure à la mienne, lui a fait trouver les racincs, dans les langues grecque et latine, du nom du buffle; et les soins qu'il a pris de rechercher dans les auteurs et dans les monumens anciens tout ce qui peut avoir rapport à cet anîmal, donnent tant de poids à sa critique, que j'y souscris avec plaisir.

D'autre part, les occasions fréquentes qu'a eues M. Cactani de voir, d'observer et d'examiner de près un très-grand nombre de buffles dans les terres de sa très-illustre maison, l'out mis à portée de faire l'histoire de leurs habitudes naturelles, beaucoup mienx que moi, qui n'avois jamais vu de ces animaux que dans mon voyage en Italie, et à la ménagerie de Versailles, où j'en ai fait la description. Je suis donc persuadé que mes lecteurs me sauront bon gré d'avoir inséré dans ce volume le mémoire de M. Caëtani, et que lui-même ne sera point fâché de paroître dans notre laugue avec son propre style, auquel je n'ai presque rien changé, parce qu'il est très-bon, et que nous avons beaucoup d'auteurs françois qui n'écrivent pas si bien dans leur langue que ce savant étranger écrit dans la nôtre.

Au reste, j'ai déjà dit qu'il seroit fort à désirer que l'on pût naturaliser en France cette espèce d'animaux aussi puissans qu'utiles : je suis persuadé que leur multiplication réussiroit dans nos provinces où il se trouve des marais et des marccages, comme dans le Bourbonnois, en Champagne, dans le Bassigny, en Alsace, et même dans les plaines le long de la Saone, aussi bien que dans les endroits marccageux du pays d'Arles et des landes de Bordeaux. L'impératrice de Russie en a fait venir d'Italie, et les a fait placer dans quelques-unes de ses provinces méridionales; ils se sont déjà fort multipliés dans le gouvernement d'Astracan et dans la nouvelle Russie. M. Guldenstaedt dit que le climat et les pâturages se sont trouvés

très-favorables à ces animaux, qui sont plus robustes et plus forts au travail que les bœufs. Cet exemple peut suffire pour nous encourager à faire l'acquisition de cette espèce utile, qui remplaceroit celle des bœufs à tous égards, et surtout dans les temps où la grande mortalité de ces animaux fait un si grand tort à la culture de nos terres.

#### Sur l'Aurochs.

\* M. Forster m'a informé que la race des aurochs ne se trouve actuellement qu'en Moscovie, et que les aurochs qui étoient en Prusse et sur les confins de la Lithuanie ont péri pendaut la dernière guerre; mais il assure que les bisons sont encore communs dans la Moldavie. Le prince Démétrius Cantemir en parle dans sa Description de la Moldavie (partie Ire, chap. vii). « Sur les montagnes occidentales de la Moldavie, on trouve, dit-il, un animal que l'on appelle zimbr, et qui est indigène dans cette contrée : il est de la grandeur d'un bœuf commun; mais il a la tête plus petite, le cou i plus long, le ventre moins replet et les jambes plus longues : ses cornes sont minces, droites, dirigées en haut, et leurs extrémités, qui sont assez pointues, ne sont que très-peu tournées en dehors. Cet animal est d'un naturel farouche : il est très-léger à la course; il gravit, comme les chèvres, sur les rochers escarpés, et on ne peut l'attraper qu'en le tuant ou le blessant avec les armes à feu. C'est l'animal dont la tête fut mise dans les armes de la Moldavie, par Pragosth, le premier prince du pays. » Et comme le bison s'appelle en polonois, zurb, qui n'est pas éloigné de zimbr, on peut croire que c'est le même animal que le bison; car le prince Cantemir le distingue nettement du buffle, en disant que ce dernier arrive quelquefois sur les rives du Niester, et n'est pas naturel à ce climat, tandis qu'il assure que le zimbr se trouve dans les hautes montagnes de la partie occidentale de la Moldavie, où il le dit indigène.

Quoique les bœufs d'Europe, les bisons d'Amérique, et les bœufs à bosse de l'Asie, ne different pas assez les uns des autres pour en faire des espèces séparées, puisqu'ils produisent ensemble, cependant on doit les considérer comme des races distinctes qui conservent leurs caractères, à moins qu'elles ne se mèlent, et que, par ce mélange, ces caractères distinctifs ne s'effacent dans la suite des générations. Par exemple, tous les bœufs de Sicile, qui sont certainement de

la mème espèce que ceux de France, ne laissent pas d'en différer constannment par la forme des cornes, qui sont très-remarquables par leur longueur et par la régularité de leur figure. Ces cornes n'ont qu'une légère courbure, et leur longueur ordinaire, mesurée en ligne droite, est ordinairement de trois pieds, et quelquefois de trois pieds et demi ; elles sont toutes très-régulièrement contournées, et d'une forme absolument semblable, en sorte que tous les bœufs de cette île se ressemblent autant entre eux par ce caractère qu'ils diffèrent en cela des autres bœufs de l'Europe.

De même la race du bison a en Amérique une variété constante. Nous a été communiquée par un savant de l'université d'Édimbourg, M. Magwan, sous le nom de tête de bœuf musqué; et c'est en effet le même animal qui a été décrit par le P. Charlevoix. On voit, par la grandeur et la position des cornes de ce bœuf ou bison musqué, qu'il diffère par ce caractère du bison dont nous avons donné la figure dans ce volume, et dont les cornes sont très-différentes.

Celui-ci a été trouvé à la latitude de 70 degrés, près de la baie de Baffin. Sa laine est beaucoup plus longue et plus touffue que celle des bisons qui habitent des contrées plus tempérées; il est gros comme un bœuf d'Europe de moyenne taille; le poil, ou plutôt la laine sous le cou et le ventre, descend jusqu'à terre: il se nourrit de mousse blanche ou lichen, comme le renne.

Les deux cornes de ce bison musqué se réunissent à leur base, ou plutôt n'ont qu'une origine commune au sommet de la tête, qui est longue de deux pieds quatre pouces et demi, en la mesurant depuis le bout du nez jusqu'à ce point où les deux cornes sont jointes; l'intervalle entre leurs extrémités est de deux pieds cinq pouces et demis: la tête est si large, que la distance du centre d'un œil à l'autre est d'un pied quatre pouces du pied françois. Nous renvoyons, pour le reste de la description de cet animal, à celle qui a été donnée par le P. Charlevoix. M. Magwan nous a assuré que cette description de Charlevoix convenoit parfaitement à cet animal.

M'étant informé s'il subsistoit encore des bisons en Écosse, on m'a répondu, comme on le verra dans l'addition suivante sur le bison, qu'on n'en avoit point de mémoire. M. Forster m'écrit à ce sujet que je n'ai pas été pleinement informé. « La race des bisons blancs, dit-il, subsiste encore en Écosse, où les seigneurs, et particulièrement le duc de Hamilton, le duc de Queenbury, et, parmi les pairs anglois, le comte de Tankarville, ont conservé dans leurs parcs de Chatclherault et de Drumlasrrig en Écosse, et de Chillingham dans le comté de Northumberland en Angleterre, cette race de bisons sauvages. Ces animaux tiennent encore de leurs ancêtres par leur férocité et leur naturel sauvage : au moindre bruit ils prennent la fuite, et courent avec une vitesse étonnante; et lorsqu'on veut s'en procurer quelques-uns, on est obligé de les tuer à coups de fusil : mais cette chasse ne se fait pas toujours sans danger, car si on ne fait que blesser l'animal, bien loin de prendre la fuite, il court sur les chasseurs, et les perceroit de ses cornes, s'ils ne trouvoient pas les moyens de l'éviter, soit en montant sur un arbre, soit en se sauvant dans quelques maisons.

Quoique ces bisons aiment la solitude, ils s'approchent cependant des habitations, lorsque la faim et la disette, en hiver, les forcent à venir prendre le foin qu'on leur fournit sous des hangars. Ces bisons sauvages ne se mêlent jamais avec l'espèce de nos bœufs; ils sont blancs sur le corps, et ont le museau et les oreilles noirs; leur grandeur est celle d'un bœuf commun de moyenne taille, mais ils ont les jambes plus longues et les cornes plus belles; les mâles pèsent environ cinq cent trente livres, et les femelles environ quatre cents; leur cuir est meilleur que celui du bœuf commun. Mais ce qu'il y a de singulier, e'est que les bisons ont perdu, par la durée de leur domesticité, les longs poils qu'ils portoient autrefois. Boetius dit : Gignere solet ea sylva boves candidissimos, in formam leonis jubam habentes, etc. (Descript. regni Scotiæ, fol. xj.) Or, à présent, ils n'ont plus cette jube ou crinière de longs poils, et sont par là devenus différens de tous les bisons qui nous sont connus.

#### Sur le bison.

\*Les bœufs et les bisons ne sont que deux races particulières, mais toutes deux de la même espèce, quoique le bison diffère toujours du bœuf, non seulement par la loupe qu'il porte sur le dos, mais souvent encore par la qualité, la quantité et la longueur du poil. Le bison ou bœuf à bosse de Madagascar réussit très-bien à l'Ile-de-France; sa chair y est beaucoup meilleure

que celle de nos hœufs venus d'Europe, et, après quelques générations, sa bosse s'efface entièrement. Il a le poil plus lisse, la jambe plus efflée et les cornes plus longues que ceux de l'Europe. J'ai vu, dit M. de Querhoent, de ces bœufs bossus qu'on amenoit de Madagascar, qui en avoient d'une grandeur étonnante.

Le bison dont nous donnons ici la figure, et que nous avons vu vivant, avoit été pris jeune dans les forêts des parties tempérées de l'Amérique septentrionale, ensuite amené en Europe, élevé en Hollande, et acheté par un Suisse qui le transportoit de ville en ville dans une espèce de grande cage, d'où il ne sortoit point, et où il étoit même attaché par la tête avec quatre cordes qui la lui tenoient étroitement assujettie. L'énorme crinière dont sa tête est entourée n'est pas du crin, mais de la laine ondée et divisée par flocons pendants comme une vieille toison. Cette laine est très-fine, de même que celle qui couvre la loupe et tout le devant du corps. Les parties qui paroissent nues dans la gravure ne le sont que dans certains temps de l'année, et c'est plutôt en été qu'en hiver; car, au mois de janvier, toutes les parties du corps étoient à peu près également couvertes d'une laine frisée très-fine et très-serrée, sous laquelle la peau paroissoit d'un brun couleur de suie, au lieu que, sur la bosse et sur les autres parties couvertes également d'une laine plus longue, la peau est de couleur tannée. Cette bosse ou loupe, qui est toute de chair, varie comme l'embonpoint de l'animal. Il ne nous a paru différer de notre bœuf d'Europe que par cette loupe et par la laine. Quoiqu'il fût très-contraint, il n'étoit pas féroce; il se laissoit toucher et caresser par ceux qui le soignoient.

On doit croire qu'autrefois il y a eu des bisons dans le nord de l'Europe; Gesner a même dit qu'il en existoit de son temps en Ecosse. Cependant, m'étant soigneusement informé de ce dernier fait, on m'a écrit d'Angleterre et d'Écosse qu'on n'en avoit pas de mémoire. M. Bell, dans son Voyage de Russie à la Chine, parle de deux espèces de bœnfs qu'il a vus dans les parties septentrionales de l'Asie, dont l'une est l'aurochs ou bœuf sauvage, de même race que nos bœufs, et l'autre, dont nous avons donné l'indication d'après Gmelin sous le nom de vache de Tartarie ou vache grognante, nous paroît être de la même espèce que le bison. On en trouve la description dans notre ouvrage; et, après avoir comparé cette vache grognante avec le bison, j'ai trouve qu'elle lui ressemble par tous les caractères, à l'exception du grognement au lieu du mugissement : mais j'ai présumé que ce grognement n'étoit pas une affection constante et générale, mais contingente et particulière, semblable à la grosse voix entrecoupée de nos taureaux, qui ne se fait entendre pleinement que dans le temps du rut : d'ailleurs j'ai été informé que le bison dont je donne la figure, ne faisoit jamais retentir sa voix, et que, quand même on lui causoit quelque douleur vive, il ne se plaignoit pas, en sorte que son maître disoit qu'il étoit muet; et on peut penser que sa voix se seroit développée de même par un grognement ou par des sons entrecoupés, si, jouissant de sa liberté et de la présence d'une femelle, il eût été excité par l'amour.

Au reste, les bœufs sont très-nombreux en Tartarie et en Sibérie. Il y en a une fort grande quantité à Tobolsk, où les vaches courent les rues même en hiver, et dans les campagnes, où on en voit un nombre prodigieux en été. Nous avons dit qu'en Irlande les bœufs et les vaches manquent souvent de cornes : c'est surtout dans les parties méridionales de l'île, où les pâturages ne sont point abondans, et dans les pays maritimes, où les fourrages sont fort rares, que se trouvent ces bœufs et ces vaches sans cornes; nouvelle preuve que ces parties excédantes ne sont produites que par la surabondance de la nourriture. Dans ces endroits voisins de la mer, l'on nourrit les vaches avec du poisson cuit dans l'eau et réduit en bouillie par le feu. Ces animaux sont non seulement accoutumés à cette nourriture, mais ils en sont même très-friands; et leur lait n'en contracte, dit-on, ni mauvaise odeur ni goût désagréable.

Les bœufs et les vaches de Norwège sont en général fort petits; ils sont un peu plus grands dans les îles qui bordent les côtes de Norwège : différence qui provient de celle des pâturages, et aussi de la liberté qu'on leur donne de vivre dans ces îles sans contrainte; car on les laisse absolument libres, en prenant seulement la précaution de les faire accompagner de quelques béliers, accoutumés à chercher eux-mêmes leur nourriture pendant l'hiver. Ces béliers détournent la neige qui recouvre l'herbe, et les bœufs les font retirer pour en manger. Ils deviennent avec le temps si farouches, qu'il fant les prendre avec des cordes. Au reste, ces vaches demi-sauvages donnent fort peu de lait. Elles mangent, à défaut d'autre fourrage, de l'algue mêlée avec du poisson bien bouilli.

Il est assez singulier que les bœufs à bosse ou bisons, dont la race paroît s'être étendue depuis Madagascar et la pointe de l'Afrique, et depuis l'extrémité des Indes orientales jusqu'en Sibérie, dans notre continent, et que l'on a retrouvée dans l'autre continent, jusqu'aux Illinois, à la Louisiane, et même jusqu'au Mexique, n'aient jamais passé les terres qui forment l'isthme de Panama; car on n'a trouvé ni bœufs ni bisons dans aucune partie de l'Amérique méridionale, quoique le climat leur convînt parfaitement, et que les bœufs d'Europe y aient multiplié plus qu'en aucun lieu du monde. A Buénos-Ayres et à quelques degrés encore au delà, ces animaux ont tellement multiplié et ont si bien rempli le pays, que personne ne daigne se les approprier; les chasseurs les tuent par milliers, et seulement pour avoir les cuirs et la graisse. On les chasse à cheval; on leur coupe les jarrets avec une espèce de hache, ou on les prend dans des lacets faits avec une forte courroie de cuir. Dans l'île de Sainte-Catherine, sur la côte du Brésil, on trouve quelques petits bœufs dont la chair est mollasse et désagréable au goût : ce qui vient, ainsi que leur petite taille, du défaut et de la mauvaise qualité de la nourriture; car, faute de fourrage, on le nourrit de calebasses sauvages.

En Afrique, il y a de certaines contrées où les bœufs sont en très-grand nombre. Entre le cap Blanc et Serraléonne, on voit, dans les bois et sur les montagnes, des vaches sauvages ordinairement de couleur brune, et dont les cornes sont noires et pointues; elles multiplient prodigieusement, et le nombre en seroit infini si les Européens et les Nègres ne leur faisoient pas continuellement la guerre. Dans les provinces de Duguela et de Tremecen, et d'autres endroits de Barbarie, ainsi que dans les déserts de Numidie, on voit des vaches sauvages couleur de marron obscur, assez petites et fort légères à la course; elles vont par troupes quelquefois de cent ou de deux cents.

A Madagascar, les taureaux et les vaches de la meilleure espèce y ont été amenés des autres provinces de l'Afrique; ils ont une bosse sur le dos : les vaches donnent si peu de lait, qu'on pourroit assurer qu'une vache de Hollande en fournit six fois plus. Il y a dans cette île de ces beufs à bosse ou bisons sauvages qui errent dans les forêts; la chair de ces bisons n'est pas si bonne que celle de nos bœufs. Dans les parties méridionales de

l'Asie, on trouve aussi des bœufs sauvages; les chasseurs d'Agra vont les prendre dans la montagne de Nerwer, qui est environnée de bois : cette montagne est sur le chemin de Surate à Golconde. Ces vaches sauvages sont ordinairement belles, et se vendent fort cher.

Le zébu semble être un diminutif du bison, dont la race, ainsi que celle du bœuf; subit de très-grandes variétés, surtout pour la grandeur. Le zébu, quoique originaire des pays très-chauds, peut vivre et produire dans nos pays tempérés. « J'ai vu, dit M. Collin-« son, grand nombre de ces animaux dans « les parcs de M. le duc de Richemond , de « M. le duc de Portland , et dans d'autres « parcs; ils y multiplioient et faisoient des « veaux tous les ans, qui étoient les plus « jolies créatures du monde : les pères et « mères venoient de la Chine et des indes « orientales. La loupe qu'ils portent sur les « épaules est une fois plus grosse dans le « mâle que dans la femelle, qui est aussi « d'une taille au dessous de celle du mâle. « Le petit zébu tette sa mère comme les au-« tres veaux tettent les vaches; mais-le lait « de la mère zébu tarit bientôt dans notre « climat, et on achève de les nourrir avec « de l'autre lait. On tua un de ces animaux « chez M. le duc de Richemond ; mais la « chair ne s'en est pas trouvée si bonne que « celle du bœuf 1. »

Il se trouve aussi dans la race des bœufs sans bosse de très-petits individus, et qui, comme le zébu, peuvent faire race particulière. Gemelli Carreri vit, sur la route d'Ispahan à Schiras, deux petites vaches que le bacha de la province envoyoit au roi, et qui n'étoient pas plus grosses que des veaux. Ces petites vaches, quoique nourries de paille pour tout aliment, sont néanmoins fort grasses, et il m'a paru qu'en général les zébus ou petits bisons, ainsi que nos bœufs de la petite taille, ont le corps plus charriu et plus gras que les bisons et les bœufs de la taille ordinaire.

\* Nous avons très-peu de chose à ajouter à ce que nous avons dit du buffle; nous dirons seulement qu'au Mogol on les fait combattre contre les lions et les tigres, quoiqu'ils ne puissent guère se servir de leurs cornes. Ces animaux sont très-nombreux dans tous les climats chauds, surtout dans les contrés marécageuses et voisines des fleuves. L'eau ou l'humidité du terrain paroissent leur être

r. Extrait d'une lettre de feu M. Collinson à M. de Buffon, datée de Londres, le 30 décembre 1764.

encore plus nécessaires que la chaleur du climat 1, et c'est par cette raison que l'on n'en trouve point en Arabie, dont presque toutes les terres sont arides. On chasse les buffles sauvages, mais avec grande précaution; car ils sont très-dangereux et viennent à l'homme dès qu'ils sont blessés. Niébuhr rapporte, au sujet des buffles domestiques, « que dans quelques endroits, comme à Bas-« ra, on a l'usage, lorsqu'on trait la femelle « du buffle, de lui fourrer la main jusqu'au « coude dans la vulve, parce que l'expérience « a appris que cela leur faisoit donner plus « de lait; » ce qui ne paroît pas probable : mais il se pourroit que la femelle du buffle fit, comme quelques-unes de nos vaches, des efforts pour retenir son lait, et que cette espèce d'opération douce relâchât la contraction de ses mamelles.

Dans les terres du cap de Bonne-Espérance, le buffle est de la grandeur du beuf pour le corps; mais il a les jambes plus courtes, la tête plus large: il est fort redouté. Il se tient souvent à la lisière des bois; et comme il a la vue mauvaise, il y reste la tête baissée pour pouvoir mieux distinguer les objets entre les pieds des arbres; et lorsqu'il aperçoit à sa portée quelque chose qui l'inquiète, il s'élance dessus en

1. J'ai dit ailleurs que les buffles réussiroient en France. On vient de tenter de les faire multiplier dans le Brandebourg, près de Berlin. poussant des mugissemens affreux, et il est fort difficile d'échapper à sa fureur; il est moins à craindre dans la plaine. Il a le poil roux et noir en quelques endroits. On en voit de nombreux troupeaux.

#### Sur le Zébu.

\* J'ai déjà fait mention de ce petit bœuf à l'article du buffle; mais comme il en est arrivé un à la Ménagerie du roi depuis l'impression de cet article, nous sommes en état d'en parler encore plus positivement, et d'en donner ici la figure faite d'après nature. J'ai aussi reconnu, en faisant de nouvelles recherches, que ce petit bœuf, auquel j'ai donné le nom de zébu, est vraisemblablement le même animal qui se nomme lant ou dant en Numidie, et dans quelques autres provinces septentrionales de l'Afrique, où il est très-commun; et enfin que ce même nom dant, qui ne devoit appartenir qu'à l'animal dont il est ici question, a été transporté, d'Afrique en Amérique, à un autre animal qui ne ressemble à celui-ci que par la grandeur du corps, et qui est d'une tout autre espèce. Ce dant d'Amérique est le tapir ou le maïpouri; et pour qu'on ne le confonde pas avec le dant d'Afrique, qui est notre zébu, nous en donnerons l'histoire plus loin.

## LE MOUFFLON,

### ET LES AUTRES BREBIS ÉTRANGÈRES.

Les espèces les plus foibles des animaux utiles ont été réduites les premières en domesticité. L'on a soumis la brebis et la chèvre avant d'avoir dompté le cheval, le bœuf ou le chameau : on les a aussi transportées plus aisément de climats en climats ; de là le grand nombre de variétés qui se trouvent dans ces deux espèces, et la difficulté de reconnoître quelle est la vraie souche de chacune. Il est certain, comme nous l'avons prouvé, que notre brebis domestique, telle qu'elle existe aujourd'hui, ne pourroit subsister d'elle-même, c'est-à-dire sans le secours de l'homme : il est donc également certain que la nature ne l'a pas produite telle qu'elle est, mais que c'est entre nos mains qu'elle a dégénéré. Il faut

par conséquent chercher parmi les animaux sauvages ceux dont elle approche le plus; il faut la comparer avec les brebis domestiques des pays étrangers; exposer en même temps les différentes causes d'altération, de changement et de dégénération, qui ont dû influer sur l'espèce, et voir enfin si nous ne pourrons pas, comme dans celle du bœuf, en rapporter toutes les variétés, toutes les espèces prétendues, à une race primitive.

Notre brebis, telle que nous la connoissons, ne se trouve qu'en Europe et dans quelques provinces tempérées de l'Asie. Transportée dans les pays plus chauds, comme en Guinée, elle perd sa laine et se couvre de poil; elle y multiplie peu, et sa

chair n'a plus le même goût. Dans les pays très-froids, elle ne peut subsister; mais on trouve dans ces mêmes pays froids, et surtout en Islande, une race de brebis à plusieurs cornes, à queue courte, à laine dure et épaisse, au dessous de laquelle, comme dans presque tous les animaux du Nord, se trouve une seconde fourrure d'une laine plus douce, plus fine, et plus touffue : dans les pays chauds, au contraire, on ne voit ordinairement que des brebis à cornes courtes et à queue longue, dont les unes sont couvertes de laine, les autres de poil, et d'autres encore de poil mêlé de laine. La première de ces brebis des pays chauds est celle que l'on appelle communément mouton de Barbarie, mouton d'Arabie, laquelle ressemble entièrement à notre brebis domestique, à l'exception de la queue, qui est si fort chargée de graisse, que souvent elle est large de plus d'un pied, et pèse plus de vingt livres. Au reste, cette brebis n'a rien de remarquable que sa queue, qu'elle porte comme si on lui avoit attaché un coussin sur les fesses. Dans cette race de brebis à grosse queue, il s'en trouve qui l'out si courte et si pesante, qu'on leur donne une petite brouette pour la soutenir en marchant. Dans le Levant, cette brebis est couverte d'une très-belle laine; dans les pays plus chauds, comme à Madagascar et aux Indes, elle est couverte de poils. La surabondance de la graisse, qui, dans nos moutons, se fixe sur les reins, descend dans ces brebis sous les vertèbres de la queue; les autres parties du corps en sont moins chargées que dans nos moutons gras. C'est au climat, à la nourriture, et aux soins de l'homme, qu'on doit rapporter cette variété; car ces brebis à large ou longue queue sont domestiques comme les nôtres, et même elles demandent beaucoup plus de soin et de ménagement. La race en est beaucoup plus répandue que celle de nos brebis : on la trouve communément en Tartarie, en Perse, en Syrie, en Égypte, en Barbarie, en Éthiopie, au Mozambique, à Madagascar, et jusqu'au cap de Bonne-Espérance.

On voit dans les îles de l'Archipel, et principalement dans l'île de Candie, une race de brebis domestiques, de laquelle Belon a donné la figure et la description sous le nom de strepsicheros. Cette brebis est de la taille de nos brebis ordinaires; elle est, comme celles-ci, couverte de laine, et elle n'en diffère que par les cornes, qu'elle a droites et cannelées en spirale.

Enfin dans les contrées les plus chaudes de l'Afrique et des Indes, on trouve une race de grandes brebis à poil rude, à cornes courtes, à oreilles pendantes, avec une espèce de fanon et des pendans sous le cou. Léon l'Africain et Marmol la nomment adimain, et les naturalistes la connoissent sous les noms de belier du Sénégal, belier de Guinée, brebis d'Angola, etc. Elle est domestique comme les autres, et sujette de même à des variétés. Nous donnous ici la figure de ces deux brebis, qui, quoique différentes entre elles par des caractères particuliers, se ressemblent à tant d'autres égards, qu'on ne peut guère douter qu'elles ne soient de la même race. C'est de toutes les brebis domestiques celle qui paroît approcher le plus de l'état de nature; elle est plus grande, plus forte, plus légère, et par conséquent plus capable qu'aucune autre de subsister par elle-même. Mais comme on ne la trouve que dans les pays plus chauds, qu'elle ne peut souffrir le froid, et que dans son propre climat elle n'existe pas par ellemême comme un animal sauvage, qu'au contraire elle ne subsiste que par le soin de l'homme, qu'elle n'est qu'animal domestique, on ne peut pas la regarder comme la souche première ou la race primitive, de laquelle toutes les autres auroient tiré leur origine.

En considérant donc, dans l'ordre du climat, les brebis qui sont purement domestiques, nous avons, 1° la brebis du Nord à plusieurs cornes, dont la laine est rude et fort grossière. Les brebis d'Islande, de Gothlande, de Moscovie, et de plusieurs autres endroits du nord de l'Europe, ont toutes la laine grosse, et paroissent être de cette même race.

2º Notre brebis, dont la laine est trèsbeñe et fort fine dans les climats doux de l'Espagne et de la Perse, mais qui, dans les pays très-chauds, se change en un poil assez rude. Nous avons déjà observé cette conformité de l'influence des climats de l'Espagne et du Chorason, province de Perse, sur le poil des chèvres, des chats, des lapins, et elle agit de même sur la laine des brebis, qui est très-belle en Espagne, et plus belle encore dans cette partie de la Perse.

3° La brebis à grosse queue, dont la laine est aussi fort belle dans les pays tempérés, tels que la Perse, la Syrie, l'Égypte; mais qui, dans des climats plus chauds, se change en poil plus ou moins rude.

4º La brebis strepsicheros ou mouton de Crète, qui porte de la laine comme les nôtres et leur ressemble, à l'exception des cornes, qui sont droites et cannelées en vis.

5º L'adimain, ou la grande brebis du Sénégal et des Indes, qui nulle part n'est couverte de laine, et porte au contraire un poil plus ou moins court et plus ou moins rude, suivant la chaleur du climat. Toutes ces brebis ne sont que des variétés d'une seule et même espèce, et produiroient certainement toutes les unes avec les autres, puisque le bouc, dont l'espèce est bien plus éloignée, produit avec nos brebis, comme nous nous en sommes assurés par l'expérience. Mais quoique ces cinq ou six races de brebis domestiques soient toutes des variétés de la même espèce, entièrement dépendantes de la différence du climat, du traitement, et de la nourriture, aucune de ces races ne paroit être la souche primitive et commune de toutes; aucune n'est assez forte, assez légère, assez vive, pour résister aux animaux carnassiers, pour les éviter, pour les fuir : toutes ont également besoin d'abri, de soin, de protection; toutes doivent donc être regardées comme des races dégénérées, formées des mains de l'homme, et par lui propagées pour son utilité. En même temps qu'il aura nourri, cultivé, multiplié ces races domestiques, il aura négligé, chassé, détruit la race sauvage, plus forte, moins traitable, et par conséquent plus incommode et moins utile : elle ne se trouvera donc plus qu'en petit nombre dans quelques endroits moins habités où elle aura pu se maintenir. Or on trouve dans les montagnes de Grèce, dans les îles de Chypre, de Sardaigne, de Corse, et dans les déserts de la Tartarie, l'animal que nous avons nommé moufflon, et qui nous paroît être la souche primitive de toutes les brebis. Il existe dans l'état de nature, il subsiste et se multiplie sans le secours de l'homme; il ressemble, plus qu'aucun autre animal sauvage, à toutes les brebis domestiques; il est plus vif, plus fort, et plus léger qu'ancune d'entre clics; il a la tête, le front, les yeux et toute la face du bélier; il lui ressemble aussi par la forme des cornes et par l'habitude entière du corps; enfin il produit avec la brebis domestique, ce qui seul suffiroit pour démontrer qu'il est de la même espèce, et qu'il en est la souche. La seule disconvenance qu'il y ait entre le moufflon et nos brebis, c'est qu'il est couvert de poil, et non de laine : mais nous avons vu que, même dans les brebis-domestiques, la laine n'est pas un caractère essentiel; que c'est une

production du climat tempéré, puisque dans les pays chauds ces mêmes brebis n'ont point de laine et sont toutes couvertes de poil, et que, dans les pays très-froids, leur laine est encore aussi grossière, anssi rude que le poil. Dès lors il n'est pas étonnant que la brebis originaine, la brebis primitive et sauvage, qui a dû souffrir le froid et le chaud, vivre et se multiplier sans abri dans les bois, ne soit pas couverte d'unc laine qu'elle auroit bientôt perdue dans les broussailles, d'une lainc que l'exposition continuelle à l'air et l'intempérie des saisons auroient en peu de temps altérée et changée de nature. D'ailleurs, lorsqu'on fait accoupler le bouc avec la brebis domestique, le produit est une espèce de moufflon; car c'est un agneau couvert de poil. Ce n'est point un mulet infécond ; c'est un métis qui remonte à l'espèce originaire, et qui paroît indiquer que nos chèvres et nos brebis domestiques ont quelque chose de commun dans leur origine; et comme nous avons reconnu par l'expérience que le bouc produit aisément avec la brebis, mais que le belier ne produit point avec la chèvre, il n'est pas douteux que dans ces animaux, toujours considérés dans leur état de génération et de domesticité, la chèvre ne soit l'espèce dominante, et la brebis l'e-pèce subordonnée, puisque le bouc agit avec puissance sur la brebis, et que le belier est impuissant à produire avec la chèvre. Ainsi notre brebis domestique est une espèce bien plus dégénérée que celle de la chèvre, et il y a tout lieu de croire que si l'on donnoit à la chèvre le moufflon au lieu du belier domestique, elle produiroit des chevreaux qui remonteroient à l'espèce de la chèvre, comme les agneaux produits par le boue et la brebis remontent à l'espèce du belier.

Je sens que les naturalistes qui ont établi leurs méthodes, et, j'ose dire, fondé toutes leurs connoissances en histoire naturelle, sur la distinction de quelques caractères particuliers, pourront faire ici des objections, et je vais tâcher d'y répondre d'avance. Le premier caractère des moutons, diront-ils, est de porter de la laine, et le premier caractère des chèvres est d'être couvertes de poil: le second caractère des beliers est d'avoir les cornes courbées en cercle et tournées en arrière; celui des boucs est de les avoir plus droites et tournées en haut. Ce sont là, diront-ils, les marques distinctives et les signes infaillibles auxquels on reconnoîtra toujours les brebis et les chèvres; car ils ne pourront se dispenser d'avouer en

même temps que tout le reste leur est commun : les unes et les autres n'ont point de dents incisives à la mâchoire supérieure, et en ont huit à l'inférieure; les unes et les autres n'ont point de dents canines : ces deux espèces ont également le pied fourchu; elles ont des cornes simples et permanentes; toutes deux ont les mamelles dans la même région du ventre, toutes deux vivent d'herbes et ruminent. Leur organisation intérieure est encore bien plus semblable, car elle paroît être absolument la même dans ces deux animaux; le même nombre et la même forme pour les estomacs, la même disposition de viscères et d'intestins, la même substance dans la chair, la même qualité particulière dans la graisse et dans la liqueur séminale, le même temps pour la gestation, le même temps encore pour l'accroissement et pour la durée de la vie. Il ne reste donc que la laine et les cornes par lesquelles on puisse différencier ces espèces. Mais, comme nous l'avons déjà fait sentir, la laine est moins une substance de la nature qu'une production du climat, aidé des soins de l'homme, et cela est démontré par le fait. La brebis des pays chauds, la brebis des pays froids, la brebis sauvage, n'ont point de laine, mais du poil; d'autre côté, les chèvres dans des climats très-doux ont plutôt de la laine que du poil, car celui de la chèvre d'Angora est plus beau et plus fin que la laine de nos moutons. Ce caractère n'est donc pas essentiel; il est purement accidentel et même équivoque, puisqu'il peut également appartenir ou manquer à ces deux espèces, suivant les différens climats. Celui des cornes paroît être encore moins certain; elles varient pour le nombre, pour la grandeur, pour la forme, et pour la direction. Dans nos brebis domestiques, les beliers ont ordinairement des cornes et les brebis n'en out point. Cependant j'ai souvent vu dans nos troupeaux des beliers sans cornes et des brebis avec des cornes; j'ai non seulement vu des brebis avec deux cornes, mais même avec quatre. Les brebis du Nord et d'Islande en ont quelquefois jusqu'à huit. Dans les pays chauds, les beliers n'en ont que deux très-courtes, et souvent ils en manquent ainsi que les brebis. Dans les uns, les cornes sont lisses et rondes; dans les autres, elles sont cannelées et aplaties : la pointe, au lieu d'être tournée en arrière, est quelquefois tournée en dehors ou en devant, etc. Ce caractère n'est donc pas plus constant que le premier, et par conséquent il ne suffit pas pour établir des es-

pèces différentes 1. La grosseur et la longueur de la queue ne suffisent pas non plus pour constituer des espèces, puisque cette queue est, pour ainsi dire, un membre artificiel qu'on fait grossir plus ou moins par l'assiduité des soins et l'abondance de la bonne nourriture, et que d'ailleurs nous voyons, dans nos brebis domestiques, des races, telles que certaines brebis anglaises, qui ont la queue très-longue en comparaison des brebis ordinaires. Cependant les naturalistes modernes, uniquement appuyés sur ces différences des cornes, de la laine, et de la grosseur de la queue, ont établi sept ou huit espèces différentes dans le genre des brebis. Nous les avons toutes réduites à une; du genre entier nous ne faisons qu'une espèce; et cette réduction neus paroît si bien fondée, que nous ne craignons pas qu'elle soit démentie par des observations ultérieures. Autant il nous a paru nécessaire, en composant l'histoire des animaux sauvages, de les considérer en eux-mêmes un à un et indépendamment d'aucun genre, autant croyons-nous, au contraire, qu'il faut adopter, étendre les genres dans les animaux domestiques, et cela, parce que dans la nature il n'existe que des individus et des suites d'individus, c'est-à-dire des espèces; que nous n'avons pas influé sur celles des animaux indépendans, et qu'au contraire nous avons altéré, modifié, changé celles des animaux domestiques. Nous avons donc fait des genres physiques et réels, bien différens de ces genres métaphysiques et arbitraires qui n'ont jamais existé qu'en idée. Ces gen-

1. M. Linnæus a fait avec raison six variétés et non pas six espèces dans la brebis domestique : 10 Ois rustica comuta; 2 Inglica mutica; cauda scrotoque ad genua pendulis; 3º Hispanica comuta; spipa extrorsum tracta; 4º polyeerata e Gothlandia; 5º Africana pro lana pilis brevibus hirta; 6º laticauda platyura Arabica. (Linn. Syst. nat., edit. X., pag. 70.) Toutes ces brebis ne sent en effet que des variétés, auxquelles cet auteur auroit dû joindre l'adimain ou belier de Guinée, et le strepsicheros de Candie, dont il fait deux espèces différentes entre elles et différentes de nos brebis; et de même, s'il eût vu le moufflon, et qu'il eût été informé qu'il produit avec la brebis, ou qu'il eût seulement consulté le passage de Pline au sujet du musimon, il ne l'auroit pas mis dans le genre des chèvres, mais dans celui des brebis. M. Brisson a non seulement placé de même le moufflon parmi les chèvres, mais il y a encore placé le strepsicheros, qu'il appelle Hircus laniger; et de plus, il a fait quatre espèces distinctes de la brebis domestique couverte de laine, de la brebis domestique couverte de poil dans les pays chauds, de la brebis à large queue, et de la brebis à longuc queue. Nous réduisons, comme l'on voit, quatre espèces selon M. Linnæus, et sept espèces suivant M. Brisson, à une seule.

res physiques sont réellement composés de toutes les espèces que nous avons maniées, modifiées et changées; et comme toutes ces espèces, différemment altérées par la main de l'homme, n'ont cependant qu'unc origine commune et unique dans la nature, le genre entier ne doit former qu'une espèce. En écrivant, par exemple, l'histoire des tigres, nous avons admis autant d'espèces différentes de tigres qu'il s'en trouve en effet dans toutes les parties de la terre, parce que nous sommes très-certains que l'homme n'a jamais manié ni changé les espèces de ces animaux intraitables, qui subsistent toutes telles que la nature les a produites. Il en est de même de tous les autres animaux libres et indépendans. Mais en faisant l'histoire des bœufs ou des moutons, nous avons réduit tous les bœufs à un seul bœuf, et tous les moutons à un seul mouton, parce qu'il est également certain que c'est l'homme, et non pas la nature, qui a produit les différentes races dont nous avons fait l'énumération. Tout concourt à appuyer cette idée, qui, quoique lumineuse par elle-même, ne sera peut-être pas assez sentie. Tous les bœufs produisent ensemble; les expériences de M. de La Nux et les témoignages de MM. Mentzelius et Kalm nous en out assurés. Toutes les brebis produisent entre elles, avec le moufflon et même avec le bouc; mes propres expériences me l'ont appris. Tous les bœufs ne font qu'une espèce, et toutes les brebis n'en font qu'une autre, quelque étendu qu'en soit le genre.

Je ne me lasserai jamais de répéter (vu l'importance de la chose) que ce n'est pas par de petits caractères particuliers que l'on peut juger la nature, et qu'on doit en différencier les espèces; que les méthodes, loin d'avoir éclairei l'histoire des animaux, n'ont au contraire servi qu'à l'obscurcir, en multipliant les dénominations et les espèces autant que les dénominations, sans aucune nécessité, en faisant des genres arbitraires que la nature ne connoît pas, en confondant perpétuellement les êtres réels avec des êtres de raison, en ne nous donnant que de fausses idées de l'essence des espèces, en les mêlant ou les séparant sans fondement, sans connoissance, souvent sans avoir observé ni même vu les individus, et que c'est par cette raison que nos nomenclateurs se trompent à tout moment, et écrivent presque autant d'erreurs que de lignes : nous en avons déjà donné un si grand nombre d'exemples, qu'il faudroit une prévention bien aveugle pour pouvoir en douter. M. Gmelin parle trèssensément sur ce sujet, et à l'occasion même de l'animal dont il est question 1.

 « Les argali ou stepnie-barani, qui occupent,
 « dit-il, les montagnes de la Sibérie méridionale,
 « depuis le fleuve Irtisch jusqu'au Kaintschatka, « sont des animaux extrêmement vifs , ct cette vi-« vacité semble les exclure de la classe des moutous, « et les ranger plutôt dans la classe des cerfs. J'en « joindrai ici une courte description, qui fera voir « que ni la vivacité ni la lenteur, ni la laine ni le « poil dont l'animal est couvert, ni les cornes « courbes ni les droites, ni les cornes permanentes, « ni celles que l'animal jette tous les ans, ne sont « des marques suffisamment caractéristiques par les-« quelles la nature distingue ses classes; elle aime «la variété; et je suis persuadé que si nous savions «bien gouverner nos sens, ils nous conduiroient « souvent à des marques beaucoup plus essentielles « touchant la différence des animaux, que ne nous « les apprennent communément les lumières de « notre raison , qui presque toujours ne touchent « ces marques distinctives que très-superficielle-« ment. La forme extérieure de l'animal, quant à « la têtc, au cou, aux pattes et à la queue courte, « s'accorde avec celle du cerf, à qui cet animal res-« semble aussi, comme je l'ai déjà dit, par sa viva « cité, si bien qu'on diroit volontiers qu'il est cn-« core plus sauvage. L'animal que j'ai vu étoit « réputé d'avoir trois ans, et cependant dix hom « mes n'osèrent l'attaquer pour le dompter. Le plus « gros de cette espèce approche de la taille d'un « daim : celui que j'ai vu avoit, de la terre jusqu'au « haut de la tête, une aune et demie de Russie de « haut; sa longueur, depuis l'endroit d'où naissent « les cornes, étoit d'une aune trois quarts. Les « cornes naissent au dessus et tout près des yeux , « droit devant les oreilles ; elles se courbent d'abord « en arrière, et ensuite en avant, comme un cercle; « l'extrémité est tournée un peu en haut et en de-« hors : depuis leur naissance jusqu'à peu près de « la moitié, elles sont fort ridées; plus haut elles « sont plus unies, sans cependant l'être tout-à-fait. « C'est vraisemblablement de cette forme des cor-« nes que les Russes ont pris occasion de donner à « cet animal le nom de mouton sauvage. Si l'on peut « s'en rapporter aux récits des habitans de ces « cantons, toute sa force consiste dans ses cornes. « On dit que les beliers de cette espèce se battent « souvent en se poussant les uns les autres avec les « cornes, et se les abattent quelquefois; en sorte « qu'on trouve souvent, sur la steppe, de ces cornes « dont l'ouverture auprès de la tête est assez grande « pour que les petits renards des steppes se servent « souvent de ces cavités pour s'y retirer. Il est aisé « de calculer la force qu'il faut pour abattre une « pareille corne, puisque ces cornes, tant que l'ani-« mal est vivant, augmentent continuellement d'é-« paisseur et de longueur, et que l'endroit de leur « paisseur et de longueur, et que renuron de reue naissance au crâne acquiert toujours une plus « grande dureté. On prétend qu'une corne bien « venue, en prenant la mesure selon sa courbure « a jusqu' deux aunes de long, qu'elle pèse entre « trente et quarante livres de Russie, et qu'à sa « naissance elle est de l'épaisseur du poing. Les « cornes de celui que j'ai vu étoient d'un jaune « blanchâtre: mais plus l'animal vieillit, plus ses « cornes tirent vers le brun et le noirâtre. Il porte « ses oreilles extrêmement droites; elles sont poin-« tues et passablement larges. Les pieds ont des « sabots fendus, et les pattes de devant ont trois « quarts d'aunc de haut ; celles de derrière en ont



LE MOUFLON

## Ordre des Ruminants . Genre Mouton. / Cuvier/





LE BELLER DE VALACHIE \*

Ordre des Ruminants....id...id...id...

Nous sommes convaincus, comme le dit M. Gmelin, qu'on ne peut aequérir des connoissances de la nature qu'en faisant un usage réfléehi de ses sens, en voyant, en observant, en eomparant, et en se refusant en même temps la liberté téméraire de faire des méthodes, de petits systèmes nouveaux,

« davantage; quand l'animal se tient debout dans «la plaine, ses pattes de devant sont toujours « étendues et droites; celles de derrière sont cour-« bées, et cette courbure semble diminuer, plus les « endroits par où l'animal passe sont escarpés. Le « cou a quelques plis pendans. La eouleur de tout « le eorps est grisâtre mêlé de brun : le long du « dos il y a une raie jaunâtre, ou plutôt roussâtre, « ou couleur de renard, et l'on voit cette même « eouleur au derrière, en dedans des pattes et au « ventre, où elle est un peu plus pâle. Cette cou-« leur dure depuis le commencement d'août, pen-« dant l'automne et l'hiver, jusqu'au printemps, à « l'approche duquel ees animaux muent, et devien-« nent partout plus roussâtres. La deuxième mue « arrive vers la fin de juillet : telle est la figure des « beliers. Les ehèvres ou femelles sont toujours plus « petites; et quoiqu'elles aient pareillement des cor-« nes, ees eornes sont très-petites et minees en eom-« paraison de celles que je viens de décrire, et « même ne grossissent guère avec l'âge. Elles sont « toujours à peu près droites, n'ont presque point « de rides, et ont à peu près la forme de celles de « nos boues privés.

« Les parties intérieures, dans ces animaux, sont « conformées comme dans les autres bêtes qui ru-« minent : l'estomac est composé de quatre eavités « particulières, et la vessie du fiel est très-considéraw ble. Leur ehair est bonne à manger, et a à peu « près le goût du chevreuil; la graisse surtout a un « gout délicieux, comme je l'ai déjà remarqué ei-« dessus, sur le témoignage des nations du Kam-« tschatka. La nourriture de l'animal est de l'herbe. « Ils s'accouplent en automne et au printemps : ils

" font un ou deux petits.

« Par le poil, le goût de la chair, la forme et la « vivacité, l'animal appartient à la classe des cerfs « et des biehes; les eornes permanentes, qui ne « tombent pas, l'excluent de cette classe : les cornes « eourbées en cerele lui donnent quelque ressem-« blance avec les moutons; le défaut de laine et la « vivacité l'en distinguent absolument : le poil, le « séjour sur des rochers et hauteurs, et les fréquens « combats, rapprochent assez cet animal de la classe « des eaprieornes ; le défaut de barbe et les cornes « courbes leur refusent cette elasse. Ne pourroit-on « pas plutôt regarder cet animal comme formant « une classe particulière, et le reconnoître pour le «musimon des anciens? En effet, il ressemble sin-« gulièrement à la description qu'en donne Pline, et « eneore mieux le savant Gesner. »

Ce passage est tiré de la version russe, imprimée à Pétersbourg en 1755, en deux volumes in-4°, de la Relation d'un voyage par terre au Kamischatha, par MM. Muller, de La Croière, et Gmelin, auteur de l'ouvrage, dont l'original est en allemand. La traduction françoise m'a été communiquée par M. de l'Isle, de l'Académie des Sciences. Il est à désirer qu'il la donne bientôt au publie. Cette relation, eurieuse par elle-même, est en même temps écrite par un homme de bon sens, et très-versé dans

Phistoire naturelle.

dans lesquels on elasse des êtres que l'on n'a jamais vus, et dont on ne connoît que le nom; nom souvent équivoque, obscur, mal appliqué, et dont le faux emploi confond les idées dans le vague des mots, et noie la vérité dans le eourant de l'erreur. Nous sommes aussi très-convaincus, après avoir vu des moufflons vivans, et après les avoir comparés à la description ei-dessus de M. Gmelin, que l'argali est le même animal. Nous avons dit qu'on le trouve en Europe, dans des pays assez ehauds, tels que la Grèce , les îles de Chypre, de Sardaigne, et de Corse: néanmoins il se trouve aussi, et même en plus grand nombre, dans toutes les montagnes de la partie méridionale de la Sibérie, sous un elimat plutôt froid que tempéré; il paroît même y être plus grand, plus fort, et plus vigoureux. Il a done pu peupler également le Nord et le Midi, et sa postérité, devenue domestique, après avoir longtemps subi les maux de eet état, aura dégénéré, et pris, suivant les différens traitemens et les elimats divers, des earactères relatifs, de nouvelles habitudes de eorps, qui, s'étant ensuite perpétués par les générations, ont formé notre brebis domestique et toutes les autres races de brebis dont nous avons parlé.

Sur les chèvres étrangères, grandes et petites.

\* Pontoppidan rapporte que les elièvres sont en Norwége en si grande quantité, que, dans le seul port de Berghen, on embarque tous les ans jusqu'à quatre-vingt mille peaux de boucs non apprêtées, sans compter celles auxquelles on a déjà donné la façon. Les chèvres eonviennent, en effet, beaucoup à la nature de ce pays; elles vont ehercher leur nourriture jusque sur les montagnes les plus escarpées. Les mâles sont fort courageux, ils ne eraignent pas un loup seul, et ils aident même les chiens à défendre le troupeau.

Nous avons parlé des ehèvres de Syrie à oreilles pendantes, qui sont à peu près de la grandeur de nos ehèvres, et qui peuvent produire avee elles, même dans notre climat : mais il existe à Madagascar une chèvre eonsidérablement plus grande, et qui a aussi les oreilles pendantes, et si longues que, lorsqu'elle descend, les oreilles lui couvrent

1. On ne pout pas douter que le tragelaphus de Belon ne soit notre moufflon; et l'on voit, par les indications de cet auteur, qu'il a vu, décrit et dessiné eet animal en Grèce, et qu'il se trouve dans les montagnes qui sont entre la Macédoine et la Servie.

les yeux; ce qui l'oblige à un mouvement de tête presque continuel pour les jeter en arrière, en sorte que, quand on la poursuit, elle cherche toujours à grimper et jamais à descendre. Cette indication, qui nous a été donnée par M. Commerson, est trop succincte pour qu'on puisse dire si cette chèvre est de la même race que celle de Syrie, ou si c'est une race différente qui auroit également les oreilles pendantes.

M. le vicomte de Querhoent nous a com-

muniqué la note suivante :

"Les chèvres et les cabris qu'on a lâchés a l'île de l'Ascension y ont beaucoup multiplié; nuis ils sont fort maigres, surtout dans la saison sèche. Toute l'île est battue des sentiers qu'ils ont faits; ils se retirent la nuit dans les excavations des montagnes; ils ne sont pas tout-à-fait aussi grands que les chevres et les cabris ordinaires; ils sont ip eu vigoureux, qu'on les prend quelquefois à la course; ils ont presque tous le poil d'un brun foncé. »

# LE BELIER ET LA BREBIS

DE VALACHIE.

Nous donnons aussi la figure d'un belier et d'une brebis dont le dessin m'a été envoyé par feu M. Collinson, de la Societé royale de Londres, sous les noms de Valachian ram et Valachian ewc, c'est-à-dire belier et brebis de Valachie. Comme cet habile naturaliste est décédé peu de temps apres, je n'ai pu savoir si cette race de brebis, dout les cornes sont d'une forme assez différente de celle des autres, est commune en Valachie, ou si ce ne sont que deux individus qui se sont trouvés par hasard diffèrer de l'espèce commune des beliers et des brebis de ce mème pays.

#### LE BELIER DE TUNIS.

Nous donnons aussi la figure d'un belier que l'on montroit à la foire Saint-Germain, en 1774, sous le nom de belier du cap de Bonne-Espérance. Ce même belier avoit été présenté au public l'année précédente, sous le nom de belier du Mogol à grosse queue; mais nous avons su qu'il avoit été acheté à l'unis, et nous avons jugé que c'étoit, en effet, un belier de Barbarie, qui ne diffère de celui dont nous avons donné la figure que par la queue, qui est beaucoup plus courte, et en même temps plus plate et plus large à la partie suvérieure. La tête est aussi

proportionnellement plus grosse, et tient de celle du belier des Indes; le corps est bien couvert de laine, et les jambes sont courtes, même en comparaison de nos moutons; les cornes sont aussi de forme et de grandeur un peu différentes de celles du mouton de Barbarie. Nous l'avons nommé belier de Tunis, pour le distinguer de l'autre, mais nous sommes persuadés que tous deux sont du même pays de la Barbarie, et de races très-voisines .

1. Le belier de Tunis diffère de ceux de notre pays non seulement par sa grosse et large queue mais encore par ses proportions : il est plus has de jambes, et sa tête paroit forte et plus arquée que celle de nos beliers; sa lèvre inférieure descend er pointe au bout de la mâchoire, et fait le bec de lièvre. Ses cornes, qui font la volute, vont en arrière; elles ont six pouces mesurées en ligne droite et dix pouces une ligne de circonvolution, sur deux pouces deux lignes de grosseur à l'origine e'les sont blanches et annelées de rides, comme dans les autres beliers. Les cornes qui passent par dessus les oreilles les rendent pendantes; elles son larges, et finissent en pointe. Cet animal domes tique est fort laineux, surtout sur le ventre, le cuisses, le cou et la queue. Sa laine a plus de six pouces de long en bien des endroits; elle est blan che en général, à l'exception qu'il y a du fauve foncé sur les oreilles, et que la plus grande parti-de la tête et les pieds sont aussi d'un fauve fonctirant sur le brun. Ce que ce belier a de singulier drain sur le bruit. Le que ce bener a de singuier c'est la queue, qui lui couvre tout le derrière : elle a onze pouces de large, sur treize pouces neu lignes de long; son épaisseur est de trois pouce onze lignes; cette partie charnue est roude, et fini en pointe (par une petite vertèbre, qui a quatr pouces trois lignes de longueur), en passant sou le ventre, entre les jambes ou tombant tout droit pour lors, le floc de laine du hout de la queue sem ble toucher à terre. Cette queue est comme mé plate dessus comme dessous, s'enfonce dans le mi lieu, et y forme comme une foible gouttière : l dessus de cette queue, et la plus grande partie d son épaisseur, sont couverts de grande laine blan che; mais le dessous de cette même queue est san poil et d'une chair fraîche, de sorte que, quand ou lève cette queue, on croiroit voir une partie de fesses d'un enfant.

La longueur de son corps, mesuré en ligne droite depuis le bout du museau jusqu'à l'anus, est de.... 3 9 Longueur de la tête depuis le bout du museau jusqu'à l'origine des cornes.... 11 Longueur de l'œil d'un angle à l'autre » Distance entre les angles antérieurs des yeux..... 3 9 Distance entre l'angle antérieur et le bout des lèvres..... 10 Longueur des oreilles.....» Largeur de la base.....» 5 Distance entre les oreilles et les I Distance entre les deux oreilles, 

### LA BREBIS DE VALACHIE

Ordre des Ruminants Genre Mouton. / Cuvier/

PL 78





Ordre des Ruminants....id...id...id.

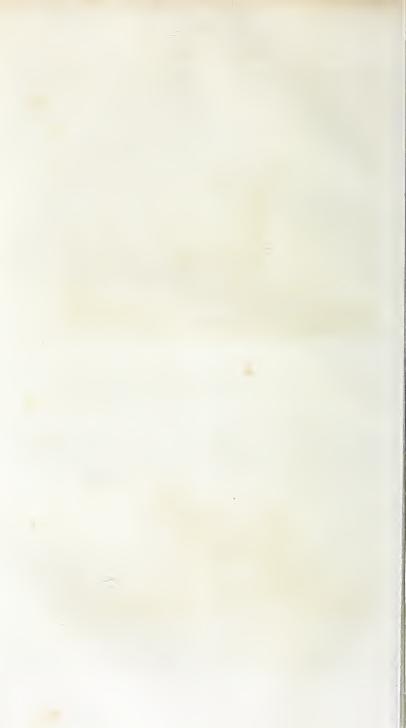

#### LE MORVANT DE LA CHINE.

Enfin nous donnons aussi la description d'un belier que l'on montroit de même à la foire Saint-Germain, en 1774, sous le nom de morvant de la Chine. Ce belier est singulier en ce qu'il porte sur le cou une espèce de crinière, et qu'il a sur le poitrail et sous le cou de très-grands poils, qui pendent et forment une espèce de longue cravate, mêlée de poils roux et de poils gris, longs d'environ dix pouces, et rudes au toucher. Il porte sur le cou une crinière de poils droits, assez peu épaisse, mais qui s'étend jusque sur le milieu du dos. Ces poils sont de la même couleur et consistance que ceux de la cravate; seulement ils sont plus courts et mêlés de poils bruns et noirs. La laine dont le corps est couvert est un peu frisée, et douce au toucher à sou extrémité; mais elle est droite et rude dans la partie qui avoisine la peau de l'animal: en général, elle est longue d'environ trois pouces, et d'un jaune clair. Les jambes sont d'un roux foncé; la tête est tachetée de teintes plus ou moins fauves; la queue est fauve et blanche en plus grande partie, et, pour la forme, elle ressemble assez à la queue d'une vache, étant bien fournie de poil vers l'extrémité. Ce belier est plus bas de jambes que les autres beliers auxquels on pourroit le comparer. C'est à celui des Indes qu'il

| comparer. Gest a corar acs              |     | aco . | 14   |
|-----------------------------------------|-----|-------|------|
|                                         | pi. | po.   | lig. |
| Circonférence près de la tête           | I   | 6     | 4    |
| Hauteur du train de devant              | 2   | >>    | 33   |
| Hauteur du train de derrière            | 2   | 2     | I    |
| Circonférence du corps, prise der-      |     |       |      |
| rière les jambes de devant              | 3   | 2     | 6    |
| Circonférence à l'endroit le plus gros. | 3   | 8     | 2    |
| Circonférence devant les jambes de      |     |       |      |
| dernère                                 | 3   | 4     | 4    |
| Longueur du tronçon de la queue         | I   | I     | 9    |
| Sa largeur                              | >>  | II    | >>   |
| Longueur du bras depuis le coude        |     |       |      |
| jusqu'au genou                          | >>  | 7 5   | 9    |
| Longueur du canon                       | ))  | 5     |      |
| Longueur du paturon                     | >>  | I     | 6    |
| Circonférence de la couronne            | 33  | 4     | I    |
| Hauteur depuis le bas du pied jus-      |     |       | _    |
| qu'au genou                             | I   | 4     | 6    |
| Longueur de la cuisse depuis la ro-     |     |       | _    |
| tule jusqu'au jarret                    | I   | >>    | 3    |
| Longueur du canon depuis le jarret      |     |       |      |
| jusqu'au boulet                         | >>  | 6     | 8    |
| Longueur des ergots                     | 33  | `2    | I    |
| Hauteur des sabots                      | 3)  | I     | 8    |
| Longueur depuis la pince jusqu'au       |     |       |      |
| talon, dans les pieds de devant         | >>  | 3     | 2    |
| Longueur dans les pieds de derrière.    | ))  | 2     | 5    |
| Longueur des deux sabots pris en-       |     |       |      |
| semble dans les pieds de devant         | 2)  | I     | 10   |
| Largeur dans les pieds de derrière      | 3)  | I     | 8    |
|                                         |     |       |      |

ressemble plus qu'à aucun autre. Son ventre est fort gros et n'est élevé de terre que de quatorze pouces neuf lignes z. M. de Sève, qui a pris les mesures et donné la description de cet animal, ajoute que la grosseur de son ventre le faisoit prendre pour une brebis pleine. Les cornes sont à peu près comme celles de nos beliers; mais les sabots des pieds ne sont point élevés, et sont plus longs que ceux du helier des Indes.

Nous avons dit, et nous le répétons ici, que le moufflon est la tige unique et primordiale de toutes les autres brebis, et qu'il

| 1. Longueur du corps mesuré en ligne                                          | pì.     | po. | lig |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|
| droite du museau à l'anus<br>Longueur du corps en l'gne super-                | 3       | 7   | 1   |
| ficielle                                                                      | 4       | 3   | 30  |
| Hauteur du train de devant                                                    | 2       | 9   | 9   |
| Hauteur du train de derrière                                                  | 2       | 8   | 33  |
| Longueur de la tête depuis le bout<br>du museau jusqu'à l'origine des         |         |     |     |
| cornesLongueur de l'œil d'un angle à                                          | 93      | 8   | 30  |
| l'autre Distance entre les angles antérieurs                                  | >>      | x   | 3   |
| des yeux                                                                      | >>      | 3   | IO  |
| Distance entre l'angle antérieur et le<br>bout des lèvres                     | 20      | 6   | 20  |
| Longueur des oreilles                                                         | 23      | 5   | 3   |
| Largeur de la base                                                            | 3)      | ī   | 6   |
| Distance entre les oreilles et les cornes                                     | 22      | 22  |     |
| Distance entre les oreilles, prise en                                         |         | ,,  | .7  |
| Longueur du cou                                                               | >>      | 5   | 4   |
| Circonférence près de la tête                                                 | ))<br>I | 5   | 2   |
| Circouférence du corps, prise der-                                            |         |     |     |
| rière les jambes de devant                                                    | 3       | 3   | 3   |
| Circonférence à l'endroit le plus gros.<br>Circonférence devant les jambes de | 3       | 3   | 9   |
| derrière                                                                      | 3       | 2   | 4   |
| Longueur du tronçon de la queue                                               | I       | 2   | 7   |
| Sa largeurLongueur du bras depuis le coude                                    |         | -   |     |
| jusqu'au genou                                                                | 3)      | 9   | I   |
| Longueur du cauon                                                             | ))      | 7   | 6   |
| Longueur du paturon<br>Circonférence du paturon                               | ))      | 3   | 3   |
| Circonférence de la couronne                                                  | >>      | 5   |     |
| Hauteur depuis le bas du pied jus-                                            |         | -   | 10  |
| qu'au genou<br>Longueur de la cuisse depuis la ro-                            | >>      | 9   | 7   |
| tule jusqu'au jarret<br>Longueur du canon depuis le jarret                    | >>      | 10  | 10  |
| jusqu'au boulet                                                               | 33      | 7   | и   |
| Longueur du pied de devant                                                    | >>      | 4   | 10  |
| Longueur des ergots                                                           | 33      | 2   | 3   |
| Hauteur des sabots<br>Longueur depuis la pince jusqu'au                       | 33      | 1   | 33  |
| talon dans les pieds de devant                                                | 33      | 4   | 9   |
| Longueur dans les pieds de derrière.                                          | >>      | 3   | 8   |
| Largeur des mêmes pieds                                                       | 33      | I   | 10  |
| Distance entre les deux sabots<br>Circonférence des deux sabots reu-          | >>      | >>  | 3   |
| nis, prise sur les pieds de devant.<br>Circonférence prise sur les pieds de   | 3)      | II  | 4   |
| derrière                                                                      | 39      | 9   | 6   |
|                                                                               |         |     |     |

est d'une nature assez robuste pour subsister dans les climats froids, tempérés et chauds; son poil est seulement plus ou moins épais, plus ou moins long, suivant les différens climats. Les beliers sauvages du Kamtschatka, dit M. Steller, ont l'allure de la chèvre et le poil du renne. Leurs cornes sont si grandes et si grosses, qu'il y en a quelques-unes qui pèsent jusqu'à vingt-cinq à trente livres. On en fait des vases, des cuillers et d'autres ustensiles. Ils sont aussi vifs et aussi légers que les chevreuils; ils habitent les montagnes les plus escarpées au milieu des précipices. Leur chair est délicate, ainsi que la graisse qu'ils ont sur le dos; mais c'est pour avoir leurs fourrures qu'on se donne la peine de les chasser.

Je crois qu'il reste actuellement très-peu, ou plutôt qu'il ne reste point du tout de vrais moufflons dans l'île de Corse; les grands mouvemens de guerre qui se sont passés dans cette île aurout probablement amené leur destruction : mais on y trouve encore des indices de leur ancienne existence, par la forme même des races de brebis qui y subsistent actuellement. Il y avoit, au mois d'août 1774, un belier de Corse appartenant à M. le duc de La Vrillière. Il n'étoit pas grand, même en comparaison d'une belle brebis de France qu'on lui avoit donnée pour compagne. Ce belier étoit tout blanc, petit et bas de jambes, la laine longue et par flocons. Il portoit quatre cornes larges et fort longues, dont les deux supérieures étoient les plus considérables, et ces cornes avoient des rides comme celles du moufflon.

Dans les pays du nord de l'Europe, comme en Danemarck et en Norwège, les brebis ne sont pas belles; et pour en améliorer l'espèce, on fait de temps en temps venir des beliers d'Angleterre. Dans les îles qui avoisinent la Norwège, on laisse les beliers en plaine campagne pendant toute l'année. Ils deviennent plus grands et plus gros, et ont la laine meilleure et plus belle que ceux qui sont soignés par les hommes. On prétend que ces beliers qui sont en pleine liberté passent tonjours la nuit au côté de l'île d'où le vent doit venir le lendemain; ce qui sert d'avertissement aux mariniers, qui ont grand soin d'en faire l'observation.

En Islande, les beliers, les brebis et les moutons différent principalement des nôtres, en ce qu'ils ont presque tous les cornes plus grandes et plus grosses. Il s'en trouve plusieurs qui ont trois cornes, et quelquesuus qui en ont quatre, cinq et même davantage. Cependant il ne faut pas croire que

cette particularité soit commune à toute la race des beliers d'Islande, et que tous y aient plus de deux cornes; car, dans un troupeau de quatre ou cinq cents moutons, on en trouve à peine trois ou quatre qui aient quatre ou cinq cornes. On envoie ceux-ci à Copenhague comme une rareté, et on les achète en Islande bien plus cher que les autres : ce qui seul suffit pour prouver qu'ils y sont très-rares.

#### LE BOUC A LONGS SABOTS.

Nous donnons ici la description d'un bouc dont les sabots avoient pris un accroissement extraordinaire; ce défaut, ou plutôt cet excès, est assez commun dans les boucs et les chèvres qui habitent les plaines et les terrains humides.

Il y a des chèvres beaucoup plus fécondes que les autres, selon leur race et leur climat. M. Secretary, chevalier de Saint-Louis, étant à Lille en Flandre en 1773 et 1774, a vu, chez madame Denizet, six beaux chevreaux, qu'une chèvre avoit produits d'une seule portée; cette même chèvre en avoit produit dix dans deux autres portées, et douze dans

trois portées précédentes.

Feu M. de La Nux, mon correspondant à l'île de Bourbon, m'a écrit qu'il y a aussi dans cette ile des races subsistantes depuis plus de quinze ans, provenant des chèvres de France et des boucs des Indes ; que nouvellement on s'étoit procuré des chèvres de Goa très-petites et très-fécondes, qu'on a mêlées avec celles de France, et qu'elles se sont perpétuées et fort multipliées. Je rapporterai dans l'article des mulets les essais que j'ai faits sur le mélange des boucs et des brebis; et ces essais démontrent qu'on en obtient aisément des métis, qui ne diffèrent guère des agneaux que par la toison, qui est plutôt de poil que de laine. M. Roume de Saint-Laurent fait à ce sujet une observation qui est peut-être fondée. « Comme l'espèce des chèvres , dit-il , et celle des brebis, produisent ensemble des métis nommés chabins, qui se reproduisent, il se pourroit que ce mélange eût influé sur la masse de l'espèce, et fût la cause de l'effet que l'on a attribué au climat des îles, où l'espèce de la chèvre a dominé sur celle de la bre-

On sait que les grandes brebis de Flandre produisent communément quatre agneaux chaque anuée: ces grandes brebis de Flandre viennent originairement des Indes orientales, d'où elles ont été apportées par les

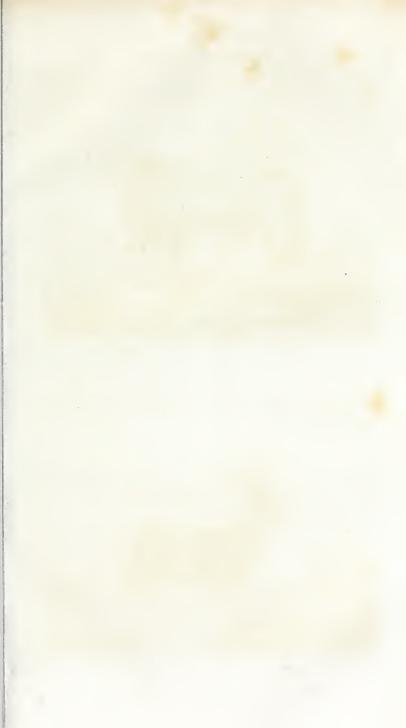

#### LE MORVANT DE LA CHINE

Ordre des Ruminants. Genre Chèvre. Curier

PI. 79





LE BOUC À LONGS SABOTS

Ordre der Ruminants ..... id .... id...

Hollandois il y a plus de cent ans; et l'on prétend avoir remarqué qu'en général les animaux ruminans qu'on a amenés des Indes en Europe ont plus de fécondité que les races

européennes.

M. le baron de Bock a eu la bonté de m'informer de quelques particularités que j'ignorois sur les variétés de l'espèce de la brebis en Europe. Il m'écrit qu'il y en a trois espèces en Moldavie, celle de montagne,

celle de plaine et celle de bois.

« Il est fort difficile de se figurer, dit-il, la quantité innombrable de ces animaux qu'on y rencontre. Les marchands grecs, pourvoyeurs du grand-seigneur, en achetoient, au commencement de ce siècle, plus de seize mille tous les ans, qu'ils menoient à Constantinople, uniquement pour l'usage de la cuisine de sa hautesse. Ces brebis sont préférées à toutes les autres, à cause du bon goût et de la délicatesse de leur chair. Dans les plaines, elles deviennent beaucoup plus grandes que sur les montagnes; mais elles y multiplient moins. Ces deux premières espèces sont réduites en servitude. La troisième, qu'on appelle brebis des bois, est entièrement sauvage; elle est aussi très-différente de toutes les brebis que nous connoissons : sa lèvre supérieure dépasse l'inférieure de deux pouces, ce qui la force à paitre en reculant ; le peu de longueur et le défaut de flexibilité dans son cou l'empêchent de tourner la tête de côté et d'autre ; d'ailleurs, quoiqu'elle ait les jambes très-courtes, elle ne laisse pas de courir fort vite, et ce n'est qu'avec grande peine que les chiens peuvent l'atteindre; elle a l'odorat si fin, qu'elle évente, à la distance d'un mille d'Allemagne, le chasseur ou l'animal qui la poursuit, et prend aussitôt la fuite. Cette espèce se trouve sur les frontières de la Transylvanie, comme dans les forêts de Moldavie : ce sont des animaux très-sauvages, et qu'on n'a pas réduits en domesticité; cependant on peut apprivoiser les petits. Les naturels du pays en mangent la chair; et sa laine, mêlée de poil, ressemble à ces fourrures qui nous viennent d'Astra-

Il me paroît que cette troisième brebis, dont M. le baron de Bock donne ici la description d'après le prince Cantemir, est le même animal que j'ai indiqué sous le nom de saiga, et qui se trouve par conséquent en Moldavie et en Transylvanie, comme dans la Tartarie et dans la Sibérie.

Et à l'égard des deux premières brebis, savoir celle de plaine et celle de montagne,

jc soupçonne qu'elles ont beaucoup de rapport avec les brebis valachiennes, dont j'ai donné les figures, d'autant plus que M. le baron de Bock m'écrit qu'ayant comparé les figures de ces brebis valachiennes avec sa description de la brebis des bois (saīga), elles ne lui ont paru avoir aucun rapport; mais qu'il est très-possible que ces brebis valachiennes soient les mêmes que celles qui se trouvent sur les montagnes ou dans les plaines de la Moldavie.

A l'égard des brebis d'Afrique et du cap de Bonne-Espérance, M. Forster a observé

les particularités suivantes:

« Les brebis du cap de Bonne-Espérance ressemblent, dit-il, pour la plupart, au belier de Barbarie; néanmoins les Hottentots avoient des brebis, lorsque les Hollandois s'y établirent : ces brebis ont, pour ainsi dire, une masse de graisse au lieu de queue. Les Hollandois amenèrent au Cap des brebis de Perse, dont la queue est longue et trèsgrosse jusqu'à une certaine distance de l'origine, et ensuite mince jusqu'à l'extrémité. Les brebis que les Hollandois du Cap élèvent à présent sont d'une race moyenne entre les brebis de Perse et celles des Hottentots : on doit présumer que la graisse de la queue de ces animaux vient principalement de la nature ou qualité de la pâture; après avoir été fondue, elle ne prend jamais de la consistance comme celle de nos brebis d'Europe, et reste au contraire toujours liquide comme l'huile. Les habitans du Cap ne laissent pas néanmoins d'en tirer parti, en ajoutant quatre parties de cette graisse de queue avec une partie de graisse prise aux rognons; ce qui compose une sorte de matière qui a de la consistance et le goût même du saindoux que l'on tire des cochons ; les gens du commun la mangent avec du pain, et l'emploient aussi aux mêmes usages que le saindoux et le beurre. Tous les environs du Cap sont des terres arides et élevées, remplies de particules salines qui, étant entraînées par les eaux des pluies dans des espèces de petits lacs, en rendent les eaux plus ou moins saumâtres. Les habitans n'ont pas d'autre sel que celui qu'ils ramassent dans ces mares et salines naturelles. On sait combien les brebis aiment le sel, et combien il contribue à les engraisser; le sel excite la soif qu'elles étanchent en mangeant les plantes grasses et succulentes qui sont abondantes dans ces déserts élevés, telles que le sedum, l'euphorbe, le cotylédon, etc., et ce sont apparemment ces plantes grasses qui donnent à leur graisse une qualité diffé-

rente de celle qu'elle prend par la pâture des herbes ordinaires; car ces brebis passent tout l'été sur les montagnes qui sont couvertes de ces plantes succulentes; mais en automne on les ramène dans les plaines basses pour y passer Thiver et le printemps: ainsi les brebis, étant toujours abondamment nourries, ne perdent rien de leur embonpoint pendant l'hiver. Dans les montagnes, surtout dans celles du canton qu'on appelle Bockenland, ou pays des chèvres, ce sont des esclaves tirés de Madagascar et des Hottentots, avec quelques grands chieus, qui prennent soin de ces troupeaux, et les défendent contre les hyènes et les lions. Ces troupeaux sont très-nombreux; et les vaisseaux qui vont aux Indes on en Europe font leurs provisions de ces brebis : on en nourrit aussi les équipages de tous les navires pendant leur séjour au Cap. La graisse de ces animaux est si copieuse, qu'elle occupe tout le croupion et les deux fesses, ainsi que la queue : mais il semble que les plantes grasses, succulentes et salines qu'elles mangent sur les montagnes pendant l'été, et les plantes aromatiques et arides dont elles se nourrissent dans les plaines pendant l'hiver, servent à former deux différentes graisses; ces deux dernières plantes ne doivent donner qu'une graisse solide et ferme, comme celle de nos brebis qui se dépose dans l'omentum, le mésentère, et le voisinage des rognons, tandis que la nourriture qui provient des plantes grasses forme cette graisse huileuse qui se dépose sur le croupion, les fesses, et la queue. Il semble aussi que cette masse de graisse huileuse empêche l'accroissement de la queue, qui, de génération en génération, deviendroit plus courte et plus mince, et se réduiroit peut-être à n'avoir plus que trois ou quatre articulations, comme cela se voit dans les brebis des Calmoucks, des Mogols, et des Kirghises, lesquelles n'ont absolument qu'un tronçon de trois ou quatre articulations: mais conune le pays du Cap a beaucoup d'étendue, et que les pâturages ne sont pas tons de la nature de ceux que nous venous de décrire, et que, de plus, les brebis de Perse à queue grosse et courte y out été autrefois introduites et se sont mêlees avec celles des Hottentots, la race bâtarde a conservé une queue aussi longue que celle des brebis d'Angleterre, avec cette différence que la partie qui est attenante au corps est déjà renflée de graisse, tandis que l'extrémité est mince comme dans les brebis ordinaires. Les pâturages à l'est du Cap n'étant pas exactement de la nature de ceux

qui sont au nord, il est naturel que cela influe sur la constitution des brebis, qui restent dans quelques endroits sans dégénération, et avec la queue longue et une bonne quantité de graisse aux fesses et au croupion, sans cependant atteindre certe monstrueuse masse de graisse par laquelle les brebis des Calmoneks sont remarquables; et. comme ces brebis changent souvent de maître, et sont menées d'un pâturage au nord du Cap à un autre à l'est, ou même dans le voisinage de la ville, et que les différentes races se mêlent ensemble, il s'ensuit que les brebis du Cap ont plus ou moins conservé la longueur de leur queue. Dans notre trajet du cap de Bonne-Espérance à la Nouvelle-Zélande, en 1772 et 1773, nous trouvâmes que ces brebis du Cap ne peuvent guère être transportées vivantes dans des climats trèséloignés; car elles n'aiment pas à manger de l'orge ni du blé, n'y étant pas accoutumées, ni même du foin, qui n'est pas de bonne qualité au Cap : par conséquent ces animaux : dépérissoient de jour en jour; ils furent attaqués du scorbut ; leurs dents n'étoient plus : fixes, et ne pouvoient plus broyer la nour-riture; deux beliers et quatre brebis moururent, et il n'échappa que trois moutons du tronpeau que nous avions embarqué. Après notre a rivée à la Nouvelle-Zélande, on leur offrit toutes sortes de verdures : mais ils les refusèrent, et ce ne fut qu'après deux ou trois jours que je proposai d'examiner leurs dents; je conseillai de les fixer avec du vinaigre, et de les nourrir de farine et de son trempés d'eau chaude. On préserva de cette manière les trois moutons qu'on amena à Taïti, où on en fit présent au roi; ils reprirent leur graisse dans ce nouveau climat en moins de sept ou huit mois. Pendant leur abstinence dans la traversée du Cap à la Nouvelle-Zélande, leur queue s'étoit non seulement dégraissée, mais décharnée et l comme desséchée, ainsi que le croupion et les fesses. »

les fesses. "

M. de La Nux, habitant de l'île de Bourbon, m'a écrit qu'îl y a dans cette ile une race existante de ces brebis du cap de Bonne-Espérance, qu'on a mèlée avec des brebis venues de Surate, qui ont de grandes oreilles venues de Surate, qui ont de grandes oreilles venues de surate, qui ont de grandes oreilles et la queue très-courte. Cette dernière race s'est aussi mèlée avec celle des brebis à grande queue du sud de Madagascar, dont la laine n'est que foiblement ondée. La plupart des caractères de ces races primitives sont effacés, et on ne reconnoît guere lcurs variètés qu'à la longueur de la queue; mais il est certain que, dans les îles de France et

## l'axis mâle

Ordre der Ruminants. Genre Cerf. (Cuvier)

wier





L'AXIS FEMELLE

Ordre des Ruminants....id...id...

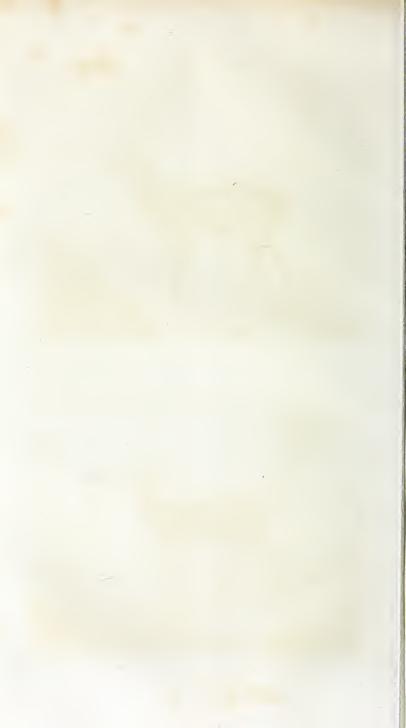

de Bourbon, toutes les brebis transportées d'Europe, de l'Inde, de Madagascar et du Cap, s'y sont mêlées et également perpétuées, et qu'il en est de même des bœufs grands et petits. Tous ces animaux ont été amenés de différentes parties du monde; car il n'y avoit, dans ces deux îles de France et de Bourbon, ni hommes, ni aucuns animaux terrestres, quadrupèdes ou reptiles, ni même aucuns oiseaux que ceux de mer : le bœuf, le cheval, le cerf, le cochon, les singes, les perroquets, etc., y ont été apportés. A la vérité, les singes n'ont pas encore passé (en 1770) à l'île de Bourbon, et l'on a grand intérêt d'en interdire l'introduction pour se garantir des mêmes dommages qu'ils causent à l'Ile-de-France. Les lièvres, les perdrix et les pintades y ont été apportés de la Chine, de l'Inde, ou de Madagascar : les pigeons, les ramiers, les

tourterelles, sont pareillement venus de dehors. Les martins, ces oiseaux utiles, auxquels les deux îles doivent la conservation de leurs récoltes par la destruction des sauterelles, n'y sont que depuis vingt ans, quoiqu'il y ait peut-être déjà plusieurs centaines de milliers de ces oiseaux sur les deux îles. Les oiseaux jaunes sont venus du Cap, et les bengalis de Bengale. On pourroit encore nommer aujourd'hui les personnes auxquelles est due l'importation de la plupart de ces espèces dans l'île de Bourbon, en sorte qu'excepté les oiseaux d'eau, qui, comme l'on sait, font des émigrations considérables, on ne reconnoit aucun être vivant qu'on puisse assigner pour ancien habitant des îles de France et de Bourbon. Les rats, qui s'y sont prodigieusement multipliés, sont des espèces européennes venues dans les vaisseaux

## L'AXIS.

CET animal n'étant connu que sous les noms vagues de biche de Sardaigne et de cerf du Gange, nous avons cru devoir lui conserver le nom que lui a donné Belon, et qu'il avoit emprunté de Pline, parce qu'en effet les caractères de l'axis de Pline peuvent convenir à l'animal dont il est ici question, et que le nom même n'a jamais été appliqué à quelque autre animal. Ainsi nous ne craignons pas de faire confusion ni de tomber dans l'erreur, en adoptant cet ancien pom, et l'appliquant à un animal qui n'en avoit point parmi nous; car une dénomination générique, jointe à l'épithète du climat, n'est point un nom, mais une phrase par laquelle on confond un animal avec ceux de son genre, comme celui-ci avec le cerf, quoique peut-être il en soit réellement distinct tant par l'espèce que par le climat. L'axis est, à la vérité, du petit nombre des animaux ruminans qui portent un bois, comme le cerf; il a la taille et la légèreté du daim : mais ce qui le distingue du cerf et du daim, c'est qu'il a le bois d'un cerf et la forme d'un daim; que tout son corps est marqué de taches blanches, élégamment disposées et séparées les unes des autres, et qu'enfin il habite les climats chauds; au lieu que le cerf et le daim ont ordinairement le pelage d'une couleur uniforme, et se trouvent en plus grand nombre dans les pays

froids et dans les régions tempérées que dans les climats chauds.

MM. de l'Académie des Sciences, en nous donnant la figure et la description des parties antérieures de cet animal, ont dit peu de chose de sa forme extérieure, et rien du tout de ce qui a rapport à son histoire; ils l'ont seulement appelé biche de Sardaigne, parce que probablement il leur étoit venu sous ce nom de la Ménagerie du Roi: mais rien n'indique que cet animal soit originaire de Sardaigne; ancun auteur n'a dit qu'il existe dans cette ile comme animal sauvage, et l'on voit, au contraire, par les passages que nous avons cités, qu'il se trouve dans les contrées les plus chaudes de l'Asie. Ainsi la dénomination de biche de Sardai gne avoit été faussement appliquée : celle de cerf du Gange lui conviendroit mieux, s'il étoit, en effet, de la même espèce que le cerf, puisque la partie de l'Inde qu'arrose le Gange paroît être son pays natal. Cependant il paroît aussi qu'il se trouve en Barbarie, et il est probable que le daim moucheté du cap de Bonne-Espérance est encore le même que celui-ci.

Nous avons dit qu'aucune espèce n'est plus voisine d'une autre que celle du daim ne l'est de celle du cerf; cependant l'axis paroît encore faire une nuance intermédiaire entre les deux : il ressemble au daim

par la grandeur du corps, par la longueur de la queue, par l'espèce de livrée qu'il porte toute la vie; et il n'en diffère essentiellement que par le bois, qui est sans empaumure, et qui ressemble à celui du cerf. Il se pourroit donc que l'axis ne fût qu'une variété dépendante du climat, et non pas une espèce différente de celle du daim; car, quoiqu'il soit originaire des pays les plus chauds de l'Asie, il subsiste et se multiplie aisément en Europe. Il y en a des troupeaux à la ménagerie de Versailles. Ils produisent entre eux aussi facilement que les daims : néanmoins on n'a jamais remarqué qu'ils se soient mèlés ni avec les daims, ni avec les cerfs, et c'est ce qui nous a fait présumer que ce n'étoit point une variété de l'un ou de l'autre, mais une espèce particulière et moyenne entre les deux. Cependant, comme l'on n'a pas fait des expériences directes et décisives à ce sujet, et que l'on n'a pas employé les moyens nécessaires pour obliger ces animaux à se joindre, nous n'assurerons pas positivement qu'ils soient d'espèces différentes.

L'on a déjà vu, dans les articles du cerf et du daim, combien ces animaux éprouvent de variétés, surtout par les couleurs du poil. L'espèce du daim et celle du cerf, sans ètre très-nombreuses en individus, sont fort répandues : toutes deux se trouvent dans l'un et dans l'autre continent, et toutes deux sont sujettes à un assez grand nombre de variétés qui paroissent former des races constantes. Les cerfs blancs, dont la race est très-ancienne, puisque les Grecs et les Romains en ont fait mention, les petits cerfs bruns, que nous avons appelés cerss de Corse, ne sont pas les seules variétés de cette espèce : il y a en Allemagne une autre race de cerfs qui est connue dans le pays sous le nom de brandhirtz, et de nos chasseurs sous celui de cerf des Ardennes. Ce cerf est plus grand que le cerf commun, et il diffère des autres cerfs non seulement par le pelage, qu'il a d'une couleur plus foncée et presque noire, mais encore par un long poil qu'il porte sur les épanles et sous le cou. Cette espèce de crinière et de barbe lui donnant quelque rapport, la première avec le cheval, et la seconde avec le bouc, les anciens ont donné à ce cerf les noms composés d'hippélaphe et de tragélaphe. Comme ces dénominations ont occasioné de grandes discussions critiques; que les plus savans naturalistes ne sont pas d'accord à cet égard, et que Gesner, Caïus, et d'autres ont dit que l'hippélaphe étoit l'élan, nous

croyons devoir donner ici les raisons qui nous ont fait penser différemment, et qui nous ont portés à croire que l'hippélaphe d'Aristote est le même animal que le tragélaphe de Pline, et que ces deux noms désignent également et uniquement le cerf des Ardennes.

Aristote donne à son hippélaphe une espèce de crinière sur le cou et sur le dessus des épaules, une espèce de barbe sous la gorge, un bois au mâle assez semblable à celui du chevreuil, point de cornes à la femelle. Il dit que l'hippélaphe est de la grandeur du cerf, et naît chez les Arachotas (aux Indes), où l'on trouve aussi des bœufs sauvages, dont le corps est robuste, la peau noire, le mufle relevé, les cornes plus courbées en arrière que celles des bœufs domestiques. Il faut avouer que ces caractères de l'hippélaphe d'Aristote conviennent à peu près également à l'élan et au cerf des Ardennes; ils ont tous deux de longs poils sur le cou et les épaules, et d'autres longs poils sous la gorge, qui leur font une espèce de barbe au gosier, et non pas au menton: mais l'hippélaphe n'étant que de la grandeur du cerf, diffère en cela de l'élan qui est beaucoup plus grand; et ce qui me paroît décider la question, c'est que l'élan, étant un animal des pays froids, n'a jamais existé chez les Arachotas. Ce pays des Arachotas est une des provinces qu'Alexandre parcourut dans son expédition des Indes : il est situé au delà du mont Caucase, entre la Perse et l'Inde. Ce climat chaud n'a jamais produit des élans, puisqu'ils penvent à peine subsister dans les contrées tempérées, et qu'on ne les trouve que dans le nord de l'un ou de l'autre continent. Les cerfs, au contraire, n'affectent pas particulièrement les terres du nord : on les trouve en grand nombre dans les climats tempérés et chauds. Ainsi nous ne pouvons douter que cet hippélaphe d'Aristote, qui se trouve chez les Arachotas, et dans le même pays où se trouve le buffle, ne soit le cerf des Ardennes, et non pas l'élan.

Si l'on compare maintenant Pline sur le tragélaphe avec Aristote sur l'hippélaphe, et tous deux avec la nature, on verra que le tragélaphe est le même animal que l'hippélaphe, le même que notre cerf des Ardennes. Pline dit que le tragélaphe est de l'espèce du cerf, et qu'il n'en diffère que par la barbe, et aussi par le poil qu'il a sur les épaules. Ces caractères sont positifs, et ne peuvent s'appliquer qu'au cerf des Ardennes; car Pline parle ailleurs de l'élan

L'AXIS.

sous le nom d'alce. Il ajoute que le tragélaphe se trouve auprès du Phase; ce qui convient encore au cerf, et non pas à l'élan. Nous croyons donc être fondés à prononcer que le tragélaphe de Pline et l'hippélaphe d'Aristote désignent tous deux le cerf que nous appelons cerf des Ardennes; et nous croyons aussi que l'axis de Pline indique l'animal que l'on appelle vilgairement cerf du Gange. Quoique les noms ne fassent rien à la nature, c'est cependant rendre service à ceux qui l'étudient que de les leur interpréter

\* M. le duc de Richmond avoit dans son parc, en 1763, une grande quantité de cette espèce de daims qu'on appelle vulgairement cerfs du Gange, et que j'ai nommés axis. M. Collinson m'a écrit qu'on lui avoit assuré qu'ils engendroient avec les autres

daims.

« Ils vivent volontiers avec eux, dit-il, et ne forment pas de troupes séparées. Il y a plus de soixante ans que l'on a cette espèce en Angleterre: elle y existe avec celle des daims noirs et des daims blancs, et mème avec celle du cerf, qui sont plus nouvelles dans l'île de la Grande-Bretagne, et que je crois avoir été envoyées de France; car il n'y avoit auparavant en Angleterre que

le daim commun (fallowdeer), et le chevreuil en Écosse: mais, indépendamment de cette première espèce de daim, il y a maintenant le daim axis, le daim noir, le daim fauve, et le daim blanc. Le mélange de toutes ces couleurs fait que dans les parcs il se trouve de très-belles variétés. »

73

Il y avoit en 1764, à la ménagerie de Versailles, deux daims chinois, l'un mâle et l'autre femelle : ils n'avoient que deux pieds trois ou quatre pouces de hauteur ; le corps et la queue étoient d'un brun minime; le ventre et les jambes, fauve clair; les jambes, courtes; le bois, large, étendu, et garni d'andouillers. Cette espèce, plus petite que celle des daims ordinaires, et même que celle de l'axis, n'est peut-être néanmoins qu'une variété de celui-ci, quoiqu'il en diffère en ce qu'il n'a pas de taches blanches; mais on a observé qu'au lieu de ces taches blanches, il avoit en plusieurs endroits quelques grands poils fauves qui tranchoient visiblement sur le brun du corps. Au reste , la femelle étoit de la même couleur que le mâle, et je présume que la race pourroit non seulement se perpétuer en France, mais peut-être même se mêler avec celle de l'axis, d'autant que ces animaux sont également originaires de l'orient de l'Asie.

## LE ZÈBRE.

MANAGEMENT TO THE THREE THREE

Le zèbre est peut-être de tous les animaux quadrupèdes le mieux fait et le plus élégamment vêtu. Il a la figure et les grâces du cheval, la légèreté du cerf, et la robe rayée de rubans noirs et blancs, disposés alternativement avec tant de régularité et de symétrie, qu'il semble que la nature ait employé la règle et le compas pour le pcindre : ces bandes alternatives de noir et de blanc sont d'autant plus singulières, qu'elles sont étroites, parallèles, et très-exactement séparées, comme dans une étoffe rayée; que d'ailleurs elles s'étendent non seulement sur le corps, mais sur la tête, sur les cuisses et les jambes, et jusque sur les oreilles et la queue; en sorte que de loin cet animal paroît comme s'il étoit environné partout de bandelettes qu'on auroit pris plaisir et employé beaucoup d'art à disposer régulièrement sur toutes les parties de son corps; elles en suivent les contours et en marquent si avantageusement la forme, qu'elles en dessinent les mus-

cles en s'élargissant plus ou moins sur les parties plus ou moins charnues et plus ou moins arrondies. Dans la femelle, ces bandes sont alternativement noires et blanches; dans le mâle, elles sont noires et jaunes, mais toujours d'une nuance vive et brillante sur un poil court, fin et fourni, dont le lustre augmente encore la beauté des couleurs. Le zèbre est en général plus petit que le cheval et plus grand que l'âne; et quoiqu'on l'ait souvent comparé à ces deux animaux, qu'on l'ait même appelé cheval sauvage et ane rayé, il n'est la copie ni de l'un ni de l'autre, et seroit plutôt leur modèle, si dans la nature tout n'étoit pas également original, et si chaque espèce n'avoit pas un droit égal à la

Le zèbre n'est donc ni un cheval ni un âne, il est de son espèce; car nous n'avons pas appris qu'il se mèle et produise avec l'un ou l'autre, quoique l'on ait souvent essayé de les approcher. On a présenté des ânesses en chaleur à celui qui existoit encore en 1761 à la ménagerie de Versailles; il les a dédaignées, ou plutôt il n'en a été nullement ému; du moins le signe extérieur de l'émotion n'a point paru: cependant il jouoit avec elles et les montoit, mais sans érection ni henuissement, et on ne peut guère attribuer cette froideur à tine autre cause qu'à la disconvenance de nature; car ce zèbre, âgé de quatre ans, étoit, à tout autre exer-

cice, fort vif et très-leger.

Le zèbre n'est pas l'animal que les anciens ont indiqué sous le nom d'onagre. Il existe dans le Levant, dans l'orient de l'Asie, et dans les parties septentrionales de l'Afrique, une très-belle race d'ânes qui, comme celle des plus beaux chevaux, est originaire d'Arabie : cette race diffère de la race commune par la grandeur du corps, la légèreté des jambes, et le lustre du poil; ils sont de couleur uniforme, ordinairement d'un beau gris de souris, avec une croix noire sur le dos et sur les épaules; quelquefois ils sont d'un gris plus clair avec une croix blonde. Ces ânes d'Afrique et d'Asie, quoique plus beaux que ceux d'Europe, sortent également des onagres ou anes sauvages, qu'on trouve encore en assez grande quantité dans la Tartarie orientale et méridionale, la Perse, la Syrie, les îles de l'Archipel, et toute la Mauritanie. Les onagres ne diffèrent des ânes domestiques que par les attributs de l'indépendance et de la liberté; ils sont plus forts et plus légers, ils ont plus de courage et de vivacité: mais ils sont les mêmes pour la forme du corps; ils ont seulement le poil beaucoup plus long, et cette différence tient encore à leur état; car nos ânes auroient également le poil long, si l'on n'avoit pas soin de les tondre à l'âge de quatre ou cinq mois: les ânons ont, dans les premiers temps, le poil long, à peu près comme les jeunes ours. Le cuir des ânes sauvages est aussi plus dur que celui des ânes domestiques : on assure qu'il est chargé partout de petits tubercules, et que c'est avec cette peau des onagres qu'on fait dans le Levant le cuir ferme et grenu qu'on appelle chagrin, et que nous employons à différens usages. Mais ni les onagres ni les beaux ânes d'Arabie ne peuvent être regardés comme la souche de l'espèce du zèbre, quoiqu'ils en approchent par la forme du corps et par la légèreté : jamais on n'a vu ni sur les uns ni sur les autres, la variété régulière des couleurs du zèbre : cette belle espèce est singulière et unique dans son genre. Elle est aussi d'un climat différent de celui des onagres, et ne

se trouve que dans les parties les plus orientales et les plus méridionales de l'Afrique, depuis l'Ethiopie jusqu'au cap de Bonne-Espérance, et de là jusqu'au Congo : elle n'existe ni en Europe, ni en Asie, ni en Amérique, ni même dans toutes es parties septentrionales de l'Afrique. Ceux que quelques voyageurs disent avoir trouvés au Brésil y avoient été transportés d'Afrique; ceux que d'autres racontent avoir vus en Perse et en Turquie, y avoient été amenés d'Éthiopie; et enfin ceux que nous avons vus en Europe sont presque tous venus du cap de Bonne-Espérance : cette pointe de l'Afrique est leur vrai climat, leur pays natal, où ils sont en grande quantité, et où les Hollandois ont employé tous leurs soins pour les dompter et pour les rendre domestiques, sans avoir jusqu'ici pleinement réussi. Celui que nous avons vu, et qui a servi de sujet pour notre description, étoit très-sauvage lorsqu'il arriva à la Ménagerie du Roi, et il ne s'est jamais entièrement apprivoisé: cependant on est parvenu à le monter; mais il falloit des précautions; deux hommes tenoient la bride pendant qu'un troisième étoit dessus: il avoit la bouche tres-dure, les oreilles si sensibles, qu'il ruoit dès qu'on vouloit les toucher. Il étoit rétif comme un cheval vicieux, et têtu comme un mulet. Mais peut-être le cheval sauvage et l'onagre sont aussi peu traitables, et il y a toute apparence que si l'on accoutumoit dès le premier âge le zèbre à l'obéissance et à la domesticité, il deviendroit aussi doux que l'âne et le cheval, et pourroit les remplacer tous deux.

 \* L'âne domestique ou sauvage s'est trouvé dans presque tous les climats chauds et tempérés de l'ancien continent, et n'existoit pas dans le nouveau lorsqu'on en fit la découverte. Mais maintenant l'espèce y subsiste avec fruit, et s'est même fort multipliée depuis plus de deux siècles qu'elle y a été transportée d'Europe, en sorte qu'elle est aujourd'hui répandue à peu près également dans les quatre parties du monde. Au contraire, le zèbre, qui nous est venu du cap de Bonne-Espérance, semble être une espèce confinée dans les terres méridionales de l'Afrique, et surtout dans celles de la pointe de cette presqu'île, quoique Lopez dise qu'on trouve le zèbre plus souvent en Barbarie qu'au Congo, et que Dapper rapporte qu'on en rencontre des troupes dans les forêts d'Angola.

Ce bel animal qui, tant par la variété de ses couleurs que par l'élégance de sa figure,

est si supérieur à l'âne, paroît néanmoins lui tenir d'assez près pour l'espèce, puisque la plupart des voyageurs lui ont donné le nom d'ane rayé, parce qu'ils ont été frappés de la ressemblance de sa taille et de sa forme, qui semble au premier coup d'œil avoir plus de rapport avec l'ane qu'avec le cheval: car ce n'est pas avec les petits ânes communs qu'ils ont fait la comparaison du zèbre, mais avec les plus grands et les plus beaux de l'espèce. Cependant je serois porté à croire que le zèbre tient de plus près au cheval qu'à l'âne; car il est d'une figure si élegante, que, quoiqu'il soit en général plus petit que le cheval, il n'en est pas moins voisin de cette espèce à plusieurs égards; et ce qui paroît confirmer mon opinion, c'est que dans les terres du cap de Bonne-Espérance, qui paroissent être le pays naturel et la vraie patrie du zèbre, on a remarqué avec quelque étonnement qu'il y a des chevaux tachetés, sur le dos et sous le ventre, de jaune, de noir, de rouge et d'azur; et cette raison particulière est encore appuyée sur un fait général, qui est que dans tous les climats les chevaux varient beaucoup plus que les ânes par la couleur du poil. Néanmoins nous ne déciderons pas si le zèbre est plus près de l'espèce du cheval que de celle de l'ane; nous espérons seulement qu'on ne tardera pas à le savoir. Comme les Hollandois ont fait venir dans ces dernières années un assez grand nombre de ces beaux animaux, et qu'ils en ont même fait des attelages pour le prince stathouder, il est probable que nous serons bientôt mieux informés de tout ce qui peut avoir rapport à leur nature. Sans doute on n'aura pas manqué de les unir entre eux, et probablement avec les chevaux et les ânes pour en tirer une race directe ou des races bâtardes. Il y a en Hollande plusieurs personnes habiles qui cultivent l'histoire naturelle avec succès; ils réussiront peut-être mieux que nous à tirer du produit de ces animaux, sur lesquels on n'a fait qu'un essai à la Ménagerie de Versailles en 1761. Le zèbre mâle, âgé de quatre ans, qui y étoit alors, ayant dédaigné toutes les ânesses en chaleur, n'a pas été présenté à des jumens; peut-être aussi étoit-il trop jeune : d'ailleurs il lui manquoit d'être habitué avec les femelles qu'on lui présentoit; préliminaire d'autant plus nécessaire pour le succès de l'union des espèces diverses, que la nature semble même l'exiger dans l'union des individus de même espèce.

Le mulet fécond de Tartarie, que l'on appelle czigithai, pourroit bien être un ani-

mal de la même espèce, ou tout au moins de l'espèce la plus voisine de celle du zèbre; car il n'en diffère évidemment que par les couleurs du poil. Or l'on sait que la différence de la couleur du poil ou des plumes est de toutes les différences la plus legère et la plus dépendante de l'impression du climat. Le czigithai se trouve dans la Siberie méridionale, au Thibet, dans la Daourie et en Tartarie. Gerbillon dit qu'on trouve ces animaux dans le pays des Mongols et des Kakas, qu'ils diffèrent des mulets domestiques, et qu'on ne peut les accoulumer à porter des fardeaux. Muller et Gm-lin assurent qu'ils se trouvent en grand nombre chez les Tunguses, où on les chasse comme d'autre gibier; qu'en Sibérie, vers Borsja, dans les années sèches, on en voit un grand nombre; et ils ajoutent qu'ils sont comparables, pour la figure, la grosseur, et la conleur, à un cheval bai clair, excepté la queue, qui est comme celle d'une vache, et les oreilles, qui sont fort longues. Si ces voyageurs, qui ont observé le czigithai, avoient pu le comparer en même temps au zèbre, ils y auroient peut-être trouvé plus de rapports que nous n'en supposons. Il existe, dans le cabinet de Pétersbourg, des peaux bourrées de czigithai et de zèbre : quelque différentes que paroissent ces deux peaux par les couleurs, elles pourroient appartenir également à des animaux de même espèce, ou du moins d'espèces très-voisines; le temps seul peut sur cela détruire ou confirmer nos doutes. Mais ce qui paroît fonder la présomption que le czigithai et le zèbre pourroient bien être de la même espèce, c'est que tous les autres animaux de l'Afrique se trouvent également en Asie, et qu'il n'y auroit que le zèbre seul qui feroit exception à ce fait général.

Au reste, si le czigithai n'est pas le même que le zèbre, il pourroit être encore le même animal que l'onagre ou âne sauvage de l'Asie. J'ai dit qu'il ne falioit pas confondre l'onagre avec le zèbre : mais je ne sais si l'on peut dire la même chose de l'onagre et du czigithai; car il paroît, en comparant les relations des voyageurs, qu'il y a différentes sortes d'anes sauvages, dont l'onagre est la plus remarquable, et il se pourroit bien aussi que le cheval, l'âne, le zèbre, et le czigitliai constituassent quatre espèces; et, dans le cas où ils n'en feroient que trois, il est encore incertain si le czigithai est plutôt un onagre qu'un zèbre, d'autant que quelques voyageurs parlent de la légèreté de ces onagres, et disent qu'ils courent

avee assez de rapidité pour échapper à la poursuite des chasseurs à cheval, ce qu'ils out également assuré du czigithai. Quoi qu'il en soit, le cheval, l'âne, le zèbre, et le ezigithai sont tous du même genre, et forment trois ou quatre branches de la même famille, dont les deux premières sont, de temps immémorial, réduites en domesticité; ce qui doit faire espérer qu'on pourra de même y réduire les deux dernières, et en tirer peut-ètre beaucoup d'utilité.

Sur le Zèbre, le Czigithai, et l'Onagre.

\* On peut voir, dans l'article précédent, les doutes qui me restoient encore sur la différence ou sur l'identité d'espèce de ces trois animaux. M. Forster a bien voulu me communiquer quelques éclaircissemeus qui semblent prouver que ce sont réellement trois animaux différens, et qu'il y a mème dans l'espèce du zèbre une variété constante; voici l'extrait de ce qu'il m'a écrit sur ce sujet:

«On trouve dans le pays des Tartares Mongols une grande quantité de chevaux sauvages ou tarpans, et un autre animal appelé czigithai; ce qui, dans la langue mongole, signifie longue oreille. Ces animaux vont par troupes : on en voit quelques-uns dans les déserts voisins de l'empire de Russie et dans le grand désert Gobée (on Gobi); ils sont en troupes de vingt, trente, et même cent. La vitesse de cet animal surpasse de beaucoup celle du meilleur coursier parmi les chevaux; toutes les nations tartares en conviennent : une mauvaise qualité de eet animal, c'est qu'il reste toujours indomptable. Un Cosague ayant attrapé un de ces jeunes czigithais, et l'ayant nourri pendant plusieurs mois, ne put le eonserver; car il se tua lui-même par les efforts qu'il fit pour s'échapper ou se soustraire à l'obéissance.

« Chaque troupe de czigithais a son chef, comme dans les tarpans ou chevaux sauvages. Si le czigithai chef découvre ou sent de loin quelques chasseurs, il quitte sa troupe, et va seul reconnoître le danger; et dès qu'il s'en est assuré il donne le signal de la fuite, et s'enfuit en effet, suivi de sa troupe: mais si malheureusement ce chef est tué, la troupe, n'étant plus conduite, se disperse, et les chasseurs sont sûrs d'en tuer plusieurs

autres.

« Les czigithais se trouvent principalement dans les déserts des Mongols, et dans celui qu'on appelle *Gobée* : c'est une espèce moyeune entre l'âne et le cheval ; ce qui a donné occasion au docteur Messerschmid d'appeler cet animal mulet fécond de Daourie 1, parce qu'il a quelque ressemblance avec le mulet, quoique réellement il soit infiniment plus beau. Il est de la grandeur d'un mulet de moyenne taille; la tête est un peu lourde; les oreilles sont droites, plus longues qu'aux ehevaux, mais plus courtes qu'aux mulets; le poitrail est grand, earré en bas, et un peu comprimé. La crinière est eourte et hérissée, et la queue est entièrement semblable à celle de l'ânc; les cornes des pieds sont petites : ainsi le ezigithai ressemble à l'âne par la crinière, la queue, et les sabots. Il a aussi les jambes moins charnues que le cheval, et l'encolure encore plus légère et plus leste. Les pieds et la partie inférieure des jambes sont minees et bien faits. L'épine du dos est droite et formée comme celle d'un âne, mais cependant un peu plate. La couleur dominante dans ces animaux est le brun jaunâtre. La tête, depuis les yeux jusqu'au mufle, est d'un fauve jaunâtre; l'intérieur des jambes est de cette même couleur; la crinière et la queue sont presque noires, et il y a le long du dos une bande de brun noirâtre: qui s'élargit sur le train de derrière et se rétrécit vers la queue. En hiver, le poil devient fort long et ondoyé; mais en été il est ras et poli. Ces animaux portent la tête haute, et présentent, en courant, le nez au vent. Les Tunguses et d'autres nations voisines du grand désert regardent leur chair eomme une viande délicieuse.

« Outre les tarpans, ou chevaux sauvages, et les czigithais ou mulets féconds de Daourie, on trouve dans les grands déserts au delà du Jaïk, du Yemba, du Sarason, et dans le voisinage du lac Aral, une troisième espèce d'animal que les Kirghises et les Calmoucks appellent koulan ou khoulan, qui paroît être l'onager ou l'onagre des auteurs, et qui semble faire une nuance entre le czigithai et l'âne. Les koulans vivent en été dans les grands déserts dont nous venons de parler, et vers les montagnes de Tamanda, et ils se retirent, à l'approche de l'hiver, vers les eonfins de la Perse et des Indes. Ils courent avee une vitesse incroyable; on n'a jamais pu venir à bout d'en dompter un seul, et il y en a des troupeaux de plusieurs mille ensemble. Ils sont plus grands que les tarpans, mais moins que les czigithais. Leur poil est d'un beau

r. La Daourie est une province russe en Sibérie, vers les frontières de la Tartarie chinoise. On ne doit pas la confondre avec la Dorie des anciens.

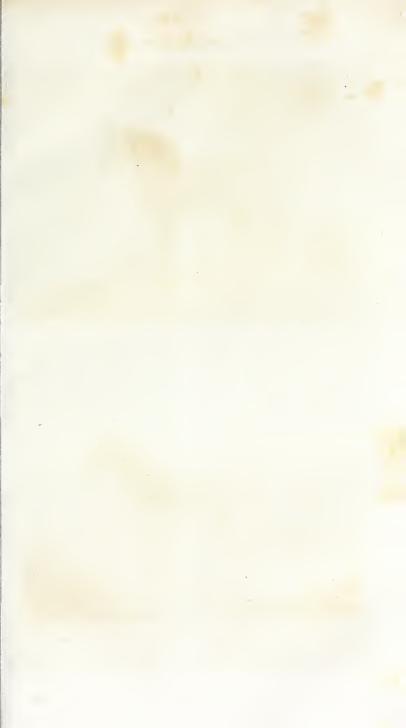

### LE ZEBRE

### Ordre des Ruminants. Genre Cheval. (cuvier)

Pl. 81.





LE COUAGGA Ordre des Ruminants ... id ... id ...

gris, quelquefois avec une nuance légèrement bleuâtre, et d'autres fois avec un mélange de fauve; ils portent le long du dos une bandc noire, et nne autre bande de même couleur traverse le garrot et descend sur les épaules. Leur queue est parfaitement semblable à celle de l'âne; mais les oreilles sont moins grandes et moins amples.

« A l'égard des zèbres, j'ai cu occasion de les bien examiner dans mes séjours au cap de Bonne-Espérance, et j'ai connu dans cette espèce une variété qui diffère du zèbre ordinaire, en ce qu'au lieu de bandes ou raies brunes et noires dont le fond de son poil blanc est rayé, celui-ci, au contraire, est d'un brun roussâtre, avec trèspeu de bandes larges, et d'une teinte foible et blanchâtre; on a même peine à reconnoître et distinguer ces bandes blanchâtres dans quelques individus qui ont unc couleur uniforme de brun roussâtre, et dont les bandes ne sont que des nuances peu distinctes d'une teinte un peu pâle; ils ont, comme les autres zèbres, le bout du museau et les pieds blanchâtres , et ils leur ressemblent en tout, à l'exception des belles raies de la robe. On seroit donc fondé à prononcer que ce n'est qu'une variété dans cette espèce du zèbre : cependant ils semblent différer de ce dernier par le naturel, ils sont plus doux ct plus obéissans; car on n'a pas d'exemple qu'on ait jamais pu apprivoiser assez le zèbre rayé pour l'atteler à une voiture, tandis que ces zèbres à poil uniforme et brun sont moins revêches, et s'accoutument aisément à la domesticité. J'en ai vu un dans les campagnes du Cap, qui étoit attelé avec des chevaux à une voiture; et on m'assura qu'on élevoit un assez grand nombre de ces animaux pour s'en servir à l'attelage, parce qu'on a trouvé qu'ils sont, à proportion, plus forts qu'un cheval de même taille. »

J'avois dit qu'on avoit fait des attelages de zèbres pour le prince stathouder; ce fait, qui m'avoit été assuré par plus d'une personne, n'est cependant pas vrai. M. Allamand, que j'ai eu si souvent occasion de citer avec reconnoissance et avec des éloges bien mérités, m'a fait savoir que j'avois été bien mal informé sur ce fait ; le prince stathouder n'a eu qu'un seul zèbre : mais M. Allamand ajoute dans sa lettre, au sujet de ces animaux, un fait aussi singnlicr qu'intéressant. Milord Clive, dit-il, en revenant de l'Inde, a amené avec lui une femelle zèbre dont on lui avoit fait présent au cap de Bonne-Espérance; après l'avoir gardée quelque temps dans son parc en Angleterre, il lui donna un âne pour essayer s'il n'y auroit point d'accouplement entre ces animaux : mais cette femelle zèbre ne voulut point s'en laisser approcher. Milord s'avisa de faire peindre cet âne comme un zèbre : la femelle, dit-il, en fut la dupe, l'accouplement se fit, et il en est né un poulain parfaitement semblable à la mère, et qui, peut-être, vit encore. La chose a été rapportée à M. Allamand par le général Carnat, ami particulier de milord Clive, et lui a été confirmée par milord Clive fils. Milord Pitt a eu aussi la bonté de m'en écrire dans les termes suivans:

« Feu milord Clive avoit une tres-belle femelle de zèbre que j'ai vue à Clemnom, l'une de ses maisons de campagne, avec un n'avoit pas encore un an d'âge, et qui avoit été produit par le stratagème suivant : lorsque la femelle zèbre fut en chaleur, on essaya de lui présenter un âne, qu'elle refusa constamment d'admettre : milord Clive pensa qu'en faisant peindre cet âne, qui étoit de couleur ordinaire, et en initant les couleurs du zèbre mâle, on pourroit tromper la femelle; ce qui réussit si bien, qu'elle produisit le poulain dont on vient de parler.

« J'ai été dernièrement, c'est-à-dire cet été 1778, à Clemnom, pour m'informer de ce qu'étoient devenus la femelle zèbre et son poulain, et on m'a dit que la mère étoit morte, et que le poulain avoit été envoyé à une terre assez éloignée de milord Clive, où l'on a souvent essayé de le faire accoupler avec des ânesses, mais qu'il n'en est jamais rien résulté.»

Je ferai cependant sur ces faits une légère observation, c'est que j'ai de la peine à croire que la femelle zebre ait reçu l'âne uniquement à cause de son bel habit, et qu'il y a toute apparence qu'on le lui a présenté dans un moment où elle étoit en meilleure disposition que les autres fois. Il faudroit d'ailleurs un grand nombre d'expériences, tant avec le cheval qu'avec l'ane, pour décider si le zèbre est plus près de l'un que de l'autre. Sa production avec l'àne indiqueroit qu'il est aussi près que le cheval de l'espèce de l'âne; car on sait que le cheval produit avec l'ânesse, et que l'âne produit avec la jument : mais il reste à reconnoître, par l'expérience, si le cheval ne produiroit pas aussi bien que l'ane avec la femelle zèbre, et si le zèbre mâle ne produiroit pas avec la jument et avec l'ânesse. C'est au cap de Bonne-Espérance que l'on pourroit tenter ces accouplemens avec succes.

### LE COUAGGA.

Cer animal, dont je n'ai eu aucune connoissance qu'après l'impression des feuilles précédentes où il est question de l'onagre et du zèbre, me paroît être une espèce bâtarde ou intermédiaire entre le cheval et le zèbre, ou peut-être entre le zèbre et l'onagre. Voici ce que M. le professeur Allamand en a publié nouvellement dans un supplément à l'édition de mes ouvrages imprimée en Hollande:

« Jusqu'à présent, dit ce savant naturaliste, on ne connoissoit que le nom de cet animal, et même encore très-imparfaitement, sans savoir quel quadrupède ce nom indiquoit. Dans le journal d'un voyage entrepris dans l'intérieur de l'Afrique par ordre du gouverneur du cap de Bonne-Espérance, il est dit que les voyageurs virent, entre autres animaux, des chevaux sauvages, des ânes, et des quacchas. La signification de ce dernier mot m'étoit absolument inconnue, lorsque M. Gordon m'a appris que le nom de quacchas étoit celui de kwagga, que les Hottentots donnent à l'animal dont il s'agit, et que j'ai cru devoir retenir, parce que, n'ayant jamais été décrit ni même connu en Europe, il ne peut être désigné que par le nom qu'il porte dans le pays dont il est originaire. Les raies dont sa peau est ornée le font d'abord regarder comme une variété dans l'espèce du zèbre, dont il diffère cependant à divers égards : sa couleur est d'un brun foncé, et, comme le zèbre, il est rayé très-régulièrement de noir, depuis le bout du museau jusqu'au dessus des épaules, et cette même couleur des raies passe sur une jolie crinière qu'il porte sur le cou. Depuis les épaules, les raies commencent à perdre de leur longueur, et, allant en diminuant, elles disparoissent à la région du ventre, avant d'avoir atteint les cuisses. L'entre-deux de ces raies est d'un brun plus clair, et il est presque blanc aux oreilles. Le dessous du corps, les cuisses, et les jambes sont blanches; sa queue, qui est un peu plate, est aussi garnie de crins ou de poils de la même couleur : la corne des pieds est noire; sa forme ressemble beaucoup plus à celle du pied du cheval qu'à la forme du pied du zèbre. On s'en convaincra en comparant la figure que j'en donne avec celle de ce dernier animal. Ajou-

tez à cela que le caractère de ces animaux est aussi fort différent; celui des couaggas est plus docile: car il n'a pas encore été possible d'apprivoiser les zèbres assez pour pouvoir les employer à des usages domestiques; au lieu que les paysans de la colonie du Cap attellent les couaggas à leurs charrettes, qu'ils tirent très-bien; ils sont robustes et forts : il est vrai qu'ils sont méchants, ils mordent et ruent; quand un chien les approche de trop près, ils les repoussent à grands coups de pied, et quelquefois ils le saisissent avec les dents; les hyènes mêmes, que l'on nomme loups au Cap, n'osent pas les attaquer : ils marchent en troupes, souvent au nombre de cent; mais jamais on ne voit guère un zèbre parmi eux, quoiqu'ils vivent dans les mêmes en droits.

« Tout cela semble indiquer que ces animaux sont d'espèces différentes; cependant ils ne diffèrent pas plus entre eux que les mulets diffèrent des chevaux ou des ânes. Les couaggas ne seroient-ils point une race bâtarde de zèbres? Il y a en Afrique des chevaux sauvages blancs; Léon l'Africain et Marmol l'assurent positivement; et ce qui est plus authentique encore, c'est le temoignage de ces voyageurs dont j'ai cité le journal : ils ont vu de ces chevaux blancs; ils ont vu aussi des ânes sauvages. Ces animaux ne peuvent-ils pas se mèler avec les zèbres, et produire une race qui participera des deux espèces? J'ai rapporté ci-devant un fait qui prouve qu'une femelle zèbre, couverte par un âne, a eu un poulain. On ne peut guère douter que l'accouplement d'un cheval avec un zèbre ne fût aussi prolifique. Si celui des chevaux avec des ânesses ne produit, pour l'ordinaire, que des mulets stériles, cela n'est pas constant; on a vu des mules avoir des poulains, et il est fort naturel de supposer que les chevaux, ayant plus d'affinité avec les zèbres qu'avec les ânes, il peut résulter du mélange de ces animaux d'autres animaux féconds capables de faire souche; et ceci est également applicable aux ânes, puisque les zèbres sont une espèce mitoyenne entre les chevaux et les anes. Ainsi je suis fort porté à croire que les couaggas ne sont qu'une race bâtarde de zèbres, qui, pour la figure et les caractères, tiennent

# L'ELAN DE SIBÈRIE

Ordre des Ruminants. Genre Cerf. (Cuvier)

P1. 82





L'ELAN D'AMÉRIQUE
Ordre des Ruminants...id id...

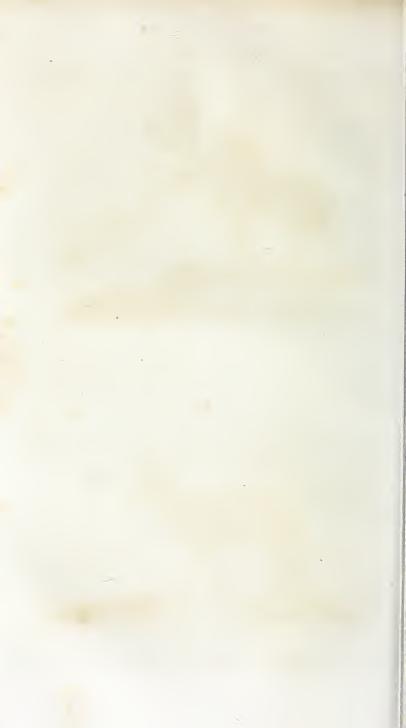

quelque chose des deux espèces dont ils tirent

leur origine.

« Quoi qu'il en soit, on a beaucoup d'obligation à M. Gordon de nous les avoir fait connoître; car c'est lui qui m'en a envoyé le dessin et la description. Il en vit un jour deux troupes, l'une d'une dizaine de couaggas adultes, et l'autre composée uniquement de poulains qui couroient après leurs mères : il poussa son cheval entre ces deux troupes; et un des poulains ayant perdu de vue celle qui précédoit, suivit aussitôt de lui-même le cheval, comme s'il eût été sa mère. Les jeunes zèbres en font autant en pareil cas. M. Gordon étoit alors dans le pays des Bosjemans, et fort éloigné de toute habitation : ainsi il fut obligé d'abandonner ce poulain le lendemain, faute de lait pour le nourrir, et il le laissa courir où il voulut. Il en a actuellement un autre qu'il réserve pour la ménagerie de monseigneur le prince d'Orange. N'ayant pas pu se procurer un couagga adulte, il n'a pu m'envoyer que le dessin d'un poulain : mais il me mande qu'il n'y a aucune différence entre un poulain et un couagga qui a fait toute sa crue, si ce n'est dans sa grandeur, qui égale celle d'un zèbre, et dans la tête, qui est, à proportion, un peu plus grosse dans le couagga adulte. La différence qu'il y a entre les mâles et les femelles est aussi très-petite.

« Depuis que le Cap est habité, ces animaux en ont quitté les environs, et ils ne

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

se trouvent plus que fort avant dans l'intérieur du pays. Leur cri est une espèce d'aboiement très-précipité, où l'on distingue souvent la répétition de la syllabe kwah, kwah. Les Hottentots trouvent leur chair fort bonne; mais elle déplait aux paysans hollandois par sen goût fade.

"Le poulain qui est ici représenté avoit, depuis le bout du museau jusqu'à la queue, trois pieds sept pouces et trois lignes; le train de devant étoit haut de deux pieds et dix pouces, et celui de derrière étoit plus bas d'un pouce; sa queue étoit longue de

quatorze pouces. »

Voici tout ce que M. Allamand a pu recueillir sur l'histoire de cet animal; mais je ne puis m'empêcher d'observer qu'il paroît y avoir deux faits contraires dans le récit de M. Gordon : il dit, en premier lieu, que « les paysans des terres du Cap attellent « les couaggas à la charrette, et qu'ils tirent « très-bien, » et ensuite il avoue qu'il n'a pu se procurer un couagga adulte pour en faire le dessin; il paroît donc que ces animaux sont rares dans ces mêmes terres du Cap, puisqu'il n'a pu faire dessiner qu'un poulain. Si l'espèce étoit réduite en domesticité, il lui auroit été facile de se procurer un de ces animaux adulte. Nous espérons que ce naturaliste voyageur voudra bien nous donner de plus amples informations sur cet animal, qui me paroît tenir au zèbre de plus près qu'aucun autre.

## L'ÉLAN ET LE RENNE'.

Quoique l'élan et le renne soient deux animaux d'espèces différentes, nous avons cru devoir les réunir, parce qu'il n'est guère possible de faire l'histoire de l'un sans emprunter beaucoup de celle de l'autre; la plupart des anciens auteurs, et même des modernes, les ayant confondus ou désignés par des dénominations équivoques qu'on

pourroit appliquer à tous deux. Les Grees ne connoissoient ni l'élan, ni le renne; Aristote <sup>2</sup> n'en fait aucune mention; et chez les Latins, Jules-César est le premier qui ait employé le nom alce. Pausanias, qui a écrit environ cent ans après Jules-César, est aussi le premier auteur gree dans lequel on trouve ce même nom alce; et Pline <sup>3</sup>, qui étoit à

1. Le renne n'étoit pas connu des Grecs : il avoit, en vieux françois, le nom de rangier ou ranglier; tarandus, en latin; en Norwége, rehen; en Laponie, boetsoi, selou Fredéric Hoffberg (Collection de différens morceaux, etc., par M. de Keralio; Paris, 1763; tome premier, page 240); en allemand, reenthier; en Suède, rhen; en anglois, raindeer; en Canada, caribou; en latin moderne, rangifer. — « la quatithus magnæ Laponiæ bestá est de genere « cervorum... Rangifer duplici ratione dicta : una « quod in capite ferat alta cornua velut quos querde cinarum arborum ramos; alia quod instrumenta

«cornibus pectorique, quibus hiemalia plaustra «trahit imposita, rancha et locha patrio sermone «vocantur.» (Olai Magni Hist. de gent. sept. Antuerpiæ, 1558, page 135.)

2. L'hippélaphe d'Aristote n'est pas l'élan, comme l'ont cru nos plus savans naturalistes. Nous avons discuté dans l'article de l'azis ce que c'est que l'hippélaphe et le tragélaphe.

3. «Septentrio fert et equorum greges ferorum, « sicut asinorum Asia et Africa; præterea alcem,

« sicut asinorum Asia et Africa; præterea alcem, « ni proceritas aurium et cervicis distinguat, ju-« mento similem; item notam in Scandinavia insula, Laponie la plus boréale, ainsi que dans les parties les plus septentrionales de l'Asie. L'élan ne s'approche pas si près du pôle ; il habite en Norwege, en Suède, en Pologne, en Lithuanie, en Russie, et dans les provinces de la Sibérie et de la Tartarie, jusqu'au nord de la Chine. On le retrouve sous le nom d'orignal, et le renne sous celui de caribou, en Canada et dans toute la partie septentrionale de l'Amérique. Les naturalistes qui ont douté que l'orignal fût l'élan, et le caribou le renne, n'avoient pas assez comparé la nature avec les témoignages des vovageurs : ce sont certainement les mêmes animaux qui, comme tous les autres, dans ee nouveau monde, sont seulement plus pe'its que dans l'ancien continent.

On peut prendre des idées assez justes de la forme de l'élan et de celle du renne, en les comparant tous deux avec le cerf. L'élan est plus grand, plus gros, plus élevé sur ses jambes; il a le cou plus court, le poil plus long, le bois beaucoup plus large et plus massif que le cerf : le renue est plus bas, plus trapu; il a les jambes plus courtes, plus grosses, et les pieds bien plus larges; le poil très-fourni; le bois beaucoup plus long et divisé en un grand nombre de rameaux terminés par des empaumures, au lieu que celui de l'élan n'est, pour ainsi dire, que découpé et chevillé sur la tranche. Tous deux ont de longs poils sous le cou, et tous deux ont la queue courte et les oreilles beaucoup plus longues que le cerf. Ils ne vont pas par bonds et par sauts, comme le chevreuil ou le cerf : leur marche est une espèce de trot, mais si prompt et si aisé, qu'ils font dans le même temps presque autant de chemin qu'eux, sans se fatiguer autant; car ils peujour ou deux. Le renne se tient sur les montagnes; l'élan n'habite que les terres basses et les forêts humides. Tous deux se mettent en troupe, comme le cerf, et vont de compagnie; tous deux peuvent s'apprivoiser, mais le reune beaucoup plus que l'élan : celui-ci, comme le cerf, n'a nulle part perdu sa liberté, au lieu que le renne est devenu domestique chez le dernier des peuples; les Lapons n'out pas d'autre bétail. Dans ceclimat glacé, qui ne reçoit du soleil que des rayons obliques, où la nuit a sa saison comme le jour, où la neige couvre la terre dès le commencement de l'automne jusqu'à la fin du printemps, où la ronce, le genièvre, et la mousse, sont seuls la verdure de l'été, l'homme pouvoit-il espérer de nourrir des troupeaux? Le cheval, le bœuf, la brebis, tous nos autres animaux utiles ne pouvant y trouver leur subsistance, ni résister à la rigueur du froid, il a fallu chercher parmi les hôtes des forêts l'espèce la moins sauvage et la plus profitable : les Lapons ont fait ce que nous ferions nous-mêmes si nous venions à perdre notre bétail; il faudroit bien alors, pour y suppléer, apprivoiser les cerfs, les chevreuils de nos bois, et les rendre animaux domestiques; et je suis persuade qu'on en viendroit à bout, et qu'on sauroit bientôt en tirer autant d'utilité que les Lapons en tirent de leurs rennes. Nous devons sentir par cet exemple jusqu'où s'étend pour nous la libéralité de la nature; nous n'usons pas, à beaucoup près, de toutes les richesses qu'elle nous offre; le fonds en est bien plus immense que nous ne l'imaginons : elle nous a donné le cheval, le bœuf, la brebis, tous nos autres animaux domestiques, pour nous servir, nous nourrir, nous vêtir; et elle a encore des espèces de réserve qui pourroient suppléer à leur défaut, et qu'il ne tiendroit qu'à nous d'assujettir et de faire servir à nos besoins. L'homme ne sait pas assez ce que peut la nature, ni ce qu'il peut sur elle : au licu de la rechercher dans ce qu'il ne connoît pas, il aime mieux en abuser dans tout ce qu'il en connoît.

vent trotter ainsi sans s'arrêter pendant un

En comparant les avantages que les Lapons tirent du renne apprivoisé avec ceux que nous retirons de nos animaux domestiques, on verra que cet animal en vaut seul deux ou trois. On s'en sert comme du cheval, pour tirer des traîneaux, des voitures; il marche avec bien plus de diligence et de légèreté, fait aisément trente lieues par jour, et court avec autant d'assurance sur la neige gelée que sur une pelouse La femelle donne

n'est pas étonnant que les bois de ces animaux pris dans cette saison soient couverts de duvet. Ainsi ce caractère est nul dans la description de ces

« On trouve sur les côtes, au détroit de For-« bisher, des cerfs à peu près de la couleur de nos « ânes, et dont le bois est beaucoup plus large et « plus élevé qu'aux nôtres. Leur pied a sept ou huit

« pouces de tour, et ressemble à celui de nos bœufs, »

(Voyage de Lade, tome II, page 297.) Ceci paroit avoir été copié par Robert Lade, d'une ancienne relation qui a pour titre, la Nau-gation du capitaine Martin, Anglois, ès régions d'West et de Nord-West; Paris, 1578; où il est dit, page 17: « Bien qu'il y ait des cerss dans les « terres à la rade de Warwick en grande quantité, « la peau desquels ressemble à celle de nos ânes , « leurs tête et cornes surpassent, tant en grandeur « qu'en largeur, celles des nôtres de par decà ; leurs " pieds sont aussi gros que ceux de nos bœufs, et « ont de largeur, comme je vous puis assurer pour « les avoir mesurés , huit pouces. »



## LE RHENNE MÂLE

Ordre des Ruminants. Genre Cerf. / Cuvier /

PI. 83





TE RHENNE FEMELLE

Ordre des Ruminants....id...id...

du lait plus substantiel et plus nourrissant que celui de la vache; la chair de cet animal est très-bonue à manger; son poil fait une excellente fourrure, et la peau passée devient un cuir très-souple et très-durable: ainsi le renne donne seul tout ce que controlle du hour et de la prebis

tirons du cheval, du bœuf, et de la brebis. La manière dont les Lapons élèvent et conduisent ces animaux mérite une attention particulière. Olaus, Scheffer, Regnard, nous ont donné sur cela des détails intéressans que nous croyons devoir présenter ici par extrait, en réformant ou supprimant les faits sur lesquels ils se sont trompés. Le bois du renne, beauconp plus grand, plus étendu et divisé en un bien plus grand nombre de rameaux que celui du cerf, disent ces auteurs, est une espèce de singularité admirable et monstrueuse. La nourriture de cet animal pendant l'hiver est une mousse blanche qu'il sait trouver sous les neiges épaisses, en les fouillant avec son bois et les détournant avec ses pieds; en été, il vit de boutons et de feuilles d'arbre, plutôt que d'herbes, que les rameaux de son bois avancés en avant ne lui permettent pas de brouter aisément. Il court sur la neige, et enfonce peu, à cause de la largeur de ses pieds... Ces animaux sont doux; on en fait des troupeaux, qui rapportent heaucoup de profit à leur maître. Le lait, la peau, les nerfs, les os, les cornes des pieds, les hois, le poil, la chair, tout en est bon et utile. Les plus riches Lapons ont des troupeaux de quatre ou cinq cents rennes; les plus pauvres en ont dix ou douze : on les mène au pâturage, on les ramène à l'étable, ou bien on les enferme dans des parcs pendant la nuit, pour les mettre à l'abri de l'insulte des loups. Lorsqu'on leur fait changer de climat, ils meurent en peu de temps. Autrefois Stenon, prince de Suède, en envoya six à Frédéric, duc de Holstein; et moins anciennement, en 1533, Gustave, roi de Suède, en fit passer dix en Prusse, mâles et femelles, qu'on lâcha dans les bois : tous périrent sans avoir produit, ni dans l'état de domesticité, ni dans celui de liberté. « J'au-« rois bien voulu, dit M. Regnard, mener « en France quelques rennes en vie; plu-« sieurs gens l'ont tenté inutilement, et l'on « en conduisit l'année passée trois ou quatre « à Dantzick, où ils moururent, ne pouvant « s'accommoder à ce climat, qui est trop « chaud pour cux. »

Il y a en Laponie des rennes sauvages et des rennes domestiques. Dans le temps de la chaleur, on lâche les femelles dans les

bois, on les laisse rechercher les mâles sauvages; et comme ces rennes sauvages sont plus robustes et plus forts que les domestiques, on préfère ceux qui sont issus de ce mélange pour les atteler au traîneau. Ces rennes sont moins doux que les autres; car non seulement ils refusent quelquefois d'obéir à celui qui les guide, mais ils se retournent brusquement contre lui, l'attaquent à coups de pied, en sorte qu'il n'a d'autre ressource que de se couvrir de son traîneau, jusqu'à ce que la colère de sa bête soit apaisée. Au reste, cette voiture est si légère, qu'on la manie et la retourne aisément sur soi; elle est garnie par dessous de peaux de jeunes rennes, le poil tourné contre la neige et couché en arrière, pour que le traîneau glisse plus facilement en avant et recule moins aisément dans la montagne. Le renne attelé n'a pour collier qu'un morceau de peau où le poil est resté, d'où descend vers le portrail un trait qui lui passe sous le ventre, entre les jambes, et va s'attacher à un trou qui est sur le devant du traîneau. Le Lapon n'a pour guides qu'une seule corde, attachée à la racine du bois de l'animal, qu'il jette diversement sur le dos de la bête, tantôt d'un côté et tantôt de l'autre, selon qu'il veut la diriger à droite ou à gauche. Elle peut faire quatre ou cinq lieues par heure : mais plus cette manière de voyager est prompte, plus elle est incommode; il faut y être habitué, et travailler continuellement pour maintenir son traineau et l'empêcher de verser.

Les rennes ont à l'extérieur beaucoup de choses communes avec les cerfs, et la conformation des parties intérieures est, pour ainsi dire, la même. De cette conformité de nature résultent des habitudes analogues et des effets semblables. Le renne jette son bois tous les ans, comme le cerf, et se charge comme lui de venaison : il est en rut dans la même saison, c'est-à-dire vers la fin de septembre. Les femelles, dans l'une et dans l'autre espèce, portent huit mois, et ne produisent qu'un petit : les mâles ont de même une très-mauvaise odeur dans ce temps de chaleur; et parmi les femelles comme parmi les biches, il s'en trouve quelquesunes qui ne produisent pas. Les jeunes rennes ont aussi, comme les faons, dans le premier âge, le poil d'une couleur variée : il est d'abord d'un roux mêlé de jaune, et devient avec l'âge d'un brun presque noir. Chaque petit suit sa mère pendant deux ou trois ans, et ce n'est qu'à l'âge de quatre ans révolus que ces animaux ont acquis leur

plein accrossement. C'est aussi à cet âge qu'on commence à les dresser et les exercer au travail: pour les rendre plus souples, on leur fait subir d'avance la castration; et c'est avec les dents que les Lapons font cette opération. Les rennes entiers sont fiers et trop difficiles à manier : on ne se sert donc que de hongres, parmi lesquels on choisit les plus vifs et les plus légers pour courir au traîneau, et les plus pesans pour voiturer à pas plus lents les provisions et les bagages. On ne garde qu'un mâle entier pour cinq ou six femelles, et c'est à l'âge d'un an que se fait la castration. Ils sont encore, comme les cerfs, sujets aux vers dans la mauvaise saison; il s'en engendre, sur la fin de l'hiver, une si grande quantité sous leur peau, qu'elle en est alors toute cribiée : ces trous de vers se referment en été, et aussi ce n'est qu'en automne que l'on tue les rennes pour en avoir la fourrure ou le cuir.

Les troupeaux de cette espèce demandent beaucoup de soin : les rennes sont sujets à s'écarter, et reprennent volontiers leur liberté naturelle; il faut les suivre et les veiller de près : on ne peut les mener paître que dans les lieux découverts; et, pour peu que le troupeau soit nombreux , on a besoin de plusieurs personnes pour les garder, pour les contenir, pour les rappeler, pour courir après ceux qui s'éloignent. Ils sont tous marqués, afin qu'on puisse les reconnoître; car il arrive souvent, ou qu'ils s'égarent dans les bois, ou qu'ils passent à un autre troupeau. Enfin les Lapons sont continuellement occupés à ces soins; les rennes font toutes leurs richesses, et ils savent en tircr toutes les commodités, ou pour mieux dire, les nécessités de la vie : ils se couvrent depuis les pieds jusqu'à la tête, de ces fourrures, qui sont impénétrables au froid et à l'cau; c'est leur habit d'hiver: l'été ils se servent des peaux dont le poil est tombé : ils savent aussi filer cc poil ; ils en recouvrent les nerfs qu'ils tirent du corps de l'animal, et qui leur servent de cordes et de fil; ils en mangent la chair, en boivent le lait, et en font des fromages très-gras. Ce lait, épuré et battu, donne, au lieu de beurre, une espèce de suif. Cette particularité, aussi bien que la grande étendue du bois dans cet animal, et l'abondante venaison dont il est chargé dans le temps du rut, sont autant d'indices de la surabondance de nourriture; et ce qui prouve encore que cette surabondance est excessive ou du moins plus grande que dans aucune espèce, c'est que le renne est le seul dont la femelle ait

un bois comme le mâle, et le seul encore dont le bois tombe et se renouvelle malgré la ca-tration 1; car dans les cerfs, les daims et les chevreuils qui ont subi cette opération, la tête de l'animal reste pour toujours dans le même état où elle étoit au moment de la castration. Ainsi le renne est, de tous les animaux, celui où le superflu de la matière nutritive est le plus apparent : et cela tient peut-être moins à la nature de l'animal qu'à la qualité de la nourriture 2; car cette mousse blanche, qui fait, surtout pendant l'hiver, son unique aliment, est un lichen dont la substance, semblable à celle de la morille ou de la barbe-de-chèvre, est très-nourrissante, et beaucoup plus chargée de molécules organiques que les herbes, les feuilles ou les boutons des arbres : et c'est par cette raison que le renne a plus de bois et plus de venaison que le cerf, et que les femelles ou les hongres n'en sont pas dépourvus. C'est encore de là que vient la grande variété qui se trouve dans la grandeur, dans la figure et dans le nombre des andouillers et des rameaux du bois des rennes : les mâles qui n'ont été ni chassés ni contraints, et qui se nourrissent largement et à souhait de cet aliment substantiel, ont un bois prodigieux ; il s'étend en arrière presque sur

r. « Uterque sexus cornutus est.... Castratus « quotannis cornua deponit. » (Linn. Syst. nat.

edit. X, pag. 67.)

C'est sur cette seule autorité de M. Linnæus que su douter, parce qu'ayant voyagé dans le Nord, et demeurant en Suède, il a été à portée d'être bien informé de tout ce qui concerne le renne. J'ayoue cependant que cette exception doit paroître singulière, attendu que dans tous les autres animaude ce genre l'effet de la castration empéche la clute ou le renouvellement du bois, et que d'ailleurs on peut opposer à M. Linnæus un témoignage contraire et positif.

« Castratis rangiferis Lappones utuntur. Cornua « castratorum non decidunt; et cum hirsuta sunt « semper pilis luxuriant. » (Hulden, Rangifer. lenæ,

1097.)

Mais M. Hulden n'avoit peut-être d'autre raison que l'analogie pour avancer ce fait; et l'autorité d'un habile naturaliste, tel que M. Linnæus, vaut seule plus que le témoignage de plusieurs gens moins instruits. Le fait très-certain que la femelle porte un-bois comme le mâle est une autre exception qui appuie la première. L'usage où sont les Lapons de ne pas amputer les testicules au renne, mais seulement de le bistourner, en comprimant avec les dents les vaisseaux qui y aboutissent, la favorise encore : car l'action des testicules, qui paroît nécessaire à la production du bois, n'est pas ici totalement détruite; elle n'est qu'affoiblie, et peut bien s'exercer dans le mâle bistourné, puisqu'elle a son effet même dans les femelles.

2. Voyez ce que j'ai dit à ce sujet dans cette

Histoire naturelle, article du CERF.

leur croupe, et en avant au delà du museau: cclui des hongres est moindre, quoique souvent il soit encore plus grand que le bois de nos cerfs; enfin celui que portent les femelles est encore plus petit. Ainsi ces bois varient non seulement comme les autres par l'áge, mais encore par le sexe et par la mutilation des mâles: ces bois sont donc si différens les uns des autres, qu'il n'est pas surprenant que les auteurs qui ont voulu les décrire soient si peu d'accord entre eux.

Une autre singularité que nous ne devons pas omettre, et qui est commune au renne et à l'élan, c'est que quand ces animaux courent, ou seulement précipitent leurs pas, les cornes de leurs pieds font, à chaque mouvement, un bruit de craquement si fort, qu'il semble que toutes les jointures des jambes se déboîtent : les loups, avertis par ce bruit ou par l'odeur de la bête, courent au devant, la saisissent, et en viennent à bout s'ils sont en nombre; car le renne se défend d'un loup seul : ce n'est point avec son bois, lequel en tout lui nuit plus qu'il ne lui sert; c'est avec les pieds de devant, qu'il a très-forts : il en frappe le loup avec assez de violence pour l'étourdir on l'écarter, et fuit ensuite avec assez de vitesse pour n'être plus atteint. Un ennemi plus dangereux pour lui, quoique moins fréquent et moins nombreux, c'est le rosomack ou glouton: cet animal, encore plus vorace, mais plus lourd que le loup, ne poursuit pas le renne; il grimpe et se cache sur un arbre pour l'attendre au passage : des qu'il le voit à portée, il se lance dessus, s'attache sur son dos en y enfonçant les ongles, et, lui entamant la tête ou le cou avec les dents, ne l'abandonne pas qu'il ne l'ait égorgé. Il fait la même guerre et emploie les mêmes ruses contre l'élan, qui est encore plus puissant et plus fort que le renne. Ce rosomack ou glouton du Nord est le même animal que le carcajou ou quinquajou de l'Amérique septentrionale : ses combats avec l'orignal sont fameux; et, comme nous l'avons dit, l'orignal du Canada est le même que l'élan d'Europe. Il est singulier que cet animal, qui n'est guère plus gros qu'un blaireau, vienne à bout d'un élan, dont la taille excède celle d'un grand cheval, et dont la force est telle que d'un seul coup de pied il peut tuer un loup; mais le fait est attesté par tant de témoins, que l'on ne peut en douter.

L'élan et le reune sout tous deux du nombre des animaux ruminans; leur manière de se nourrir l'indique, et l'inspection des parties intérieures le démontre; cependant Tornæus, Scheffer, Regnard, Hulden et plusieurs autres, ont écrit que le renne ne ruminoit pas : Ray a eu raison de dire que cela lui paroissoit incroyable; et en effet, le renne rumine comme le cerf, et comme tous les autres animaux qui ont plusieurs estomacs. La durée de la vie dans le reune domestique n'est que de quinze ou seize ans; mais il est à présumer que, dans le renne sauvage, elle est plus longue; cet animal étant quatre ans à croître doit vivre vingthuit ou trente ans lorsqu'il est dans son état de nature. Les Lapons chassent les rennes sauvages de différentes façons, suivant les différentes saisons : ils se servent des femelles domestiques pour attirer les mâles sauvages dans le temps du rut; ils les tuent à coups de monsquet, ou les tirent avec l'arc, et décochent leurs flèches avec tant de roideur, que, malgré la prodigieuse épaisseur du poil et la fermeté du cuir, il n'en faut souvent qu'une pour tuer la bête.

Nous avons recueilli les faits de l'histoire du renne avec d'autant plus de soin, et nous les avons présentés avec d'autant plus de circonspection, que nous ne pouvions pas par nous-mêmes nous assurer de tous, et qu'il n'est pas possible d'avoir ici cet animal vivant. Ayant témoigné mes regrets à cet égard à quelques-uns de mes amis, M. Collinson, membre de la Société royale de Loudres, homme aussi recommandable par ses vertus que par son mérite littéraire, et avec lequel je suis lié d'amitié depuis plus de vingt ans, a en la bonté de m'envoyer un dessin du squelette du renne, et j'ai reçu du Canada un fœtus de caribou; au moyen de ces deux pièces, et de plusieurs bois de rennes qui nous sont venus de différens endroits, nous avons été en état de vérifier les ressemblances générales et les différences principales du renne avec le cerf, comme on le verra dans la description du fœtus, du squelette et des bois de cet animal.

A l'égard de l'élan, j'en ai vu un vivant, il y a environ quinze ans, que je voulus faire dessiner : mais comme il resta peu de jours à Paris, on n'ent pas le temps d'achever le dessin, et je n'eus moi-mème que celui de vérifier la description que MM. de l'Académie des Sciences ont autrefois donnée de ce mème animal, et de m'assurer qu'elle est exacte et très-conforme à la nature.

« L'élan, dit le rédacteur de ces Mémoires « de l'Académie, est remarquable par la « longueur du poil, la grandeur des oreilles, « la petitesse de la queue et la forme de « l'œil, dont le grand angle est beaucoup

« fendu, de même que la gueule, qui l'est « bien plus qu'aux bœufs, qu'aux cerfs, et « qu'aux autres animaux qui ont le pied « fourchu... L'élan que nous avons disséqué « étoit à pen près de la grandeur d'un cerf; « la longueur de son corps étoit de cinq « pieds et demi, depuis le bout du museau « jusqu'au commencement de la queue, qui « n'étoit longue que de deux pouces ; sa tète « n'avoit point de bois, parce que c'étoit une « femelle, et le con étoit court, n'ayant que « neuf pouces de long et autant de large; « les oreilles avoient neuf pouces de long « sur quatre de large... La couleur du poil « n'étoit pas fort éloignée de celle du poil « de l'âne, dont le gris approche quelquefois « de celui du chameau... Mais ce poil étoit « d'ailleurs fort différent de celui de l'âne, « qui est beaucoup plus court, et de celui « du chameau, qui l'a beaucoup plus délié; « la longueur de ce poil étoit de trois pouccs, « et sa grosseur égaloit celle du plus gros « crin de cheval : cette grosseur alloit tou-« jours en diminuant vers l'extrémité, qui « étoit fort pointue, et vers la racine elle di-« minuoit aussi, mais tout à coup, faisant « comme la poignée d'une lance : cette poi-« gnée étoit d'une autre couleur que le reste « du poil, étant blanche et diapnane comme « de la soie de pourceau... Ce poil étoit long « comme à l'ours , mais plus droit , plus gros « et plus couché, et tout d'une même espèce. « La lèvre supérieure étoit grande et déta-« chée des gencives, mais non pas si grande « que Solin l'a décrite, et que Pline l'a faite « à l'animal qu'il appelle machlis. Ces auteurs « disent que cette bête est contrainte de « paître à reculons, afin d'empêcher que sa « lèvre ne s'engage entre ses dents. Nous « avons observé dans la dissection que la « nature a autrement pourvu à cet inconvé-« nient par la grandeur et la force des mus-« cles, qui sont particulièrement destinés à « élever cette lèvre supérieure. Nous avons « aussi trouvé les articulations de la jambe « fort serrées par des ligamens dont la du-« reté et l'épaisseur peut avoir donné lieu à « l'opinion qu'on a eue que l'alce ne peut se « relever quand il est une fois tombé... Ses « pieds étoient semblables à ceux du cerf, « mais beaucoup plus gros, et n'avoient « d'ailleurs rien d'extraordinaire.... Nous « avons observé que le grand coin de l'œil « étoit fendu en en-bas beaucoup plus qu'il « ne l'est aux cerfs, aux daims et aux che-« vreuils, mais d'une façon particulière, qui « est que cette fente n'étoit pas selon la di-« rection de l'ouverture de l'œil mais fai-

« soit un angle avec la ligne qui va d'un des « coins de l'œil à l'autre; la glande lacry-« male inférieure avoit un pouce et demi de « long sur sept lignes de large.... Nous avons « trouvé dans le cerveau une partie dont la « grandeur avoit aussi rapport avec l'odorat, « qui est plus exquis dans l'élan que dans « aucun autre animal, suivant le témoignage « de Pausanias; car les nerfs olfactifs, ap-« pelés communément les apophyses mamil-« laires, étoient sans comparaison plus « grands qu'en aucun autre animal que nous « ayons disséqué, ayant plus de quatre li-« gnes de diamètre.... Pour ce qui est du « morceau de chair que quelques auteurs lui « mettent sur le dos, et les autres sous le « menton, on peut dire que s'ils ne se sont « point trompés, ou n'ont point été trop « crédules, ces choses étoient particulières « aux élans dont ils parlent. »

Nous pouvons, à cet égard, ajouter notre propre témoignage à celui de MM. de l'Académie, dans l'élan que nous avons vu vivant, et qui étoit femelle. Nous n'avons pas remarqué qu'il y eût une loupe sous le menton ni sur la gorge : cependant M. Linnæus, qui doit connoître les élans mieux que nous, puisqu'il habite leur pays, fait mention de cette loupe sur la gorge, et la donne même comme un caractère essentiel à l'élan : Alces, cervus cornibus acaulibus palmatis caruncula gutturali. Il n'y a d'autre moyen de concilier cette assertion de M. Linnæus avec notre négation, qu'en supposant cette loupe ou caroncule gutturale à l'élan mâle, que nous n'avons pas vu; et, si cela est, cet auteur n'auroit pas dû en faire un caractère essentiel à l'espèce, puisque la femelle ne l'a pas. Peut-être aussi cette caroncule estelle une maladie commune parmi les élans, une espèce de goître : car dans les deux figures que Gesner donne de cet animal, la première, qui n'a point de bois, porte une grosse caroncule sous le cou; et à la seconde, qui représente un élan mâle avec son bois, il n'y a point de caroncule.

En général, l'élan est un animal beaucoup plus grand et bien plus fort que le cerf et le renne; il a le poil si rude et le cuir si dur, que la balle du mousquet peut à peine y pénétrer; il a les jambes très-fermes, avec tant de mouvement et de force, surtout dans les pieds de devant, que d'un seul coup il peut tuer un homme, un loup, et même casser un arbre. Cependant on le chasse à peu près comme nous chassons le cerf, c'est-àdire à force d'hommes et de chiens: on assure que lorsqu'il est lancé ou poursuivi, il

L'ÉLAN.

lui arrive souvent de tomber tout à coup, sans avoir été ni tiré ni blessé; de là on a présumé qu'il étoit sujet à l'épilepsie, et de cette présomption (qui n'est pas bien fondée, puisque la peur seule pourroit produire le même effet) on a tiré cette conséquence absurde, que la corne de ses pieds devoit guérir de l'épilepsie, et même en préserver; et ce préjugé grossier a été si généralement répandu, qu'on voit encore aujourd'hui quantité de gens du peuple porter des bagues dont le chaton renferme un petit morceau de corne d'élan.

Comme il y a très-peu d'hommes dans les parties septentrionales de l'Amérique, tous les animaux, et en particulier les élans, y sont en plus grand nombre que dans le nord de l'Europe. Les sauvages n'ignorent pas l'art de les chasser et de les prendre ; ils les suivent à la piste, quelquefois pendant plusieurs jours de suite, et à force de constance et d'adresse ils en viennent à bout. La chasse en hiver est surtout singulière. « On se sert, dit Denys, de raquettes par « le moyen desquelles on marche sur la neige « sans enfoncer..... L'orignal ne fait pas « grand chemin, parce qu'il enfonce dans la « neige, ce qui le fatigue beaucoup à che-« miner; il ne mange que le jet du bois de « l'année : là où les sauvages trouvoient le « bois mangé, ils rencontroient bientôt les « bètes, qui n'en étoient pas loin, et les ap-« prochoient facilement, ne pouvant aller « vite: ils leur lançoient un dard, qui est « un grand bâton, au bout duquel est em-« manché un grand os pointu qui perce « comme une épée. S'il y avoit plusieurs ori-« gnaux d'une bande, ils les faisoient fuir; « alors les orignaux se mettoient tous queue « à queue, faisant un grand cercle d'une « lieue et demie ou deux lieues, et quelque-« fois plus, et battoient si bien la neige à « force de tourner, qu'ils n'enfonçoient plus; « celui de devant étant las se met derrière. « Les sauvages en embuscade les attendoient « passer, et là les dardoient : il y en avoit « un qui les poursuivoit toujours ; à chaque « tour il en demeuroit un, mais à la fin ils « s'écartoient dans le bois. » En comparant cette relation avec celles que nous avons déja citées, on voit que l'homme sauvage et l'orignal de l'Amérique copient le Lapon et l'élan d'Europe aussi exactement l'un que l'autre.

Sur l'Élan.

\* Nous donnons ici la figure de l'élan mâle que l'on a vu vivant à la foire Saint-Germain

en 1784; il n'avoit pas encore trois ans. Les dagues de son bois n'avoient que deux pouces; les dernières étoient tombées dans le commencement de janvier de la même année: et comme il m'a paru nécessaire de donner une idée de ce même bois, lorsque l'animal est adulte, j'ai fait représenter sa tête surmontée du bois figuré dans la planche vui du tome XII de l'édition 111-40. Ce jeune animal avoit été pris à cinquante lieues au delà de Moscou; et, au rapport de son conducteur, sa mère étoit une ou deux fois plus grande qu'il ne l'étoit à cet âge de trois ans. Il étoit déjà plus grand qu'un cerf, et beaucoup plus haut monté sur ses jambes; mais il n'a point la forme élégante du cerf, ni la position noble et élevée de sa tête. Il semble que ce qui oblige l'élan à porter la tête basse, c'est qu'indépendamment de la pesanteur de son large bois il a le cou fort court. Dans le cerf, le train de derrière est plus haut que celui de devant : dans l'élan, au contraire, le train de devant est le plus élevé, et ce qui paroît encore augmenter la hauteur du devant du corps, c'est une grosse partie charnue qu'il a sur le dos, au dessus des épaules, et qui est couverte de poils noirs.

Les jambes sont longues et d'une forme légère; les boulets larges, surtout ceux de derrière; les pieds sont très-forts, et les sabots, qui sont noirs, se touchent par leur extrémité, qui est menue et arrondie. Les deux ergots des pieds de devant out deux pouces neuf lignes de longueur : ils sont longs, droits et plats, et ne se touchent point; mais leur extrémité touche presque à terre. Ceux des pieds de derrière ont de longueur en ligne droite deux pouces neuf lignes; ils sont plats, courbes, élevés au dessus de terre de deux ponces cinq lignes, et se touchent derrière le boulet. La queue est très-courte, et ne forme qu'un tronçon couvert de poils.

La tête est d'une forme longue, un peu aplatie sur les côtés; l'os frontal forme un creux entre les yeux; le nez est un peu bombé en dessus; le bout du nez est large, aplati, et faisant un peu gouttière au milieu; le nez et les naseaux sont grisâtres. La bouche a d'ouverture en ligne droite quatre pouces trois lignes; il y a huit incisives dans la mâchoire inférieure, et il n'y en a point dans la supérieure.

L'œil est saillant, l'iris d'un brun marron; la prunelle, lorsqu'elle est à demi fermée, forme une ligne horizontale; la paupière supérieure est arquée et garnie de poils noirs. L'angle antérieur de l'œil est ouvert; il forme,

en se prolongeant, une espèce de larmier. L'oreille est grande, élevée, et finit en pointe arrondie; elle est d'un brun noirâtre en dessus, et garnie en dedans de grands poils grisâtres à la partie supérieure, et brun noirâtre à l'inférieure.

On remarque au dessous des mâchoires un grand flocon de poil noir; le cou est large, court, et couvert de grands poils noirâtres sur la partie supérieure, et gris roussâtre à

l'inférieure.

La couleur du corps de ce jeune animal étoit d'un brun fonce mêlé de fauve et de gris; elle étoit presque noire sur les pieds et le paturon, ainsi que sur le cou et la partiecharnue au dessus des épaules. Les plus longs poils avoient cinq pouces dix lignes; sur le cou, ils avoient six pouces six lignes; sur le dos, trois pouces: ceux du corps étoient gris à leur racine, bruns dans leur longueur, et fauves à leur extrémité.

Les dimensions suivantes sont celles qu'avoit ce jeune élan à la fin de mars 1784.

|                                   | pi. | po. | lig. |
|-----------------------------------|-----|-----|------|
| Longueur du corps mesuré en       | •   | •   | Ü    |
| ligne droite, depuis le bout      |     |     |      |
| du museau jusqu'à l'anus          | 6   | 2   | 4    |
| Lougueur suivant la courbure      |     |     |      |
| du corps                          | 7   | 8   | 33   |
| Hauteur du train de devant        | 4   | 10  | 9    |
| Hauteur du train de derrière      | 4   | 9   | 2    |
| Longueur de la tête, depuis le    |     | 0   |      |
| bout du museau jusqu'à l'ori-     |     |     |      |
| giue du bois                      | I   | 4   | 3    |
| Longueur du bout du museau        |     | •   |      |
| jusqu'à l'occiput                 | 1   | 9   | 7    |
| Longueur du bout du museau à      |     | J   | ,    |
| l'œil                             | >>  | 11  | 3    |
| Circonférence du museau prise     |     |     |      |
| derrière les naseaux              | I   | 6   | 1    |
| Contour de la bouche              | ı   | 2   | 2    |
| Distance entre les angles de la   |     |     |      |
| mâchoire inférieure               | >>  | 11  | 3    |
| Distance entre les naseaux en bas | >>  | 3   | 4    |
| Distance entre les deux paupiè-   |     |     |      |
| res lorsqu'elles sont ouvertes.   | >>  | 3)  | 11   |
| Distance entre l'angle antérieur  |     |     |      |
| et le bout des levres             | ſ   | 2   | 8    |
| Longueur de l'œil, d'un angle     |     |     |      |
| l'autre                           | 3)  | I   | 6    |
| Distance entre l'angle postérieur |     |     |      |
| et l'oreille                      | >>  | 3   | 4    |
| Distance entre les angles anté-   |     |     | ,    |
| rieurs des ycux, mesurée en       |     |     |      |
| ligne droite                      | 2)  | 6   | 10   |
| Circonférence de la tête, prise   |     |     |      |
| au devant du bois                 | 2   | 2   | 4    |
|                                   | -   | ~   | 4    |
|                                   |     |     |      |

| SAU VAGES.                                                            |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------|------|------|
| Distance entre les deux dagues pi.                                    | po.  | lig. |
| du bois                                                               | 4    | 7    |
| oreilles»                                                             | 1    | 11   |
| Longueur des oreilles »                                               | 10   | >>   |
| Longueur de la base, mesurée sur la courbure extérieure»              | 7    | 6    |
| Distance entre les deux oreilles »                                    | 4    | 8    |
| Longueur du cou 1                                                     | ī    | 8    |
| Circonférence près de la tête., 2                                     | 27   | 3    |
| Circonférence près des épaules. 2                                     | 9    | 10   |
| Hauteur des épaules 3                                                 | 10   | 9    |
| Circonférence du corps, prise                                         | ,    | 8    |
| derrière les jambes de dévant 4<br>Circonférence à l'endroit le plus  | 4    | o    |
| gros                                                                  | 1    | 3    |
| Circouférence devant les jambes                                       |      |      |
| de derrière 4                                                         | 9    | 3    |
| Distance du dessous du ventre à terre                                 | _    | 5    |
| à terre                                                               | 7    | 8    |
| Circonférence de la queue à son                                       | •    | Ŭ    |
| origine»                                                              | 3    | 6    |
| Longueur du canon dans les                                            | * 0  |      |
| jambes de devant                                                      | 10   | 9    |
| mince                                                                 | 4    | 9    |
| Circonférence du boulet »                                             | 9    | 3    |
| Longueur du paturou»                                                  | 3    | 10   |
| Circonférence du paturon»                                             | 8    | 9    |
| Longueur de la jambe depuis la rotule jusqu'au jarret 1               | 5    | 7    |
| Circonférence de la cuisse près                                       |      |      |
| du ventre 1                                                           | 4    | 3    |
| Longueur du canon 1                                                   | 8    | 33   |
| Circonférence du canon »                                              | 9    | 3    |
| Longueur des ergots»                                                  | 2    | 9    |
| Hauteur des sabots»                                                   | 2    | 3    |
| Longueur, depuis la pince jus-<br>qu'au talon, dans les pieds de      |      |      |
| devant                                                                | 7    | 6    |
| Longueur dans les pieds de der-                                       | ĺ    |      |
| rière»                                                                | 7    | 3    |
| Largeur des deux sabots pris<br>ensemble dans les pieds de            |      |      |
| devant»                                                               | 4    | 1    |
| Largeur dans les pieds de der-                                        | -1   |      |
| rière»                                                                | 3    | 4    |
| Distance entre les deux sabots.                                       | 2)   | 6    |
| Circonférence des deux sabots                                         |      |      |
| réunis, prise sur les pieds de devant»                                | 10   | 10   |
| Circonférence prise sur les pieds                                     |      |      |
| de derrière»                                                          | 9    | 10   |
| * Distance was the first                                              | de   |      |
| * Plusieurs voyageurs ont prété<br>existe dans l'Amérique septentrio. | nale | des  |
| carre and immirida representate.                                      |      |      |

élans 'd'une taille beaucoup plus considérable que celle des élans d'Europe, et même de ceux qu'on trouve le plus communément en Amérique. M. Dudley, qui a envoyé à la Société royale de Londres une très—bonne description de l'orignal, dit que ses chasseurs en tuèrent un qui étoit haut de plus

de dix pieds.

Josselyn assure qu'on a trouvé dans l'Amérique septentrionale des élans de douze picds de haut. Les voyageurs qui ont parlé de ces élans gigantesques donnent six pieds de longueur à leur bois ; et , suivant Josselyn, les extrémités des deux perches sont éloignées l'une de l'autre de deux brasses, ou de dix à onze pieds. La Hontan dit qu'il y a des bois d'élan d'Amérique qui pèsent jusqu'à trois et quatre cents livres. Tous ces récits peuvent être exagérés, ou n'être fondés que sur les rapports infidèles des sauvages, qui prétendent qu'il existe à sept ou huit cents milles au sud-ouest du fort d'York une espèce d'élan beaucoup plus grande que l'espèce ordinaire, et qu'ils appellent waskesser: mais cc qui cependam pourroit faire présumer que ces récits ne sont pas absolument faux, c'est qu'on a trouvé en Irlande une grande quantité d'énormes bois fossiles que l'on a attribués aux grands élans de l'Amérique septentrionale dont Josselyn a parlé, parce qu'aucun autre animal connu ne peut être supposé avoir porté des bois aussi grands et aussi pesans. Ces bois diffèrent de ceux des élans d'Europe ou des élans ordinaires d'Amérique, en ce que les perches sont en proportion plus longues; elles sont garnies d'andouillers plus larges et plus gros, surtout dans les parties supérieures. Un de ces bois fossiles, composé de deux perches, avoit cinq pieds cinq pouces de longueur, depuis son insertion dans le crâne jusqu'à la pointe; les andouillers avoient onze pouces de longueur; l'empaumure, dix-huit pouces de largeur, et la distance entre les deux extrémités étoit de sept pieds neuf pouces : mais cet énorme bois étoit cependant très-petit en comparaison des autres qui ont été trouvés également en Irlande. M. Wright a donné la figure d'un de ces hois qui avoit huit picds de long, et dont les extrémités étoient distantcs de quatorze picds. Ces très-grands bois fossiles ont peutêtre appartenu à une espèce qui ne subsiste plus depuis long-temps, ni dans l'ancien ni dans le nouveau monde : mais s'il existe encore des individus semblables à ceux qui portoient ces énormes bois, l'on peut croire que ce sont les élans que les Indiens ont

nommés waskesser; et dès lors les récits de M. Dudley, de Josselyn, et de La Hontan, seroient entièrement confirmés.

### Sur le Renne.

\* Nous n'avons pu jusqu'alors nous procurer cet animal vivant, ou assez bien conservé pour le faire dessiner; nous donnons la figure d'une femclle renne qui étoit vivante à Chantilly, dans les parcs de S. A. S. Mgr. le prince de Condé, auquel le roi de Suède l'avoit envoyée avec deux mâles de même espèce, dont l'un mourut en chcmin, et le second ne vécut que très-peu de temps après son arrivée en France. La femelle a résisté plus long-temps; elle étoit de la grandeur d'une biche, mais moins haute de jambes et plus épaisse de corps : elle portoit un bois comme les mâles, divisé de même par andouillers, dont les uns pointoient en devant et les autres en arrière; mais ce bois étoit plus court que celui des mâles. Voici la description détaillée avec les dimensions de cet animal, telles que M. de

Sève me les a données:

La hauteur du train de devant est de deux pieds onze pouces, et celle du train de derrière, de deux picds onze pouces neuf lignes. Son poil est épais et uni comme celui du cerf; les plus courts sur le corps ont au moins quinze lignes de longueur. Il est plus long sous le ventre, fort court sur les jambes, et très-long sur le boulet jusqu'aux ergots. La couleur du poil qui couvre le corps est d'un brun roussâtre, plus ou moins foncé dans différens endroits du corps, et mélangé ou jaspé plus ou moins d'un blanc jaunâtre; sur une partie du dos, les cuisses, le dessus de la tête ct le chanfrein, le poil est plus foncé, surtout au dessus du larmier, que le renne a comme le cerf. Le tour de l'œil est noir. Le museau est d'un brun foncé, et le tour des naseaux noir; le bout du museau jusqu'aux naseaux est d'un blanc vif, ainsi que le bout de la mâchoire inférieure. L'oreille est couverte en dessus d'un poil épais, blanc, tirant sur le fauve, mêlé de poil brun; le dedans de l'oreille est garni de grands poils blancs. Le cou et la partie supérieure du corps sont d'un blanc jaunâtre ou fauve très-clair, ainsi que les grands poils qui lui pendent sur la poitrine au bas du cou. Le dessous du ventre est blanc. Sur les côtés au dessus du ventre est une bande large et brune comme à la gazelle. Les jambes sont fort menues pour le corps : elles sont, ainsi que les cuisses, d'un brun foncé, et d'un blanc sale en dedans, de même que l'extrémité du poil qui couvre les sabots. Les pieds sont fendus comme ceux du cerf. Les deux ergots de devant sont larges et minces; les deux petits de derrière sont longs, assez minces et

| plats en dedans; ces quatre ergo<br>noirs. | ots       | sout t | rès- |
|--------------------------------------------|-----------|--------|------|
|                                            |           |        |      |
| Fanguage du compa dangia la                | pi.       | po.    | lig. |
| Longueur du corps depuis le                |           |        |      |
| museau jusqu'à l'anus, en                  | ~         |        |      |
| ligne superficielle                        | 5         | 1      | 2    |
| La même longueur mesurée en                |           |        |      |
| ligne droite                               | 4         | 7      | 25   |
| Longueur de la tête jusqu'à l'o-           |           |        |      |
| rigine des cornes                          | 1         | 1      | 2)   |
| Circonférence du museau, prise             |           |        |      |
| derrière les naseaux                       | >>        | 11     | r    |
| Ouverture des narines                      | >>        | 1      | 4    |
| Contour de la bouche                       | >>        | 7      | 8    |
| Distance entre les angles de la            |           | ٠.     | 0    |
|                                            | 23        |        | 8    |
| mâchoire inférieure                        | "         | 1      | 0    |
| Distance entre les angles de la            |           |        |      |
| mâchoire supérieure                        | 3)        | 2      | 9    |
| Distance entre l'angle postérieur          |           |        |      |
| et l'oreille                               | 33        | 9      | 9    |
| Distance entre les angles anté-            |           |        |      |
| rieurs des yeux                            | >>        | 5      | 3    |
| Circonférence de la tête, prise            |           |        |      |
| devant les cornes                          | 2)        | 9      | 3    |
| Longueur des oreilles                      | >>        | 4      | I    |
| Largeur de la base, mesurée sur            |           | . 4    | _    |
| la courbure extérieure                     | 2)        | 4      | 3    |
|                                            | ,, -      | 4      | 3    |
| Distance entre les oreilles, prise         |           |        |      |
| en bas, suivant la courbure                |           |        |      |
| du chignon                                 | 2)        | 4      | 7    |
| Longueur du cou                            | >>        | 10     | 23   |
| Circonférence près la tête                 | 1         | 8      | 10   |
| Circonférence près les épaules.            | 2         | 2      | >>   |
| Hauteur du train de devant                 | 2         | 9      | 9    |
| Hauteur du train de derrière.              | 2         | 11     | 22   |
| Circonférence du corps derrière            |           |        |      |
| les jambes de devant                       | 3         | 8      | 5    |
| Même circonférence devant les              |           |        |      |
| jambes de derrière                         | 3         | 11     | 2)   |
| Longueur du tronçon de la queue            | »         |        | 3    |
|                                            |           | 4      |      |
| Circonférence à son origine                | >>        | 8      | 2    |
| Longueur du bras depuis le                 |           |        |      |
| coude jusqu'au genou                       | >>        | 11     | 2    |
| Circonférence à l'endroit le plus          |           |        |      |
| gros                                       | 1         | 1      | 3    |
| Circonférence du genou                     | <b>3)</b> | 5      | 4    |
| Longueur du canon                          | >)        | 6      | 6    |
| Circonférence à l'endroit le plus          |           |        |      |
| mince                                      | 2)        | 3      | 7    |
| Circonférence du boulet                    | >>        | 5      | 7    |
| Longueur du paturon                        | >>        | 4      | 3    |
| Circonférence du paturon                   | 2)        | 5      | 3    |
| on comercine an paracount                  |           |        | 0    |

| 0'                                | F     | 1    |      |
|-----------------------------------|-------|------|------|
| Circonférence de la couronne.     | >>    | 7    | 6    |
| Hauteur depuis le bas du pied     |       |      |      |
| jusqu'au genou                    | >>    | 10   | 99   |
| Longueur de la cuisse depuis la   |       |      |      |
| rotule jusqu'au jarret            | 1     | >>   | 5    |
| Circonférence près le ventre      | I     | 10   | 5    |
| Longueur du canon depuis le       |       |      | -2   |
| jarret jusqu'au boulet            | 1     | 2)   | 23   |
| Circonférence                     | >>    | 5    | Ι    |
| Longueur des ergots               | >>    | 3    | 6    |
| Hauteur des sabots                | >>    | 1    | 6    |
| Longueur depuis la pince jus-     |       |      |      |
| qu'au talon, dans les pieds       |       |      |      |
| de devant                         | >>    | 6    | 3    |
| Longueur dans les pieds de der-   |       | 0    | -    |
| rière                             | >>    | 6    | >>   |
| Largeur des deux sabots dans      | "     | 0    | "    |
| les pieds de devant               | >>    | 3    | >>   |
|                                   | ,,    | J    | ,,   |
| La même largeur dans ceux de      |       | 3    | 5    |
| derrière                          | >>    | 3    | 3    |
| Circonférence des deux sabots     |       | ~    |      |
| dans les pieds de devant          | >>    | 5    | 4    |
| Circonférence des deux sabots     |       | ~    |      |
| dans les pieds de derrière        | 2)    | 5    | 1    |
| Longueur du bois mesuré en        |       |      |      |
| ligne droite                      | 1     | 2    | 7    |
| Et de l'origine à la branche plus |       |      |      |
| courte et plus large              | 33    | 7    | 6    |
| Circonférence à son origine       | >>    | 3    | 10   |
| Au reste, il ne faut pas ju       | iger. | , pa | r la |
| C                                 | 0     | 1.   | 125  |

pi. po. lig.

figure que nous donnons du renne, de l'étendue en longueur et en grosseur de son bois. Il y a de ces bois qui s'étendent en arrière, depuis la tête de l'animal jusqu'à sa croupe, et qui pointent en avant par de grands andouillers de plus d'un pied de longueur. Les grandes cornes ou bois fossiles que l'on a trouvés dans plusieurs endroits, et notamment en Irlande, paroissent avoir appartenu à l'espèce du renne. J'ai été informé par M. Collinson qu'il avoit vu de ces grands bois fossiles qui avoient dix pieds d'intervalle entre leurs extrémités, avec des andouillers qui s'étendent en avant de la face de l'animal, comme dans le bois du renne.

C'est donc à cette espèce, et non pas à celle de l'élan, que l'on doit rapporter les bois ou cornes fossiles de l'auimal que les Anglois ont appelé moosedeer; mais il faut néanmoins convenir qu'actuellement il n'existe pas de rennes assez grands et assez puissans pour porter des bois aussi gros et aussi longs que ceux qu'on a trouvés sous terre en Irlande, ainsi que dans quelques autres endroits de l'Europe, et même dans

l'Amérique septentrionale.

Au reste, je ne connoissois qu'une seule espèce de renne, auquel j'ai rapporté le caribou d'Amérique, et le daim de Groenland, dont M. Edwards a donné la figure et la description; et ce n'est que depuis peu d'années que j'ai été informé qu'il y en avoit deux espèces ou plutôt deux variétés, l'une beaucoup plus grande que l'autre. Le renne dont nous donnons ici la figure et la description est de la petite espèce, et probablement le même que le daim du Groenland de M. Edwards.

Quelques voyageurs disent que le renne est le daim du Nord, qu'il est sauvage en Groenland, et que les plus forts n'y sont que de la grosseur d'une génisse de deux

ans.

Pontoppidan assure que les rennes périssent dans tous les pays du monde, à l'exception de ceux du Nord, où il faut même qu'ils habitent les montagnes; mais il ajoute des choses moins croyables, en disant que leur bois est mobile, de façon que l'animal peut le plier en avant ou en arrière, et qu'il a au dessus des paupières une petite ouverture dans la peau, par laquelle il voit un peu, quand une neige trop aboudante l'empèche d'ouvrir les yeux. Ce dernier fait me paroît imaginé d'après l'usage des Lapons, qui se couvrent les yeux d'un morceau de bois fendu, pour éviter le trop grand éclat de la neige, qui les rend aveugles en peu d'années, lorsqu'ils n'ont pas l'attention de diminuer par cette précaution le reflet de cette lumière trop blanche, qui fait grand mal aux yeux.

Une chose remarquable dans ces animaux, c'est le craquement qui se fait entendre dans tous leurs mouvemens : il r'est pas mème nécessaire pour cela que leurs jambes soient en mouvement; il suffit de leur causer quelque surprise ou quelque crainte en les touchant, pour que ce craquement se fasse entendre. Ou assure que la mème chose arrive à l'élan : mais nous n'avons pas été à portée de le vérifier.

\*Nous ajouterons à ce que nous avons dit au sujet du craquement qui se fait entendre dans tous les mouvemens du renne, une observation que M. le marquis d'Amezaga a eu la bonté de nous communiquer. « On pourroit croire, dit-il, que ce bruit ou craquement vient des pinces du pied, qui se frapperoient l'une contre l'autre comme des castagnettes, d'autant que les rennes ont le pied long et plat. Je cherchai à reconnoître d'où provenoit ce bruit dans les rennes que le roi de Suède avoit envoyés à S. A. S.

Mgr. le prince de Condé; je le demandai aux Lapons qui les avoient amenés. Ils touchèrent assez légèrement un de ces rennes, et j'entendis le craquement sans ponvoir distinguer d'où il venoit. L'animal avoit été touché si foiblement, qu'il n'avoit pas même changé de place. Je jugeai des lors que le bruit ne venoit pas de ses pinces. Je me mis sur le ventre, et, sans faire marcher le renne, je guettai le moment où il lèveroit son pied. Dès qu'il fit ce mouvement, j'entendis l'articulation du pied faire le bruit que j'avois entendu d'abord, mais plus fort, parce que ce mouvement avoit été plus grand. Je restai dans la même attitude, pour m'assurer du craquement dans les pieds de derrière comme dans ceux de devant ; j'entendis aussi celui du genou, mais bien moins fort que celui du picd; celui du jarret ne s'entend presque pas. »

Ces reunes sont morts tous deux à Chantilly, de la même maladie; c'est une inflâmmation à la gorge, depuis la langue jusqu'aux bronches du poumon. On auroit peut-être pu les guérir en leur dounant des breuvages rafraîchissans; car ils se portoient très-bien, étoient même assez gras jusqu'au jour où ils ont été atteints de cette inflammation. Ils paissoient comme des vaches, et ils étoient très-avides de la mousse grise qui

s'attache aux arbres.

Il est donc certain, par les observations de M. le marquis d'Amezaga, que, dans les rennes, ce n'est qu'aux articulations des os des jambes que se fait le craquement, et il est plus que probable qu'il en est de même dans l'élan et dans les autres animanx qui fout entendre ce bruit.

En Laponie et dans les provinces septentrionales de l'Asie, il y a peut-être plus de rennes domestiques que de rennes sauvages; mais, dans le Groenland, les voyageurs

disent qu'ils sont tous sauvages

Ces animaux sont timides et fuyards, et sentent les hommes de loin. Les plus forts de ces rennes du Groenland ne sont pas plus gros qu'une génisse de deux ans, et c'est ce qui me fait présumer qu'ils sont la petite espèce qu'Edwards appelle daims de Groenland, moins grands de plus d'un tiers que ceux de la grande espèce. Les uns et les autres perdent leur bois au printemps, et leur poil tombe presque en même temps : ils maigrissent alors, et leur peau devient mince; mais en automne ils engraissent, et leur peau s'épaissit. C'est par cette alteruative, dit M. Anderson, que tons les animaux du Nord supportent mieux les ex-

trèmes du froid et du chaud ; gras et fourrés en hiver, légers et secs durant l'été. Dans cette dernière saison, ils broutent l'herbe tendre des vallons; dans l'autre, ils fouillent sous la neige et cherchent la mousse des rochers.

#### SUR LE RENNE.

Extrait de la lettre de M. le comte de Mellin, chambellan du roi de Prusse, datée du château d'Anizow, près Stettin, le 15 novembre 1784.

\* J'ai encore l'honneur de communiquer à M. le comte la gravure d'un renne mâle, que j'ai peint d'après nature : celle de la femelle et du faon, je l'attends tous les jours de mon graveur ; j'aurai l'honneur de vous en envoyer un exemplaire, si vous le désirez. Le renne, lorsque je l'ai peint, n'avoit que deux ans, et portoit son second bois; c'est pourquoi il n'est pas encore si large d'empaumure, et chargé de tant de chevilles ou de cornichons que ceux que ces mêmes rennes portent présentement. Il faut aussi remarquer que le graveur a fait une faute en donnant à la barbe pendante du renne la figure d'une crinière qu'on diroit descendre du côté opposé. Si je puis, monsieur, vous faire plaisir par des miniatures, peintes en couleur d'après nature, de ces animaux, que j'ai faites avec beaucoup de soin, je vous les enverrai avec bien de la satisfaction.... S. A. S. monseigneur le margrave de Brandebourg Schwedt Frédéric-Henri, cousin du roi de Prusse, en a fait venir de la Suède et de la Russie, et m'a donné la permission de les dessiner, de les mesurer et de les observer. J'ai publié dans les Mémoires de la Société de Berlin, en allemand, les observations que j'ai faites, et j'ai l'honneur de vous en communiquer la substance. Il y a, comme vous le remarquez, M. le comté, deux espèces, ou plutôt deux variétés, l'une beaucoup plus grande que l'autre, du renne; je les connois toutes les deux. La différence entre ces deux espèces est aussi remarquable qu'entre le cerf et le daim. Les grands rennes, qui sont de la taille de nos cerfs, furent envoyés de la province Mezeu, dans le gouvernement d'Archangel, province renommée pour avoir les plus beaux et les plus grands rennes de toute la Russie : ce sont deux mâles et deux femelles. Deux femelles et un mâle vinrent de la Suède, qui n'étoient guère plus grands que nos daims, c'est-à-dire, les rennes femelles; car le mâle n'est pas parvenu jusqu'ici, étant mort sur le vaisseau. Voici quelques dimensions principales qui vous

feront voir d'un coup d'œil combien les rennes de Russie surpassent en grandeur ceux de Suède:

| DIMENSIONS                                                                 | RENNES DE RUSSIE. |         |              | RENNE<br>de<br>Suèbe. |           |           |         |           |          |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------|-----------------------|-----------|-----------|---------|-----------|----------|
| DU CORPS.                                                                  | mâle. femelle.    |         | mâle. femell |                       |           | fe        | mel     | le.       |          |
| Longueur du corps en<br>ligne droite depuis<br>le museau jusqu'à<br>l'anus | 9 Pie             | Pouces. | Plignes.     | crpieds.              | opponces. | s lignes. | *bieds. | coponces. | chignes. |
| Hauteur du train de<br>devant<br>Hauteur du train de                       | 3                 | 10      | 6            | 3                     | 5         | 8         | 2       | 10        | 6        |
| derrière<br>Circonférence du                                               | 3                 | 7       | 7            | 3                     | 5         | 3         | 2       | 11        | >>       |
| corps mesuré de-<br>vant les cuisses<br>Circonférence du                   | 3                 | 9       | 8            | 3                     | 8         | 3         | 2       | 11        | 6        |
| corps au milieu<br>Circonference du                                        |                   | 3       | <b>»</b>     | 4                     | 9         | 3)        | 3       | 4         | >>       |
| corps derrière les<br>épaules<br>Longueur de la tête                       | 4                 | 4       | 30           | 3                     | 5         | 6         | 3       | >>        | »        |
| jusqu'à l'origine<br>des hois<br>Circonference du mu-                      | I                 | 4       | >>           | 1                     | Į         | 5         | I       | >>        | מ        |
| seau prise derrière<br>les naseaux<br>Longueur du cou .                    | I                 | I       | 3 7          | »<br>I                | 11        | "<br>10   | »<br>I  | .I        | ))<br>)) |
| Circonférence derrière la tête                                             | 2                 | 4       | 4            | I                     | 4         | I         | 1       | 2         | 'n       |
| Circonférence devant<br>les épaules                                        |                   | "       | 6            | 2                     | 2         | 9         | ı       | 5         | 2)       |

Ce qui est très-remarquable, et dont cependant aucun naturaliste ne fait mention, c'est que les faons des rennes ont d'abord en naissant des bossettes, et qu'agés de quinze jours, ils ont déjà de petites dagues longues d'un pouce, de manière qu'ils touchent au bois peu de temps après leur mère. Les faons des rennes de Russie avoient le bois long d'un pied, et chaque perche avoit trois andouillers, au lieu que ceux de Suède ne portoient que des dagues moins longues, qui se séparoient au bout en deux andouillers. La figure du daim de Groenland, que donne M. Edwards, me paroît être celle d'un faon de trois mois, à la couleur près, qui est toute différente. Il est singulier que les femelles qui étoient pleines en arrivant, et qui depuis trois ans qu'elles sont à Schwedt ont mis bas chaque année un faon, n'ont produit que des femelles : ainsi je ne saurois dire si les faons mâles portent des bois plus longs et plus chargés d'andouillers que les femelles; mais on peut le supposer

en jugeant de la grande différence qu'il y a entre le bois du mâle et celui de la femelle. Les faons naissent aux mois de juin et de juillet, et ne portent pas de livrée; ils sont bruns, plus foncés sur le dos, et plus roux aux pieds, au cou et au ventre: cependant ectte couleur se noircit tous les jours, et au bout de six semaines ils ont le dos, les épaules, les côtés, le dessus du cou, le front et le nez d'un gris noir; le reste est jaunâtre, et les pieds fauves. J'ai dit que les faons touchent au bois d'abord après leur mère; cela arrive au mois d'oetobre, et c'est aussi alors que le rut commence.

Les rennes mâles poursuivent long-temps les femelles avant d'en pouvoir jouir. Les femelles russes entroient en rut quinze jours plus tôt que les femelles de Suède; il y eut même une femelle des faons russes qui, quoique âgée à peine de einq mois, souffrit au commencement de novembre les approehes du mâle, et mit bas l'année suivante un faon aussi grand que les autres. Cela prouve que le développement des parties de la génération du renne est plus prompt que dans aueun autre animal de cette grandeur : peut-être aussi la plus grande chalcur de notre climat, et la nourriture abondante dont ils jouissent, ont hâté l'aceroissement de ces rennes. Cependant le bois que portent les rennes femelles à l'âge de cinq mois n'indiqueroit-il pas une surabondanee de molécules organiques, qui peut occasioner un développement plus prompt des parties de la génération? il se peut même que les faons mâles soient en état d'engendrer au même âge. Le comportement du renne mâle que j'observois pendant le rut ressembloit plus a celui du daim qu'à celui du cerf. En s'approchant de la femelle, il la earessoit de sa langue, haussoit la tête, et rayoit comme le daim, mais d'une voix moins forte, quoique plus rauque. Il gonfloit en même temps ses grosses levres, et, en faisant échapper l'air, il les faisoit trembloter contre les gencives; alors il baissoit les jarrets des pieds de derrière, et je crus qu'il couvriroit ainsi la femelle, qui sembloit aussi l'attendre: mais, au lieu de cela, il fit jaillir beaucoup de semence sans houger; après quoi il étoit pendant quelques minutes comme perclus des pieds de derrière, et marehoit avec peine. Jamais je ne l'ai vu eouvrir de jour, mais c'étoit toujours la nuit ; il s'y prêtoit lentement et point en fuyant, comme les cerfs et les daims, qui, ainsi que je l'ai souvent observé dans mes bois et dans mon parc, sautent sur les biches tout en courant, en les arrêtant et les serrant quelquefois si rudement des pieds de devant, qu'ils leur enfoncent les ergots à travers la peau, et mettent leurs côtés en sang. Le rut commence à la mi-octobre, et finit à la fin du mois de novembre. Les rennes mâles ont pendant ee temps une odeur de bouc extrêmement forte.

On a fait des tentatives infructueuses pour faire couvrir des biches ou des daims par le renne. Le premier renne qui vint à Sehwedt fut pendant plusieurs années sans femelles; et comme il parut ressentir les impressions du rut, on l'enferma avec deux biches et deux daines dans un parc, mais il n'en approchait pas. On lui présenta des vaches l'année suivante, qu'il refusa constamment, quoiqu'il attaquât des femmes, et que plus il avançoit en âge, plus il devenoit furieux pendant le rut. Il donne non seulement des coups violens du haut de son bois, mais il frappe plus dangereusement des pieds de devant. Je me souviens qu'un jour le renne étant sorti de la ville de Schwedt, et se promenant par les champs, il fut attaqué par un gros chien de boucher; mais lui, sans s'épouvanter, se cabra et donna des pieds de devant un coup si violent au chien, qu'il l'assomma sur la place. Il n'avoit pas de Lois dans ce temps-là. Le bois tombe aux mâles vers Noël et au commencement de l'année, selon qu'ils sont plus ou moins vieux, et ils l'ont refait au mois d'août : les femelles, au contraire, muent au mois de mai, et elles touchent au bois au mois d'octobre; elles ont donc leur bois tout refait au bout de cinq mois; au lieu que les mâles y emploient huit mois : aussi les mâles, passé cinq ans, ont des bois d'une longueur prodigieuse; les surandouillers ont des empaumures larges, ainsi que le haut des perches; mais il est moins gros et plus cassant que celui du eerf ou du daim, C'est peut-être aussi pour le garantir d'autant plus lorsqu'il est encore tendre, que la nature l'a recouvert d'une peau beaucoup plus grosse que celle du refait du cerf ; car le refait du reune est beaucoup plus gros que celui du eerf; et eependant, lorsqu'il a touché au bois, les perches en sont bieu plus minces. Le renne ne peut guère blesser des andouillers comme le cerf; mais il frappe des empaumures du haut en bas; ee que Gaston Phœbus a déjà très-bien observé dans la description qu'il donne du rangier (page 97 de la Vénerie de Dufouilloux).... Tous ceux qui ont donné l'histoire du renne prétendent que le lait qu'on tire des femelles

ne donne pas de beurre; cela dépend, je crois, ou de la nourriture, ou de la manière de traiter le lait. Je fis traire à Schwedt les rennes, et trouvai le lait excellent, avant un goût de noix; j'en pris avec moi dans unc bouteille pour en donner à goûter chez moi, et fus très-surpris de voir, à mon arrivée, que le cahotement de ma voiture, pendant trois heures de chemin qu'il faut pour veuir de Schwedt à mon château, avoit changé ce lait en beurre ; il étoit blanc comme celui de brebis, et d'un goût admirable. Je crois donc, fondé sur cette expérience, pouvoir assurer que le lait de renne donne de très-bon beurre s'il est battu d'abord après avoir été tiré; car ce n'est que de la crème toute pure. En Suède, on prétend que le lait de renne a un goût rance et désagréable; ici, j'ai éprouvé le contraire. Mais, en Suède, la pâture est très-inférieure à celle d'Allemagne : ici, les rennes paissent sur des prairies de trèfles, et on les nourrit d'orge; car l'avoine, ils l'out constamment refusée; ce n'est que rarement qu'on leur donne du lichen rangiferinus, qui croît ici en petite quantité dans nos bois, et ils le mangent avidement. J'ai remarqué que le craquement que les rennes font entendre en marchant n'est formé que par les pinces des sabots qui se choquent, et par les ergots qui frappent contre les sabots. On peut s'en convaincre aisément en mettant un linge entre les pinces et les sabots, et en enveloppant les ergots de même : alors tout craquement cesse. Je crus, comme tout le monde, que ce craquement se formoit entre le boulet et le genou, quoique cela ne me parût guère possible; mais un cerf apprivoisé que j'ai dans mon parc me fit entendre un craquement pareil, quoique plus sourd, lorsqu'il me suivoit sur la pelouse ou sur le gravier, et je vis très-distinctement, en l'observant de près, que c'étoient les pinces des sabots qui, en claquant l'une contre l'autre, formoient ce craquement. En réitérant cette observation sur les rennes, je me suis convaincu qu'il en est tout de même avec eux. Je remarque aussi que, sans marcher, ils font entendre le même craquement lorsqu'on leur cause quelque surprise ou quelque crainte en les touchant subitement; mais cela provient de ce qu'en se tenant debout ils ont toujours les sabots éloignés et distinctement séparés, et que, dès qu'ils s'effraient ou qu'ils lèvent le pied pour marcher, ils joignent subitement les pinces du sabot et craquent. Au reste, c'est un événement très-remarquable

pour un naturaliste, que ces rennes se conservent et se multiplient dans un pays où la température du climat est bien plus douce que dans leur patrie, dans un pays où les neiges ne sont pas fréquentes et les hivers bien moins rudes, tandis qu'on a déjà tenté inutilement, depuis le seizième siècle, de les naturaliser en Allemagne, quoique alors le climat fût bien plus rude et les hivers plus rigoureux. Le roi Frédéric Ier de Prusse en recut de Sucde, qui moururent quelques mois après leur arrivée, et cependant dans ce temps-là il y avoit dans la Poméranie et dans la Marche, ainsi qu'aux environs de Berlin, beaucoup plus de marais et bien plus de bois, et il y faisoit, par cette raison, beaucoup plus froid qu'à présent. Il y a présentement cinq ans que ces rennes subsistent et se multiplient à Schwedt : étant voisin de cette petite ville, et S. A. S. me permettant de venir souvent chez elle, j'ai eu de fréquentes occasions de les voir ct de les observer, et tout ce que j'ai eu l'honneur de vous dire au sujet de ces rennes est le fruit de ces observations fréquemment réitérées.

SUR LE RENNE.

Extrait d'une lettre de M. le chevalier de Buffon à M. le comte de Buffon.

Lille, 30 mai 1785.

\* Il vient d'arriver ici trois rennes, dont un mâle âgé de six ans, une femelle âgée de trois ans, et une petite femelle âgée d'un an. L'homme qui les conduit et qui les montre pour de l'argent assure qu'il les a achetés dans une peuplade de Lapons, nommée en suédois Deger Forth Capel, dans la province de Wertu bollo, à quatrevingt-dix milles (deux cent soixante-dix lieues de France) de Stockholm, et huit milles (vingt-quatre lieues) d'Uma. Il les a débarqués à Lubeck au mois de novembre de l'année dernière. Ces trois jolis animaux sont très-familiers; le jeune surtout jouc comme un chien avec ceux qui le caressent. Ils sont gras, fort gais, et se portent trèsbien.

J'ai comparé, le livre à la main, ces rennes à la description que vous en faites; elle est parfaite sur tous les points. Le mâle a un bois couvert de divet, comme le refait du cerf; ce bois est très-chaud au toucher : chaque branche a dix-sept pouces de longueur, depuis la naissance jusqu'à l'extrémité où l'on commence à reconnoître deux andouillers qui se forment à tête ronde et non pointue comme ceux du cerf. Ces deux

branches se séparent dans la forme que je vous présente ; leur courbure est en avant : elles sont uniformes et de la plus belle venue. Les deux andouillers qui sont près de la tête croissent en avant en se rapprochant du nez de l'animal, deviennent plats et larges avec six petits andouillers, le tout imitant la forme d'une main qui auroit six doigts écartés, et le reste du bois produisant beaucoup de rameaux qui croissent presque tous en avant, autant que j'ai pu en juger par un dessin très-mal fait que le maître de ces rennes m'a présenté du dernier bois du renne qu'il a vendu en Allemagne. Ce bois avoit quatre pieds de hauteur, et pesoit vingt-sept livres. L'extrémité de chaque branche se termine par de larges palettes qui portent de petits andouillers comme celles qui sont près de la tête. La régularité du jeune bois que j'ai vu, et sa belle venue, annoncent qu'il sera superbe.

Ils mangent du foin, dont ils choisissent les brins qui portent la graine. La chicorée sauvage, les fruits et le pain de seigle sont la nourriture qu'ils préferent à toute autre. Quand ils veulent boirc, ils mettent un pied dans le seau et cherchent à troubler l'eau en la battant. Ils ont tous trois le mème usage, et laissent presque toujours leur pied dans le seau en buvant.

La femelle a deux proéminences qui annoncent la naissance du refait; le petit en a de mème. J'ai vu le bois de la femelle de l'année dernière; il n'est pas plus grand qu'un bois de chevreuil : il est tortueux, noueux, et chaque branche est d'une forme très-irrégulière.

J'y ai reconnu tous les caractères que vous désignez : le craquement des pieds lorsqu'ils marchent, et surtout après le repos; le poil long et blanchâtre sous le cou; leur forme, qui tient de celle du bœuf et du cerf; la tète semblable à celle du bœuf, ainsi que les yeux; la queue très-courte et semblable à celle du cerf; le derrière de la croupe blanchâtre comme sur le cerf. Ce renne n'a dans ses mouvemens ni la pesanteur du bœuf ni la légèreté du cerf, mais il a la vivacité de ce dernier, tempérée par sa forme, qui n'est pas aussi svelte. Je les ai vus ruminans; ils se mettent à genoux pour se coucher. Ils ont horreur des chiens; ils les fuient avec frayeur, ou cherchent à les frapper avec les pieds de devant. Leur poil est d'un brun fauve; ce fauve se dégrade jusqu'au blanchâtre sous le ventre, aux deux côtés du cou et derrière la croupe.

On remarque au dessous de l'angle inté-

rieur de chaque œil une ouverture longitudinale où il seroit aisé de faire entrer un gros tuyau de plume; c'est sans doute le larmier de ces animaux.

Les deux éperons qu'ils ont à chaque jambe en arrière sont gros, et assez longs pour que la corue pointue dont ils sont armés pose à terre lorsque l'animal marche; les éperons s'écartent dans cette position, et l'animal marque toujours quatre pointes en marchant, dont les deux de derrière entrent de quatre à cinq lignes dans le sable. Cette conformation doit leur être fort utile pour se cramponner dans la neige.

Le mâle a cinq pieds six pouces de longueur depuis le bout du museau jusqu'à la naissance de la queue, et trois pieds quatre pouces de hauteur depuis la sole jusqu'au garrot;

La femelle, quatre pieds six pouces de longueur, et trois pieds de hauteur;

Le petit, quatre pieds un pouce de longueur, et deux pieds sept pouces de hauteur; il croît à vue d'œil.

Ils ont huit petites dents incisives du plus bel émail, et rangées à merveille à l'extrémité antérieure de la mâchoire inférieure, cinq molaires de chaque côté au fond de la bouche. Il y a un espace de quatre doigts entre les molaires et les incisives de chaque côté, dans lequel espace il n'y a point de dents. La mâchoire supérieure a de même et seulement cinq molaires de chaque côté au fond de la bouche; mais elle n'a aucune incisive.

Le temps du rut est le même que celui du cerf. La femelle a été couverte au mois de novembre de l'année dernière, à quatre lieues d'Upsal.

En voilà bien long, et peut-être beaucoup trop sur des animaux que vous connoissez mieux que moi sans les avoir vus; mais comme il n'en a pas paru jusqu'ici de vivans en France, j'ai pensé que mes observations pourroient vous être agréables, etc.

### OBSERVATIONS SUR LE RENNE;

Par M. le professeur ALLAMAND.

\*Le renne qui est représenté ici étoit un mâle . La couleur de son poil étoit d'un gris cendré à l'extrémité, mais blanche vers sa racine. Tout son corps étoit couvert d'un duvet fort épais, d'où sortoient en divers endroits quelques poils assez roides dont la

1. Tome XV, page 52, édition de Hollande.

pointe étoit brune. La partie inférieure de son cou se faisoit remarquer par des poils de huit à neuf pouces, dont elle étoit toute couverte, et qui étoient beaucoup plus fins que des crins, et d'un beau blanc. Le bout de son museau étoit noir et velu. Chacune des perches de son bois étoit chargée de trois andouillers : ceux qui sortoient de la partie inférieure étoient dirigés en avant sur le front; ils se terminoient tous en pointe, et ce n'étoit qu'à l'extrémité supérieure de chaque perche qu'on remarquoit des empaumures; mais vraisemblablement il en auroit paru d'autres, si l'animal avoit vécu plus long-temps. Je vois par un dessin que M. Camper a fait de cet animal, lorsqu'il étoit plus âgé de quatre mois, et qu'il a eu la bonté de me communiquer, que les empaumures du haut du bois s'étoient élargies, qu'elles commençoient à former de nouveaux andonillers, et que ceux qui sont représentés pointus dans notre planche avoient acquis plus de largeur.

Cc renne avoit les jambes plus courtes, mais plus fortes et plus grosses que celles du cerf. Ses sabots étoient aussi beauconp plus larges, et par là même plus propres à le soutenir sur la neige; le bout de l'un étoit placé sur l'extrémité de l'autre. Voici les dimen-

sions de ses principales parties:

|                                    | i. | po. | lig. |
|------------------------------------|----|-----|------|
| Longueur du corps, mesuré en       |    |     |      |
| ligue droite, depuis le bout du    |    |     |      |
| museau jusqu'à l'anus              | 4  | 8   | 3)   |
| Hautenr du train de devant         | 2  | 8   | >>   |
| Hauteur du train de derrière       | 3  | 2   | >>   |
| Longueur de la tête depuis le bout |    |     |      |
| du museau jusqu'à l'origine des    |    |     |      |
| cornes                             | >> | 7   | 6    |
| Longueur des cornes                | 1  | ,   | - >> |
| Longueur de l'andouiller qui est   |    |     |      |
| dirigé au devant de la tète        | )) | 4   | 9    |
| Distance entre les cornes          | 2) | 2   | 6    |
| Distance entre les deux naseaux    | 33 | 1   | 2    |
| Distance d'un œil à l'autre        | >> | 5   | >>   |
| Longueur de l'œil d'un angle à     |    |     |      |
| l'autre                            | 9) | 1   | 6    |
| Hauteur des jambes de derrière     |    |     |      |
| jusqu'à l'abdomen                  | 2  | 1   | >>   |
| Longueur de la queue               | 33 | 6   | 2)   |
| Circonférence du corps prise au-   |    |     |      |
| tour du ventre                     | 4  | 2   | 2)   |
|                                    |    |     |      |

Ce renne n'est pas le seul qui ait paru dans nos provinces: M. le professeur Camper en a reçu un qui malheureusement n'a vécu chez lui que vingt-quatre heures; sa prompte mort est une perte pour l'histoire naturelle. Si cet animal avoit pu être observé pendant quelque temps par un homme aussi exact et pénétrant que M. Camper, nous serions parfaitement instruits de tout ce qui le regarde; cependant nous avons lieu de nous féliciter qu'il soit tombé en si bonnes mains. M. Camper l'a anatomisé avec soin, et il m'en a envoyé une description très intéressante, qui le fera connoître mieux qu'il ne nous est connu par tout ce que les autres en ont dit jusqu'à présent; on la lira ici avec plaisir : la voici donc telle qu'il a bien voulu me la communiquer:

### DESCRIPTION DU RENNE,

Faite à Groningue par M. le professeur P. CAMPER.

Le renne qu'on m'avoit envoyé de la Laponie par Drontheim et Amsterdam arriva à Groningue le 21 juin 1771. Il étoit fort foible, non seulement à cause de la fatigue du voyage et de la chaleur du climat, mais probablement surtout à cause d'un ulcère entre le bonnet ou deuxième estomac et le diaphragme, dont il mourut le lendemain. Dès qu'il fut chez moi, il mangea avec appétit de l'herbe, du pain et autres choses qu'on lui présenta, et il but assez copieusement. Il ne mourut point faute de nourriture; car, en l'ouvrant, je trouvai ses estomacs et ses boyaux remplis. Sa mort fut lente et accompagnée de convulsions qui étoient tautôt universelles et tautôt uniquement visibles à la tête : les yeux surtout en souffrirent beaucoup.

C'étoit un mâle âgé de quatre ans : tous les os de son squelette offroient encore les épiphyses; ce qui prouve qu'il n'avoit pas atteint son plein accroissement, auquel il ne seroit parvenu qu'à l'âge de cinq ans. Ainsi on en pent conclure que cet animal

peut vivre au moins vingt ans.

La couleur du corps étoit brune et mêlée de noir, de jaune et de blanc: le poil du ventre, et surtout des flancs, étoit blanc avec des pointes brunes, comme daus les autres bêtes fauves; celui des jambes étoit d'un jaune foncé; celui de la tête tiroit sur le noir; celui des flancs étoit très-touffu; celui du cou et du poitrail étoit aussi fort épais et très-long.

Le poil qui couvroit le corps étoit si fragile, qu'il se cassoit transversalement dès qu'on le tiroit un peu : il étoit d'une figure ondoyée, et d'une substance assez semblable à celle de la moelle des jones dont on fait les nattes; sa partie fragile étoit blanche. Le poil de la tête, du dessous du cou et des jambes jusqu'aux ongles, n'avoit point cette fragilité; il étoit au contraire aussi fort que celui d'une vache.

La couronne des sabots étoit recouverte de tous côtés d'un poil fort long. Les pieds de derrière avoient entre les doigts une pellicule assez large, faite de la peau qui couvroit le corps, mais parsemée de petites

glandes.

A la hauteur des couronnes des sabots, il y avoit une espèce de canal qui pénétroit jusqu'à l'articulation du canon avec les osselets des doigts: il étoit de la largeur du tuyau d'une plume à écrire, et rempli de fort longs poils. Je n'ai pas pu découvrir un semblable canal aux pieds de devant, et j'en

ignore l'usage.

La figure de cet animal différoit beaucoup de celle qui a été décrite par les auteurs qui en ont parlé, et de celle que j'ai dessinée il y a deux ans, et cela parce qu'il étoit extrèmement maigre. MM. Linnæus, les auteurs de l'Encyclopédie, et Edwards, le dépeignent tous fort gras, et par conséquent plus rond et plus épais.

Voici les dimensions de ses principales parties, prises avec le pied de Groningue, qui est un peu moins long que celui de

France:

| A A ULLECO .                       |     |     |      |
|------------------------------------|-----|-----|------|
|                                    | рi. | po. | lig. |
| Longueur de la tête, depuis le     |     |     |      |
| bout du museau jusqu'à la          |     |     |      |
| nuque du cou                       | 1   | 2   | 27   |
| Hauteur verticale de la tête, là   |     |     |      |
| où elle est plus grosse            | >>  | 8   | 27   |
| Longueur des oreilles              | 2)  | 5   | 32   |
| Longueur des vertèbres du cou,     |     |     |      |
| entre la tête et la première       |     |     |      |
| côte                               | I   | 29  | 3)   |
| Longueur du corps, depuis l'é-     | -   |     |      |
| paule jusqu'à l'extrémité de       |     |     |      |
| l'ischion                          | 3   | 6   | 3)   |
| Longueur de l'omoplate             | I   | 2)  | 27   |
| Longueur de l'os du bras           | 2)  |     |      |
|                                    |     | II  | >)   |
| Longueur du canon                  | 3)  | 9   | 30   |
| Longueur des doigts du pied de     |     | _   |      |
| devant avec les sabots             | 2)  | 5   | 6    |
| Longueur de l'os de la jambe       | 1   | >>  | 31   |
| Longueur du canon                  | 1   | 33  | 37   |
| Longueur des doigts du pied de     |     |     |      |
| derrière avec les sabots           | 33  | 6   | 31   |
| Hauteur du train de devant         | 3   | 33  | 37   |
| Longueur depuis le bout du mu-     |     |     |      |
| seau jusqu'à l'anus                | 5   | 39  | 31   |
| Distance entre l'os des îles et la |     |     |      |
| rotule                             | 1   | 4   | 93   |
|                                    |     |     |      |

BUFFON. VI.

|                                  | pi. | po. | lig. |
|----------------------------------|-----|-----|------|
| Distance entre l'extrémité de    |     |     |      |
| l'ischion et la rotule           | 1   | 4   | 33   |
| Hauteur de la partie inférieure  |     |     |      |
| du corps par dessus terre        | 1   | 6   | >>   |
| Distance entre le poitrail et le |     |     |      |
| pénis                            | 2   | 33  | 10   |
| Longueur de l'espace qu'occu-    |     |     | 111  |
| pent les côtes dans les flancs   |     |     |      |
| du squelette                     | 1   | ))  | 23   |
|                                  |     |     |      |

Les yeux ne diffèrent pas de ceux du daim ou du cerf; la prunelle est transversale, et l'iris brun tirant sur le noir; ses larmiers, semblables à ceux des cerfs, sont remplis d'une matière blanchâtre, résineuse et plus ou moins transparente. Il y a deux points lacrymaux et deux canaux, comme dans le daim. La paupière supérieure a des cils fort longs et noirs : elle n'est pas percée, comme l'ont prétendu quelques auteurs; elle est entière. L'évêque Pontoppidan, et, sur son autorité, M. Haller, ont même voulu rendre raison de cette perforation de la paupière; ils l'ont jugée nécessaire dans un pays presque toujours couvert de neige, dont la blancheur auroit pu nuire par sou éclat aux yeux de ces animaux sans ce secours. Les hommes, faits pour pouvoir vivre dans tous les climats, préviennent, autant qu'ils peuvent, la cécité par des voiles ou de petites machines trouées, qui affoiblissent l'éclat de la lumière. Le renne, fait pour ce seul climat, n'avoit pas besoin de ce mécanisme; mais il a cette membrane ou paupière interne si visible dans les oiseaux, et qui se trouve dans plusieurs quadrupèdes, sans y être mobile que dans un petit nombre. Cette membrane n'est pas non plus percée dans le renne; elle peut couvrir toute la cornée, jusqu'au petit angle de l'œil.

Son nez est fort large, comme dans les vaches, et le museau est plus ou moins plat, couvert d'un poil long grisâtre, et qui s'étend jusqu'à l'intérieur des narines. Les lèvres sont aussi revêtues de poils, excepté un petit bord qui est noirâtre, dur et trèsporeux. Les narines sont fort éloignées l'une de l'autre. La lèvre intérieure est étroite, et la bouche très-fendue, comme dans la

brebis.

Il y a huit dents incisives à la mâchoire inférieure, mais très-petites, et très-lâchement attachées; il n'en a point à la mâchoire superieure, non plus que les autres ruminans: mais j'ai cru y remarquer des crochets, quoiqu'ils ne paroissent pas encore hors des gencives; dans la mâchoire

inferieure, je n'en ai vu aucun indice. Les chevaux en ont aux deux machoires, mais il est rare que les jumens en aient. Les daims, tant males que femelles, n'en ont presque jamais; mais j'ai préparé cet eté la tête d'une biche nouvellement née, qui a un très-graud crochet à la machoire supérieure du côté gauche. La nature varie trop dans cette partie pour qu'on puisse y déterminer rien de constant. Il y a six dents mâchelières à chaque côté des deux machoires, c'est-à-dire qu'il y en a vangt-quatre en tout.

Je n'ai rien à remarquer au sujet des cornes : elles ne faisoient que de naître. L'une avoit un ponce, et l'autre un ponce et deni de hauteur; leur base étoit située entre l'orbite et l'occiput, un peu plus près de ce dernier. Le poil qui les couvroit étoit joliment contourné, et d'un gris tirant sur le noir; en le voyant d'une certaine distance, ou auroit pris les deux touffes de ce poil pour deux grandes souris posées sur la tète

de l'animal.

Le con est court et un peu plus arqué que celui de la brebis, mais moins que celui du chameau. Le corps paroit robuste; le dos est un peu élevé vers les épaules, et assez droit partout ailleurs, quoique les vertèbres soient un peu formées en arc.

La queue est fort petite, recourbée en

bas, et très-garnie de poils.

Les testicules sont très-petits, et ne proissent point hors du corps. La verge n'est pas grande: le prépuce est sans poil, comme un nombril; il est fort ridé en dedans, et chargé ou couvert d'une croûte pierreuse.

Les sabots sont grands, longs, et convexes en deliors; mais ils n'avoient pas les bouts places les uns sur les autres, comme ceux du renue que j'ai dessiné il y a deux ans. Les ergots sont aussi fort longs, et ceux des pieds antérieurs touchoient à terre quand l'animal étoit debout: mais ceux des pieds postérieurs étoient placés plus haut, et ne descendoient pas si bas: aussi les os des doigts en sont-ils plus courts.

Ces huit ergots étoient creux, apparemment parce que l'animal ne les usoit pas.

Les intestins étoient exactement semblables à ceux du daim. Il n'y avoit point de vésicule du fiel; les reins étoient lisses et sans division; les poumons, étoient grands; la trachée-artère étoit extrêmement large.

Le cour était d'une grandeur médiocre, et, comme celui du daim, ne contenoit qu'un seul osselet. Cet osselet soutient la base de la valvule semi-lunaire de l'aorte, qui est opposée aux deux autres, sur lesquelles les artères coronaires du cœur prennent leur origine. Ce même osselet donne de la fermeté à la cloison membraneuse qui est entre les deux sinus du cœur, et à la base de la valvule triglochine du ventricule droit.

Ce qui m'a paru de plus remarquable dans cet animal est une poche membraneuse et fort large, placée sous la peau du cou, et qui prenoit son origine entre l'os hyoïde et le cartilage thyroïde par un canal conique. Ce canal alloit en s'élargissant, et se changeoit en une espèce de sac membraneux, soutenu prr deux muscles oblongs. Ces muscles tir nt leur origine de la partie inférieure de l'os hyoïde, précisément là où la base, l'os graniforme, et les cornes se réunissent.

Ces muscles sont plats, minces, larges d'un demi-ponce, et descendent des deux côtés de la poche jusqu'au milieu du sac, où les fibres se séparent et se perdent dans la membrane extérieure et niusculeuse de la poche; ils relevent et soutiennent cette partie à peu près comme les crémastères soutiennent et élèvent le péritoine qui est autour des testicules dans les singes et autres animaux semblables.

Cette poche s'ouvre dans le larynx, sous la racine de l'épiglotte, par un large orifice qui admettoit mon doigt très-aisément.

Lorsque l'animal fait sortir avec force l'air des poumons, comme quand il fait des mugissemens, l'air tombe dans cette poche, l'enfle, et cause nécessairement une tumeur considérable à l'endroit indiqué; le son doit aussi nécessairement changer beaucoup par là; les deux muscles vident la poche de l'air quand l'animal cesse de mugir.

J'ai démontré, il y a vingt ans, une semblable poche dans plusieurs papions et guenons; et, l'année passée, j'ai eu occasion de faire voir à mes auditeurs qu'il y en avoit une double dans l'orang-outang. J'en donnerai la description et la figure dans un mémoire que je me propose de publier sur la voix de l'homme et de plusieurs animaux. Je ne saurois déterminer si la femelle renne a cette poche comme le mâle. Dans ies singes, les deux sexes en sont pourvus. Je ne me souviens pas de l'avoir trouvée dans le daim; la biche ne l'a pas.

# LE BOUQUETIN, LE CHAMOIS,

## ET LES AUTRES CHÈVRES.

Quorqu'it y ait apparence que les Grecs onnoissoient le bouquetin et le chamois, ils e les ont pas désignés par des dénominaons particulières ni même par des caracères assez précis pour qu'on puisse les reonnoître : ils ne les ont indiqués que sous e nom générique de chèvres sauvages. Vraiemblablement ils présumoient que ces anihaux étoient de la même espèce que les hèvres domestiques, puisqu'ils ne leur ont oint applique de noms propres, comme ils ont fait à tous les animaux d'espèces difféentes. Au contraîre, nos naturalistes molernes ont tous régardé le houquetin et le hamois comme deux espèces réellement disinctes, et toutes deux différentes de celles le nos chevres. Il y a des faits et des raisons pour et contre ces deux opinions; et nous illons les exposer, en attendant que l'expéience nous apprenne si ces animaux peuvent e mêler et produire ensemble des individus éconds et qui remontent à l'espèce originaire; ce qui seul peut décider la question.

Le bonquetin mâle diffère du chamois par a longueur, la grosseur, et la forme des cornes; il est aussi beaucoup plus grand de corps, et il est plus vigourenx et plus fort : cependant le bonquetin femelle à les cornes différentes de celles du mâle, beaucoup plus petites, et assez ressemblantes à celles du chamois. D'ailleurs ces animaux ont tons deux les mêmes habitudes, les mêmes mœurs, et la même patrie : seulement le bonquetin, comme plus agile et plus fort, s'élève jusqu'au songuet des plus hautes montagnes, au lien que le chamois n'en habite que le second étage : mais ni l'un ni l'autre ne se trouvent dans les plaines. Tous deux se fraient des chemins dans les neiges; tous deux franchissent les précipiées en bondissant de rocher en rocher; tous deux sont converts d'une peau ferme et solide, et vêtus en hiver d'une double fourrure, d'un poil extérieur assez rude, et d'un poil autérieur plus fin et plus fourni; tous deux ont une raie noire sur le dos; ils ont aussi la queue à peu près de la même grandeur : le nombre des ressemblances extérieures est si grand en comparaison des différences, et la conformité des parties intérieures est si complete, qu'en raisonnaut en consequence de tous ces rapports de similitude, on seroit porté à conclure que ces deux animaux ne sont pas d'une espèce réellement différente, mais que ce sont simplement des variétés constantes d'une seule et même espèce. D'ailleurs les bouquetins, aussi bien que les chamois, lorsqu'on les prend jennes et qu'on les élève avec les chevres domestiques, s'apprivoisent aisément, s'accoutument à la domesticité, prennent les mêmes nia-urs, vont comme elles en troupeaux. reviennent de même à l'étable, et vraisemblablement s'accomplent et produisent ensemble. J'avoue rependant que ce fait, le plus important de tous, et qui setil décideroit la question, ne nous est pas courin. Nous n'avons pu savoir 1, ni par nous ni par d'autres, si les bouquetins et les chamois produisent avec nos clievres; seulement nous le soupconnous : nous sommes à cet égard de l'avis des ancieus; et de plus notre présomption nous pavoit fondée sur des analogies que l'expérience a rarement démentles.

Cependant (et voici les raisons contre) Pespèce du bonquetin et celle du chamois sont toutes deux subsistantes dans la nature, et toutes deux constantment distinctés. Le chamois vient quelquefois de lui-thème se mèler au troupeau des chèvres domestiques; le bonquetin ne s'y mèle Jamais, à moins qu'on ne l'ait apprivoisé. Le bouquetin et le bouc ont une tres-longue barbe, et le chamois n'en a point. Les cornes du chamois male et femelle sont très-petites; celles du bouquetin mâle sont si grossès et si longnes, qu'on n'imagmeroit pas qu'elles pussent ap-

i. Dans la compilation que MM. Arnault de Nobleville et Salerne ont faite sur l'histoire des animaux, il est dit (tome IV, page 264) que les chamois sont en rut presque tout le mois de septembre que les femelles portent neuf mois, et qu'elle mettent bas, pour l'ordinaire, en juin. Si ces faits étoient vrais, ils indiqueroient très-clairement que le chamois n'est pas de la même espèce que la chèvre, qui ne porte qu'environ cinq mois: mais je les crois suspects, pour ne pas dire faux. Les chasseurs, comme on le pent voir par les passages que je citerai, assurent, au contraire, que le chamois et le bouquetin ne sont en rut que dans le mois de novembre, et que les femelles mettent bas au mois de mai : ainsi le temps de la gestation, au lien de s'etendre à neul mois, doit se reduire à peu près à cinq, comme dans les chèvres domestiques. Au reste, nous en appelons à l'experience, et nous ne croyons pas qu'elle nous démeute.

partenir à un animal de cette taille; et le chamois paroît différer du bouquetin et du bouc par la direction de ses cornes, qui sont un peu inclinées en avant dans leur partie inférieure, et courbées en arrière à la pointe en forme d'hameçon: mais, comme nous l'avons déjà dit en parlant des bœufs et des brebis, les cornes varient prodigieusement dans les animaux domestiques; elles varient beaucoup aussi dans les animaux sauvages, suivant les différens climats. La femelle dans nos chèvres n'a pas les cornes absolument semblables à celles de son mâle : les cornes du bouquetin mâle ne sont pas fort différentes de celles du bouc; et comme la femelle du bouquetin se rapproche de nos chèvres, et même du chamois, par la taille et par la petitesse des cornes, ne pourroit-on pas en conclure que ces trois animaux, le bonquetin, le chamois, et le bouc domestique, ne font, en effet, qu'une seule et même espèce, mais dans laquelle les femelles sont d'une nature constante, et semblables entre elles, au lieu que les mâles subissent des variétés qui les rendent différens les uns des autres? Dans ce point de vue, qui n'est peut-être pas aussi éloigné de la nature que l'on pourroit l'imaginer, le bouquetin seroit le mâle dans la race originaire des chèvres, et le chamois en seroit la femelle 1. Je dis que ce point de vue n'est pas imaginaire, puisque l'on peut prouver par l'expérience qu'il y a des espèces dans la nature où la femelle peut également servir à des mâles d'espèces différentes, et produire de tous deux : la brebis produit avec le bouc aussi bien qu'avec le belier, et produit tonjours des agneaux, des individus de son espèce ; le belier, au contraire, ne produit point avec la chèvre : on peut donc regarder la brebis comme une femelle commune à deux mâies différens, et, par conséquent, elle constitue l'espèce indépendamment du mâle. Il en sera de même dans celle du bouquetin; la femelle seule y représente l'espèce primitive, parce qu'elle est d'une nature constante : les mâles, au contraire, ont varié, et il y a grande apparence que la chèvre domestique, qui ne fait, pour ainsi dire, qu'une seule et même femelle avec celle du chamois et du bouquetin, pro-

1. Le défaut de barbe dans le chamois est un caractère féminin qu'il faut réunir avec les autres. Le chamois mâle paroît, ainsi que sa femelle, participer aux qualités féminines de la chèvre : ainsi on peut présumer que le bouc domestique engendreroit avec la femelle du chamois, et qu'au contraire le chamois mâle ne pourroit engendrer avec la chèvre domestique. Le temps confirmera ou détruira cette conjecture.

duiroit également avec ces trois différens mâles, lesquels seuls font variété dans l'espèce, et qui, par conséquent, n'en altèrent pas l'identité, quoiqu'ils paroissent en changer l'unité.

Ces rapports, comme tous les autres rapports possibles, doivent se trouver dans la nature des choses : il paroît même qu'en général les femelles contribuent plus que les mâles au maintien des espèces; car quoique tous deux concourent à la première formation de l'animal, la femelle, qui seule fournit ensuite tout ce qui est nécessaire à son développement et à sa nutrition, le modifie et l'assimile plus à sa nature ; ce qui ne peut manquer d'effacer en beaucoup de parties les empreintes de la nature du mâle : ainsi, lorsqu'on veut juger sainement une espèce, ce sont les femelles qu'il faut examiner. Le mâle donne la moitié de la substance vivante; la femelle en donne autant, et fournit de plus toute la matière nécessaire pour le développement de la forme : une belle femme a presque toujours de beaux enfans; un bel homme avec une femme laide ne produit ordinairement que des enfans encore plus laids.

Ainsi dans la même espèce il peut y avoir quelquefois deux races, l'une masculine et l'autre féminine, qui toutes deux subsistant et se perpétuant avec leurs caractères distinctifs, paroissent constituer deux espèces différentes; et c'est là le cas où il est, pour ainsi dire, impossible de fixer le terme entre ce que les naturalistes appellent espèce et variété. Supposons, par exemple, qu'on ne donnât constamment que des boucs à des brebis, et des beliers à d'autres, il est certain qu'après un certain nombre de générations il s'établiroit, dans l'espèce de la brebis, une race qui tiendroit beaucoup du bouc, et pourroit ensuite se maintenir par ellemême; car, quoique le premier produit du bouc avec la brebis remonte presque entièrement à l'espèce de la mère, et que ce soit un agneau, et non pas un chevreau, cependant cet agneau a déjà le poil et quelques autres caractères de son père. Que l'on donne ensuite le même mâle, c'est-à-dire le bouc, à ces femelles bâtardes, leur produit dans cette seconde génération approchera davantage de l'espèce du père, et encore plus dans la troisième, etc. ; bientôt les caractères étrangers l'emporteront sur les caractères naturels, et cette race factice pourra se soutenir par elle-même, et former dans l'espèce une variété dont l'origine sera très-difficile à reconnoître. Or ce qui se peut d'une espèce

### LE BOUQUETIN

Ordre des Ruminants. Genre Chèvre. (Cuvier)

Pl. 84





IE CHAMOIS

Ordre des Ruminants. Genre Antilope. /Cavier/



à une autre se peut encore mieux dans la même espèce : si des femelles très-vigoureuses n'ont constamment que des mâles foibles, il s'établira avec le temps une race féminine; et si en même temps des mâles trèsforts n'ont que des femelles trop inférieures
en force et en vigueur, il en résultera une
race masculine, qui paroîtra si différente de
la première, qu'on ne voudra pas leur accorder une origine commune, et qu'on viendra par conséquent à les regarder comme
des espèces réellement distinctes et séparées.

Nous pouvons ajouter à ces réflexions générales quelques observations particulières. M. Linnæus 1 assure avoir vu en Hollande deux animaux du genre des chèvres, dont le premier avoit les cornes très-courtes, trèsrabattues, presque appliquées sur le crane, et le poil long; le second avoit les cornes droites, recourbées en arrière au sommet, et le poil court. Ces animaux, qui paroissoient être d'espèces plus éloignées que le chainois et la chèvre commune, ont néan-moins produit ensemble; ce qui démontre que ces différences de la forme des cornes et de la longueur du poil ne sont pas des caractères spécifiques et essentiels, puisque ces animaux n'ont pas laissé de produire ensemble, et que par conséquent ils doivent être regardés comme étant de la même espèce. L'on peut donc tirer de cet exemple l'induction très-vraisemblable que le chamois et notre chèvre, dont les principales différences consistent de même dans la forme des cornes et la longueur du poil, ne laissent pas d'être de la même espèce.

Nous avons, au Cabinet du Roi, le squelette d'un animal qui fut donné à la Ménagerie, sous le nom de *capricorne*. Il ressem-

1. « Capra cornibus depressis, incurvis, mini-« mis, cranio incumbentibus; magnitudine hædi « hirci; pili longi, penduli; cornua lunata, crassa, « vix digitum longa adpressa ut fcre cutem perfo-« rent. Habitat in America. »

«rent. Habitat in America.»

Je doute que M. Linnæus ati été bien informé au sujet du pays natal de cet animal, et je le crois originaire d'Afrique. Les raisons sur lesquelles je fonde ce doute et cette présomption, sont: 2° qu'aucun auteur n'a dit que cette espèce de chèvre, non plus que la chèvre commune, se soit trouvée en Amérique; 2° que tous les voyageurs s'accordent, au contraire, à assurer qu'il se trouve en Afrique des chèvres grandes, moyennes et petites, toutes différentes les unes des autres; 3° parce que nous avons vu un animal qui nous set parvem sous le nom de bouc d'Afrique, lequel ressemble si fort à la description du capra cornibus depressis etc., de M. Linnæus, que nous le regardons comme le mêue animal. Ainsi nous nous croyons fondés à assurer que cette petite espèce de chèvre est originaire d'Afrique, et non pas d'Amérique.

ble parfaitement au bouc domestique par la charpente du corps et la proportion des os, et particulièrement au bouquetin par la forme de la mâchoire inférieure; mais il diffère de l'un et de l'autre par les cornes : celles du bouquetin ont des tubercules proéminens et deux arêtes longitudinales, entre lesquelles est une face antérieure bien marquée; celles du bouc n'ont qu'une arête et point de tubercules : les cornes du capricorne n'ont qu'une arête, point de face antérieure, et ont en même temps des rugosités sans tubercules, mais plus fortes que celles du bonc : elles indiquent donc une race intermédiaire entre le bouquetin et le bouc domestique. De plus, les cornes du capricorne sont courtes et recourbées à la pointe, comme celles du chamois, et en même temps elles sont comprimées et annelées : ainsi elles tiennent à la fois du bouc, du bouquetin et du chamois.

M. Browne, dans son Histoire de la Jamaique, rapporte qu'on trouve actuellement dans cette île, 1º la chèvre commune domestique en Europe; 2º le chamois; 3º le bouquetin. Il assure que ces trois animaux ne sont point originaires d'Amérique, qu'ils y ont été transportés d'Europe; qu'ils ont, ainsi que la brebis, dégénéré dans cette terre nouvelle, qu'ils y sont devenus plus petits; que la laine des brebis s'est changée en poil rude comme celui de la chèvre; que le bouquetin paroît être d'une race bâtarde, etc. Nous croyons donc que la petite chèvre à cornes droites et recourbées au sommet, que M. Linnæus a vue en Hollande, et qu'il dit être venue d'Amérique, est le chamois de la Jamaïque, c'est-à-dire le chamois d'Europe, dégénéré et devenu plus petit en Amérique; et que le bouquetin de la Jamaique, que M. Browne appelle bouquetin batard, est notre capricorne, qui ne paroît être en effet qu'un bouquetin dégénéré devenu plus petit, et dont les cornes auront varié sous le climat d'Amérique.

M. Daubenton, après avoir examiné scrupuleusement les rapports du chamois au bouc et au belier, dit qu'en général il ressemble plus au bouc qu'au belier. Les principales disconvenances sont, après les cornes, la forme et la grandeur du front, qui est moins élevé et plus court dans le chamois que dans le bouc; et la position du nez, qui est moins reculé que celui du bouc; en sorte que par ces deux rapports le chamois ressemble plus au belier qu'au bouc. Mais en supposant, comme il y a tout lieu de le présumer, que le chamois est une va-

riété constante de l'espèce du bouc, comme le dogue ou le lévrier sont des variétés constantes dans l'espece du chien, on verra que ces différences dans la grandeur du front et dans la position du nez ne sont pas, à beaucoup près, si grandes dans le chamois, relativement au bouc, que dans le dogue, relativement an lévrier, lesquels cependant produisent ensemble et sont certainement de la même espèce. D'ailleurs, comme le chamois ressemble au bouc par un grand nombre et au belier par un moindre nombre de caractères, si l'on veut en faire une espèce particulière, cette espèce sera nécessairement intermédiaire entre le bouc et le belier. Or nous avons vu que le bouc et la brebis produisent ensemble; donc le chamois, qui est intermédiaire entre les deux, et qui en même temps est beaucoup plus près du bouc que du belier par le nombre des ressemblances, doit produire avec la chèvre, et ne doit par conséquent être considéré que comme une variété constante

dans cette espèce.

Il est donc presque prouvé que le chamois produiroit avec nos chèvres, puisque ce même chamois, transporté et devenu plus petit en Amérique, produit avec la petite chèvre d'Afrique. Le chamois n'est donc qu'une variété constante dans l'espèce de la chèvre, comme le dogue dans celle du chien : et d'autre côté nous ne pouvons guère douter que le bouquetin ne soit la vraie chèvre, la chèvre primitive dans son état sauvage, et qu'il ne soit à l'égard des chèvres domestiques ce que le moufflon est à l'égard des brebis. Le bouquetin ou bouc sauvage ressemble entièrement et exactement au bouc domestique par la conformation, l'organisation, le naturel et les habi-tudes physiques; il n'en diffère que par deux lègères différences, l'une à l'extérieur et l'autre à l'intérieur : les cornes du bouquetin sont plus grandes que celles du bouc; elles ont deux arêtes longitudinales, celles du bonc n'en ont qu'ime; elles ont aussi de gros nœuds aux tubercules transversaux, qui marquent les années de l'accroissement, an lien que celles des boucs ne sont, pour ainsi dire, marquées que par des stries transversales: la forme du corps est, pour tout le reste, absolument semblable dans le bouquetin et le bouc. A l'intérieur tout est aussi exactement pareil, à l'exception de la rate, dont la forme est ovale dans le bouquetin, et approche plus de celle de la rate du chevreuil ou du cerf que de celle du bouc ou du belier. Cette dernière différence peut pro-

venir du grand mouvement et du violent exercice de l'animal. Le bonquetin court aussi vite que le cerf, et saute plus legerement que le chevreuil : il doit donc avoir la rate faite comme celle des meilleurs coureurs. Cette différence vient donc moins de la nature que de l'habitude, et il est à présumer que si nos boucs domestiques devenoient sauvages, et qu'ils fussent forcés à courir et à sauter comme les bouquetins, la rate reprendroit bientôt la forme la plus e convenable à cet exercice; et à l'égard de ses cornes, les différences, quoique tres-ap parentes, n'empêchent pas qu'elles ne ressemblent plus à celles du bouc qu'à celles d'aucun autre animal. Ainsi le bouquetin et le bouc étant plus voisins l'un de l'autre que d'aucun antre animal par cette partie mème, qui est la plus différente de toutes, l'on doit en conclure, tout le reste étant le même, que, malgré cette légère et unique disconvenance, ils sont tous deux d'une

seule et même espèce.

Je considere donc le bouquetin, le chamois, et la chèvre domestique comme une même espèce, dans laquelle les mâles ont a subi de plus grandes variétés que les femelles; et je tronve en même temps dans les chèvres domestiques des variétés secondaires, qui sont moins equivoques, et qu'il est plus aisé de reconnoître pour telles, parce qu'elles appartiennent également aux mâles et aux femelles. On a vu que la chèvre d'Angora, quoique très-dissérente de la nôtre par le poil et par les cornes, est néanmoins de la même espèce. On peut assurer la même 4 chose du bouc de Juda, duquel M. Linnæus a eu raison de ne faire qu'une variété de l'espèce domestique. Cette chèvre, qui est b commune en Guinée, à Angole, et sur les autres côtes d'Afrique, ne diffère, pour ainsi dire, de la nôtre, qu'en ce qu'elle est pl plus petite, plus trapue, plus grasse : sa d chair est aussi bien meilleure à manger; on a la préfère dans son pays au monton, comme nous préférons ici le mouton à la chèvre. Il en est encore de même de la chèvre mambrine ou chèvre du Levant, à longues oreilles pendantes. Ce n'est qu'une variété de la m chèvre d'Angora, qui a aussi les oreilles pendantes, mais moins longues que la chèvre mambrine. Les anciens connoissoient ces deux chèvres, et ils n'en séparoient pas les espèces de l'espèce commune. Cette variété de la chèvre mambrine s'est plus étendue que celle de la chèvre d'Augora; car on tronve ces chèvres à très-longues oreilies en Egypte et aux Indes orientales, aussi bien qu'en Syrie. Elles donnent beaucoup de lait, qui est d'assez bon goût, et que les Orientaux préférent à celui de la vache et du buffle.

A l'égard de la petite chèvre que M. Linnæus a vue vivante, et qui a produit avec le petit chamois d'Amérique, l'on doit penser, comme nous l'avons dit, qu'originairement elle a été transportée d'Afrique; car elle ressemble si fort à notre bouc d'Afrique, qu'on ne peut guère douter qu'elle ne soit de cette espèce, ou qu'elle n'eu ait au moins tiré sa première origine. Cette même chèvre, déjà petite en Afrique, sera devenue encore plus petite en Amérique; et l'on sait, par le temoignage des voyageurs, qu'on a souvent et depuis long-temps transporté d'Afrique, comme d'Europe, en Amérique, des brebis, des cochons, et des chèvres dont les races se sont maintenues dans ce nouveau monde, et y subsistent encore aujourd'hui, sans autre altération que celle de la taille.

En reprenant donc la liste des chèvres, et après les avoir considérées une à une et relativement entre elles, il me paroit que de neuf ou dix espèces dont parlent les nomenclateurs, l'on doit n'en faire qu'une. D'abord, 1º le bouquetin est la tige et la souche principale de l'espèce. 2º Le capricorne n'est qu'un bouquetin bâtard, ou plutôt dégéréré par l'influence du climat. 3° Le bouc lomestique tire son origine du bouquetin, qui n'est lui-même que le bouz sauvage. Le chamois n'est qu'une variété dans 'espèce de la chèvre, avec laquelle il doit, comme le bouquetin, se mêler et produire. o La petite chèvre à cornes droites et reourbées à la pointe, dont parle M. Linaœus, n'est que le chamois d'Europe devenu dus petit en Amérique. 6º L'autre petite chèvre à cornes rabattues, et qui a produit vec ce petit chamois d'Amérique, est le nême que le bouc d'Afrique, et la producion de ces deux animaux prouve que notre hamois et notre chèvre domestique doivent le même produire ensemble, et sont, par conséquent, de la même espèce. 7º La chère naine, qui probablement est la femelle lu bouc d'Afrique, n'est, aussi bien que son nâle, qu'une variété de l'espèce commune. 3° Il en est de même du bouc et de la chère de Juda, et ce ne sont aussi que des rariétés de notre chèvre domestique. 9º La hèvre d'Angora est encore de la même esbèce, puisqu'elle produit avec nos chèvres. too La chevre mambrine, à très-grandes oreilles pendantes, est une variété dans la

race des chèvres d'Angora. Ainsi ces dix animaux n'en font qu'un pour l'espèce; ce sont seulement dix races différentes produites par l'influence du climat. Caprie in multas similitudines transfigurantur, dit Pline. Et en estet, nous voyons par cette énumération que les chevres, quoique dans le fond semblables entre elles, varient beaucoup pour la forme extérieure; et si nous comprenions, comme Pline, sous le nom générique de chèvres, non seulement celles dont nous venons de faire mention, mais encore le chevreuil, la gazelle, l'antilope, etc., cette espèce seroit la plus ctendue de la nature, et contiendroit plus de races et de variétés que celle du chien. Mais Pline n'étoit pas assez bien informé de la différence réelle des espèces, lorsqu'il a joint celles du chevreuil, des gazelles, de l'antilope, etc., à l'espèce de la chèvre : ces animaux, quoique ressemblans, à beaucoup d'égards, a la chèvre, sont cependant tous d'espèces différentes; et l'on verra dans les articles suivans combien les gazelles varient, soit pour l'espece, soit pour les races, et combien, après l'énumération de toutes les chèvres et de toutes les gazelles, il reste encore d'autres animaux qui participent et des unes et des antres. Dans l'histoire entière des quadrupèdes, je n'ai rien trouvé de plus difficile pour l'exposition, de plus confus pour la connoissance, et de plus incertain pour la tradition, que cette histoire des chèvres, des gazelles, et des antres espèces qui y ont rapport. J'ai fait mes efforts et employé toute mon attention pour y porter quelque lu-mière; et je n'aurai pas regret à mon lemps, si ce que j'en écris aujourd'hui peut servir dans la suite à prévenir les erreurs, fixer les idées, et aller au devant de la vérité, en étendant les vues de ceux qui veulent étudier la nature. Mais revenons à notre sujet.

Toutes les chèvres sont sujettes à des vertiges, et cela leur est commun avec le bouquetin et le chamois, aussi bien que le penchant qu'elles ont à grimper sur les rochers; et encore une autre habitude naturelle, qui est de lécher continuellement les pierres, surtout celles qui sont empreintes de salpêtre ou de sel. On voit, dans les Alpes, des rochers creuses par la langue des chamois : ce sont ordinairement des pierres assez tendres et calcinables, dans lesquelles, comme l'on sait, il y a toujours une certaine quantité de nitre. Ces convenances de naturel, ces habitudes conformes, me paroissent encore être des indices assez surs de l'identité d'espèce dans ces animaux. Les

de tube. Il y a huit dents incisives à la mâchoire inférieure; elles ne tiennent pas forcement dans leurs alvéoles, et tombent au moindre choc. Il n'y a que les males qui aient des cornes, et les femelles en sont dépourvues. La queue est courte, n'ayant à pen près que trois pouces de longueur : le poil du dessus et des côtes du corps est de couleur isabelle, et celui du ventre est blanc; il y a une ligne brune le long de l'épine du dos.

« Saiga est un mot tartare qui signifie chèvre sauvage; mais communément ils appellent le male matgatch, et la femelle saiga.»

## LES GAZELLES'.

Nous avons reconnu treize espèces, ou du moins treize variétés bien distinctes dans les animaux qu'on appelle gazelles; et dans l'incertitude où nous sommes si ce ne sont que des variétés, ou si ce seroient en effet des espèces réellement différentes, nous avons cru devoir les présenter ensemble, en leur assignant néanmoins à chacune un nom particulier, qui, dans le premier cas, ne sera qu'une dénomination précaire, et pourra, dans le second, devenir le nom spécifique et propre à l'espèce. Le premier de ces animaux, et le seul auquel nous conserverons le nom générique de gazelle, est la gazelle commune (Antilope Dorcas. L.), qui se trouve en Svrie, en Mésopotamie, et dans les autres provinces du Levant, aussi bien qu'en Barbarie et dans toutes les parties septentrionales de l'Afrique. Les cornes de cette gazelle ont environ un pied de longueur; elles portent des anneaux entiers à leur base, et ensuite des demi-anneaux jusqu'à une petite distance de leur extrémité, qui est lisse et pointue; elles sont non seulement environnées d'anneaux, mais sillonnées longitudinalement par de petites stries: les anneaux marquent les années de l'accroisement; ils sont ordinairement au nombre de douze ou treize. Les gazelles en général, et celle-ci en particulier, ressemblent beaucoup au chevreuil par la forme du corps, par les fonctions naturelles, par la légèreté des mouvemens, la grandeur et la vivacité des yeux, etc. Et comme le chevreuil ne se trouve point dans le pays qu'habite la gazelle, on seroit d'abord tenté de croire qu'elle n'est qu'un chevreuil dégénéré, ou que celui-ci n'est qu'une gazelle dénaturée par l'insluence du climat et par l'effet de la différente nourriture : mais les gazelles different du chevreuil par la nature des cornes;

celles du chevreuil sont une espece de bois solide, qui tombe et se renouvelle tous les ans, comme celui du cerf; les cornes des gazelles, au contraire, sont creuses et permanentes, comme celles de la chèvre. D'ailleurs le chevreuil n'a point de vésicule du fiel, au lieu que les gazelles ont cette vésicule comme les chèvres. Les gazelles ont, comme le chevrenil, des larmiers ou enfoncemens au devant de chaque œil : elles lui ressemblent encore par la qualité du poil, par la blancheur des fesses et par la brosse qu'elles ont sur les jambes ; mais ces brosses dans le chevreuil sont sur les jambes de dcrrière, au lieu que dans les gazelles elles sont sur les jambes de devant. Les gazelles paroissent donc être des animoux mi-partis, intermédiaires entre le chevreuil et la chevre: mais lorsque l'on considère que le cheyreuil est un animal qui se trouve également dans les deux contineus; que les chèvres, au contraire, ainsi que les gazelles, n'existoient pas dans le Nouveau-Monde, on se persuade aisément que ces deux espèces, les chèvres et les gazelles, sont plus voisines l'une de l'autre qu'elles ne le sont de l'espèce du chevreuil. Au reste, les seuls caracteres qui appartiennent en propre aux gazelles sont les anneaux transversaux avec les stries longitudinales sur les cornes, les brosses de poils aux jambes de devant, une bande épaisse et bien marquée de poils noirs, bruns ou roux, au bas des flancs, et enfin trois raies de poils blanchâtres qui s'étendent longitudinalement sur la face interne de l'oreille.

La seconde gazelle (Ant. Kevella. GMEL.) est un animal qui se trouve au Sénégal, où M. Adanson nous a dit qu'on l'appeloit kevel. Il est un peu plus petit que la gazelle commune, et à peu près de la grandeur de

z. En arabe, gazal; nom générique que l'on a donné à plusieurs animaux d'espèces différentes.



### LA GAZELLE

Ordre des Ruminants Genre Antilope .. / Cuvier /

Pl. 85





Ordre des Ruminants...id..id..

nos petits chevreuils. Il diffère aussi de la gazelle en ce que ses yeux sont beaucoup plus grands, et que ses cornes, au lieu d'être rondes, sont aplaties sur les côtés : cet aplatissement des cornes n'est pas une différence qui provienne de celle du sexe; les gazelles måles et femelles les ont plates, ou, pour mieux dire, comprimées. Au reste, le kevel ressemble en entier à la gazelle, et a comme elle le poil court et fauve, les fesses et le ventre blancs, la queue noire, la bande brune au dessus des flancs, les trois raies blanches dans les oreilles, les cornes noires et environnées d'anneaux, les stries longitudinales entre les anneaux, etc.; mais il est vrai que le nombre de ces anneaux est plus grand dans le kevel que dans la gazelle : celle-ci n'en a ordinairement que douze ou treize: le kevel en a au moins quatorze, et souvent jusqu'à dix-huit et vingt.

Le troisième animal est celui que nous appellerous corine (Ant. Corinna. GMEL.), du nom korin qu'il porte au Sénégal. Il ressemble beaucoup à la gazelle et au kevel; mais il est encore plus petit que le kevel, et ses cornes sont beaucoup plus menues, plus courtes et plus lisses que celles de la gazelle et du kevel, les anneaux qui environnent les cornes de la corine étant très-peu proéminens et à peine sensibles. M. Adanson, qui a bien voulu me communiquer la description qu'il a faite de cet animal, dit qu'il paroit tenir un pen da chamois, mais qu'il est beaucoup plus petit, n'ayant que deux pieds et demi de longueur et moins de deux pieds de hauteur, qu'il a les oreilles longues de quatre pouces et demi, la queue de trois pouces, les cornes de six pouces de longueur et de six lignes seulement d'épaisseur; qu'elles sont distantes l'une de l'autre de deux pouces à leur naissance, et de cinq à six pouces à leur extrémité; qu'elles portent, au lieu d'anneaux, des rides transversales, aunulaires, fort serrées les unes contre les autres dans la partie inférieure, et beaucoup plus distantes dans la partie supérieure de la corne; que ces rides, qui tiennent lieu d'anneaux, sont au nombre de pres de soixante; qu'au reste, la corine a le poil court, luisant et fourni, fauve sur le dos et les flancs, blanc sons le ventre et sons les cuisses, avec la queue noire, et qu'il y a dans cette même espèce de la corme des individus dont le corps est tigré de taches blanchâtres semées sans ordre.

Ces différences que nous venons d'indiquer entre la gazelle, le kevel, et la corine, quoique fort apparentes, surtout pour la co-

rine, ne nous semblent pas essentielles, ni suffisantes pour faire de ces animaux des espèces réellement différentes; ils se ressemblent si fort à tous autres égards, qu'ils nous paroissent au contraire être tous trois de la même espèce, laquelle seulement a subi, par l'influence du climat et de la nourriture, plus on moins de variétés : car le kevel et la gazelle diffèrent beaucoup moins entre eux que la corine, dont les cornes surtout ne sont pas semblables à celles des deux autres; mais tous trois ont les mêmes habitudes naturelles, se rassemblent en troupes, viveut en société, et se nourrisseut de la même manière; tous trois sont d'un naturel doux, et s'accoutument à la domesticité; tous trois ont aussi la chair très-bonne à manger. Nous nous croyons donc fondés à conclure que la gazelle et le kevel sont certainement de la même espèce, et qu'il est incertain si la coriue n'est qu'une variété de cette même espèce, ou si c'est une espèce différente.

Nous avons au Cabinet du Roi les dé-

pouilles, en tout ou en partie, de ces trois différentes gazelles, et nous avons de plus une corne qui a beaucoup de ressemblance avec celles de la gazelle et du kevel, mais qui est beaucoup plus grosse. Cette corne est aussi gravée dans Aldrovande 1. Sa grosseur et sa longueur sembleut indiquer un animal plus grand que la gazelle commune, et elle nous paroît appartenir à une gazelle que les Turcs appellent tzeiran, et les Persans ahu. Cet animal, selon Oléarius, ressemble en quelque sorte à notre daim, sinon qu'il est plutôt roux que fauve, et que les cornes sont saus andonillers, couchées sur le dos, etc.; et, selon M. Gmelin, qui le désigne sous le nom de dsheren, il ressemble au chevreuil, à l'exception des cornes, qui, comme celles du bonquetin, sont creuses et ne tombent jamais. Cet auteur ajoute qu'à mesure que les cornes prennent de l'accroissement, le cartilage du larynx grossit au point de former sous la gorge une proéminence considérable lorsque l'animal est âgé. Selon Kæmpfer, l'ahu ne diffère en rien du cerf par la figure; mais il se rapproche des chèvres par les cornes, qui sont simples, noires, annelées jusqu'au delà du milieu de leur longueur, etc. Quelques autres voyageurs ont aussi fait mention de

cette espèce de gazelle sous les noms cor

rompus de geiran et de jairain, qu'il est

aisé de rapporter, aussi bien que celui de

<sup>1.</sup> Lib. I, de bisulcis, cap. 21.

dsheren, au nom primitif tzeiran. Cette gazelle est commune dans la Tartarie méridionale, en Perse, en Turquie, et paroît aussi

se trouver aux Indes orientales.

Nous devons ajouter à ces quatre premières espèces ou races de gazelles deux autres animaux qui leur ressemblent en beaucoup de choses : le premier s'appelle koba au Senégal, où les François l'ont nommé grande vache brune; le second, que nous appellerons kob, est aussi un animal du Sénégal, que les François y ont appelé petite vache brune. Les cornes du kob ont beaucoup de ressemblance et de rapport à celles de la gazelle et du kevel; mais la forme de la tête est différente, le museau est plus long, et il n'y a point d'enfoncemens ou de larmiers sous les yeux. Le koba (Ant. Senegalensis) est beaucoup plus grand que le kob : celui-ci est comme un daim, et celui-là comme un cerf. Par les notices que nous a données M. Adanson, et que nous publions avec bien de la reconnoissance, il paroît que le koba ou grande vache brune a cinq pieds de longueur depuis l'extrémité du museau jusqu'à l'origine de la queue; qu'il a la tête longue de quinze pouces, les oreilles de neuf, et les cornes de dix-neuf à vingt pouces; que ces cornes sont aplaties par les côtés, et environnées de onze ou douze anneaux, au lieu que celles du kob ou petite vache brune n'ont que huit ou neuf anneaux, et ne sont longues que d'environ un pied.

Le septième animal de cette espèce ou de ce genre est une gazelle qui se trouve dans le Levant, et plus communément encore en Égypte 1 et en Arabie. Nous l'appellerons de son nom arabe, algazel (Ant. Gazella. L.). Cct animal est de la forme des autres gazelles, et à peu près de la grosseur d'un daim : mais ses cornes sont très-longues, assez menues, peu courbées jusqu'à leur extrémité, où elles se courbent davantage; elles sont noires et presque lisses, les anneaux étant très-légers, excepté vers la base, où ils sont un peu mieux marqués : elles ont près de trois pieds de longueur, tandis que celles de la gazelle n'ont communément qu'un pied, celles du kevel quatorze ou quinze pouces, et celles de la corine (lesquelles néanmoins ressemblent le plus à celles-ci) six ou

sept pouces seulement.

Le huitième animal est celui qu'on appelle

r. Les naturalistes nous paroissent avoir donné mal à propos le nom de gazelle d'Inde à cette espèce. On verra par les témoignages des voyageurs qu'elle ne se trouve qu'en Egypte, en Arabie et dans le Levant.

vulgairement la gazelle du bézoard, que les Orientaux appellent pasan (Antilope Oryx. Pall.), et à laquelle nous conserverons c€ nom. Une corne de cette ga elle est trèsbien représentée dans les Éphémérides d'Allemagne, et la figure de l'animal même a été donnée par Kæmpfer; mais cette figure de Kæmpfer peche en ce que les cornes ne son pas assez longues ni assez droites : et d'ailleurs sa description ne nous paroît pas exacte car il dit que cet animal du bézoard porte une barbe comme le bouc, et néanmoins la figure qu'il en donne est sans barbe : ce qui nous paroît plus conforme à la vérité car, en général, les gazelles n'ont point de barbe, c'est même le principal caractère qu les distingue des chèvres. Cette gazelle es de la grandeur de notre bouc domestique et elle a le poil, la figure, et l'agilité du cerf Nous avons vu de cet animal un crâne sur monté de ses cornes, et deux autres corne séparées. Les cornes qui sont gravées dan Aldrovande ressemblent beaucoup à celles-co Au reste, ces deux espèces, l'algazel et l pasan, nous paroissent très-voisines l'une d l'autre ; elles sont aussi du même climat, « se trouvent dans le Levant, en Egypte, e Perse, en Arabie, etc. : mais l'algazel n'ha bite guère que dans les plaines, et le pa san dans les montagnes. Leur chair est austrès-bonne à manger.

La neuvième gazelle est un animal qui selon M. Adanson, s'appelle nangueur o nanguer au Sénégal (Antilope Dama. L.) il a trois pieds et demi de longueur, deu pieds et demi de hauteur; il est de la form et de la couleur du chevreuil, fauve si les parties supérieures du corps, blanc soi le ventre et sur les fesses, avec une tach de cette même couleur sous le cou. Se cornes sont permanentes comme celles de autres gazelles, et n'ont qu'environ six c sept pouces de longueur; elles sont noire et rondes : mais ce qu'elles ont de très-pa ticulier, c'est qu'elles sont fort courbées la pointe en avant, à peu près comme ce les du chamois le sont en arrière. Ces na guers sont de très-jolis animaux et fort fa ciles à apprivoiser. Tous ces caractères, principalement celui des petites cornes r combées en avant, m'ont fait penser qu le nanguer pourroit bien être le dama c daim des anciens... Cornua rupicapris dorsum adunca, damis in adversum, d Pline. Or, les seuls animaux qui aient l cornes aussi courbées sont les nanguers do nous venons de parler : on doit donc pr sumer que le nanguer des Africains est

### LA CORINNE

Ordre des Ruminants Genre Antilope /Cavier/

PI. 86.





LE NANGUER

Ordre des Ruminants...id..id..

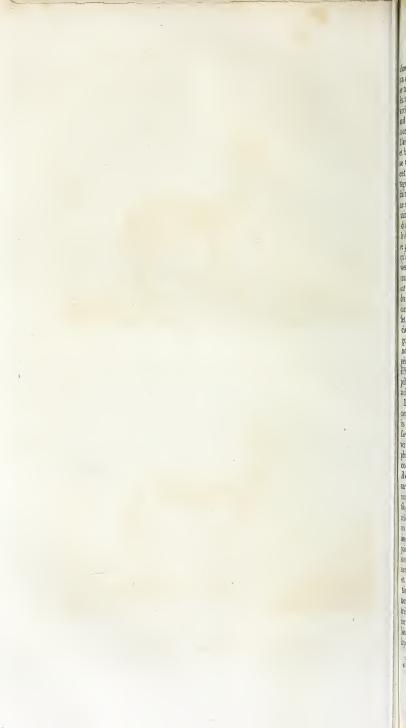

lama des anciens; d'autant qu'on voit, par n autre passage de Pline, que le dama ne e trouvoit qu'en Afrique; et qu'enfin, par es témoignages de plusieurs autres auteurs nciens, on voit aussi que c'étoit un aninal timide, doux, et qui n'avoit de res-ource que dans la légèrcté de sa course. l'animal dont Caïus a donné la description t la figure sous le nom de dama Plinii, e trouvant, selon le témoignage même de et auteur, dans le nord de la Grande-Breagne et en Espague, ne peut pas être le laim de Pline, puisque celui-ci dit qu'il ie se trouve qu'en Afrique. D'ailleurs, cet mimal désigné par Caïus porte une barbe le chèvre, et aucun des ancieus n'a dit que e dama eût une barbe. Je crois donc que ce prétendu dama décrit par Caïus n'est qu'une chèvre, dont les cornes s'étant trouvées un peu en avant à leur extrémité, comme celles de la gazelle commune, lui ont fait penser que ce pouvoit être le dama des anciens; et d'ailleurs ce caractère des cornes recourbées en avant, qui est, en effet, l'indice le plus sûr du dama des anciens, n'est bien marqué que dans le nanguer d'Afrique. Au reste, il paroît, par les notices de M. Adanson, qu'il y a trois espèces ou variétés de ces nanguers, qui ne different entre eux que par les couleurs du poil, mais qui tous ont les cornes plus ou moins courbées en avant.

La disième gazelle est un animal trèscommun en Barbarie et en Mauritanie, que les Anglois ont appelé antilope 1 (Ant. Cervicapra. PALL.), et auquel nous conserverons ce nom. Il est de la taille de nos plus grands chevreuils; il ressemble beaucoup à la gazelle et au kevel, et néanmoins il en diffère par un assez grand nombre de caractères pour qu'on doive le regarder comme un animal d'unc autre espèce. L'antilope a les larmiers plus grands que la gazelle : ses cornes ont environ quatorze pouces de longueur; elles se touchent, pour ainsi dire, à la base, et sont distantes à la pointe de quinze ou seize pouces; elles sont environnées d'anneaux et de demi-anneaux moins relevés que ceux de la gazelle et du kevel; et ce qui caractérise plus particulièrement l'antilope, c'est que les cornes ont une double flexion symétrique et très-remarquable, en sorte que les deux cornes prises ensemble représentent assez bien la forme d'une lyre antique. L'antilope a, comme les autres gazelles, le poil fauve sur le dos et blanc sous le ventre; mais ces deux couleurs ne sont pas séparées au bas des flancs par une baude brune ou noire, comme dans la gazelle, le kevel, la corine, etc. Nous n'avons au Cabinet du Roi que le squelette de cet animal.

Il nous paroît qu'il y a dans les antilopes, comme dans les autres gazelles, des races ou des espèces différentes entre elles. 1° Nous avons au Cabinet du Roi une corne qu'on ne peut attribuer qu'à une antilope beaucoup plus grande que celle dont nous venons de parler : nous l'appellerons lidmée, du nom que, selon le docteur Shaw, les Africains donnent aux antilopes. 2º Nous avons vu au cabinet de M. le marquis de Marigny, dont le goût s'etend également aux objets des beaux-arts et à ceux de la belle nature, une espèce d'arme offensive, composée de deux cornes pointues et longues d'environ un pied et demi, qui, par leur double flexion, nous paroissent appartenir à une antilope plus petite que les autres : elle doit être très-commune dans les grandes Indes, car les prêtres gentils 2 portent cette espèce d'arme comme une marque de dignité. Nous appellerons cet animal antilope des Indes, dans l'idée où nous sommes que ce n'est qu'une simple variété de l'antilope d'Afrique.

En reprenant tous les animaux que nous venons d'exposer, nous avons donc déjà douze espèces où variétés distinctes dans les gazelles, savoir : 1º la gazelle commune; 2º le kevel; 3° la corine; 4° le tzeiran; 5° le koba ou grande vache brune; 6° le kob ou petite vache brune; 7º l'algazel, ou gazelle d'Égypte; 8° le pasan ou la prétendue gazelle du bézoard; 9º le nanguer, ou dama des anciens; 10° l'antilope; 11° le lidmée; 12° et enfin l'antilope des Indes. Après les avoir soigneusement comparées entre elles, nous croyons, 1º que la gazelle commune, le kevel, et la corine, ne sont que trois variétés de la même espèce; 2° que le tzeiran, le koba, et le kob, sont tous trois des variétés d'une autre espèce; 3° nous présumons que

<sup>1.</sup> Nom que les Anglois ont donné à cet animal, et que nous avons adopté.

<sup>2. «</sup>Les gazelles aux Indes ne sont pas tout-à « fait comme celles des autres pays; elles ont même « beaucoup plus de cœur, et à l'extérieur on les « distingue par les cornes: les gazelles ordinaires « les ont grises, et moins longues de la moitié que « celles des Indes, qui les ont noirâtres et longues « d'un grand pied et demi; ces cornes s'en vont en « serpentant jusqu'à la pointe comme une vis, et « les faquirs et santons en portent ordinairement « deux qui sont jointes. ., et ils s'en servent comme d'un petit bâton à deux bouts. » ( Relation du vorage de Thévenot, tom. III, pag. 111 et 112.)

l'algazel et le pasan ne sont aussi que deux variétés de la même espèce, et nous pensons que le nom de gazelle du bézoard, qu'on a donné au pasan, n'est point un caractère distinctif; car nous croyons être en état de prouver que le bézoard oriental ne vient pas seulement du pasan, mais de tou-tes les gazelles et chèvres qui habitent les montagnes de l'Asie; 4º il nous paroit que les nanguers, dont les cornes sont courbées en avant, et qui font ensemble deux ou trois variétés particulières, ont été indiqués par les anciens sous le nom de dama; 5° que les antilopes, qui sont au nombre de trois ou quatre, et qui différent de toutes les autres par la double flexion de leurs cornes, ont aussi été connues des anciens et désignées par les noms de strepsiceros et d'addax. Tous ces animaux se trouvent en Asie et en Afrique, c'est-à-dire dans l'ancien continent; et nous n'ajouterons pas à ces cinq espèces principales, qui contiennent douze variétés très-distinctes, deux ou trois autres espèces du Nouveau-Monde, auxquelles on a aussi donné le nom vague de gazelles, quoiqu'elles soient différentes de toutes celles que nous venons d'indiquer : ce seroit augmenter la confusion, qui n'est déjà que trop grande ici. Nous donnerons, dans l'article suivant, l'histoire de ces animaux d'Américue, sous leurs vrais noms mazame, temanaçame, etc., et nous nous contenterons de parler actuellement des animaux de ce genre qui se trouvent en Afrique et en Asie : nous renvoyons même à l'article suivant, pour plus grande clarté et pour simplifier les objets, plusieurs autres animaux de ce même climat d'Afrique et d'Asie, qu'on a encore regardés comme des gazelles ou comme des chevres, et qui cependant ne sout ni gazelles ni chèvres, mais paroissent être intermédiaires entre les deux : ces animaux sont le bubale ou vache de Barbarie, le condoma, le guib, la chevre de Grimm, etc., sans compter les chevrotains, qui ressemblent beaucoup aux plus petites chevres ou gazelles, et dont nous ferons aussi un article particulier.

Il est maintenant aisé de voir combien il étoit difficile d'arranger toutes ces bètes, qui sont au nombre de plus de trente, dix chèvres, douze ou treize gazelles, trois ou quatre bubales, autant de chevrotains et de mazames, tous différens entre eux; piusieurs absolument inconnus, les autres présentés pèle-mêle par les naturalistes, et tous pris les uns pour les autres par les voyageurs. Aussi c'est pour la troisième fois que j'ecris

aujourd'hui leur histoire, et j'avoue que le travail est ici bien plus grand que le produit; mais, au moins, j'aurai fait ce qu'il étoit possible de faire avec les matériaux donnés et les connoissances acquises, que j'ai encore en plus de peine à rassembler

qu'à employer.

En comparant les indications que nous ont laissées les auciens, et les notices que I'on trouve dans les anteurs modernes, avec les connoissances que nous avions acquises, nous reconnoîtrons au sujet des gazelles, 1º que le dorcas d'Aristote n'est point la gazelle, mais le chevreuil, et que rependant ce même mot dorcas a été employé par Élien non seulement pour désigner les chèvres sauvages en général, mais particulièrement la gazelle de Libye ou gazelle commune; 2º que le strepsiceros de Pline ou l'addax des Africains est l'antilope; 3° que le dama de Pline est le nanguer de l'Afrique, et non pas notre daim, ni aucun autre animal d'Europe; 4° que le prox d'Aristote est le même que le zorces d'Elien, et encore le même que le platyceros des Grecs plus récens, et que les Latins ont adopté ce moplatyceros pour désigner le dain; anima lium quorumdam cornua in palmas finxi natura, digitosque emisit ex iis, unde platy cerotas vocant, dit Pline; 5º que le prgar gos des Grecs est probablement la gazell d'Égypte on celle de Perse, c'est-à-dir l'algazel on le pasan. Le mot pygargu n'est employé par Aristote que pour desi gner un oiseau, et cet oiseau est l'aigle queue blanche; mais Élien et Pline se son servis du même mot pour désigner un qua drupède. Or, l'étymologie de pygargus in dique, 1º un animal à fesses blanches, tel que les chevreuils ou les gazelles; 20 u animal timide, les anciens s'imaginant qui les fesses blanches étoient un indice de timidité, et attribuant l'intrépidité d'Hercul à cè qu'il avoit les fesses noires. Mais comme presque tous les auteurs qui parler du pygargus quaprupède font aussi mentio du chevreuil, il est clair que ce nom py gargus ne peut s'appliquer qu'à quelqu espèce de gazelle différente du dorcas L byca ou gazelle commune, et du strepsicere ou antilope, desquelles les mêmes auteur font aussi mention. Nous croyons done qu' le pygargus désigne l'algazel ou gazel d'Egypte, qui devoit être connue des Grec ! comme elle l'étoit des Hebreux, car l'o trouve ce nom pygargus dans la version de Septante 1, et l'on voit que l'animal qu'

1. Deutéronome, chap. 14.

signe est mis au nombre des animaux nt la chair étoit pure. Les Juis mannient donc souvent du pygargus, c'est-àe de cette espèce de gazelle, qui est la se commune en Égypte et dans les pays jacens.

M. Russel, dans son Histoire naturelle pays d'Alep, dit qu'il y a auprès de cette le deux sortes de gazelles : l'une qu'on pelle gazelle de montagne, qui est la plus lle, dont le poil sur le cou et le dos est n brun foncé; l'autre qu'on appelle gale de plaine, qui n'est ni aussi légère ni si bien faite que la première, et dont la lleur du poil est plus pâle. Il ajoute que animaux courent si vite et si long-temps, e les meilleurs chiens courans peuvent ement les forcer sans le secours d'un fau-1... qu'en hiver les gazelles sont maigres, que néanmoins leur chair est de bon goût; en été elle est chargée d'une graisse semble à la venaison du daim; que les gales qu'on nourrit à la maison ne sont pas si excelleutes à manger que les gazelles vages, etc. Par ce témoignage de M. Rus-, et par celui de M. Hasselquist, on voit e ces gazelles d'Alep ne sont pas les gales communes, mais les gazelles d'Égypte, it les cornes sont droites, longues et res, et dont la chair est en effet excelte à manger. L'on voit aussi par ces télignages que les gazelles sont des animaux lemi domestiques, que les hommes out ivent et anciennement apprivoisés, et dans quels par conséquent il s'est formé pluurs variétés ou races différentes, comme ns les autres animaux domestiques. Ces elles d'Alep sont les mêmes que celles tele nous avons appelées algazels; elles sont core plus communes dans la Thébaïde et is toute la haute Egypte qu'aux environs tlep; elles se nourrissent d'herbes arotiques et de boutons d'arbrisseaux, suris it de ceux de l'arbre de sial, d'ambroisie, seille sauvage, etc.; elles vont ordinairent par tronpes ou plutôt par familles, st-à-dire cinq ou six ensemble : leur eri semblable à celui des chèvres. On les asse non seulement avec les chiens cous, aidés du faucon, mais aussi avec la ite panthère que nous avons appelée elles sauvages avec des gazelles apprivois, aux cornes desquelles on attache un ge de cordes.

Les antilopes, surtout les grandes, sont aucoup plus communes en Afrique qu'aux les : elles sont plus fortes et plus farouches que les autres gazelles, desquelles il est aisé de les distinguer par la double flexion de leurs cornes, et parce qu'elles n'ont point de bande noire ou brune au bas des flancs. Les antilopes moyennes sont de la grandeur et de la couleur du daim; elles ont les cornes fort noires, le ventre trèsblanc, les jambes de devant plus courtes que celles de derrière. On les trouve en grand nombre dans les contrées du Tremecen, du Dugnela, du Tell, et du Zara. Elles sont propres, et ne se couchent que dans des endroits secs et nets. Elles sont aussi très-légères à la course, très-attentives au danger, tres-vigilantes, en sorte que dans les lieux découverts elles regardent long-temps de tous côtés; et dès qu'elles apercoivent un homme, un chien, ou quelque autre enuemi, elles fuient de toutes leurs forces : cependant elles ont, avec cette timidité naturelle, une espèce de courage, car, lorsqu'elles sont surprises, elles s'arrêtent tout court et font face à ceux qui les attaquent.

En général les gazelles ont les yeux noirs, grands, très-vifs, et en même temps si tendres, que les Orientaux en ont fait un proverbe, en comparant les beaux yenx d'une femme à ceux de la gazelle. Elles ont, pour la plupart, les jambes plus fines et plus déliées que le chevreuil; le poil aussi court, plus doux, et plus lustré : leurs jambes de devant sont moins longues que celles de derrière, ce qui leur donne, comme au lièvre, plus de facilité pour courir en montant qu'en descendant. Leur légèreté est au moins égale à celle du chevreuil; mais celui-ci bondit et saute plutôt qu'il ne court, au lieu que les gazelles conrent uniformément plutôt qu'elles ne bondissent. La plupart sont fauves sur le dos, blanches sous le ventre, avec une bande brune qui sépare ces deux couleurs au bas des flancs. Leur queue est plus ou moins grande, mais toujours garnie de poils assez longs et noirâtres; leurs oreilles sont droites, longues, assez ouvertes dans leur milieu, et se terminent en pointe. Toutes ont le pied fourchu et conformé à peu près comme celui des moutons : toutes ont, mâles et femelles, des corne : permanentes, comme les chèvres; les cornes des femelles sont seulement plus minces et plus courtes que celles des mâles.

Voilà toutes les connoissances que nous avons pu acquérir au sujet des différentes espèces de gazelles, et à peu près aussi tous les faits qui ont rapport à leur naturel et à leurs habitudes. Voyons maintenaut si les naturalistes ont été fondés à n'attribuer qu'à

un seul de ces animaux la production de la pierre fameuse qu'on appelle bézoard oriental, et si cet animal est en effet le pasen ou pasan qu'ils ont désigné spécifiquement par le nom de gazelle du bézoard. En examinant la description et les figures de Kæmpfer, qui a beaucoup écrit sur cette matière, on doutera si c'est la gazelle commune, ou le pasan, ou l'algazel, qu'il a voulu désigner comme donnant exclusivement le vrai bézoard oriental. Si l'on consulte les autres naturalistes et les voyageurs, on seroit tenté de croire que ce sont indistinctement les gazelles, les chèvres sauvages, les chèvres domestiques, et même les montons, qui portent cette pierre, dont probablement la formation dépend plus de la température du climat et de la qualité des herbes que de la nature et de l'espèce de l'animal. Si l'on vouloit en croire Rumphius, Seba, et quel-ques autres auteurs, le vrai bézoard oriental, celui qui a le plus d'excellence et de vertu, proviendroit des singes, et non pas des gazelles, des chèvres, ou des moutons; mais cette opinion de Rumphius et de Seba n'est pas fondée : nous avons vu plusieurs de ces concrétions auxquelles on donne le nom de bézoard des singes; et ces concrétions sont toutes différentes du bézoard oriental, qui vient certainement d'un animal ruminant, et qu'on peut aisément distinguer, par sa forme et par sa substance, de tous les autres bézoards : sa couleur est ordinairement d'un vert d'olive, brun en dehors et en dedans, et celle du bézoard qu'on appelle occidental est d'un petit jaune plus ou moins terne. La substance du premier est plus moelleuse et plus tendre; celle du dernier est plus dure, plus sèche, et, pour ainsi dire, plus pétrée. D'ailleurs, comme le bézoard oriental a eu une vogue prodigieuse, et qu'on en a fait une grande consommation dans les derniers siècles, puisqu'on s'en servoit en Europe et en Asie dans tous les cas où nos médecins emploient aujourd'hui les cordiaux et les contre-poisons, ne doit-on pas présumer, par cette grande quantité qu'on en a consommée, et que l'on consomme encore, que cette pierre vient d'un animal très-commun, ou plutôt qu'elle ne vient pas d'une seule espèce d'animal, mais de plusieurs animaux, et qu'elle se tire également des gazelles, des chèvres, et des moutons, mais que ces animaux ne peuvent la produire que dans de certains climats du Levant et des Indes?

Dans tout ce que l'on a écrit sur ce sujet, nous n'avons pas trouvé une observation bien faite ni une seule raison décisive : il paroît seulement par ce qu'ont dit Monard, Garcias, Clusius, Aldrovande, Hernandès, etc., que le prétendu animal du bézoard oriental n'est pas la chèvre com mune et domestique, mais une espèce de chèvre sauvage qu'ils n'ont point caracté risée; de même que tout ce que l'on peu conclure de ce qu'a écrit Kæmpfer, c'es que l'animal du bézoard est une espèce d chèvre sauvage, ou plutôt une espèce de gazelle, aussi très-mal décrite : mais pa les témoignages de Thévenot, Chardin, a Tavernier, il paroît que cette pierre se tin moins des gazelles que des moutons et de chèvres sauvages ou domestiques; et qui paroît donner plus de poids à ce qu les voyageurs en disent, c'est qu'ils e parlent comme témoins oculaires, et que quoiqu'ils ne citent pas les gazelles au si jet du bézoard, il n'y a guère d'apparent qu'ils se soient trompés, et qu'ils les aie prises pour des chèvres, parce qu'ils l connoissoient bien, et qu'ils en font me tion dans d'autres endroits de leurs rel tions. L'on ne doit donc pas assurer, comp l'ont fait nos naturalistes modernes, que bézoard oriental vient particulièrement exclusivement d'une certaine espèce de zelle; et j'avoue qu'après avoir examinon seulement les témoignages des auteur mais les faits mêmes qui pouvoient décic la question, je suis très-porté à croire que cette pierre vient également de la plup des animaux ruminans, mais plus communication de la plup des animaux ruminans, mais plus communication de la plup de nement des chèvres et des gazelles. E concentriques, et contient souvent au ce tre quelque matière étrangère. Nous ave ap recherché de quelle nature étoient ces r tières qui servent de noyau au bézoard ori tal, pour tâcher de juger en conséque ( sei de l'espèce de l'animal qui les avoit a et lées. On trouve au centre de ces pierres petits cailloux, des noyaux de prunes, mirobolans, de tamarins, des graines les cassie, et surtout des brins de paille tro des boutons d'arbre : ainsi l'on ne p A guère attribuer cette production qu'aux i maux qui broutent les herbes et les feuil lou

Nous croyons donc que le hézoard ori tal ne vient pas d'un animal particul mais de plusieurs animaux différens, e n'est pas difficile de concilier avec cette nion les témoignages de la plupart des ve geurs; car, en disant chacun des ch contraires, ils n'auront pas laissé de tous à peu près la vérité. Les anciens G

exact, s'étant trouvé dans la province de

Laar en Perse, assure être allé avec des

naturels du pays à la chasse du bouc pa-

san, qui produit le bézoard; qu'il dit en

avoir, pour ainsi dire, vu tirer cette pierre;

et il assure encore que le vrai bézoard oriental vient de cet animal; qu'à la vérité

le bouc ahu, dont il donne aussi la figure, produit dans ce même pays des bézoards,

comme le bouc pasan, mais qu'ils sont fort

inférieurs en qualité. Par les figures qu'il

donne de ces deux animaux, le pasan et

l'ahu, on seroit induit à croire que la pre-

mière figure représente la gazelle commune

plutôt que le vrai pasan; et par sa des-

cription on seroit porté à imaginer que son pasan est en effet un bouc et non pas

une gazelle, parce qu'il lui donne une

barbe semblable à celle des chèvres; et en-

fin par le nom ahu qu'il donne à son autre

bouc, aussi bien que par la seconde figure.

on seroit fondé à reconnoître le bouquetin plutôt que le véritable ahu, qui est notre

tzeiran ou grosse gazelle. Ce qu'il y a de plus

singulier encore, c'est que Kæmpfer, qui

semble vouloir décider l'espèce de cet ani-

mal du bézoard oriental, et qui assure que

c'est le bouc sauvage appelé pasan, cite en

Latins n'ont pas connu le bézoard ; Gaen est le premier qui fasse mention de s vertus contre le veniu; les Arabes ont la caucoup parlé de ces mêmes vertus du zoard: mais ni les Grecs, ni les Latins, les Arabes, n'ont indiqué précisément s animaux qui le produisent. Rabi Mos, Egyptien, dit seulement que quelques ns prétendent que cette pierre se forme ins l'angle des yeux, et d'autres dans la sicule du fiel des moutons en Orient. Or y a des bézoards ou concrétions qui se ont en effet dans les angles des yeux et ans les larmiers des cerfs et de quelques itres animaux; mais ces concrétions sont rès-différentes du bézoard oriental, et les pncrétions de la vésicule du fiel sont putes d'une matière légère, huileuse, et flammable, qui ne ressemble point à la abstance du bézoard. André Lacuna, méecin espagnol, dans ses Commentaires sur Dioscoride, dit que le bézoard oriental se ire d'une espèce de chèvre sauvage dans es montagnes de Perse. Amatus Lusitanus épète ce que dit Lacuna, et ajoute que ette chèvre montagnarde est ressemblante u cerf. Monard, qui les cite tous trois, ssure plus positivement que cette pierre e tire des parties intérieures d'une chèvre le montagne aux Indes, à laquelle, dit-il, 'ai cru devoir donner le nom de cervi-cara, parce qu'elle tient du cerf et de la hèvre, qu'elle est à peu près de la granleur et de la forme du cerf, mais qu'elle , comme les chèvres, des cornes simples et fort recourbées sur le dos. Garcias ab Horto (du Jardin) dit que dans le Corassan et en Perse il y a une espèce de boucs appelée pasan , et que c'est dans l'estomac de ces boucs que s'engendre le bézoard oriental; que cette pierre se trouve non seulement en Perse, mais aussi à Malaca et dans l'île des Vaches, près le cap Comorin; que dans la grande quantité de boucs que l'on tuoit pour la subsistance des troupes, on cherchoit ces pierres dans l'estomac de ces animaux, et qu'on y en trouvoit assez communément. Christophe Acosta répète à ce sujet ce que disent Garcias et Monard', sans y rien ajouter de nouveau. Enfin, pour ne rien omettre de tout ce qui a rapport au détail historique de cette pierre, nous observerons que Kæmpfer, homme plus savant qu'observateur

même temps un homme qu'il dit très-digne de foi, lequel cependant assure avoir palpé les pierres de ce même bézoard dans le ventre des gazelles à Golconde. Ainsi tout ce qu'on peut tirer de positif de ce qu'a écrit Kæmpfer à ce sujet se réduit à ce que ce sont deux espèces de chèvres sauvages et montagnardes, le pasan et l'ahu, qui portent le bézoard en Perse, et qu'aux Indes cette pierre se trouve aussi dans les gazelles. Chardin dit positivement que le bézoard oriental se trouve dans les boucs et chèvres sauvages et domestiques, le long du golfe Persique et dans plusieurs provinces de l'Inde; mais qu'en Perse on le trouve aussi dans les moutons. Les voyageurs hollandois disent de même qu'il se produit dans l'estomac des brebis ou des chèvres. Tavernier témoigne encore plus positivement que ce sont des chèvres domestiques; il dit qu'elles ont du poil fin comme de la soie, et qu'ayant acheté six de ces chèvres vivantes, il en avoit tiré dix-sept bézoards entiers et une portion grosse comme une moitié de noisette; et ensuite il dit qu'il y a d'autres bézoards que l'on croit venir des singes, dont les vertus sont encore plus grandes que celles du bézoard des chèvres; qu'on en tire aussi des vaches, mais dont les vertus sont inférieures, etc. Que doit-on inférer de cette va-

1. Il nous paroît que Kæmpfer a emprunté de Monard et de Garcias les noms de cervi-capra ou capri-cerva, et de pasan, qu'il donne à l'animal du bézoard oriental.

BUFFON. VI.

riété d'opinions et de témoignages? qu'en peut-on conclure, sinon que le bézoard oriental ne vient pas d'une seule espèce d'animal, mais qu'on le trouve au contraire dans plusieurs animaux d'espèces différentes, et surtout dans les gazelles et dans les chèvres?

A l'égard des bézoards occidentaux, nous pouvons assurer qu'ils ne viennent ni des chèvres ni des gazelles; car nous ferons voir dans les articles suivans qu'il n'y a ni chèvres, ni gazelles, ni même aucun animal qui approche de ce genre dans toute l'étendue du Nouveau-Monde: au lieu de gazelles l'on n'a trouvé que des chevreuils dans les bois de l'Amérique; au lieu de chèvres et de moutons sauvages, on a trouvé sur les montagnes du Pérou et du Chili des animaux tout différens, les lamas et les pacos, dont nous avons déjà parlé. Les anciens Péruviens n'avoient pas d'autre bétail; et en même temps que ces deux espèces étoient en partie réduites à l'état de domesticité, elles subsistoient en beaucoup plus grand nombre dans leur état de nature et de liberté sur les montagnes: les lamas sauvages se nommoient huanacus, et les pacos, vicunnas, d'où l'on a dérivé le nom de vigogne, qui désigne en effet le même animal que le pacos : tous deux, c'est-à-dire le lama et le pacos, produisent des bézoards, mais les domestiques plus rarement que les sauvages.

M. Daubenton, qui a examiné de plus près que personne la nature des bézoards, pense qu'ils sont composés d'une matière de même nature que celle qui s'attache en forme de tartre brillant et coloré sur les dents des animaux ruminans. On verra dans la description qu'il a faite des bézoards, dont nous avons une collection très-nombreuse au Cabinet du Roi, quelles sont les différences essentielles entre les bézoards orientaux et les bézoards occidentaux. Ainsi les chèvres des Indes orientales ou les gazelles de Perse ne sont pas les seuls animaux qui produisent des concrétions auxquelles on a donné le nom de bézoards : le chamois, et peut-être le bouquetin des Alpes, les boucs de Guinée, et plusieurs autres animaux d'Amérique, donnent aussi des bézoards; et si nous comprenons sous ce nom toutes les concrétions de cette nature que l'on trouve dans les animaux, nous pouvons assurer que la plupart des quadrupèdes, à l'exception des carnassiers, produisent des bézoards, et que même il s'en trouve dans les crocodiles et

dans les grandes couleuvres.

Il faut donc, pour avoir une idée nette de ces concrétions, en faire plusieurs classes; il faut les rapporter aux animaux qui les produisent, et en même temps reconnoître les climats et les alimens qui favorisent le plus cette espèce de production.

1° Les pierres qui se forment dans la vessie, dans les reins de l'homme et des autres animaux, doivent être séparées de la classe des bézoards, et désignées par le nom de calculs, leur substance étant toute différente de celle des bézoards. On les reconnoit aisément à leur pesanteur, à leur odeur urineuse, et à leur composition, qui n'est pas régulière ni par couches minces et concentriques, comme celle des bézoards.

2º Les concrétions que l'on trouve quelquefois dans la vésicule du fiel, et dans le foie de l'homme et des animaux, ne doivent pas être regardées comme des hézoards. On les distingue facilement à leur légèreté, leur couleur et leur inflammabilité, et d'ailleurs elles ne sont pas formées par couches autour d'un noyau, comme le sont les hézoards.

3º Les pelotes que l'on trouve assez sou-

vent dans l'estomac des animaux, et surtout

des ruminans, ne sont pas de vrais bézoards. Ces pelotes, que l'on appelle égagropiles, sont composées à l'intérieur des poils que l'animal a avalés en se léchant, ou des racines dures qu'il a broutées et qu'il n'a pu digérer, et à l'extérieur elles sont, pour la plupart, enduites d'une substance visqueuse assez semblable à celle des bézoards : ainsi les égagropiles n'ont rien des bézoards que cette couche extérieure, et la seule inspection suffit pour distinguer les uns des autres. 4° On trouve souvent des égagropiles dans les animaux des climats tempérés, et jamais des bézoards. Nos bœufs et vaches, les chamois des Alpes, les porcs-épics d'Italie 1, ne produisent que des égagropiles. Les animaux des pays les plus chauds ne donnent au contraire que des bézoards. L'éléphant, le rhinocéros, les boucs, les ga-zelles de l'Asie et de l'Afrique, le lama du Pérou, etc., produisent tous, au lieu d'égagropiles, des bézoards solides, dont la grosseur et la substance varient relativement à la différence des animaux et des climats.

5º Les bézoards auxquels on a trouvé ou supposé le plus de vertus et de propriétés sont les bézoards orientaux, lesquels, comme nous l'avons dit, proviennent des chèvres, des gazelles et des moutons qui habitent sur les hautes montagnes de l'Asie; les bézoards d'une qualité inférieure, et qu'on appelle occidentaux, viennent des lamas et des pa-

1. Nous avons trouvé une égagropile dans un porc-épic qui nous a été envoyé de Rome en 17β3.

os, qui ne se trouvent que dans les monagnes de l'Amérique méridionale; enfin les hèvres et les gazelles de l'Afrique donnent ussi des bézoards, mais qui ne sont pas si

ons que ceux de l'Asie.

De tous ces faits, on peut conclure qu'en rénéral les bézoards ne sont qu'un résidu de lourriture végétale, qui ne se trouve pas lans les animaux carnassiers, et qui ne se roduit que dans ceux qui se nourrissent de lantes; que, dans les montagnes de l'Asie méridionale, les herbes étant plus fortes et lus exaltées qu'en aucun autre endroit du nonde, les bézoards, qui en sont les résidus, ont aussi plus de qualité que tous les aures; qu'en Amérique, où la chaleur est m moindre, les herbes des montagnes ayant aussi moins de force, les bézoards qui en proviennent sont inférieurs aux premiers; not qu'enfin en Europe, où les herbes sont ir loibles, et dans toutes les plaines des deux continens où elles sont grossières, il ne se produit point de bézoards, mais seulement it des égagropiles qui ne contiennent que des s poils ou des racines, et des filamens trop , durs que l'animal n'a pu digérer.

### Sur les Gazelles et les Antilopes.

\* Depuis l'année 1764 que j'ai publié l'article des gazelles et des antilopes, quelques voyageurs naturalistes ont reconnu, en Asie et en Afrique, de nouvelles espèces dans le genre de ces animaux, et ont donné des figures entières de quelques autres dont je n'avois pu donner que quelques parties détachées, comme les têtes, les cornes, etc. M. Pallas, docteur en médecine, de l'université de Leyde, a publié à Amsterdam en 1767 un premier ouvrage sous le nom de Miscellanea zoologica; et peu de temps après il en a donné une seconde édition corrigée et imprimée à Berlin dans la même année, sous le titre de Spicilegia zvologica. Nous avons lu ces deux ouvrages avec satisfaction; l'auteur y montre partout autant de discernement que de connoiss ances, et nous donnerons l'extrait de ses o bservations.

D'autre part, MM. F'orster père et fils, qui ont accompagné M. Cook dans son second voyage, ont eu la bonté de me communiquer les remarques et observations qu'ils ont faites sur les chèvres du cap de Bonne-Espérance, aussi bien que sur les lions marins, ours mar ins, etc., dont ils m'out donné des figures très-bien dessinées. J'ai reçu toutes ces inst ructions avec reconnoissance, et l'on verra que ces savans na-

turalistes m'ont été d'un grand secours pour perfectionner l'histoire de ces animaux.

Enfin M. Allamand, que je regarde comme l'un des plus savans naturalistes de l'Europe, ayant pris soin de l'édition qui se fait en Hollande de mes ouvrages, y a joint d'excellentes remarques et de très-bonnes descriptions de quelques animaux que je n'ai pas été à portée de voir. Je réunis ici toutes ces nouvelles connoissances qui m'ont été communiquées, et je les joins à celles que j'ai acquises par moi-même depuis l'année

1764 jusqu'en 1780.

M. Pallas impose aux gazelles et aux chèvres sauvages le nom générique d'antilopes, et il dit que les zoologistes méthodistes ont eu tort de joindre le genre des gazelles à celui des chèvres, et qu'il en est plus éloigné que du genre des brebis. La nature, selon lui, a placé le genre des gazelles entre celui des cerfs et celui des chèvres. Au reste, il convient avec moi, dans son second ouvrage, que les gazelles ne se trouvent ni en Europe, ni en Amérique, mais seulement en Asie, et surtout en Afrique, où les espèces en sont très-variées et fort nombreuses. Le chamois, est, dit-il, le seul animal qu'on pourroit regarder comme une gazelle européenne, et le bouquetin semble faire la nuance entre les chèvres et certaines espèces de gazelles. L'animal du musc, ajoute-t-il, et les chevrotains, ne doivent point être rangés avec les gazelles, mais peuvent aller ensemble, parce que les uns et les autres, dans les deux sexes, manquent de cornes, et ont de grandes dents ou défenses dans la mâchoire supérieure.

Ce que je rapporte ici d'après M. Pallas souffre quelques exceptions; car il y a une espèce de chevrotain dont le mâle a des cornes, et le chamois, qu'il prétend être du genre des gazelles et non de celui des chèvres, s'unit néanmoins avec les chèvres; on les a souvent vus s'accoupler, et l'on nous a même assuré qu'ils avoient produit ensemble. Le premier fait est certain, et suffit seul pour démontrer que le chamois est non seulement du même genre, mais d'espèce très-voisine de celle de la chèvre commune.

Et d'ailleurs le genre des chèvres et celui des brebis sont si voisins, qu'on peut les faire produire ensemble, comme j'en ai donné des exemples : ainsi l'on ne peut guère admettre un genre intermédiaire entre eux; de même que l'on ne doit pas dire que les gazelles, dont les cornes sont permanentes dans toutes les espèces, soient voisines du genre des chevreuils ou des cerfs,

dont les bois tombent et se renouvellent chaque année. Nous ne nous arrêterons donc pas plus long-temps sur cette discussion méthodique de M. Pallas, et nous passerons aux observations nouvelles que nous avons faites sur chacun de ces animaux en particulier.

### Sur le Nanguer et le Nagor.

Nous mettons ces deux animaux ensemble, parce qu'ils ont un caractère commun, qui n'appartient qu'à eux; c'est d'avoir les cornes recourbées en avant, au lieu que, dans toutes les autres espèces de gazelles et de chèvres, les cornes sont recourbées en arrière ou tout-à-fait droites. J'ai dit, d'après M. Adanson, qu'il y avoit trois variétés ou trois espèces de ces animaux, dont la première, c'est-à-dire le nanguer, paroît être le dama des anciens. M. Pallas est du même avis : il dit que la femelle et le mâle nanguer ont également des cornes; et il a remarqué, comme dans le kob, une disposition singulière dans les dents 1.

La seconde espèce est le nagor. M. Pallas avo't écrit dans son premier ouvrage (Miscellanea) que cet animal étoit le mazame de Seba: mais il avoue dans son second ouvrage (Spicilegia) qu'il s'étoit trompé; et il convient avec moi que ce n'est point le mazame d'Amérique, mais une gazelle d'A-

frique.

Àu reste, l'espèce du nanguer paroît être isolée et sans variété; mais celle du nagor a des espèces voisines, dont je dois la connoissance à MM. Forster: et ils ont bien voulu me donner le dessin de la tête d'une de ces variétés du nagor du cap de Bonne-Espérance, qui me paroît différer du nagor en ce que ce nagor du Cap a le museau un peu effilé, et les cornes un peu moins courbées en avant que le nagor du Sénégal. Voici les notices qu'ils m'ont données à ce sujet:

"La chèvre que l'on appelle steenbok ou bouquetin au cap de Bonne-Espérance nous paroit être une variété du nagor donné par M. de Buffon. On trouve ces animaux sur les rochers qui font la pointe des terres du cap de Bonne-Espérance, et sur les plateaux de ces montagnes pierreuses parmi les brous-

1. «Solum hujus animalis caput cum cornibus «vidi, e quo dentium primorum in inferiore maxilla «numerum plane singularem esse didici: habet «enim tantum senos, quorum duo medii latissimi, «subobliqui, recta transversa acie terminantur; la-utrales vero parvi, lineares sunt. » (Pallas, Spicilegia zoologica, pag. 8.)

sailles. Ils courent avec une très-grande vitesse, et font des sauts de huit à neuf pieds de hauteur; comme leur chair est très-bonne à manger, on les chasse sans cesse, et l'on

en a beaucoup détruit.

« Cet animal est de la grandeur d'une chèvre commune, d'environ deux pieds six pouces de hauteur. Son poil est rouge brun sur le dos et les côtés du corps, et d'un blanc sale sous le ventre; il y a au dessus des yeux, sous le cou et sur les fesses, une tache de cette dernière couleur blanc sale : le poil des oreilles est fauve; elles sont arrondies à leurs extrémités. On voit sous chaque œil un larmier avec un petit orifice. Les cornes n'ont que cinq ou six pouces de longueur; elles sont noires, ridées à la base, lisses à la pointe, extrêmement effilées et courbées en avant. La queue est courte, à peu près comme celle des chèvres ordinaires.

« Une autre espèce ou variété du nagor, est l'animal que l'on appelle au Cap grysbok ou chèvre grise; elle diffère du steenbok par la couleur de son poil, qui est gris, au lieu que celui du steenbok est rouge brun. Ce grysbok est une seconde espèce de nagor; il est de la grandeur d'une chèvre commune, et il a les jambes plus longues que le steenbok à proportion du corps. Son poil ne paroît gris que parce qu'il est mêlé de longs poils blancs; car en voyant l'animal de près, on s'aperçoit que le fond est d'un brun roussâtre ou marron : la tête et les pieds sont d'un brun plus clair que le corps, et le ventre est d'une couleur encore moins foncée; le museau est noir; les yeux sont environnés de poils de cette même couleur noire. Il y a, comme dans les autres chèvres, des larmiers sous les angles antérieurs des yeux. Les oreilles sont à peu près de même longueur que la tête; elles sont de forme ovale, et couvertes en dehors de poils courts et noirs. Les cornes ont environ cinq pouces de longueur; elles sont ridées d'un ou deux anneaux à la base, lisses vers la pointe, qui est très-aiguë, courbées en avant, et de couleur noire.

"Cette espèce de nagor se trouve toujours dans les plateaux au-dessus des montagnes, parmi les rochers, les broussailles et la bruyère. Il n'est pas si léger à la course que le steenbock, car les chiens l'atteignent quelquefois à la chasse. Sa chair est aussi bonne à manger que celle du steenbock, et on les trouve quelquefois ensemble sur les montagnes du cap cle Bonne-Espérance.

"Une troisième espèce de nagor est le bleekbok ou chèvra pale, qui ressemble







IA GAZELLE PASAN

Ordre der Ruminants . . . . id . . id . .

presque en tout au *steenbok*, à l'exception de la couleur du poil, qui est beaucoup plus pâle; ce qui lui a fait donner son non.

En comparant ces trois animaux d'après les notices que nous venons de citer, il me paroît qu'il n'y a tout au plus que deux espèces distinctes, c'est-à-dire le nagor steenbok et le nagor grysbok, et que le bleekbok n'est qu'une variété du premier.

### Sur le Kevel.

M. Pallas me paroit se tromper en avancant que le kevel et la corine ne sont pas deux espèces différentes, mais le mâle et la femelle dans la même espèce de gazelle : s'il eût fait attention que j'ai décrit les deux sexes, ce savant naturaliste ne seroit pas tombé dans cette méprise.

#### Sur le Koba et le Kob.

J'ai donné, d'après M. Adanson, le nom de *koba* à un animal d'Afrique que quelques voyageurs ont appelé *grande vache brune*, et dont l'espèce n'est pas éloignée de celle du bubale. J'ai donné de même le nom de kob à un animal un peu moins grand, et que les voyageurs ont appelé petite vache brune. Le koba est grand comme un cerf, et par conséquent approche de la grandeur du bubale, tandis que le kob n'est pas toutà-fait si grand qu'un daim. M. Pallas dit que, de toutes les antilopes, celle-ci lui paroît être la plus voisine du genre des cerfs, le pelage étant semblable. Nous avons donné la figure des cornes du kob : elles ont à peu près un pied de longueur; ce qui ne s'accorde pas avec ce que dit M. Pallas, qui ne leur donne qu'un demi-pied : et ce qui me paroît démontrer que M. Pallas n'avoit pris cette mesure des cornes que sur un jeune individu, c'est que M. Forster m'a écrit qu'il avoit rapporté du cap de Bonne-Espérance des cornes de cet animal kob, de même grandeur, et toutes semblables à celles que j'ai fait représenter. Il dit que cet animal avoit une tache triangulaire blanche au bas des cornes, que son pelage est en général d'un rouge brun; et il pense, comme moi, que le kob n'est qu'une variété du koba, et que tous deux ne s'éloignent pas de l'espèce du bubale.

## LA GAZELLE PASAN.

JE donne ici, d'après une peau bourrée, la figure de la gazelle pasan, dont j'ai parlé, et de laquelle nous n'avons au Cabinet du Roi qu'un crâne surmonté de ses cornes, dont j'ai fait graver la figure. M. Pallas pense avec moi que le pasan et l'algazel ne sont que deux variétés de la même espèce. J'ai dit que ces deux espèces, l'algazel et le pasan, me paroissent très-voisines l'une de l'autre, qu'elles sont des mêmes climats, mais que néanmoins l'algazel n'habite guère que dans les plaines, et le pasan dans les montagnes; c'est par cette seule différence des habitudes naturelles que j'ai cru qu'on pouvoit en faire deux espèces. J'ai même dit positivement que je présumois que l'algazel et le pasan n'étoient que deux variétés de la même espèce, et j'ai été fort satisfait de voir que M. Pallas est du même sentiment. Il dit, au sujet de ce dernier animal, que M. Houttuyn en a aussi donné une figure d'après les tableaux de M. Burman; mais je n'ai pas eu occasion de voir ces tableaux, et j'ignore si celui du pasan ressemble ou non à la figure que je donne ici.

MM. Forster m'ont écrit que la gazelle pasan porte aussi le nom de chamois du Cap, et celui de chèvre du bézoard, quoiqu'il y ait une autre chèvre du bézoard en Orient, dont M. Gmelin le jeune a donné une description sous le nom de paseng, qui est différente du pasan. Il ajoute que dans la femelle les cornes ne sont pas aussi grandes que dans le mâle; que ces cornes sont marquées vers leur origine d'une large bande noire en demi-cercle, qui s'étend jusqu'à une autre grande tache de même couleur noire, laquelle couvre en partie le museau, dont l'extrémité est grise ; que de plus il y a deux bandes noires qui partent du museau et s'étendent jusqu'aux cornes, et une ligne noire le long du dos, qui se termine au croupion et y forme une plaque triangulaire; qu'on voit aussi une bande noire entre la jambe et la cuisse de devant; et une tache ovale de même couleur sur le genou; que les pieds de derrière sont aussi marqués d'une tache noire sous la jointure, et qu'il y a une ligne noire de longs poils le long du cou, au dessous duquel se trouve une espèce de fanon qui tombe sur la poitrine; qu'enfin le reste du corps est gris, à l'exception du ventre, qui est blanchâtre, ainsi que les pieds.

Cet animal, dit M. Forster, a près de

quatre pieds de hauteur, en le mesurant aux jambes de devant; les cornes ont jusqu'à trois pieds de longueur. Ces gazelles ne vont point en troupes, mais seulement par paire, et il me semble que c'est le même animal que le parasol du Congo, dont parle le P. Charles de Plaisance.

### LA GAZELLE ANTILOPE.

M. Pallas observe, avec grande raison, qu'il y a des animaux, surtout dans le genre des chèvres sauvages et ces gazelles, dont les noms donnés par les anciens demeureront éternellement équivoques; celui de cervi-capra, que j'ai dit être le même animal que le strepsiceros des Grecs ou l'adax des Africains, doit etre appliqué, suivant M. Pallas, à la gazelle que j'ai nommée l'antilope. Il dit, c'est la vérité, qu'Aldrovande a donné le premier une bonne figure des cornes ; et nous avons donné non seulement les cornes, mais le squelette entier de cet animal. Je pensois alors qu'il étoit l'un des cinq que MM. de l'Académie des Sciences avoient disséqués sous le nom de gazelle; mais M. Pallas me fournit des bonnes raisons d'en douter. J'avois cru de même que la corne dessinée 1 pouvoit appartenir à une espèce différente de notre antilope; mais M. Pallas s'est assuré qu'elle appartient à cette espèce, et que la seule différence qu'il y ait, c'est que la corne représentée appartient à l'animal adulte, tandis que les autres plus petites sont du même animal jeune.

J'ai dit que l'espèce de l'antilope paroissoit avoir des races différentes entre elle, et j'ai insinué qu'elle se trouvoit non seulement en Asie, mais en Afrique, et surtout en Barbarie, où elle porte le nom de lidmée. M. Pallas dit la même chose, et il ajoute à plusieurs faits historiques une bonne description de cet animal, dont nous croyons de-

voir donner ici l'extrait:

« J'ai eu occasion, dit-il, d'examiner et de bien décrire ces animaux, qui vivent depuis dix ans dans la ménagerie de monseigneur le prince d'Orange, lesquels, quoique amenés de Bengale en 1755 ou 1756, non seulement ont vécu, mais ont multiplié dans le climat de la Hollande; on les garde avec les axis ou daims mouchetés;

x. Tome XII in- $4^{\circ}$  de l'édition avec la partie anatomique.

ils vivent en paix et y élèvent également leurs petits.

« Le premier mâle étoit déjà vieux lors de son arrivée, et la femelle étoit adulte. Ce mâle est mort en 1766 : mais la femelle étoit encore vivante alors; et, quoiqu'elle fût âgée de plus de dix ans, elle avoit mis bas l'année précédente 1765. Le mâle, qui étoit très-sauvage, ne s'est jamais apprivoisé. La femelle, au contraire, est très-familière : on la fait aisément approcher et suivre en lui présentant du pain; elle se lève comme les axis sur les pieds de derrière, pour y atteindre lorsqu'on le lui présente trop haut : cependant elle se fâche aisément dès qu'on la tourmente, elle donne même des coups de tête comme un belier; on voit alors sa peau et son poil frémir. Les jeunes, à l'exemple du père, sont sauvages et fuient lorsqu'on veut les approcher; ils vont en troupes, marchant d'abord assez doucement, ensuite par petits sauts; et quand ils précipitent leur fuite, ils bondissent et font des sauts qu'on ne peut comparer qu'à ceux du cerf ou du chamois. Je n'ai jamais entendu leur voix ; cependant les gardes de la ménagerie déposent que, dans le temps du rut les mâles ont une espèce de hennissement. On les nourrit comme les autres animaux ruminans, et ils supportent assez bien no hivers : ils aiment la propreté, car la troupe entière choisit un terrain pour aller faire ses ordures. Le temps de la chaleur des fe melles n'est pas fixe; elles sont quelquefoi pleines deux mois après avoir mis bas : le mâles en usent en toutes saisons, ils n s'en abstiennent que quand elles sont pleines L'accouplement ne dure que très-peu d temps. La femelle porte près de neuf mois ne produit qu'un petit qu'elle allaite, san se refuser à en allaiter d'autres. Les petit restent couchés pendant huit jours aprè leur naissance, après quoi ils accompagnen la troupe. Les jeunes femelles suivent le

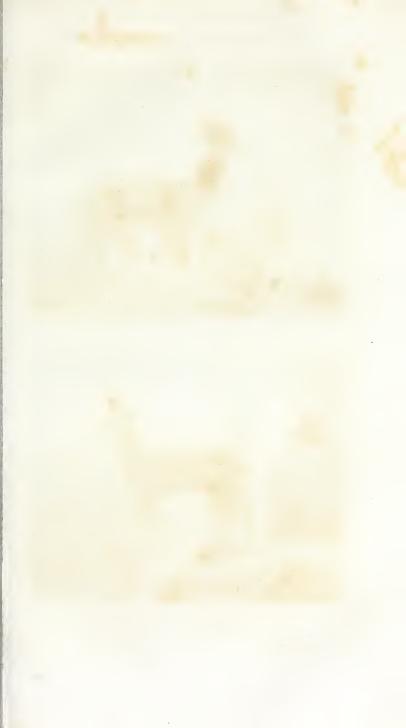

### LA CHÊVRE SAUTANTE

Ordre des Ruminants. Genre Antilope. (Cwier)

Pl. 89.





### LA GAZELLE ANTILOPE

Ordre des Ruminants. Genre Antilope. / Curier/

Pl. 88.





LA GAZELLE TREIRAN

Ordre des Ruminants....id....id...



mères lorsqu'elles se séparent de la troupe.... Ces animaux croissent pendant trois ans, et ce n'est guère qu'à cet âge que les mâles sont en état d'engendrer : les femelles sont mûres de meilleure heure, et peuvent produire à deux ans d'âge. Dans les six premières années, il y a peu de différence entre les mâles et les femelles; mais ensuite les femelles se distinguent aisément par une bande blanche sur les flancs près du dos, par un caractère encore moins équivoque, c'est qu'il ne leur vient jamais de cornes sur la tête, tandis que, dans le mâle, on peut apercevoir les rudimens des cornes dès l'âge de sept mois, et ces cornes forment deux tours de vis, avec dix ou douze rides à l'âge de trois ans : c'est alors aussi que les bandes blanches du dos et de la tête commencent à s'évanouir; la conleur des épaules et du dos noircit, et le dessus du cou devient jaune : ces mêmes couleurs prennent une teinte plus foncée à mesure que l'animal avance en âge.... Les cornes croissent bien lentement.... Ces animaux, surtout après leur mort, ont une légère odeur, qui n'est pas désagréable, et qui est pareille à celle que les cerfs et les daims exhalent aussi après leur mort.... Au reste, cet animal approche de l'espèce que M. de Buffon a appelée la gazelle, par la couleur noire des côtés du cou et du corps, par les touffes de poil au-dessous des genoux dans les jambes de devant; elle approche du tzeiran et de la grimme de M. de Buffon, parce que les femelles n'ont de cornes dans aucune de ces trois espèces : mais elle diffère en général de toutes les autres gazelles en ce qu'il n'y a aucune espèce où le mâle et la femelle, devenus adultes, soient de couleurs aussi différentes que dans celle-ci. »

M. Pallas donne en même temps les figures du mâle et de la femelle en deux planches séparées qui m'out paru trèsbonnes. Voici encore quelques remarques de M. Pallas sur les parties extérieures de cet animal:

« Il est à peu près de la même figure de notre daim d'Europe; cependant il en diffère par la forme de la tête, et lui cède en grandeur. Les narines sont ouvertes : la cloison qui les sépare est épaisse, nue, et noire... Les poils du menton sont blancs, et le tour de la bouche brun; la langue est plane et arrondie : les dents de devant sont au nombre de huit; celles du milieu sont fort larges et bien tranchantes, et celles des côtés plus-aiguës... Les yeux sont environnés d'une aire blanche, et l'iris d'un brun jaunâtre; il y a une raie blanche au devant des yeux, au commencement de laquelle se trouvent les narines. Les oreilles sont assez grandes, nues en dedans, bordées de poils blancs, et couvertes en dehors d'un poil de la même couleur que celui de la tête... Les jambes sont longues et menues, mais celles de derrière sont un peu plus hautes que celles de devant : les sabots sont noirs. pointus, et assez serrés l'un contre l'autre. La queue est plate et nue par dessous vers l'origine. La verge du mâle est appliquée longitudinalement sous le ventre : le scrotum est si serré entre les cuisses, que l'un des testicules est devant et l'autre derrière. Le poil est très-fort et très-roide au dessus du cou et au commencement du dos; il est blanc comme neige sur le ventre et au dedans des cuisses et des jambes, ainsi qu'au bout de la queue. »

# LA GAZELLE TZEIRAN.

M. Pallas remarque, avec raison, que MM. Houttuyn et Linnæus ont eu tort de nonmer cervi-capra cette gazelle, d'autant plus qu'ils citent en même temps les figures du cervi-capra de Dodard et de Jonston, qui sont très-différentes de celle de notre tzeiran: mais M. Pallas auroit dû adopter le nom tzeiran que cette gazelle porte dans son pays natal, et l'on ne voit pas pourquoi la préféré de lui donner celui de pygargus. Il a jugé par la grandeur des peaux que cet animal est plus grand que le daim: la des-

cription qu'il en donne ajoute peu de chose à ce que nous en avons dit, et la signification du mot pygargus ne peut pas distinguer cette gazelle du chevreuil, ni même de quelques autres gazelles qui ont une grande tache blanche au dessus de la queue.

MM. Forster père et fils m'ont donné sur

cet animal les notices suivantes :

« Jusqu'ici on ignore, disent-ils, s'il y a destreirans en Afrique, et il paroit qu'ils affectent le milieu de l'Asie. On les trouve en Turquie, en Perse, en Sibérie, dans le

voisinage du lac Baikal, en Daourie, et à la Chine. M. Pallas décrit une chasse à l'arc avec des flèches très-lourdes, qu'un grand nombre de chasseurs décochent à la fois sur ces animaux qui vont en troupes. Quoiqu'ils passent l'eau à la nage de leur propre mouvement, et pour aller chercher leur pâture au delà d'une rivière, cependant ils ne s'y jettent pas lorsqu'ils sont poursuivis et pressés par les chiens et par les hommes; ils ne s'enfuient pas même dans les forêts voisines, et préfèrent d'attendre leurs ennemis. Les femelles entrent en chaleur à la fin de l'automne, et mettent bas au mois de juin. Les mâles ont sous le ventre, aux environs du prépuce, un sac ovale qui est assez grand, et dans lequel est un orifice particulier : ces sacs ressemblent à la poche du musc; mais ils sont vides, et ce ne peut être que dans la saison des amours qu'il s'y produit quelque matière par sécrétion. Ce sont aussi les mâles qui ont des proéminences au larynx, lesquelles grossissent à mesure que les cornes prennent de l'accroissement. On prend quelquefois des faons de tzeiran qui s'apprivoisent tellement qu'on les laisse aller se repaître aux champs, et qu'ils reviennent régulièrement le soir à l'étable. Lorsqu'ils sont apprivoisés, ils prennent en affection leur maître. Ils vont en troupes dans leur état de liberté, et quelquefois ces troupes de tzeirans sauvages se mèlent avec des troupeaux de bœufs et de veaux ou d'autres animaux domestiques; mais ils prenuent la fuite à la vue de l'homme. Ils sont de la couleur et de la grandeur du chevreuil, et plus roux que fauves. Les cornes sont noires, un peu comprimées en bas, ridées d'anneaux et courbées en arrière, de la longueur d'un pied. La femelle ne porte point de cornes.»

Je vais ajouter à ces notices de MM. Forster la description et la figure du tzeiraque M. le professeur Allamand a publiées dans l'édition faite en Hollande de mes ou-

vrages sur l'histoire naturelle :

"On a vu, dit ce savant naturaliste, dans l'article où j'ai parlé du pasan, que je doutois fort que l'animal auquel j'ai donné ce nom fût celui qu'on appelle ainsi dans l'Orient; cependant je lui ai conservé ce nom, parce que c'est vraisemblablement le même que le pasan de M. de Buffon. Une semblable raison m'engage à nommer tzeiran l'animal qui est représenté (planche Lxiii 1). Par un heureux hasard, mais qui ne se présente qu'à ceux qui méritent d'en être fa-

forisés, M. le docteur Klockner en a découvert la dépouille dans la boutique d'un marchand. Ses cornes sont les mêmes que celles que M. de Buffon a trouvées dans le Cabinet du Roi, et qu'il a jugé appartenir à une gazelle que les Turcs appellent tzeiran, et les Persans ahu. Il en a porté ce jugement à cause de sa ressemblance avec les cornes que Kæmpfer a données à son tzeiran dans la figure qu'il en a fait graver; mais cette figure est si mauvaise, qu'on ne peut guère se former une idée de l'animal qu'elle doit représenter; et d'ailleurs, comme M. de Buffon l'a remarqué, elle ne s'accorde point avec la description que Kæmpfer en a donnée, et même dans la planche on trouve le nom d'ahu sous la figure de l'animal qui dans le texte porte le nom de pasan, et celui de pasan sous la figure du tzeiran. Si le tzeiran de cet auteur est, comme M. de Buffon paroît le supposer, le même animal que M. Gmelin a décrit dans ses Voyage. en Sibérie, et qu'il a appelé dsheren, et dont il a donné la figure dans les Nouveaux Actes de l'Académie de Saint-Pétersbourg, sous le nom de caprea campestris gutturosa, il est encore plus douteux que la corne trouvée dans le Cabinet du Roi lui appartienne; car elle ne ressemble aucunement à celle que porte le dsheren de M. Gmelin, si au moins on peut compter sur la figure qu'il en a publiée, et qui le représente avec de courtes cornes de gazelle, tandis que, dans le texte, il est dit qu'elles sont semblables à celles du bouquetin.

« M. Pallas nomme le tzeiran antilope pygargus, et il lui donne des cornes pareilles à celles que M. de Buffon lui suppose, puisqu'il renvoie à la figure qu'il en a publiée; et cependant dans la description qu'il en a faite, il dit que ces cornes sont recourbées en forme de lyre, et plus petites à proportion que celles de la gazelle: or il n'y a qu'à jeter les yeux sur la figure qu'il cite, pour se convaincre qu'elle représente une corne très-différente de celle qu'il décrit.

« Je ne déciderai point si l'animal dont je vais parler est le véritable tzeiran de Kæmpfer ou non : pour lui en conserver le nom, il me suffit qu'il ait des cornes semblables à celles que M. de Buffon lui attribue; l'on n'en doutera pas si l'on compare la corne, quoique tronquée, qui est représentée, avec celles que porte notre tzeiran; elles sont annelées de mème, et quelques uns de leurs anneaux se partagent en forme de fourche; leur courbure est aussi semblable, et leur grosseur ne paroît pas diffé-

<sup>1.</sup> Tome IV du supplément, édition de Hollande.

rer, non plus que leur longueur, comme on le verra en comparant les dimensions que nous en donnerons, avec celles que M. Daubenton en a rapportées. Je n'oserai pas en dire autant de la corne qui est gravée dans Aldrovande, liv. I, De bisulcis, page 757. Les anneaux de celle-ci me semblent être différens, aussi bien que sa longueur, sa grosseur, et sa courbure : cependant ce n'est pas sans raison que M. de Buffon croit que c'est la même que celle qu'il donne au tzeiran. Cet animal est rangé par Kæmpfer parmi ceux qui portent des bézoards, et Aldrovande a fait représenter cette corne dans le chapitre où il est question de ces animaux.

« J'ai déjà remarqué que c'est à M. le d docteur Klockner que l'on doit la découverte de notre tzeiran ; et c'est à lui aussi que l'on lest redevable de la description que j'en vais 👊 faire. Il en a préparé la peau avec beaucoup ge de soin, et elle est actuellement un des prinel cipaux ornemens du riche cabinet d'histoire naturelle que feu M. J. C. Sylvius van Lennep, conseiller et échevin de la ville de Harlem, a laissé par testament à la société hollandoise des sciences établie dans ladite ville. Celui de qui il acheta cette peau ne elle put lui dire de quel endroit elle avoit été menvoyée; mais la manière dont elle étoit il empaquetée, et quelques autres circonstanles, lui firent juger qu'elle venoit du Cap. « Cet animal a la grandeur et la figure

l'un cerf; mais son front avance plus en levant : sa couleur est d'un gris blanchâtre, où se trouvent quelques poils tirant sur le loir; seus le ventre, il est tout-à-fait blanc; a tête est d'un gris plus sombre, et au depar vant des yeux il y a une large tache d'un Il plane pâle qui descend, en devenant moins re arge, presque jusqu'au coin de la bouche. les ses cornes forment un arc de cercle, mais illont la courbure est plus forte que celle de a corne qui est représentée dans la figure ate i du tome XII; elles sont noires et creuses; illes sont environnées d'anneaux circulaires usqu'aux trois quarts de leur longueur, et le es anneaux sont plus éminens du côté inle érieur que du côté opposé; le reste de ces cornes est fort lisse, et se termine en une pointe très-aigue.

« Les oreilles sont pointues, et d'une ongueur remarquable à proportion de la

an; ète.

« Le cou ressemble à celui d'un cerf, mais l est un peu plus mince. Les poils qui le couvrent, tant en dessus qu'en dessous, sont ingulièrement arrangés : sur une moitié ils sont dirigés vers en bas, et sur l'autre moitié ils sont tournés vers en haut. Un pareil arrangement a lieu sur le dos : sur la partie antérieure les poils sont dirigés vers la tête, et sur la partie postérieure jusqu'à la queue, ils sont placés en sens contraire, et ils sont d'une couleur plus sombre : de côté et d'autre du cou on voit des places de la grandeur d'un écu, où les poils sont disposés en rond, et semblent partir d'un centre, comme autant de rayons dirigés un peu obliquement vers la circonférence d'un cercle.

« La queue est plus longue que dans la plupart des animaux de ce genre, et elle est

terminée par une touffe de poils.

« Les jambes ressemblent à celles d'un cerf, mais elles n'ont point de brosses de poils sur le genou; celles de devant sont tant soit peu plus courtes que celles de derrière; au lieu d'ergots au dessus des talons, il y a une simple éminence ou bouton.

"En général, cet animal se rapproche plus de la race des boucs que de toute autre espèce: si c'est le tzeiran de Kæmpfer, sa femelle n'a point de cornes, ou n'en a que de très-petites. On se formera des idées plus justes de sa grandeur par les dimensions que M. Klockner en a prises. »

| iii. Itiochici ch u priscs. "                          |     |      |
|--------------------------------------------------------|-----|------|
| pi.                                                    | po. | lig. |
| Longueur du corps mesurée le                           |     |      |
| long du dos, depuis le bout                            |     |      |
| du museau jusqu'à la queue. 5                          | 10  | 8    |
| Hauteur du train de devant 3                           | 6   | g    |
| Hauteur du train de derrière 3                         | 7   | 8    |
| Longueur de la tête, depuis le                         |     |      |
| commencement du nez jus-                               |     |      |
| qu'aux cornes»                                         | 9   | 33   |
| Longueur de la tête jusqu'aux                          |     |      |
| oreilles 1                                             | · I | >>   |
| Longueur des oreilles »                                | 8   | >>   |
| Longueur des cornes prise en                           |     |      |
| suivant leur courbure 2                                | 2   | 2    |
| Contour des cornes près de la                          |     |      |
| têle»                                                  | 6   | 7    |
| Circonférence du corps derrière                        |     | ,    |
| les jambes de devant 4                                 | 33  | 5    |
| Circonférence du milieu du                             |     |      |
| corps4                                                 | 2   | 6    |
| Circonférence devant les jambes                        |     |      |
| de derrière 4                                          | 3   | 4    |
| Hauteur des jambes de devant,                          |     | -4-  |
| depuis la plante du pied jus-                          |     |      |
| qu'à la poitrine                                       | 11  | 8    |
| Hauteur des jambes de derrière 2                       | 3   | »    |
| Longueur de la queue»                                  |     | 5    |
| Longueur de la queue »  Longueur de la touffe de poils | 9   | 3    |
| qui est au bout de la queue. »                         | 3   | 3    |
| qui est au Dout de la queue. »                         | 0   | 3    |

# LA CHÈVRE SAUTANTE DU CAP DE BONNE-ESPÉRANCE.

Nous donnons ici la description de cet animal d'après un dessin qui m'a été communiqué par M. Forster, et qu'il a fait d'après nature vivante. Il me paroît qu'on doit le rapporter au genre des gazelles plutôt qu'à celui des chèvres, quoiqu'on l'ait ap-pelée chèvre sautante. L'espèce de ces gazelles est si nombreuse dans les terres du Cap, où M. Forster les a vues, qu'elles arrivent quelquefois par milliers, surtout dans de certains temps de l'année, où elles passent d'une contrée à l'autre. Il m'a assuré qu'ayant vu, pendant son séjour en Afrique, un grand nombre de gazelles de plusieurs espèces, il a reconnu que la forme et la direction des cornes n'est pas un caractère bien constant, et que, dans la même espèce, ou trouve des individus dont les cornes sont de différente grandeur et contournées différemment.

Au reste, il paroît que, dans les terres du cap de Bonne-Espérance, il se trouve deux espèces de ces gazelles ou chèvres sautantes; car on m'a donné un dessin que j'ai fait graver, dont l'animal porte le nom de klippspringer (sauteur de rochers), et dont nous parlerons dans l'article suivant. En comparant sa figure avec celle de la chèvre sautante, on voit que ce sauteur de rochers a les cornes plus droites et moins longues; la queue beaucoup plus courte; le pelage plus gris, plus uniforme que la chèvre sautante : ces différences me paroissent plus que suffisantes pour en faire deux espèces distinctes.

Voici les observations que M. Forster a faites sur la première espèce de ces chèvres sautantes, qui jusqu'ici n'étoit pas bien connue:

« Les Hollandois du cap de Bonne-Espérance appellent, dit-il, ces animaux spring-bok (chèvres sautantes). Elles habitent les terres intérieures de l'Afrique, et n'approchent les colonies du Cap que lorsque la grande sécheresse, ou le manque d'eau et d'herbage, les force de changer de lieu; mais c'est alors qu'on en voit des troupes depuis dix mille jusqu'à cinquante mille, quoiqu'elles soient toujours accompagnées

ou suivies par les lions, les onces, les léopards et les hyènes qu'on appelle au Cap chiens sauvages, qui en dévorent une grande quantité. L'avant-garde de la troupe, en s'approchant des habitations, a de l'embonpoint; le corps d'armée est en moins bonne chair, et l'arrière-garde est fort maigre el mourant de faim, mangeant jusqu'aux raci nes des plantes dans ces terrains pierreux mais en s'en retournant, l'arrière-garde de vient à son tour plus grasse, parce qu'elle part la première; et l'avant-garde, qui alor se trouve la dernière, devient plus maigre Au reste, ces chèvres ne sont point peu reuses lorsqu'elles sont ainsi rassemblées, e ce n'est même qu'à coups de fouet ou d bâton qu'un homme peut passer à traver leur troupe. En les prenant jeunes, elle s'apprivoisent aisément; on peut les nourri de lait, de pain, de blé, de feuilles de choux, etc. Les mâles sont assez pétulans e méchans même en domesticité, et ils don nent des coups de cornes aux personne qu'ils ne connoissent pas; lorsqu'on leu fi jette des pierres, ils se mettent en postur de défense, et parent souvent le coup de pierre avec les cornes. Une de ces chevre sautantes, âgée de trois ans, que nous avior prise au Cap, et qui étoit fort farouche s'apprivoisa sur le vaisseau, au point de visis nir prendre du pain dans la main, et el le devint si friande de tabac, qu'elle en d mandoit avec empressement à ceux qui ( latternation de la ceux qui usoient; elle sembloit le savourer et l'aval avec avidité; on lui donna une assez grandale quantité de tabac en feuille, qu'elle mang de même avec les côtes et les tiges de colle feuilles: mais nous remarquâmes en mêr les temps que les chèvres d'Europe qu'on ave embarquées sur le vaisseau pour avoir lait, mangeoient aussi très - volontiers tabac.

« Les chèvres sautantes ont une long tache blanche qui commence par une lig au milieu du dos, et finit vers le croupi en s'élargissant; cette tache blanche n' pas apparente sur le dos lorsque l'animal tranquille, parce qu'elle est couverte par longs poils fauves qui l'entourent : m

rsqu'il saute ou bondit en baissant la tête, i voit alors cette grande tache blanche à

« Les chèvres sautantes sont de la granur des axis du Bengale : mais le corps et s membres en sont plus délicats et plus liés; les jambes sont plus hautes. Le pege en général est d'un fauve jaunâtre, ou une couleur vive de cannelle; la partie stérieure des pieds, une partie du cou, poitrine, le ventre et la queue sont d'un sez beau blanc, à l'exception de l'extréité de la queue, qui est noire. Le blanc ventre est bordé par une bande d'un un rougeâtre, qui s'étend tout le long du mc; il y a aussi une bande de brun noitre qui descend depuis les yeux jusqu'aux ins de la bouche, et sur le front une autre nde triangulaire de fauve jaunâtre, qui scend quelquefois jusque sur le museau, le elle finit en pointe, et qui, en remontant r le sommet de la tête, où elle s'élargit, joint au fauve jaunâtre du dessus du rps : le reste de la tête est de couleur anche; elle est de forme oblongue. Les rines sont étroites et en forme de croisnt; leur cloison répond à la division de lèvre supérieure qui est fendue, et c'est qu'on remarque un amas de petites éminces hémisphériques, noires, dénuées de ils, et toujours humides. Les yeux sont ands, vifs et pleins de feu; l'iris est de uleur brune; sous l'angle antérieur de laque ceil il y a un larmier dont l'orifice t presque rond. Les oreilles sont à peu ès aussi longues que la tête entière; elles rment d'abord un tube assez étroit, s'élarssent ensuite, et finissent en pointe mousse. cou est assez long, grêle et un peu comimé sur les côtés. Les jambes de devant proissent moins hautes que celles de derère, qui sont divergentes, de manière l'en marchant l'animal semble se balancer e côté et d'autre. Les sabots des quatre eds sont petits, de forme triangulaire et couleur noire, de même que les cornes, ni ont environ un pied de longueur, avec buze anneaux à compter depuis la base, et li se terminent en une pointe lisse.

« Il semble que ces chèvres sautantes aient pelque pressentiment de l'approche du maudis temps, surtout du vent du sud-est, qui, i cap de Bonne-Espérance, est très-ora-èux et très-violent; c'est alors qu'elles font les sauts et des bonds, et que la tache lanche qui est sur le dos et le croupion aroît à découvert: les plus vieilles comencent à sauter, et bientôt tout le reste de

la troupe en fait de même. La femelle, daus cette espèce, a des cornes ainsi que le mâle, et la corne qui est figurée dans le tome XII de l'Histoire naturelle <sup>1</sup> est celle d'un vieux mâle. Au reste, les cornes sont de figures si différentes dans ces animaux, que, si on vouloit ranger l'ordre des gazelles par ce caractère, il y auroit des chèvres sautantes dans toutes les divisions. »

Après avoir comparé cette description de M. Forster, et la figure que nous donnons ici de cette chèvre sautante du Cap, il parofitroit au premier coup d'œil que c'est le même animal que celui que M. Allamand appelle bontebok, et dont il donne la description et la figure dans le nouveau supplément à mon ouvrage, imprimé à Amsterdam cette année 1781, et que j'ai fait copier iei; cependant j'avoue qu'il me reste encore quelque doute sur l'identité de ces deux espèces, d'antant que la chèvre sautante est appelée springerbok, et non pas bontebok, par les Hollandois du Cap.

Il se pourroit donc que cette chèvre sautante, décrite par M. Forster, fût de la même espèce ou d'une espèce très-voisine de celle que M. Allamand a nommée la gazelle à bourse sur le dos, d'autant que tous deux s'accordent à dire qu'on n'aperçoit la bande blanche qui est sur le dos que quand cette chèvre ou gazelle court ou saute, et qu'on ne voit pas ce blanc lorsqu'elle est en repos. Voici ce que ce savant naturaliste en a publié dans le supplément à mes ouvrages, vol. IV, édition de Hollande, p. 142:

# DE LA GAZELLE A BOURSE SUR LE DOS<sup>2</sup>, Par M. Allamand.

Avec sa sagacité ordinaire, M. de Buffon a éclairci tout ce qui a été dit jusqu'à présent d'embrouillé au sujet des gazelles : il en a exactement décrit et déterminé toutes les différentes espèces qui sont parvenues à sa connoissance, et il en a connu plus que personne avant lui; mais dans la nombreuse liste qu'il nous en a donnée, il n'a pas cru qu'il les avoit toutes comprises. Ces animaux habitent pour la plupart l'Afrique, dont l'intérieur est presque encore entièrement inconnu : ainsi on ne peut pas douter qu'il n'y en ait nombre d'espèces qui n'ont point été décrites. La gazelle dont je vais parler en est une preuve; c'est à M. le capitaine

1. Édition in-4°, avec la partie anatomique. 2. Cette espèce est la même que la précédente.

Gordon que nous en sommes redevables. Cet officier, que j'ai eu plus d'une fois occasion de nommer, joint à toutes les connoissances de l'art militaire un vif désir d'enrichir l'histoire naturelle de nouvelles découvertes : c'est ce qui l'a déterminé, il y a quelques années, à entreprendre un voyage au cap de Bonne-Espérance, et à y retourner l'année passée, après avoir obtenu de la compagnie des Indes un emploi de confiance qui ne pouvoit être mieux exercé que par lui, mais qui ne l'empêchera point de pousser ses recherches comme naturaliste. Depuis qu'il y est arrivé, j'ai eu la satisfaction d'apprendre par ses lettres qu'il a déjà découvert trois animaux qu'il m'envoie, et qui jusqu'à présent n'ont point été vus en Europe. En les attendant avec impatience, je vais faire connoître la gazelle qui fera le sujet de cet article, et qu'il avoit placée dans la ménagerie du prince d'Orange : c'étoit la seule qui fût restée en vie d'une douzaine qu'il avoit amenées avec lui.

Nous sommes redevables du dessin de cette gazelle à M. J. Temminck, receveur de la compagnie des Indes, amateur bien connu par sa ménagerie précieuse d'oiseaux vivans, et par son cabinet d'oiseaux préparés très-rares. Cette gazelle ressemble presque en tout à la gazelle commune, décrite par MM. de Buffon et Daubenton. Elle a

les cornes annelées et contournées de la même façon, et également noires; elle es de la même couleur, avec les mêmes taches: elle est un peu plus grande : mais ce qui l distingue est une raie de poils blancs, longue de dix pouces, qui au premier cou d'œil n'offre rien de particulier, et qui es placée sur la partie postérieure du dos, et s'étendant vers l'origine de la queue. Quan elle court, on est frappé de voir tout d'u coup cette raie s'élargir et se convertir e une grande tache blanche qui s'étend pres que de côté et d'autre sur toute la croupe voici comment cela s'opère : l'animal a su le dos une espèce de bourse faite par l peau, qui, se repliant des deux côtés, for me deux lèvres qui se touchent presque : l fond de cette bourse est couvert de poi blancs, et c'est l'extrémité de ces poils qu passant entre les deux lèvres, paroît êti une raie ou une ligne blanche. Lorsque gazelle court, cette bourse s'ouvre, le for blanc paroît à découvert ; et des qu'elle s'a rête, la bourse se referme. Cette belle ga zelle n'a pas vécu long-temps dans ce pays elle est morte quelques mois après son arr vée. Elle étoit fort douce et craintive : moindre chose lui faisoit peur et l'engageo à courir. J'ai joui très-souvent du plaisir d lui voir ouvrir sa bourse.

# LE KLIPPSPRINGER, OU SAUTEUR DES ROCHERS.

Voici la seconde espèce de gazelle ou chèvre sautante dont MM. Forster ont bien voulu me donner le dessin, et que j'ai fait graver.

« M. Kolbe est le seul, disent-ils, qui ait jamais parlé de ce bel animal, le plus leste de tous ceux de son genre. Il se tient sur les rochers les plus inaccessibles; et, lorsqu'il aperçoit un homme, il se retire d'abord vers des places qui sont entourées de précipices: il franchit d'un saut de grands intervalles d'une roche à l'autre, et sur des profondeurs affreuses; et, lorsqu'il est pressé par les chiens ou les chasseurs, il se laisse tomber sur de petites saillies de rocher, où l'on croiroit qu'à peine il y eût assez d'espace pour le recevoir. Quelquefois les chasseurs, qui ne peuvent les tirer que de très-

loin et à balle seule, les blessent et les fotomber dans le fond des précipices. Le chair est excellente à manger, et passe po le meilleur gibier du pays. Leur poil est ger, peu adhérent et tombe aisément toute saison: on s'en sert au Cap pour fai des matelas, et même on pique avec a poils des jupes de femme.

«Ce sauteur des rochers est de la gra deur de la chèvre commune, mais il a jambes beaucoup plus longues. Sa tête arrondie; elle est d'un gris jaunâtre ma queté par-ci par-là de petites raies noire le museau, les lèvres et les environs o yeux sont noirs; devant chaque ceil il y un larmier avec un grand orifice de for ovale; les oreilles sont assez grandes, et nissent en pointe. Les cornes ont envir

### LE BOSBOK

# Ordre des Ruminants. Genre Antilope. (Craier)





LE RITBOK Ordre des Ruminants . . . . id . . id . . . .

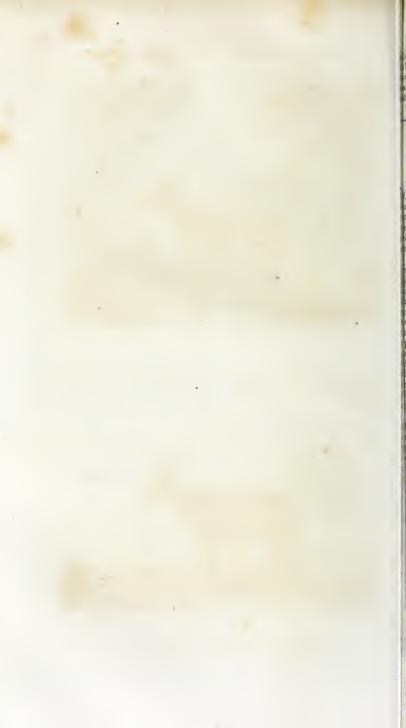

q pouces de longueur; elles sont droites isses à la pointe, mais ridées de quelques leaux à la base: la femelle n'a point de nes. Le poil du corps est d'un fauve jaure; chaque poil est blanc à sa racine; brun ou noir au milieu, et d'un jaune grisâtre à l'extrémité: les pieds et les oreilles sont couverts de poils blanchâtres. La queue est tres-courte, »

### LE BOSBOK.

Voici encore une très-jolie gazelle, dont Allamand vient de publier la descripn dans le nouveau supplément à mon ouge sur les animaux quadrupèdes; nous donnons la figure et croyons ne devoir n omettre de ce qu'en dit ce savant naaliste.

Les Hollandois du cap de Bonne-Espéice donnent le nom de bosbok à une trèsie gazelle. Ce mot, que j'ai conservé, nifie le bouc des bois, et c'est effectivent dans les forêts qu'on trouve cette gale. Ses cornes ont quelque rapport avec les du ritbok; elles sont dirigées et coures en avant, mais si légèrement, qu'on a ine à s'en apercevoir : cependant, s'il n'y oit que cette différence dans la courbure s cornes, je n'hésiterois pas à regarder le sbok comme une variété dans l'espèce du bok; mais ils diffèrent si fort à d'autres ards, qu'on ne peut guère douter qu'ils appartiennent à deux familles distinctes. " Le bosbok est plus petit que le ritbok ; longueur de son corps est de trois pieds pouces, c'est-à-dire d'environ un pied us courte que celle du ritbok. Il en diffère core plus par les couleurs : le dessus de n corps est d'un brun fort obscur, mais i tire un peu sur le roux à la tête et sous cou; son ventre est blanc, de même que ntérieur de ses cuisses et de ses jambes ; a aussi une tache blanche au bas du cou: s fesses ne sont pas blanches, comme dans plupart des autres gazelles; mais la croupe t parsemée de petites taches rondes d'un anc qui se fait d'abord remarquer, et qui lui sont particulières: ses cornes sont noires et torses en longues spirales, qui s'étendent au delà de la moitié de leur hauteur: on voit sur son front une tache noire. Il n'a point de larmiers; ses oreilles sont longues et pointues; sa queue a près de six pouces, et elle est garnie de longs poils blancs; il a quatre mamelles, et à leur côté les deux poches ou tubes qui se trouvent dans le ritbok.

« Les femelles diffèrent des mâles en ce qu'elles n'ont point de cornes, et qu'elles sont un peu plus rousses. M. Gordon, en m'envoyant le dessin de cet animal, y a joint la peau d'une femelle, où j'ai trouvé les mêmes taches blanches qui sont sur la croupe du mâle.

« Les bosboks ne se trouvent guère qu'à soixante lieues du Cap; ils se tiennent, comme je l'ai déjà dit, dans les bois, où ils se font souvent entendre par une sorte d'aboiement assez semblable à celui du chien. »

Dimensions du bosbok.

| Dimensions du bosbok.               |      |
|-------------------------------------|------|
| Longueur du corps depuis le pi. po. | lig. |
| bout du museau jusqu'à l'ori-       |      |
| gine de la queue 3 6                | 20   |
| Hauteur du train de devant 2 5      | 6    |
| Hauteur du train de derrière. 2 7   | 3    |
| Longueur de la tête depuis le       |      |
| bout du museau jusqu'à la           |      |
| base des cornes» 7                  | 2)   |
| Longueur des cornes » 10            | 23   |
| Longueur des oreilles » 6           | 2    |
| Longueur de la queue » 6            | 30   |

### LE RITBOK.

CET animal me paroît être une troisième riété dans l'espèce du nagor : voici la escription qu'en a donnée M. Allamand, et que j'ai cru devoir rapporter ici sans y

«L'animal dont le mâle est représenté dans

la planche 39 est nomré, par les Hollandois habitans du cap de Bonne-Espérance, rictrheebok, que l'on prononce ritrebok. C'est un mot composé qui signifie chevreuil des roseaux. Ce n'est pas un chevreuil : ainsi c'est mal à propos qu'on lui en donne le nom. J'ai cru devoir lui laisser celui de rictbok ou ritbok, qui signifie bouc des roseaux : quoiqu'il soit aussi composé, il ne paroitra point tel aux François. Il ne m'a pas été possible de lui conserver celui que les Hottentots lui donnent : ils l'appellent a, ei, a, en prononçant chacune de ces trois syllabes avec un claquement de langue que nous ne saurions exprimer.

« Cet animal n'est pas un bouc, il n'en a pas la barbe; il n'a pas non plus toutes les marques auxquelies on peut reconnoître les gazelles : cependant' il appartient à leur classe plus qu'à toute autre. M. Gordon, qui m'en a envoyé les dessins et la peau, me mande que, quoique la race de ces animaux soit assez nombreuse, ils marchent cependant en petites troupes, et queiquefois même le mâle est seul avec sa femelle; ils se tiennent près des fontaines, parmi les roseaux, d'où ils ont tiré leur nom, et aussi dans les bois; il y en a d'une couleur différente, mais qui paroissent cependant être de la même espèce, qui se tiennent le plus

souvent sur les montagnes.

« Ceux dont nous parlons ici ont tout le dessus du corps d'un gris cendré; ils ont le dessous du ventre, la gorge, les fesses blanches: mais ils n'ont point cette bande roussâtre ou noire qui sépare la couleur du ventre d'avec celle du reste du corps, et qui se trouve dans la plupart des autres gazelles. Leur tête est chargée de deux cornes noires, environnées d'anneaux jusqu'au delà de la moitié de leur longueur; mais ils ne sont pas fort proéminens : j'en ai compté dix sur celles de ces gazelles dont j'ai la peau bourrée. Ces cornes sont tournées en avant, et se terminent par une pointe lisse et fort aiguë : leur longueur est considérable pour la taille de l'animal; en droite ligne elles ont dix pouces de hauteur, et, en suivant leur courbure, elles sont longues d'un pied trois pouces. Les oreilles sont aussi trèslongues; elles sont blanches en dedans; près de chacune d'elles il y a une tache chauve ou sans poil.

"Ces animaux ont de beaux yeux noirs et des larmiers au dessous; ils ont quatre mamelles, à côté desquelles il y a ces deux ouvertures dans la peau, qui forment deux tubes, où l'on peut faire entrer le doigt, et dont il a été parlé dans l'article précède sur les gazelles; leur queue est longu plate, et garnie de longs poils blanchâtre

«M. Gordon m'a envoyé la peau d'i a autre individu de cette espèce, qui resser ble tout-à-fait par les cornes à celui que viens de décrire, mais qui en diffère par couleur, qui est d'un fauve roussatre tra conce : c'est apparemment un de ceux qua habitent les montagnes.

« Les femelles des ritboks ressemblent p leur couleur aux mâles; mais elles no point de cornes, et elles sont plus petite comme on pourra le voir par leurs dime sions, que je donnerai à la fin de cet a

icle.

« Pour trouver ces animaux, il faut all assez avant dans l'intérieur du pays. M. Go don n'en a vu qu'à cent lieues du Cap.

« Leurs cornes , tournées en devant , fo d'abord penser au nanguer décrit par M. Buffon: mais ce dernier animal a les corn beaucoup plus courbées en crochet vers le pointe, et moins longues que celles du rais bok; il est aussi plus petit, sa couleur différente, et il y a sur son corps beauco-plus de blanc. Il est vrai que M. Adans a observé qu'il y a trois espèces ou variét de ces nanguers, qui ne diffèrent que pin la couleur : ainsi la couleur ne suffit p pour prononcer que ces animaux ne so pas de la même espèce; mais ce sont l cornes qui l'indiquent. Je crois, avec M. Buffon, que le nanguer est le dama des a ciens : on ne peut guère se refuser au preuves qu'il en donne. Or Pline compa les cornes du dama à celles du chamoi avec cette seule différence que ces dernie les ont tournées en arrière, au lieu gon dans les autres elles sont tournées en avair ou Cornua, dit-il, rupicapris in dorsum adunc damis in adversum. Je doute que Pline fût exprimé ainsi, s'il avoit voulu parler d cornes du ritbok ; leur courbure n'a rien commun avec celle des cornes du chamo Les cornes de l'animal que M. de Buffon nommé nagor leur ressemblent davantag elles sont aussi dirigées en avant, mais l gèrement : cependant elles sont beaucon plus courtes que celles du ritbok, pui qu'elles ne s'élèvent pas à la hauteur de s pouces, et elles n'ont que deux ou trois a neaux près de la base, autant au moi qu'on en peut juger par la figure que M. Buffon en a donnée. Ajoutez à cela que nagor a une queue fort courte. Ces diff rences paroissent indiquer une diversité race, et non pas une simple variété dans me espèce. M. de Buffon croît que ce or est le même animal que Seba a reprété dans la planche 42, figure 3, de son rage, et auquel il a donné très-improment le nom de mazame, ou cerf d'Amê.

Mais ce prétendu cerf américain a les nes tournées en arrière, assez grandes, environnées d'une arête contournée en ale, depuis la base presque jusqu'à l'exmité, et, de plus, une fort grosse queue; actères qui ne conviennent point au or.

A cette occasion, je remarquerai enque la quatrième figure de la même oche de Seba, que je viens de citer, me paroit pas représenter le kob ou etite vache brune du Sénégal, comme uppose M. de Buffon, mais le bubale, n reconnoît à la conformation de ses nes, et aux taches noires qu'il a sur les sess. M. Pallas l'a bien reconnu: cepent il n'en est pas moins vrai que Seba t grossièrement trompé en appelant cet unal temamaçama, et en le disant origire de la Nouvelle-Espagne. »

Dimensions du ritbok male.

pi. po. lig.

agueur du corps depuis l'ori-

| LDOIL.                         |       |            | /    |
|--------------------------------|-------|------------|------|
|                                | pi.   | po.        | lig. |
| gine de la queue jusqu'au bout |       |            |      |
| du museau                      |       | 5          | 30   |
| Hauteur du train de devant     | 2     | 9          | 2)   |
| Hauteur du train de derrière.  | 3     | 33         | 3)   |
| Longueur de la tête depuis le  |       |            |      |
| bout du museau jusqu'à la      |       |            |      |
| base des cornes                | 33    | 10         | 33   |
| Longueur des cornes en ligne   |       |            |      |
| droite                         |       | 10         | - 6  |
| Longueur des cornes en suivant |       |            |      |
| la courbure                    | 33    | <b>i</b> 3 | 3    |
| Circonférence de la base des   |       |            |      |
| cornes                         |       | 5          | )    |
| Distance entre les pointes des | 3     |            |      |
| cornes                         | >>    | 10         |      |
| Distance entre leurs bases     | 2)    | 2          | 2    |
| Longueur des oreilles          | >>    | 7          | 3    |
| Distance entre leurs bases     | >>    | 4          | 3    |
| Longueur de la queue           | 33    | 11         | >    |
|                                |       |            |      |
| Dimensions de la femelle du    | ritbe | ok.        |      |
|                                |       |            |      |

# LA CHÈVRE BLEUE.

Cerre antilope, dit M. Forster, est trèsmune au cap de Bonne-Espérance, où l'appelle la chèvre bleue; cependant sa leur n'est pas tout-à-fait bleue, et encore ins bleu céleste, comme Hall l'a supposé s son Histoire des quadrupèdes, mais lement d'un gris tirant un pen sur le laître : cette couleur n'est même occatée que par le reflet du poil, qui est héé lorsque l'animal est vivant; car, dès il est mort, le poil se couche ou s'apque sur le corps, et alors tout le bleuâtre disparoît entièrement, et on ne voit à sa place qu'une couleur grise. Cet animal est plus grand que le daim d'Europe; son ventre est couvert de poils blancs, ainsi que les pieds; la touffe de poil qui termine la queue est aussi blanche, et il y a sous chaque ceil une tache de cette même couleur; la queue n'a que sept pouces de longueur; les cornes sont noires, ridées d'environ vingt anneaux, un peu courbées en arrière, et ont dix-huit ou vingt pouces de longueur; la femelle en porte aussi bien que le mâle.

### LE BUBALE.

Novs avons dit, à l'article du buffle, que Latins modernes lui avoient appliqué l à propos le nom de bubalus: ce nom partenoit anciennement à l'animal dont il est ici question, et cet animal est d'une nature très-éloignée de celle du buffle; il ressemble au cerf, aux gazelles, et au bœuf par quelques rapports assez sensibles; au cerf par la grandeur et la figure du corps, et surtout par la forme des jambes : mais il a des cornes permanentes, et faites à peu près comme celles des plus grosses gazelles, desquelles il approche par ce caractère et par les habitudes naturelles; cependant il a la tête beaucoup plus longue que les gazelles, et même que le cerf: enfin il ressemble au bœuf par la longueur du museau et par la disposition des os de la tête, dans laquelle, comme dans le bœuf, le crâne ne déborde pas en arrière au delà de l'os frontal. Ce sont ces différens rapports de conformation, joints à l'oubli de son ancien nom, qui ont fait donner au bubale, dans ces derniers temps, les dénominations composées de buselaphus, taureau-cerf, bucula-cervina, vachebiche, vache de Barbarie, etc.; le nom même de bubalus vient de bubulus, et par conséquent a été tiré des rapports de similitude

de cet animal au bœuf. Le bubale a la tête étroite et très-allongée, les yeux placés très-haut, le front court et étroit, les cornes permanentes, noires, grosses, chargées d'anneaux très-gros aussi; elles prennent naissance fort près l'une de l'autre, et s'éloignent beaucoup à leur extrémité; elles sont recourbées en arrière, et torses comme une vis dont les pas seroient usés en devant et en dessous : il a les épaules élevées, de manière qu'elles forment une espèce de bosse sur le garrot; la queue est à peu près longue d'un pied, et garnie d'un bouquet de crins à son extrémité; les oreilles sont semblables à celles de l'antilope. Kolbe a donné à cet animal le nom d'élan, quoiqu'il ne lui ressemble que par un caractère très-superficiel. Le poil du bubale est, comme celui de l'élan, plus menu vers sa racine que dans son milieu et qu'a l'extrémité: cela est particulier à ces deux animaux ; car, dans presque tous les quadrupèdes, le poil est toujours plus gros à la racine qu'au milieu et à la pointe. Ce poil du bubale est à peu près de la même couleur que celui de l'élan, quoique beaucoup plus court, moins fourni, et plus doux. Ce\_sont là les seules ressemblances du bubale à l'élan; pour tout le reste, ces deux animaux sont absolument differens l'un de l'autre : l'élan porte un bois plus large et plus pesant que celui du cerf, et qui de même se renouvelle tous les ans; le bubale, au contraire, a des cornes qui ne tombent point, qui croissent pendant tout la vie, et qui, pour la forme et la texture, sont semblables à celles des gazelles: il leur ressemble encore par la figure du corps, la légèreté de la tête, l'allongement du cou, la position des yeux, des oreilles et des cornes, la forme et la longueur de la queue. MM. de l'Académie de Sciences, auxquels cet animal fut présente sous le nom de vache de Barbarie, et qu ont adopté cette dénomination, n'ont pa laissé que de le reconnoitre pour le bubalu des anciens. Nous avons cru devoir rejete dénomination de vache de Barbarie comme équivoque et composée; mais nou ne pouvons mieux faire, au reste, que d citer ici la description exacte 1 qu'ils on donnée de cet animal, et par laquelle o voit qu'il n'est ni gazelle, ni chèvre, r vache, ni élan, ni cerf 2; mais qu'il es d'une espèce particulière et différente d toutes les autres. Au reste, cet animal est l même que Caïus a décrit sous le nom d buselaphus, et je suis étonné que MM. d l'Académie n'aient pas fait cette remarqu avant nous, puisque tous les caractères qui Caïus donne à son buselaphus convienner à leur vache de Barbarie.

1. « L'habitude du corps , les jambes et l'ence « lure de cet animal le faisoient micux ressembl) « à un cerf qu'à une vache, dont il n'avoit que l « cornes, lesquelles étoient encore différentes « celles de vaches en beaucoup de choses ; ell! « prenoient leur naissance fort proche l'une « l'autre, parce que la tête étoit extraordinair « ment étroite en cet endroit-là, tout au contrai « des vaches, qui ont le front fort large, suiva-« la remarque d'Homère; elles étoient longues d'i « pied, fort grosses, recourbées en arrière, noirr « torses comme une vis, et usées en devant et ! « dessus, en sorte que les côtés élevés qui fd « moient la vis étoient là entièrement effacés ; « queue n'étoit longue que de treize pouces, « comprenant un bouquet de crins longs de tr « pouccs qu'elle avoit à son extrémité; les oreil « étoient semblables à celles de la gazelle, éta « garnies en dedans d'un poil blanc en quelqu « endroits, le reste étant pelé, et découvrant « cuir parfaitement noir et lisse; les yeux étoi « si hauts et si proche des cornes, que la tête j « roissoit n'avoir presque point de front : les ri « melons du pis étoient très-menus, très-cour « et seulement au nombre de deux, ce qui les r « doit fort différens de ceux de nos vaches; « épaules étoient fort élevées, faisant entre l'ext « mité du cou et le commencement du dos « bosse.... Il y a apparence que cet animal c « ctre plutôt pris pour le bubale des anciens et le petit bœuf d'Afrique, que Belon décrit; « Solin compare le bubale au cers. Oppien lui « tribue des cornes recourbées en arrière, et P. « dit qu'il tient du veau et du cerf. » (Mémo pour servir à l'histoire des animaux, partie pages 25 et 26.)

2. Deux caractères essentiels séparent le bul du genre des cerfs: le premier, cc sont les con qui ne tombent pas; le second, c'est la vésicuk fiel, qui se trouve dans le bubale, et qui, con l'on sait, manque dans les cerfs, les daims,

chevreuils, etc.

ous avons au Cabinet du Roi, 1º un lette de bubale qui provient de l'animal MM. de l'Académie des Sciences ont t et disséqué sous le nom de vache de arie; 2º une tête beaucoup plus grosse celle de ce squelette, et dont les cornes aussi beaucoup plus grosses et plus ies; 3º une autre portion de tête, avec ornes, qui sont tout aussi grosses que récédentes, mais dont la forme et la tion sont différentes. Il y a donc dans ubales, comme dans les gazelles, dans itilopes, etc., des variétés pour la grandu corps et pour la figure des cornes : ces différences ne nous paroissent pas considérables pour en faire des espèces ictes et séparées.

bubale est assez commun en Barbarie ns toutes les parties septentrionales de que : il est à peu près du même natuue les antilopes; il a, comme elles, le court, le cuir noir, et la chair bonne à ger. On peut voir la description des parntérieures de cet animal dans les Mérs pour servir à l'histoire des animaux, 1M. de l'Académie des Sciences en ont 'exposition anatomique avec leur exac-

e ordinaire.

Nous donnons ici la figure du bubale, nous manquoit. M. Pallas dit avoir et animal vivant : il est doux, mais figure moins élégante et d'une forplus robuste que les autres grandes les; il a même par la grosseur de la par la longueur de la queue et par la du corps, une assez grande resseme avec nos génisses; il est plus haut n âne, et plus élevé sur le train de deque sur celui de derrière. Les dents toutes larges, tronquées, égales; celles ilieu sont néanmoins les plus grandes. vre inférieure est noire, et porte une tache, ou plutôt un petit faisceau de noirs de chaque côté. Il a , sur le muet le long du chanfrein, une bande terminée sur le front par une touffe oils placée en devant des cornes. Le de la courte description de M. Pallas orde avec la mienne et avec celle de de l'Académie des Sciences, qui ont lé cet animal sous le nom de vache de arie. J'observerai seulement que cet al est asssez différent de toutes les gais, pour qu'on doive le regarder comme nt une espèce particulière et moyenne e celle des bœufs et celle du cerf, tanque les gazelles forment la nuance entre hèvres et les cerfs.

M. Forster soupçonne que le bubale et le koba sont le même animal, ou que du moins ils sont de deux espèces très-voisines. Il dit aussi que la grande vache brune ou cerf du Cap est le même animal. Il a rapporté la peau d'un de ces prétendus cerfs du Cap, et il dit avoir trouvé que, par tous ses caractères, il ressembloit parfaitement au koba. Les chasseurs disent que ces animaux ne se trouvent qu'à une grande profondeur dans les terres du Cap, et qu'ils ne vont jamais en troupes. « Ils disent aussi, ajoute M. Forster, que le bubale a quatre pieds de hauteur, et qu'il est en tout de la grandeur du cerf d'Europe, mais qu'il est en même temps d'une forme moins élégante.

« Le pelage de cet animal est d'un rouge brun, et le poil est lisse et ondoyé; le ventre et les pieds sont d'une couleur plus pâle. Il y a depuis les cornes jusqu'au garrot une ligne noire, ainsi que sur le devant des pieds; mais, dans ceux de derrière, cette ligne noire est interrompue au genou. Deux autres bandes de même couleur descendent de chaque côté de la tête, depuis le dessous des cornes jusqu'au museau, qui est aussi rayé de noir. Ces deux dernières bandes sont surmontées d'une tache blanche, qui est placée tout auprès de l'origine de la corne. Il y a sur le front un épi de poils en étoile qui se dirige en haut. Les poils du menton sont de couleur noire, longs d'environ un pouce et demi, et forment une espèce de barbe, auprès de laquelle on voit une tache noire. La queue est terminée par une touffe de longs poils de cette dernière couleur, et est longue de plus d'un pied. La figure des cornes est absolument semblable à celle que M. de Buffon a fait graver dans son Histoire naturelle; elles sont ridées de dix-neuf ou vingt anneaux, et ont environ vingt pouces de longueur.»

\* Après avoir écrit cet article sur le bubale, j'ai reçu, de la part de M. Allamand, les observations suivantes, qui confirment ce que je viens de dire; et comme il a joint à ces observations une figure dessinée d'après l'animal vivant, j'ai cru devoir la faire graver. Je vais de même rapporter ici ce que MM. Gordon et Allamand ont observé et publié dans le nouveau supplément à mon Histoire des animaux quadrupèdes, imprimé à Amsterdam cette année 1781.

«Le bubale est un de ces animaux dont la race est répandue dans toute l'Afrique; au moins se trouve-t-il dans les contrées méridionales et septentrionales de cette partie du monde. L'espèce est très-nombreuse près du cap de Bonne-Espérance, et on la retrouve dans la Barbaric. MM. de l'Académie royale des Sciences en ont décrit la femelle sous le nom de vache de Barbarie, et M. de Buffon a prouvé, par des raisons qui me paroissent convaincantes, que notre bubale est le vrai bubalus des anciens Grecs et Romains, qui sûrement n'ont pas connu les animaux qui n'habitent qu'aux environs du Gap.

« MM. de l'Académie des Sciences ont ajouté à la description qu'ils ont faite de la femelle bubale, une figure qui est trèsexacte, mais qui ne suffit pas pour faire comprendre ce que je dirai sur ses différentes couleurs et sur la forme de ses cornes.

Je donne ici la figure d'un mâle.

"Le dessin en est fait d'après l'animal vivant, et j'en suis redevable à M. Gordon, qui m'a envoyé en même temps la peau d'une femelle, que j'ai fait remplir, et que j'ai placée dans le cabinet de notre académie. Suivant sa coutume il a joint à cet envoi ses observations; elles me fourniront diverses particularités qui n'ont pu être connues par M. de Buffon, qui, n'ayant point vu le bubale, n'en a parlé que d'après MM. de l'Académie. Il est vrai qu'il ne pouvoit pas suivre de meilleurs guides; mais ce qu'ils ont dit de cet animal se borne presque à une description anatomique.

« Le bubale est nommé camaa par les Hottentots, et licama par les Cafres. Sa longueur, depuis le bout du museau jusqu'à l'origine de la queue, est de six pieds quatre pouces six lignes; il a quatre pieds de haut: la circonférence de son corps derrière les jambes de devant est de quatre pieds deux pouces, et devant les jambes de derrière, de quatre pieds. On voit, par ces dimensions, qu'il est plus petit que le canna que j'ai décrit dans l'article précédent. La couleur de son corps est d'un roux assez foncé sur le dos, mais qui s'éclaireit sur les côtés; le ventre est blanc, de même que la croupe, l'intérieur des cuisses et des jambes, tant antérieures que postérieures. Sur la partic extérieure des cuisses, il y a une grande tache noire qui s'étend sur les jambes : on voit une semblable tache sur les jambes de devant, laquelle commence près du corps, et parvient extérieurement jusqu'aux sabots, qui sont noirs aussi; une bande de cette même couleur, qui a son origine à la base des cornes et se termine au museau, partage tout le devant de sa tête en deux parties égales. Cette bande a été remarquée par J. Caïus, qui a donné une bonne description du bubale, qu'il a nommé buselapha C'est la seule qu'on voie sur les femelle dont tout le corps est couvert de poils d'u même couleur rousse. Sa tête est assez long à proportion de son corps : mais elle e fort étroite; elle n'a guère que six pour dans l'endroit le plus large. Ses yeu comme MM. de l'Académie l'ont observ sont situés fort haut: ils sont grands et vi leur couleur est d'un noir qui tire un pe sur le bleu. Ses cornes, qui s'élèvent dessus de sa tête, en s'écartant un peu chaque côté, sont presque droites jusqu'à hauteur de six pouces; là elles s'avance obliquement en devant à peu près au jusqu'à la distance de six pouces, et ensui formant un nouvel angle, elles se tourne en arrière, comme la figure l'indique : el sont noires; leurs bases se touchent et o une circonférence de dix pouces : elles o des anneaux saillans, comme des pas vis qui seroient usés aux côtés, et a s'étendent, mais quelquefois peu sensily ment, jusqu'à la hauteur de huit ou d pouces; la partie qui est retournée en arriè est lisse et se termine en pointe; leurs ext mités sont éloignées environ d'un pied l'u de l'autre. Les femelles sont un peu pi petites que les mâles : aussi leurs cort sont moins grosses et moins longues.

« Les bubales ont des larmiers au desse des yeux, comme les cerfs. Leur que longue de plus d'un pied, est garnie dessus d'une rangée de poils placés à p près comme les dents d'un peigne.

« On a vu, dans l'article précédent, q le canna étoit nommé élan par les habits du Cap. M. de Buffon, qui ignoroit cela, qui ne connoissoit point cet animal, de aucun voyageur n'a parlé, a cru que, so le nom d'élan, Kolbe avoit désigné le l bale; mais ce que Kolbe en dit ne lui co vient pas. Il assure que ce prétendu élat la tête courte à proportion de son cor que sa hauteur est de cinq pieds, et que couleur de son corps est cendrée. Ce son autant de caractères qui se trouvent dans canna, mais dont aucun n'est applicable bubale. Je croirois plutôt que Kolbe en parlé sous le nom de cerf d'Afrique; et c effectivement celui qu'on lui donne au C Voici de quelle manière il en décrit cornes: « Ses cornes sont d'un brun obsc environnées comme d'une espèce de pet vis, pointues et droites jusqu'au milieu. elles se recourbent tant soit peu; depuis elles continuent à suivre une ligne droi de manière qu'en dessus elles sont à peu p







LE CANNA
Ordre des Ruminants...id...id..

nois plus éloignées l'une de l'autre qu'à ne. » On reconnoît à cette description, aparfaite qu'elle est, les cornes du bumais, quoique Kolbe assure qu'il a s de mille de ces animaux, je doute n ait examiné un seul attentivement, a'il dit que ce cerf africain est si semà ceux d'Europe, qu'il seroit superle décrire, et qu'il est persuadé que espies hirsch qu'ou trouve commute en Allemagne.

bs bubales, de même que les cannas, se loignés des lieux habités du Cap, et se etirés dans l'intérieur du pays, où on it courir en grandes troupes, et avec itesse qui surpasse celle de tous les animaux; un cheval ne sauroit les dre. M. Gordon n'en a jamais rencontré sur les montagnes; ceux qu'il a vus étoient toujours dans les plaines. Leur cri est une espèce d'éternuement. Leur chair est d'un très-bon goût : les paysans qui sont éloignés du Cap en coupent des tranches fort minces qu'ils font sécher au soleil, et qu'ils mangent souvent avec d'autres viandes au lieu de pain.

« Les femelles n'ont que deux mamelles, et, pour l'ordinaire, elles ne font qu'un petit à la fois : elles mettent bas en septembre,

et quelquefois aussi en avril.

« M. Pallas à donné une bonne description du bubale; et M. Zimmerman a soupconné que M. de Buffon pourroit s'être mépris en prenant cet animal pour l'élan de Kolbe. »

### LE COUDOUS'.

classe des animaux ruminans est la nombreuse et la plus variée; elle conun très-grand nombre d'espèces, et tre un nombre encore plus grand de distinctes, c'est-à-dire de variétés antes. Malgré toutes nos recherches et ctails immenses dans lesquels nous été contraint d'entrer, nous avouerons tiers que nous ne l'avons pas épuisée, 'il reste encore des animaux, même emarquables, que nous ne connoissons, ainsi dire, que par échantillons, soutrès-difficiles à rapporter au tout auils appartiennent. Par exemple, dans ınde et très-grande quantité de cornes mblées au Cabinet du Roi, ou dispersées les collections des particuliers, et que avons, après bien des comparaisons, prices chacune à l'animal duquel elles ennent, il nous en est resté une étiquette, sans nom, absolument inue, et dont nous n'avions d'autres inque ceux qu'on pouvoit tirer de la e même. Cette corne est très-grosse, me droite, et d'une substance épaisse oire; ce n'est point un bois solide ne celui du cerf, mais une corne creuse mplie, comme celles des bœufs, d'un ii lui sert de noyau : elle porte, depuis se et dans la plus grande partie de sa ueur, une grosse arête, épaisse et rclevée d'environ un pouce; et quoique la corne soit droite, cette arête proéminente. fait un tour et demi de spirale dans la partie inférieure, et s'efface en entier dans la partie supérieure de la corne qui se termine en pointe : en tout, cette corne, différente de toutes les autres, nous paroissoit seulement avoir plus de rapport avec celles du buffle qu'avec aucune autre; mais nous ignorions le nom de l'animal, et ce n'est qu'en dernier lieu et en cherchant dans les différens cabinets, que nous avons trouvé dans celui de M. Dupleix un massacre surmonté de deux cornes semblables; et cette portion de tête étoit étiquetée : Cornes d'un animal à peu près comme un cheval, de couleur grisatre, avec une crinière comme un cheval au devant de la tête ; on l'appelle ici (à Pondichéry) coesdoes, qui doit se prononcer coudous. Cette petite découverte nous a fait grand plaisir : mais cependant nous n'avons pu trouver ce nom coesdoes ou coudous dans aucun voyageur ; l'étiquette seulement nous a appris que cet animal est de très-grande taille, et qu'il se trouve dans les pays les plus chauds de l'Asie. Le buffle est de ce même climat, et il a d'ailleurs une crinière au dessus de la tête : il est vrai que ses cornes sont courbes et aplaties, au lieu que celles-ci sont rondes et droites, et c'est ce qui distingue ces deux animaux, aussi bien

que la couleur : car le buffle a la peau et le poil noirs; et selon l'étiquette, le coudous a le poil grisâtre. Ces rapports nous en ont indiqué d'autres ; les voyageurs en Asie parlent de grands buffles de Bengale, de buffles roux, de bœufs gris du Mogol, qu'on appelle nil-gauts : le coudous est peut-être l'un ou l'autre de ces animaux; et les voyageurs en Afrique, où les buffles sont aussi communs qu'en Asie, font une mention plus précise d'une espèce de buffle appelée pakasse au Congo, qui, par leurs indices, nous paroît être le coudous. « Sur la route « de Louanda, au royaume de Congo, nous « aperçûmes, disent-ils, deux pakasses, qui « sont des animaux assez semblables aux

« buffles, et qui rugissent comme des « le mâle et la femelle vont toujours d « pagnie; ils sont blancs avec des

« rousses et noires, et ont des oreil « demi-aune de long, et les cornes

« droites. Quand ils voient quelqu'un « fuient point, ni ne font aucun mal « regardent les passans. » Nous avon l'article du buffle, que l'animal ap Congo empakassa ou pakassa nous par être le buffle : c'est en effet une espè buffle, mais qui en diffère par la forr cornes et la couleur du poil; c'est, « mot, un coudous, qui peut-être form espèce séparée de celle du buffle, ma peut-être aussi n'en est qu'une variété

### LE CANNA.

Je n'ai d'abord connu cet animal que par ses cornes, dont j'ai donné la description dans l'article précédent, et j'étois assez incertain non seulement sur son espèce et sur son climat, mais même sur le nom coudous, qui servoit d'étiquette à ses cornes; mais aujourd'hui mes doutes sont dissipés, et c'est à M. Gordon et à M. Allamand que je dois la connoissance de cet animal, l'un des plus grands de l'Afrique méridionale. Il se nomme canna dans les terres des Hottentots, et voici les observations que ces savans naturalistes en ont publiées, cette année 1781, dans un supplément à l'édition de Hollande de mes ouvrages:

« M. Buffon a été embarrassé à déterminer l'animal auquel avoit appartenu une corne qu'il a trouvée au Cabinet du Roi, sans étiquette, et dont il a donné la figure. Deux semblables cornes qu'il a vues dans le cabinet de M. Dupleix, et qui étoient étiquetées, l'ont tiré en partie de son embarras; l'étiquette portoit ceci: Cornes d'un animal à peu près comme un cheval, de couleur grisaire, avec une crinière comme un cheval au devant de la tête; on l'appelle ici (à Pondichéry) coesdoes, qui doit se prononcer coudous.

"Cette description, toute courte qu'elle est, est cependant fort juste, mais elle ne suffisoit pas à M. de Buffon pour lui faire connoître l'animal qui y est désigné. Il a du avoir recours aux conjectures, et il a soupçonné, avec beaucoup de vraisemblance, que le coudous pouvoit bien être une sorte

de buffle, ou plutôt le nyl-ghau: effement ce dernier animal est celui do cornes ont le plus de rapport à celles il s'agit; et ce qui est dit dans l'étid lui convient assez, comme on peut le riquer par la description que j'en ai do Cependant cette corne est celle d'un animal, auquel M. de Buffon n'a papenser, parce qu'il n'a pas été encore dou que du moins il l'a été si imparfaiter qu'il étoit impossible de s'en former juste idée. Il étoit réservé à M. Gordo nous le faire bien connoître; c'est à lu je suis redevable de la figure que j'é donnée et des particularités qu'on va li

« Kolbe est le seul qui en ait parlé le nom d'élan qui ne lui convient pe puisqu'il en diffère essentiellement pa cornes, qui n'ont rien d'analogue à celld véritable élan. Les Hottentots lui donne nom de canna, que je lui ai conservé Caffres le nomment inpoof. C'est un des grands animaux à pieds fourchus qu'on dans l'Afrique méridionale. La longuer celui qui est représenté ici, depuis le du museau jusqu'à l'origine de la qu étoit de huit pieds deux pouces ; sa hat étoit de cinq pieds, mesurée depuis la p du dos qui est au-dessus des épaules, e forme là une éminence assez remarque sa circonférence, derrière les jambes de vant, étoit de six pieds sept pouces, et vant les jambes postérieures, de cinq 1 neuf pouces: mais il faut observer qu'il assez maigre; s'il avoit eu son embont inaire, il auroit pesé environ sept à huit its livres. La couleur de son corps étoit den fauve tirant sur le roux, et il étoit nchâtre sur le ventre; sa tête et son cou de de de la course de la course de la course de cette cours; tous ont au devant de la tête des poils of forment une espèce de crinière.

Jusqu'ici eette description s'accorde fort pe celle du coudous, et les cornes du canna ut précisément semblables à celles que de Buffon a décrites; ainsi on ne peut douter que le coudous de Pondichéry soit notre canna : mais je suis surpris, CM. de Buffon, qu'on lui ait donné le un de condous, qui n'a jamais été employé aucun voyageur dans les Indes; je soupne qu'il a été emprunté des Hollandois, l'écrivent effectivement coedoe ou coess, et qui le prononcent coudous. Ils le ment à l'animal que M. de Buffon a nomcondoma, et qui, par sa grandeur, apche un peu du canna. Ces cornes , qui se vent dans le cabinet de M. Dupleix, feuroient-elles point été apportées du cap mBonne-Espérance à Pondichéry? Celui en a écrit l'étiquette, en suivant l'orthoinphe hollandoise, ne se seroit mépris que en le nom. Ce qui autorise ce soupçon, e'est donilence des voyageurs sur un animal aussi naarquable par sa grandeur que le canna. pas habitoit un pays autant fréquenté par Européens que le sont les Indes, il est -vraisemblable que quelques-uns en aune nt parlć. »

de suis ici, comme dans tout le reste, faitement de l'avis de M. Allamand, et econnois que le nom hollandois de coesles ou coudous doit rester à l'animal que nommé condoma, et que ce nom conpos avoit été écrit mal à propos sur l'étipartie des cornes que nous reconnoissons le celles du canna dont il est ici question. Ses cornes, dit M. Allamand, étoient ré es que M. de Buffon les a décrites ; elles les ient une grosse arête qui formoit deux rs de spirale vers leur base; elles étoient es dans le reste de leur longueur, droites, hoires ; leurs bases étoient éloignées l'une l'autre de deux pouces, et il y avoit l'inalle d'un pied entre leurs pointes; leur gueur étoit d'un pied et demi, mais elle elle dans les différens individus. Celles femelles sont, pour l'ordinaire, plus denues, plus droites et plus longues; elles et t creuses et soutenues par un os qui leur de noyau; ainsi elles ne tombent jamais. ette occasion, M. Gordon m'écrit qu'on ne connoît dans l'Afrique méridionale aucun animal qui perde ses cornes; par conséquent il n'y a ni élans, ni cerfs, ni ehevreuils. Kolbe seul les y a vus.

« Le canna à un fanon très-remarquable un lui pend au devant de la poirrine, et qui est de la même couleur que la tête et le cou. Celui des femelles est moins grand;

aussi sont-elles un peu plus petites que les mâles; elles ont moins de poils sur le front, et c'est presque en cela seulement que leurs

figures diffèrent.

"a J'ai déjà dit que Kolbe donne au canna le nom d'élan; et e'est effectivement celui sous lequel il est connu au Cap, quoique très-improprement: cependant il a, comme notre élan du Nord, une loupe sous la gorge, de la hauteur d'un pouce, comme on peut le voir dans la figure. Si l'on en croit M. Linnæus, e'est fà un caraetère distinetif de l'élan qu'il définit: alces, cervas cornibus acaulibus palmatis, caruncula gutturali. Mais M. de Buffon remarque, avec raison, que les élans femelles n'ont pas cette loupe, et qu'elle n'est par couséquent point un caractère essentiel à l'espèce. J'ignore si elle se trouve dans la femelle du canna.

« Sa queue, qui est longue de deux pieds trois pouces, est terminée par une touffe de longs poils ou crins noirs; ses sabots sont aussi noirs, et le peuple ( sur la foi du nom ) leur attribue la même vertu qu'à ceux de nos élans, e'est d'être un souverain

remède contre les convulsions.

« Il a quatre mamelles et une vésicule du fiel. Quoique sa tête, qui a un pied sept pouces de longueur, ressemble assez à eelle du eerf, elle n'a cependant point de lar-

miers.

« Les eanuas sont presque tous détruits dans le voisinage du Cap, mais il ne faut pas s'en éloigner beaucoup pour en rencontrer : on en trouve dans les montagnes des Hottentots hollandois. Ces animaux marchent en troupes de cinquante ou soixante; quelquefois même on en voit deux ou trois eents ensemble près des fontaines. Il est rare de voir deux mâles dans une troupe de femelles, parce qu'alors ils se battent, et le plus foible se retire : ainsi les deux sexes sont souvent à part. Le plus grand marche ordinairement le premier; c'est un très-beau spectacle que de les voir trotter et galoper en troupes. Si l'on tire un coup de fusil chargé à balle parmi eux, tout pesans qu'ils sont, ils sautent fort haut et fort loin; ils grimpent sur des lieux escarpés, où il semble qu'il est impossible de parvenir. Quand

on les chasse, ils courent tous contre le vent, et, avec un bon cheval, il est aisé de les couper dans leur marche. Ils sont fort doux: ainsi on peut pénétrer au milieu d'une troupe, et choisir celui sur lequel on veut tirer, sans courir le moindre danger. Leur chair est une excellente venaison; on casse leurs os pour en tirer la moelle, qu'on fait rôtir sous la cendre; elle a un bon goût, et on peut la manger même sans pain. Leur peau est très-ferme; on s'en sert pour faire des ceintures et des courroies. Les poils qui sont sur la tête des mâles ont une forte odeur d'urine, qu'ils contractent, dit-on, en léchant les femelles. Celles-ci ne font jamais qu'un petit à la fois.

« Comme ces animaux ne sont point méchans, M. Gordon croit qu'on pourroit aisément les rendre domestiques, les faire tirer au chariot, et les employer comme des bêtes de somme; ce qui seroit une acquisition très-importante pour la colonie du Cap.

« M. Pallas a vu, dans le cabinet de Mgr le prince d'Orange, le squelette d'un canna, et il l'a reconnu pour être l'élan de Kolbe. Il l'a rangé dans la classe des antilopes, sous la dénomination d'antilope oryx. Je n'examinerai pas les raisons qu'il a eues pour lui donner cette dernière épithète, je me contenterai de remarquer qu'il me paroit donteux que le canna se trouve dans les parties septentrionales de l'Afrique; au moins aucun voyageur ne le dit. S'il est particulier aux contrécs méridionales de cette partie du monde, il n'est pas apparent que ce soit l'oryx des anciens : d'aisleurs, suivant le témoignage de Pline, l'oryx étoit une chèvre sauvage, et il est peu vraisemblable que Pline, qui ne s'étoit pas formé un système de nomenclature, comme nous autres modernes, ait donné le nom de chèvre à un aussi gros animal que le canna. »

Avant d'avoir reçu ces remarques trèsjudicieuses de M. Allamand, j'avois fait à peu près les mêmes réflexions, et voici ce que j'en avois écrit et même livré à l'im-

pression :

M. Pallas appelle cet animal oryx, et le met au nombre de ses antilopes; mais ce nom me paroît mal appliqué: je l'aurois néanmoins adopté si j'eusse pu penser que cet animal du cap de Bonne-Espérance fût l'oryx des ancieus; mais cela n'est ni vrai ni même vraisemblable. M. Pallas croit que l'élau d'Afrique indiqué par Kolbe est le même animal que celui-ci, et je ne suis pas fort éloigné de ce scntiment, quoique j'aie rapporté l'élan d'Afrique de Kolbe au bubale:

mais, soit qu'il appartienne en effet : bale ou au canna, il est certain que l' d'élan lui a été très-mal appliqué, p l'élan a des bois solides qui tombent te ans comme ceux du cerf, au lieu que mal dont il est ici question porte des creuses et permanentes, comme cell bœus et des chèvres.

Et ce qui mc fait dire que le nom a été mal appliqué à cet animal par M las, ct qu'il n'est pas l'oryx des an c'est qu'ils ne connoissoient qu'une astite partie de l'Asie, et la seule porti l'Afrique qui s'étend le long de la terranée. Or cet animal auquel M. donne le nom d'oryx ne se trouve n l'Asie mineure, ni dans l'Arabie, ni l'Égypte, ni dans toutes les terres de l barie et de la Mauritanie. Ainsi l'afondé à présumer qu'il ne pouvoit è connu ni nommé par les anciens.

M. Forster m'écrit qu'il a vu une f de cette espèce, en 1772, à la méu du cap de Bonne-Espérance, laquelle environ quatre pieds de hauteur, m aux jambes de devant. « Elle portoit, une sorte de crinière le long du cou s'étendoit jusqu'aux épaules, où l'on aussi de tres-longs poils; il y avoit une noire sur le dos, et les genoux étoicette même couleur noire, ainsi que et le museau; le pelage du corps étoit et à peu près semblable à celui du mais le ventre et le dedans des jambes c blanchâtres.

« On voyoit sous la gorge de cette f une proéminence de la grosseur poume, qui étoit formée par l'os du l' plus apparent et plus grand dans ce pèce d'animal que dans toute autre.

« Ainsi la femelle canna a, com mâle, cette proéminence sous la gorș lieu que, dans l'espèce de notre él Nord, le mâle seul porte cet attribut

"Toutes les dents incisives étoient M. Forster, d'une largeur considé mais celles du milieu étoient encor larges que les autres. Les yeux étoie et pleins de feu. La longueur des étoit d'environ un pied et demi ; e avoir une idée de leur position, il : les représenter comme formant un gren regardant l'animal de face, et « s'effaçant parfaitement l'une l'autre er gardant dans le seus transversal. Ces étoient noires, lisses dans leur plus longueur, avec quelques rides annulair la base: on remarquoit une arête !

ni suivoit les contours de la corne, laquelle poit droite dans sa direction, et un peu la rese dans sa forme. Les oreilles étoient per ges; les sabots des picds fort petits à groportion du corps, leur forme étoit triangulaire, et leur couleur noire.

« Au reste, cette femelle étoit très-appriisée, et mangeoit volontiers du pain, des l'uilles de choux, et les prenoit même dans main: elle étoit dans sa quatrième année;

......

et, comme elle n'avoit point de mâle et qu'elle étoit en chaleur, elle sautoit sur des antilopes et même sur une autruche qui étoit dans le même parc. On assure que ces animaux se trouvent sur les hautes montagnes de l'intérieur des terres du Cap; ils font des sauts surprenans, et franchissent des murs de huit et jusqu'à dix pieds de haut. »

### LE CONDOMA'.

M. le marquis de Marigny, qui ne perd as la plus petite occasion de favoriser les ciences et les arts, m'a fait voir dans son abinet la tête d'un animal, que je pris au remier coup d'œil pour celle d'un grand buale; elle est semblable à celle de nos plus rands cerfs : mais, au lieu de porter un ois solide et plein comme celui des cerfs, lle est surmontée de deux grandes cornes reuses, portant arête comme celles des oucs, et doublement réfléchies comme elles des antilopes. En cherchant au Cabiiet du Roi les morceaux qui pouvoient être elatifs à cet animal, nous avons trouvé deux cornes qui lui appartiennent : la première, ans aucun indice ni ctiquette, venoit du arde-meuble de Sa Majesté ; la seconde m'a été donnée, en 1760, par M. Baurhis, commis de la marine, sous le nom de condoma du cap de Bonne-Espérance. Nous avons cru devoir adopter ce nom, l'animal qu'il désigne n'ayant jamais été dénommé ni décrit.

Par la longueur, la grosseur, et surtout par la double flexion des cornes, le condoma nous paroît approcher beaucoup de l'animal que Caïus a donné sous le nom de strepsiceros. Non seulement la figure et les contours des cornes sont absolument les mêmes, mais toutes les dimensions se rapportent presque exactement; et en comparant la description que M. Daubenton a faite de la tête du condoma avec celle du strepsiceros de Caïus, il m'a paru qu'on pouvoit présumer que c'étoit le même animal, surtout en faisant précéder notre jugement des réflexions suivantes : 1º Caïus s'est trompé en donnant cet animal pour le strepsiceros des anciens : cela me paroît évident ; car le strepsiceros des anciens est certainement l'antilope, dont la tête est très-diffé-

rente de celle du cerf. Or, Caïus convient, et même assure, que son strepsiceros a la tête semblable à celle du cerf; donc ce strepsiceros n'est pas celui des anciens. 2º L'animal de Caïus a, comme le condoma, les cornes grosses et longues de plus de trois pieds, et couvertes de rugosités, et non pas d'anneaux ou de tubercules; au lieu que le strepsiceros des anciens, ou l'antilope, a les cornes non seulement beaucoup moins grosses et plus courtes, mais aussi chargées d'anneaux et de tubercules très-apparens. 3º Quoique les cornes de la tête du condoma, qui est au cabinet de M. le marquis de Marigny, aient été usées et polies, et que la corne qui vient du garde-meuble du Roi ait même été travaillée à la surface, on voit cependant qu'elles n'étoient point chargées d'anneaux; et cela nous a été démontré par celle que nous a donnée M. Baurhis, qui n'a point été touchée, et qui ne porte, en effet, que des rugosités comme les cornes de bouc, et non pas des anneaux comme celles de l'antilope. Or, Caïus dit lui-même que les cornes de son strepsiceros ne portent que des rugosités; donc ce strepsiceros n'est pas celui des anciens, mais l'animal dont il est ici question, qui porte, en effet, tous les caractères que Caïus donne au sien.

En recherchant dans les voyageurs les notices qui pouvoient avoir rapport à cet animal remarquable par sa taille et surtout par la grandeur de ses cornes, nous n'avons rien trouvé qui en approche de plus près que l'animal indiqué par Kolbe sous le nom de chèvre sauvage du cap de Bonne-Espérance. « Cette chevre, dit-il, qui chez les « Hottentots n'a point reçu de nom, et que « j'appelle chèvre sauvage, est fort remarquable à plusieurs égards: elle est de la taille

"d'un grand cerf; sa tête est fort belle et « ornée de deux eornes unies, recourbées et « pointues, de trois pieds de long, dont les « extrémités sont distantes de deux pieds. » Ces caraetères nous paroissent convenir parfaitement à l'animal dont il est iei question : mais il est vrai que, n'en ayant vu que la tête, nous ne pouvons pas assurer que le reste de la description de Kolbe lui convienne également; nous le présumons seulement eomme une ehose vraisemblable, qui demande à être vérifiée par des observations ultérieures.

\* Nous donnons iei la figure du eondoma, qu'on appelle au cap de Bonne-Espérance zoesdoes: cette figure manquoit à mon ouvrage. N'ayant pas eu la dépouille entière de l'animal, je n'avois pu donner alors que la figure de la tête et des eornes, et e'est de là qu'étoit venue, sur le mot coesdoes ou coudous, la méprise que nous venons de rectifier dans l'article du eanna : mais il nous est arrivé depuis une peau bien eonservée de ee bel animal. M. le chevalier d'Auvillars, lieutenant-colonel du régiment de Cambresis, en a aussi apporté une, de laquelle M. de Brosse, premier président du parlement de Dijon, m'a envoyé une trèsbonne description qui se rapporte parfaitement avee tout ee que j'ai dit au sujet du eondoma.

« L'animal entier , dit M. de Brosse , fut donné au chevalier d'Auvillars, au cap de Bonne-Espéance, par M. Berg, secrétaire du conseil hollandois, comme venant de l'intérieur de l'Afrique, et d'un lieu situé à environ cent lieues du Cap; on lui dit qu'il s'appeloit coesdoes. Il y avoit trois de ces animaux morts, l'un plus grand, l'autre plus petit que celui-ci : il le fit très-exactement dépouiller de sa peau, qu'il a apportée en France; cette peau étoit assez épaisse pour faire des semelles de souliers. J'ai vu la peau entière : l'animal sembloit être de la forme d'un petit bœuf, mais plus haut sur ses jambes. Cette peau étoit couverte d'un poil gris de souris assez ras; il y avoit une raie blanche le long de l'épine du dos, d'où descendoient de chaque côté six ou huit raies transversales de même couleur blanche : il y avoit aussi au bas des yeux deux raies blanches posées en ehevron renversé, et de chaque côté de ees raies, deux taches de même couleur : le haut du eou étoit garni de longs poils en forme de erinière, qui se prolongeoit jusque sur le garrot. Les cornes, mesurées en ligne droite, avoient deux pieds cinq pouces sept lignes de longueur, et trois

pieds deux pouces trois lignes en suiva exactement leurs triples sinuosités sur l' rête eontinue; l'intervalle entre les eorne à leur naissance, n'étoit que d'un pouce s lignes, et de deux pieds sept pouces à leu extrémités; leur eirconférence à la base éta de huit pouces trois lignes : elles étoient bifaites, diminuoient régulièrement de gro seur en s'éloignant de leur naissance, et nissoient en pointe aiguë; elles étoient eouleur grise, lisses, et assez semblable pour la substance, à celles du bouc, av quelques rugosités dans le bas, mais sa aueune strie véritable. On pouvoit enlev en entier cette eorne jusqu'au bout; apr avoir ôté cette enveloppe cornée, mine et parfaitement évidée, il reste un os moindre diamètre, presque aussi long, p reillement contourné, de eouleur blane ja nâtre, mais mal lisse, d'une substance lâch peu compacte, friable, et cellulaire. La corp du pied ressembloit à celle d'une génisse i deux ans. La quene étoit eourte et garni de poils assez longs à l'extrémité. »

Cette description faite par M. le prés dent de Brosse est très-bonne; je l'ai eo frontée avee les dépouilles de ce même ar mal que j'avois reçues presque en même tem pour le Cabinet du Roi, et je n'ai rien trou-

à y ajouter ni retrancher.

MM. Forster, qui ont vu eet animal v vant, m'ont communiqué les notices suiva tes: «Le condoma ou coesdoes a quatre pied de hauteur, mesuré aux jambes de devan et les cornes ont trois pieds neuf pouces ( longueur; leurs extrémités sont éloigné l'une de l'autre de deux pieds sept ou lu pouces; elles sont grises, mais blanchâtr à la pointe; lenr arête suit toutes leurs in flexions ou eourbures, et elles sont un pe eomprimées et torses en héliee. La femel porte des cornes comme le mâle. Les oreill sont larges; et la queue, qui n'a qu'un der pied de longueur, est brune à son origine blanche sur le milieu', et noire à l'extra mité, qui est terminée par une touffe ( poils assez longs.

« Le pelage est ordinairement gris et que quefois roussâtre. Il y a sur le dos une lign blanche jusqu'à la queue; il descend de eet ligne sept barres de même eouleur blanch dont quatre sur les cuisses et trois sur le flanes. Dans quelques individus, ees barredeseendantes sont au nombre de huit et mêm de neuf; dans d'autres, il n'y en a que six mais eeux qui en ont sept sont les plus con muns. Il y a sur l'arête du cou une espèc de crimière formée de longs poils. Le de

vant de la tête est noirâtre, et du coin antérieur de chaque œil il part une ligne blanche qui s'étend sur le museau; le ventre et les pieds sont d'un gris blanchâtre. Il y a

des larmiers sous les yeux.

« Ces animaux se trouvent dans l'intérieur des terres du cap de Bonne-Espérance; ils ne vont point en troupes comme certaines espèces de gazelles. Ils font des bonds et des sauts surprenans; on en a vu franchir une porte grillée qui avoit dix pieds de hauteur, quoiqu'il n'y eût que très-peu d'espace pour pouvoir s'élancer. On peut les apprivoiser et les nourrir de pain; on en a eu plusieurs à la ménagerie du cap de Bonne-Espérance. »

Nous ajouterons encore à ces observations l'excellente description de cet animal que M. Allamand vient de publier à la suite du quatrième volume de mes supplémens à l'Histoire naturelle, édition de Hollande; il y a joint une très-belle figure d'un individu beaucoup plus grand que celui que j'ai fait des-

siner et graver.

#### SUR LE CONDOMA,

Par M. le professeur Allamand.

\* Quoique les cornes de l'animal à qui M. de Buffon a donné le nom de condoma soient assez connues et se trouvent très-souvent dans les cabinets de curiosités naturelles, l'animal n'a jamais été décrit; il est pourtant assez remarquable pour mériter l'attention des voyageurs et des naturalistes.

M. de Buffon a eu raison de dire qu'il approchoit beaucoup de l'animal que Caïus a donné sous le nom de *strepsiceros*, puisqu'on ne sauroit douter que ce ne soit le mème, vu la parfaite conformité des cornes <sup>1</sup>. Il soupconne aussi que ce pourroit bien

1. M. de Buffon remarque que Caius s'est trompé en donnant à cet animal le nom de strepsiceros , qui ne désigne que l'antilope, dont le condoma diffère beaucoup. Le nouveau traducteur de Pline prétend que M. de Buffon s'est entièrement mépris au caractère distinctif des cornes du strepsiceros, auxquelles il n'accorde point la double flexion que M. de Buffon leur attribue : il veut qu'elles soient droites, mais caunelées en spirale; et cela fondé sur ce passage de Pline: « Erecta autem (cornua) « rugarumque ambitu contorta et in leve fastigium « exacuta, ut lyras discres, strepsiceroti, quam ad« dacem Africa appellat; » ce qu'il traduit ainsi:

« Le chevreuil strepsiceros des Grecs, nommé « addax en Afrique, a les cornes droites et terminées « en pointes, mais contournées en spirale, et canne-

« lées tout autour. »

S'il avoit fait attention qu'il a omis dans sa traduction celle de ces mots, ut lyras diceres, qui ne convient qu'à la figure des cornes de l'antilope, il n'auroit sans doute pas fait cette critique. être l'animal auquel Kolbe a donné le nom de chèvre sauvage : et effectivement la description que celui-ci en a faite a quelque rapport à celle que je vais donner du condoma : mais aussi il y a des différences notables, comme on s'en apercevra bientôt.

M. Pallas, qui dans ses Spicilegia zoologica, fasc. I, page 17, a donné une bonne description des cornes et de la tête du condoma, croit que M. de Buffon s'est trompé en prenant cet animal pour cette chèvre sauvage, parce qu'il n'en a point la barbe. S'il n'a pas d'autre raison que celle-là pour appuyer son avis, c'est lui qui s'est trompé; car le condoma a une barbe très-remarquable.

Mais, sans nous arrêter aux conjectures qu'on a pu former sur la figure de cet animal, faisons-le connoître véritablement tel qu'il est, en lui conservant le nom de condoma que M. de Buffon lui a donné, quoique ce ne soit pas celui qu'on lui donne au Cap, où on l'appelle coesdoes ou coudous. Nous avons eu la satisfaction d'en voir un ici vivant, qui a été envoyé du cap de Bonne-Espérance, en 1776, à la ménagerie du

prince d'Orange.

Je lui ai rendu de fréquentes visites; frappé de sa beauté, je ne pouvois me lasser de l'admirer, et je renvoyois de jour à autre d'en faire une description exacte : comme je me proposois d'y retourner pour le mieux examiner, j'eus le chagrin d'apprendre qu'il étoit mort; et ainsi tout ce que j'en pourrois dirc se réduiroit à ce que ma mémoire me fourniroit. Heureusement avant que d'être conduit à la ménagerie du prince, il avoit passé par Amsterdam; là M. Schneider en fit faire le dessin, et M. le docteur Klockner, qui ne perd aucune occasion d'augmenter nos connoissances en fait d'histoire naturelle, l'examina avec les yeux d'un véritable observateur, et en fit une description qu'il a eu la bonté de me communiquer : ainsi c'est à lui qu'on doit les principaux détails où je vais entrer.

On est surpris au premier coup d'œil qu'on jette sur cet animal : la légèreté de sa marche, la finesse de ses jambes, le poil court dont la plus grande partie de son corps est couverte, la manière haute dont il porte sa tète, la grandeur de sa taille, tout cela annouce un très-beau cerf; mais les grandes et singulières cornes dont il est orné, les taches blanches qu'il a au dessous des yeux, et les raies de même couleur que l'on voit sur son corps, et qui ont quelque rapport avec celles du zèbre, font qu'on l'en distingue bientôt, de façon cependant qu'on seroit tenté

de lui donner la préférence. La tête du condoma ressemble assez à celle du cerf; elle est couverte de poils bruns, avec un petit cercle de couleur roussâtre autour des yeux, du bord inférieur de chacun desquels part une ligne blanche, qui s'avance obliquement et en c'élargissant du côté du museau, et enfin se termine en pointe; de côté et d'autre de ces lignes on voit trois taches rondes d'un blanc pâle, dont les deux supérieures sont de la grandeur d'une pièce de vingt sous, et celle qui est au dessous, près du museau, est un peu plus grande. Les yeux sont noirs, bien fendus, et ont beaucoup de vivacité; le bout du museau est noir et sans poils; les deux lèvres sont couvertes de poils blancs, et le dessous de la mâchoire inférieure est garni d'une barbe grisâtre de la longueur de cinq à six pouces, qui se termine en pointe. La tête est surmontée de deux cornes, de couleur brune tirant sur le noir, et couvertes de rugosités; elles ont une arête qui s'étend sur toute leur longueur, excepté vers leur extrémité, qui est arrondie et qui se termine en une pointe noirâtre; elles ont une double flexion, comme celles des antilopes, et sont précisément telles que celles qui ont été décrites par MM. de Buffon et Daubenton. Leur longueur perpendiculaire n'étoit que de deux pieds un pouce huit lignes dans l'animal que je décris; ce qui me porte à croire qu'il n'avoit pas encore acquis toute sa grandeur, car on trouve de ces cornes qui sont plus longues : j'en ai placé deux paires au cabinet de notre académie, dont les plus courtes ont deux pieds cinq pouces en ligne droite, et trois pieds et demi en suivant les contours ; la circonférence de leur base est de neuf pouces, et il y a entre leurs pointes une distance de deux pieds et demi.

Les oreilles sont longues, larges, et de la même couleur que le corps, qui est couvert d'un poil fort court, d'une couleur fauve tirant sur le gris. Le dessus du cou est garni d'une espèce de crinière, composée de longs poils bruns qui s'étendent depuis l'origine de la tête jusqu'au dessus des épaules; là ils deviennent plus courts; changeant de couleur, ils forment tout le long du dos jusqu'à la queue une raie blanche; le reste du cou est couvert de semblables poils bruns et assez longs, particulièrement dans la partie inférieure jusqu'au dessous de la poitrine. De chaque côté de cette ligne blanche qui est sur le dos, partent d'autres raies aussi blanches, de la largeur d'environ un pouce, qui descendent le long des côtés; ces raies sont au nombre de neuf, et la première est derrière les pieds de devant; il y en a quatre qui descendent jusqu'au ventre; la troisième est plus courte; les quatre dernières sont sur la croupe, comme on le voit dans la figure.

La queue est longue de plus d'un pied; elle est un peu aplatie et fournie de poils d'un gris blanchâtre sur les bords, et qui forment à l'extrémité une touffe d'un brun noiratre. Les jambes sont déliées, mais nerveuses, sans cette touffe de poils ou brosse qui se trouvent sur le haut des canons des jambes postérieures des cerfs. La corne du pied est noire et fendue, comme celle de tous les animaux qui appartiennent à cette classe.

Cette description est celle du condoma de la ménagerie du prince d'Orange : cependant il ne faut pas croire que tous les condomas soient précisément marqués de la même façon. M. Klockner a vu diverses peaux où les raies blanches différoient par leur longueur et par leur position : mais on comprend qu'une telle différence n'est pas une variété qui mérite quelque attention. Il y a une chose plus importante à remarquer ici, c'est que la plupart de ces peaux n'ont point de barbe, et l'on en voit une dans les cabinet de la société de Harlem, qui est trèsbien préparée pour représenter au vrai la figure de l'animal, mais aussi sans barbe. Y auroit-il donc des condomas barbus et d'autres sans barbe? c'est ce que j'ai peine à croire ; et je pense avec M. Klockner que la barbe est tombée de ces peaux quand on les a préparées, et cela d'autant plus que si on les regarde avec attention, on voit la place où paroissent avoir été les poils dont la barbe étoit composée.

Notre condoma étoit fort doux; il vivoit en bonne union avec les animaux qui paissoient avec lui dans le même parc; et dès qu'il voyoit quelqu'un s'approcher de la cloison qui étoit autour, il accouroit pour prendre le pain qu'on lui offroit. On le nourrissoit de riz, d'avoine, d'herbes, de foin, de carottes, etc. Dans son pays natal, il broutoit l'herbe et mangeoit les boutons et les feuilles des jeunes arbres, comme les cerfs et les boucs. Quoique je l'aie vu très-fré quemment, je ne l'ai jamais entendu donner aucun son, mais M. Klockner nous apprend que sa voix étoit à peu près celle de l'âne

Voici ses dimensions telles qu'elles ont été prises sur l'animal vivant, par le même M. Klockner, sur la mesure pied de roi:

|                                 | pi. | po. | lig. |
|---------------------------------|-----|-----|------|
| Longueur du corps depuis le     |     |     |      |
| bout du museau jusqu'à la       |     |     |      |
| queue                           | 5   | 3   | >>   |
| Longueur de la tête depuis le   |     |     |      |
| bout du museau jusqu'aux        |     |     |      |
| oreilles                        | 1   | 39  | 39   |
| Longueur de la tête jusqu'aux   |     |     |      |
| cornes                          | >>  | 8   | 8    |
| Longueur des cornes mesurces    |     |     |      |
| en ligne droite                 | 3   | 1   | 8    |
| Longueur des oreilles           | >>  | 8   | 4    |
| Hauteur du train de devant      | 4   | 3   | 6    |
| Hauteur du train de derrière    | 4   | 1   | 3)   |
| Circonférence du corps derrière | •   |     |      |
| les jambes de devant            | 4   | 4   | 23   |
| Circonférence du milieu du      |     | •   |      |
| corps                           | 4   | 5   | 8    |
| Circonférence du corps devant   | -   |     |      |
| les jambes postérieures         | 4   | 2   | 33   |
|                                 | I   | 2   | 23   |
| Longacar ac la quede            |     |     |      |

En comparant cette description du condoma avec celle que Kolbe a donnée de la chèvre sauvage du cap de Bonne-Espérance, on a la confirmation de ce que j'ai dit ci-devant; c'est que le condoma ressemble, à quelques égards, à cette chèvre : il est de la même taille; son poil est à peu près de la même couleur grise, et il a, comme elle, une barbe et des raies qui descendent depuis le dos sur les côtés. En voilà assez pour autoriser M. de Buffon à dire qu'il n'avoit trouvé aucune notice d'animal qui approchât de plus près du condoma que la

chèvre sauvage de Kolbe; mais aussi j'ai observé qu'il y avoit des différences remarquables entre ces deux animaux. Le nombre des raies blanches qui descendent sur leurs côtés n'est pas le même, et elles sont différemment posées; la chèvre ne paroît point avoir ces taches blanches qui sont au dessous des yeux du condoma, et qui sont trop frappantes pour qu'on puisse supposer que Kolbe ait oublié d'en parler : mais ce qui distingue principalement ces animaux sont les cornes; celles de la chèvre sont dites simplement recourbées, ce qui n'exprime point cette double flexion qui est si remarquable dans celles du condoma : aussi, dans la figure que Kolbe a ajoutée à sa description, la chèvre y est représentée avec des cornes qui seroient tout-à-fait droites sans une légère courbure au haut, à peine perceptible.

L'auteur d'une histoire naturelle qui se publie en hollandois a donné la figure d'un animal tué sur les côtes orientales d'Afrique, et dont le dessin lui a été communiqué par un médecin de ses amis. A en juger par les cornes, cet animal est un véritable condoma; mais s'il est bien représenté, il a le corps plus lourd, et il n'a aucune des raies ni des taches blanches qui se trouvent sur celui

que nous avons décrit.

M. Muller, qui travaille en Allemagne à éclaireir le Système de la Nature de Linnæus, a donné une plauche coloriée qui représente passablement le condoma.

### LE NIL-GAUT.

Car animal est celui que plusieurs voyageurs ont appelé bœuf gris du Mogol, quoi-qu'il soit connu sous le nom de nil-gaut dans plusieurs endroits de l'Inde. Nous avons vu vivans le mâle et la femelle dans le parc du château royal de la Muette, où on les nourrit encore aujourd'hui (juin 1774), et où on les laisse en pleine liberté : nous les avons fait dessiner tous deux d'après nature.

Quoique le nil-gaut tienne du cerf par le cou et la tête, et du bœuf par les cornes et la queue, il est néanmoins plus éloigne de l'un et de l'autre de ces genres que de celui des gazelles ou des grandes chèvres. Les climats chauds de l'Asie et de l'Afrique sont ceux où les grandes espèces des gazelles et des chèvres sont plus multipliées : on trouve

dans les mêmes lieux, ou à peu de distance les uns des autres, le condoma, le bubale, le koba et le nil-gaut dont il est ici question. L'espèce de barbe qu'il a sous le cou et le poitrail, la disposition de son pied et de ses sabots, plusieurs autres rapports de conformation avec les grandes chèvres, le rapprochent de cette famille plus que de celle des cerfs ou de celle des bœufs; et dans les animaux d'Europe, c'est au chamois qu'on pourroit le comparer plutôt qu'à tout autre animal : mais dans la réalité, le nilgaut est le seul de son genre, et d'une espèce particulière qui ne tient au genre du bœuf, du cerf, de la chèvre, de la gazelle et du chamois, que par quelques caractères ou rapports particuliers. Il a, comme tous ces animaux, la faculté de ruminer; il court de mauvaise grâce et plus mal que le eerf, quoiqu'il ait la tête et l'eneolure aussi légères: mais ses jambes sont plus mauvaises et plus inégales en hauteur; eelles de derrière étant eonsidérablement plus eourtes que celles de devant, il porte la queue horizontalement en courant, et la tient basse et entre les jambes lorsqu'il est en repos. Le mâle a des eornes et la femelle n'en a point; ce qui la rapproehe encore du genre des chèvres, dans lequel d'ordinaire la femelle n'a point de cornes; eelles du nil-gaut sont ereuses, et ne tombent pas eomme le bois des eerfs, des daims et des elievreuils; earactère qui le sépare absolument de ce genre d'animaux. Comme il vient d'un pays où la chaleur est plus grande que dans notre elimat, il sera peut-être diffieile de le multiplier ici : ce seroit néanmoins une bonne acquisition à faire, paree que eet animal, quoique vif et vagabond comme les ehèvres, est assez doux pour se laisser régir, et qu'il donneroit, comme clles, de la ehair mangeable, du bon suif et des peaux plus épaisses et plus fermes. La femelle est aetuellement plus brune que le mâle, et paroît plus jeune; mais elle deviendra peut-être de la même eouleur grise avec l'âge.

Voici le détail de la description que j'ai faite de ces deux animaux avee M. Sève, qui les a dessinés : Le mâle étoit de la grandeur d'un cerf de taille moyenne; les cornes n'avoient que six pouces de longueur, sur deux pouces neuf lignes de grosseur à la base. Il n'y avoit point de dents ineisives à la mâchoire supérieure; eelles de la mâehoire inférieure étoient larges et peu longues: il y a un espace vide entre elles et les mâchelières. Le train de derrière, dans le mâle, est plus bas que eelui de devant, et l'on voit une espèce de bosse ou d'élévation sur les épaules, et cet endroit est garni d'une petite crinière qui prend du sommet de la tête et finit au milieu du dos : sur la poitrine se trouve une touffe de longs poils noirs. Le pelage de tout le eorps est d'un gris d'ardoise : mais la tête est garnie d'un poil plus fauve, mêlé de grisâtre, et le tour des yeux d'un poil fauve elair, avec une petite tache blanche à l'angle de chaque œil; le dessus du nez brun; les naseaux sont noirs avec une bande blanche à côté. Les oreilles sont fort grandes, et larges, rayées de trois bandes noires vers leurs extrémités; la face extérieure de l'oreille est d'un gris roussâtre, avec une tache blanche à l'extrémité. Le sommet de la tête est garni d'un poil noir, mêlé de brun, qui forme, sur le haut du front, une espèce de fer à cheval; il y a sous le cou, près de la gorge, une grande taehe blanehe; le ventre est gris d'ardoise eomme le corps. Les jambes de devant et les enisses sont noires sur la face extérieure, et d'un gris plus foncé que eelui du eorps sur la face intérieure. Le pied est eourt et ressemble à eelui du eerf; les sabots en sont noirs: il y a, sur la faee externe des pieds de devant, une tache blanehe, et sur l'interne deux autres taches de même couleur. Les jambes de derrière sont beaucoup plus fortes que celles de devant : elles sont eouvertes de poils noirâtres, avec deux grandes taches blanches sur les pieds, tant en dehors qu'en dedans; et plus bas il y a de grands poils ehâtains qui forment une touffe frisée. La queue est d'un gris d'ardoise vers le milieu, et blanche sur les eôtés; elle est terminée par une touffe de grands poils noirs; le dessous est en peau nue. Les poils blancs des côtés de la queue sont fort longs, et ne sont point eouehés sur la peau comme eeux des autres parties du corps; ils s'étendent au contraire en ligne droite de ehaque eôté. Le fourreau de la verge est peu apparent, et l'on a observé que le jet de l'urine est fort petit dans le mâle.

Il y a à l'École vétérinaire une peau bourrée d'un de ees auimaux qui diffère de eelui qu'on vient de déerire par la eouleur du poil, qui est beaueoup plus brune, et par les cornes, qui sont plus grosses à leur base, et cependant moins grandes, n'ayant que quatre pouces et demi de longueur.

La femelle du nil-gaut, qui étoit au pare de la Muette, vient de mourir au mois d'oetobre 1774; elle étoit bien plus petite que le mâle, et en même temps plus svelte et plus haute sur ses jambes; sa eouleur étoit roussâtre, mélangée d'un poil fauve pâle et de poils d'un brun roux, au lieu que le pelage du mâle étoit en général de eouleur ardoisée. La plus grande différence qu'il y eût entre eette femelle et son mâle étoit dans le train de derrière, qu'elle avoit plus élevé que eelui de devant, tandis que e'est le contraire dans le mâle; et cette différence pourroit bien n'être qu'individuelle, et ne se pas trouver dans l'espèce entière. Au reste, ee mâle et cette femelle se ressembloient par tous les autres caractères extérieurs et même par les taches; ils paroissoient avoir un grand attachement l'un pour l'autre; ils se léehoient souvent, et, quoiqu'ils fussent en pleine liberté dans le pare, ils ne se séparoient que rarement, et ne se quittoient

jamais pour long-temps.

M. William Hunter, docteur en médecine, membre de la Société de Londres, a donné, dans les *Transactions philosophiques*, un Mémoire sur le nil-gaut, avec une assez bonne figure. M. Leroy, de l'Académie des Sciences de Paris, en ayant fait la traduction avec soin, j'ai cru faire plaisir aux amateurs de l'histoire naturelle de la joindre ici, d'autant que M. Hunter a observé cet animal de beaucoup plus près que je n'ai pu le faire.

« On doit compter, dit M. Hunter, au nombre des richesses qui nous ont été apportées des Indes dans ces derniers temps, un bel animal appelé nil-ghau; il est fort à souhaiter qu'il se propage en Angleterre, de manière à devenir un de nosanimaux les plus utiles, ou, au moins, un de eeux qui parent le plus nos campagnes; il est plus grand qu'ancun des runainans de ce pays-ci, excepté le bœuf; il y a tout lieu de croire qu'on en trouvera la chair excellente; et, s'il peut être assez apprivoisé pour s'aecoutumer au travail, il y a tonte apparence que sa force et sa grande vitesse pourront être

employées avantageusement.

« Les représentations exactes des animaux par la peinture en donnent des idées beaucoup plus justes que de simples descriptions. Quiconque jettera les yeux sur le portrait qui a été fait sous mes yeux par M. Stublo, cet excellent peintre d'animaux, ne sera jamais embarrassé de reconnoître le nil-ghau partout où il pourra le rencontrer. Quoi qu'il en soit, je vais tenter la description de cet animal, en y joignant ensuite tout ce que j'ai pu apprendre de son histoire. Ce détail ne sera pas très-exact : mais les naturalistes auront une sorte de plaisir en apprenant au moins quelque chose de ce qui regarde ce bel et grand animal, dont jusqu'iei nous n'avions ni descriptions ni pein-

"Le nil-ghau mâle me frappa à la première vue, comme étant d'une nature moyenne entre le taureau et le cerf, à peu près comme nous supposerions que seroit un animal qui seroit le produit de ces deux espèces d'animaux; car il est d'autant plus petit que l'un, qu'il est plus grand que l'autre, et on trouve dans ses formes un grand mélange de ressemblance à tous les deux; son eorps, ses cornes et sa queue ressemblent assez à ceux du taureau; et sa tête, son cou et ses jambes approchent beaucoup de ceux du cerf. « Sa couleur. La couleur est, en général, cendrée ou grise, d'après le mélange des poils noirs et blancs : la plupart de ces poils sont à moitié noirs et à moitié blanes; la partie blanche se trouve du côté de la racine. La couleur de ses jambes est plus foncée que celle du corps : on en peut dire de même de la tête, avec eette singularité que cette couleur plus foncée n'y est pas générale, mais seulement dans quelques parties qui sont presque toutes noires; dans quelques autres endroits, dont nous parlerons plus bas, le poil est d'une belle couleur blanche.

« Son tronc. La hauteur de son dos, où il y a une légère éminence au dessus de l'omoplate, est de quatre pieds un pouce (anglois); et à la partie la plus élevée immédiatement derrière les reins, cette hauteur n'est que de quatre pieds; la longueur du tronc en général, vu de profil depuis la raeine du cou jusqu'à l'origine de la queue, est d'environ quatre pieds, ce qui est à peu près la hauteur de l'animal, de façon que, vu de profil, et lorsque ses jambes sont parallèles, son dos et ses membres forment les trois côtés d'un carré, dont le terrain sur lequel il est placé fait le quatrième. Il a quatre pieds dix pouces de circonférence immédiatement derrière les épaules, et quelque chose de plus au devant des jambes de derrière; mais cette dernière dimension doit varier beaucoup, comme on l'imagine bien, selon que l'animal a le corps plus ou moins plein de nourriture.

« Son poil. Le poil sur le corps est, en général, plus rare, plus fort, et plus roide que celui du bœuf; sous le ventre et aux parties supérieures de ses membres, il est plus long et plus doux que sur les côtés et sur le dos; tout le long du cou et de l'épine du dos, jusqu'à la partie postérieure de l'élévation qui est au dessus des omoplates, le poil est plus noir, plus long, et plus redressé, formant une espèce de courte crinière rare et élevée ; les régions ombilicales et hypogastriques du ventre, l'intérieur des cuisses, et toutes les parties qui sont recouvertes par la queue, sont blanches; le prépuce n'est point marqué par une touffe de poils, et ce prépuce ne saille que très-peu.

« Ses testicules. Les testicules sont oblongs et pendans comme dans le taureau; la queue descend jusqu'à deux pouces au dessus de l'os du talon; l'extrémité en est ornée de longs poils noirs, ainsi que de quelques poils blancs, particulièrement du côté de l'intérieur : la queue, sur cette face intérieure, n'est point garnie de poils, excepté, comme

on vient de le dire, vers son extrémité; mais, à droite et à gauche, il y a une bor-

dure de longs poils blancs.

« Ses jambes. Les jambes sont minces en proportion de leur longueur, non pas autant que celles de notre cerf, mais plus que celles de nos taureaux; les jambes de devant ont un peu plus de deux pieds sept pouces de long. Il y a une tache blanche sur la partie de devant de chaque pied, presque immédiatement au dessus de chaque sabot, ct une autre tache blanche plus petite au devant du canon, et au dessus de chacune il y a une touffe remarquable de longs poils blancs, qui tourne autour en forme de boucles pendantes. Les sabots des jambes de devant paroissent être d'une longueur trop grande : cette singularité étoit fort remarquable dans chacun des cinq nil-ghaux que j'ai vus ; cependant on conjecture que cela · venoit d'avoir été renfermés, et en l'examinant dans l'animal mort, la conjecture s'est trouvée fondée.

« Son cou. Le cou est long et mince comme dans le cerf; il y a à la gorge une belle tache de poils blancs de la forme d'un bouclier; et plus bas, au commencement de l'arrondissement du cou, il y a une touffe de longs

poils noirs en forme de barbe.

« Sa tête. La tête est longue et mince; sa longueur depuis les cornes jusqu'à l'extrémité du nez est d'environ un pied deux pouces trois quarts; la cloison qui sépare les narines avoit été percée pour y passer une corde ou une bride, selon la manière des Orientaux d'attacher et de meuer le bétail.

« Sa bouche. La fente de la bouche est longue, et la mâchoire inférieure est blanche dans toute l'étendue de cette fente; la mâchoire supérieure n'est blanche qu'aux narines.

« Ses dents. Il y a six dents molaires de chaque côté des mâchoires, et huit incisives à la mâchoire inférieure; la première des incisives est fort large, et les autres plus petites en proportion de ce qu'elles sont pla-

cécs plus en avant ou en arrière.

"Ses yeux. Les yeux, en général, sont d'une couleur foncée; car toute la partie de la conjonctive qu'on peut voir est de cette couleur: de profil, la cornée et tout ce qu'on peut voir au travers paroît bleu comme l'acier bruni; la pupille est ovale et transversalement oblongue, et l'iris est presque noir.

« Ses oreilles. Les oreilles sont grandes et belles; elles ont plus de sept pouces de long, et s'élargissent considérablement vers leurs extrémités; elles sont blanches à leurs bords et dans l'intérieur, excepté dans l'endroit où deux bandes noires marquent le creux de l'oreille.

« Ses cornes. Les cornes ont sept pouces de long; elles ont six pouces de tour à leur origine, et diminuent par degrés; elles se terminent en une pointe mousse. Elles ont à leur origine trois faces plates, séparées par autant d'angles : l'un de ces angles est en devant de la corne, et par conséquent l'une des faces en forme le derrière; mais cette forme triangulaire diminue peu à peu, et se perd vers l'extrémité. Il y a sur la base, à l'origine des cornes, de légers plis ou rides circulaires, dont le nombre correspond à l'âge de l'animal. La corne, depuis la base jusqu'en haut, en est unie, et le bout est d'une couleur fort foncée. Ces cornes s'élèvent en haut et en avant, formant un angle fort obtus avec le front ou la face; elles sont légèrement courbées; la concavité en est tournée vers l'intérieur et un peu en devant; leur intervalle, à leur origine, est de trois pouces un quart, à leur sommet de six pouces un quart, et dans l'intervalle du milieu un peu moins de six pouces.

« Sa nourriture. Il mange de l'avoine, mais pas avidement; il aime mieux l'herbe et le foin: cependant ce qu'il aime encore davantage, c'est le pain de froment, qu'il mange toujours avec délices. Quand il est altéré, il boit jusqu'à huit pintes d'eau.

« Sa fiente. Sa fiente est en forme de petites boules rondes de la grosseur d'une noix

muscade.

« Ses mœurs. Quoiqu'on m'eût rapporté qu'il étoit extrêmement farouche, j'ai trouvé, tant que je l'ai eu en ma garde, que c'étoit, dans le fond, un animal très-doux, et qui paroissoit aimer qu'on se familiarisat avec lui, léchant toujours la main de celui qui le flattoit ou qui lui présentoit du pain, et n'ayant jamais tenté de se servir de ses armes pour blesser qui que ce soit. Le sens de l'odorat dans cet animal paroit très-fin, ct semble le guider dans tous ses mouvemens; quand quelque personne l'approche, il la flaire en faisant un certain bruit : il en faisoit autant quand on lui apportoit à boire ou à manger; et il étoit si facilement offensé par une odeur extraordinaire, ou si circonspect, qu'il ne vouloit pas goûter le pain que je lui présentois, lorsque ma main avoit touché de l'huile de térébenthine, ou quelques liqueurs spiritueuses.

« Sa manière de se battre est fort singu-

THE CONTAIN ONLY

Ordre des Ruminants. Genre Antilope. / Curier / Pl. 92.





Ordre des Ruminants...id..id..



lière; milord Clive l'a observée sur deux mâles qui avoient été enfermés dans une petite enceinte, et il me l'a racontée comme il suit : « Étant encore à une distance con-« sidérable l'un de l'autre, ils se préparè-« rent au combat en tombant sur leurs ge-« noux de devant, et s'avanecrent l'un vers « l'autre d'un pas assez rapide, en tortillant « toujours et agenouillés de eette manière ; « et quand ils furent arrivés à quelques pas « de distance, ils firent un saut et s'élan-

» eèrent l'un contre l'autre. » « Pendant tout le temps que j'en eus deux dans mon écurie, je remarquai que, toutes les fois qu'on vouloit les toucher, ils tomboient sur leurs genoux de devant; ce qui leur arrivoit même quelquefois lorsque je m'avançois devant eux : mais, eomme ils ne s'élançoient jamais eontre moi, j'étois si loin de penser que cette posture annonçoit leur colère ou une disposition au combat, que je la regardois au contraire comme une expression de timidité, ou d'une grande douceur, ou même d'humilité.

« La femelle. La femelle diffère tellement du mâle, qu'à peine pourroit-on les croire de la même espèce; elle est beaucoup plus petite : elle ressemble, par sa forme et par sa eouleur jaunâtre, à une jeune biehe, et n'a point de cornes; elle a quatre tettes, et l'on croit qu'elle porte neuf mois; quelquefois elle produit deux petits, mais le plus souvent, elle n'en fait qu'un. Le nil-ghau mâle, étant jeune, ressemble beaucoup par sa eouleur à la femelle, et par conséquent à un jeune eerf.

« Son espèce. Lorsqu'on nous présente un nouvel animal, il est souvent fort difficile, et quelquefois même impossible, de déterminer son espèce uniquement par ses caractèrcs extérieurs; mais, lorsque cet animal est disséqué par un anatomiste habile dans l'anatomie comparée, alors la question se décide communément avec erritude.

« D'après les caractères extérieurs uniquement, je soupçonnai ou plutôt je erus que le nil-ghau étoit un animal particulier et d'une espèce distincte. Quelques-uns de mes amis le prirent pour un eerf; mais je fus eonvaincu qu'il n'étoit pas de ce genre, par la permanence de ses cornes qui ne tombent pas. D'autres pensèrent que e'étoit une antilope : mais les eornes et la grandeur de l'animal me firent eroire encore que ce n'en étoit pas une ; et il avoit tant de rapport par sa forme, particulièrement la femelle, avec le cerf, que je ne pouvois pas le regarder comme du même genre que le taureau. Dans le temps du rut, on mit un de ces mâles nilghau avec une biche; mais on ne remarqua ni amour, ni même aucune attention partieulière, entre ces deux animaux. Enfin, l'un de ees animaux étant mort, je fus assuré par mon frère, qui l'a disséqué, et qui a disséqué presque tous les quadrupèdes connus, que le nil-ghau est un animal d'une espèce nouvelle.

« Son histoire. Plusieurs de ces animaux mâles et femelles ont été apportés en Angleterre depuis quelques années : les premiers furent envoyés de Bombay en présent à milord Clive; ils arrivèrent au mois d'août 1767; il y en avoit un mâle et l'autre fe-melle, et ils continuèrent de produire dans ee pays-ci chaque année. Quelque temps après, on en amena deux autres qui furent présentés à la reine par M. Sukivan ; et cette princesse, étant toujours disposée à encourager toute espèce de recherehes curieuses et utiles dans l'histoire naturelle, me fit donner la permission de les garder pendant quelque temps; ce qui me mit à portée, non seulement de ponvoir les décrire et d'en avoir une peinture bien exacte, mais encore de disséquer, avec le secours de mon frère, l'animal mort, et d'en conserver la peau et le squelette. Milord Clive a eu la bonté de me donner tous les éclaircissemens qu'il a pu me fournir pour en faire l'histoire, ainsi que le général Carnat, et quelques autres personnes.

« Ces animaux sont regardés comme des raretés dans tous les établissemens que nous avons dans l'Inde; ils y sont amenés de l'intérieur du pays en présent aux nababs et autres personnes considérables. Le lord Clive, le général Carnat, M. Walsh, M. Watts, et beaucoup d'autres personnes qui ont vu une grande partie de l'Inde, m'ont tous dit qu'ils ne l'avoient jamais vn sauvage. Bernier, autant que je l'ai pu découvrir, est le seul auteur qui en fasse mention. Dans le quatrième volume de ses Mémoires, il fait le récit d'un voyage qu'il entreprit en 1664, depuis Delhi jusqu'à la province de Cachemire, avec l'empereur mogol Aureng-zeb, qui alla dans ce paradis terrestre, comme le regardent les Indiens, pour éviter les ehaleurs de l'été. En parlant de la chasse, qui faisoit l'amusement de l'empereur dans ee voyage, il décrit, parmi plusieurs autres animaux, le nil-ghau, mais sans rien dire de plus de eet animal, sinon que quelquefois l'empereur en tuoit un si grand nombre, qu'il en distribuoit des quartiers tout entiers à tous ses omrhas; ce qui montre qu'ils étoient en grand nombre, sauvages dans cette contrée, et qu'on en regardoit la chair ou la viande comme fort bonne ou délicieuse.

« Ceci paroît s'accorder avec la rareté de ces animaux au Bengale, à Madras et à Bombay. Cachemire est une des provinces les plus septentrionales de l'empire du Mogol: et ce fut en allant de Delhi vers cette province que Bernier vit l'empereur les chasser.

« Son nom. Le mot nil-ghau (ear telles sont les lettres composantes de ee nom qui correspondent an persan), quoique prononcé comme s'il étoit écrit neel-gau (en françois nil-ga), signifie une vache bleue, ou plutôt un taureau bleu, gau étant masculin. Le mâle de ces animaux a en effet de justes titres à ce nom, non seulement par rapport à sa ressemblance avec le taureau, mais encore par la teinte bleuâtre qui se fait remarquer sensiblement dans la couleur de son corps; mais il n'en est nullement de même de la famelle, qui a beaucoup de ressemblance, et quant à la couleur et quant à la forme, avec notre cerf. Les nil-ghaux qui sont venus en Angleterre ont été presque tous apportés de Surate ou de Bombay, et ils paroissent moins rares dans cette partie de l'Inde que dans le Bengale; ee qui donne lien de conjecturer qu'ils pourroient être indigènes dans la province de Guzarate, l'une des provinces les plus occidentales de l'empire du Mogol, étant située au nord de Surate, et s'étendant jusqu'à l'océan indien.

"Un officier i qui a demeuré long-temps dans l'Inde a écrit pour obtenir toutes les connoissances et tous les éclaircissemens qu'on pourroit se procurer sur cet animal. Nous espérons recevoir en conséquence,

s. Le général Carnat.

dans le cours de l'année prochaine, quelques détails satisfaisans à ce sujet, quoique les habitans de ces contrées, selon ce qu'en dit cet officier, aient peu d'inclination pour l'histoire naurelle, et même en général pour toute espèce de connoissances. »

En comparant la gravure de cet animal donnée dans les Transactions philosophiques, avec les dessins que nous avons faits d'après nature dans le parc de la Muette, près de Paris, nous avons reconnu que dans la gravure angloise, les oreilles sont plus courtes, les eornes un peu plus émoussées, le poil sous la partie du cou, plus court, plus roide, et ne faisant pas un flocon. Dans cette même gravure, on ne voit pas la touffe de poil qui est sur les eperons des pieds de derrière du mâle; enfin la crinière sur le garrot paroît aussi plus eourte que dans nos dessins : mais toutes ces petites différences n'empêchent pas que ce ne soit le même animal.

M. Forster m'écrit, au sujet du nil-gaut, que, quoique M. Hunter, qui en a donné la description, ait dit qu'il est d'un nouveau genre, il paroit eependant qu'il appartient à la classe des antilopes, et que ses mœurs et sa forme, comparées avec quelques-unes des grandes espèces d'antilopes, semblent i prouver qu'on ne devroit pas l'en séparer. Il ajoute que l'animal décrit par le docteur Parsons est certainement le même que le nilgaut; mais il eroit que M. Parsons n'a pas bien remarqué les pieds : car ils sont ordinairement marqués de blanc dans tous ceux que l'on a vus depuis; et il dit, comme M. Hunter, que ces animaux avoient produit en Angleterre, et que même on l'a assuré qu'il y avoit exemple d'une femelle qui avoit fait deux petits à la fois.

### LE GUIB.

Le guib est un animal qui n'a été indiqué par aucun naturaliste, ni même par aucun voyageur; cependant il est assez commun au Sénégal, d'où M. Adansou en a rapporté les dépouilles, et a bien voulu nous les donner pour le Cabinet du Roi. Il ressemble aux gazelles, surtout au nanguer, par la grandeur et la figure du corps, par la légèreté des jambes, par la forme de la tête et du museau, par les yeux, par les oreilles, et par la longueur de la queue et le défaut de barbe; mais toutes les gazelles, et surtout les nanguers, ont le ventre d'un beau blanc, au lieu que le guib a la poitrine et le ventre d'un brun marron assez foncé: il diffère encore des gazelles par ses cornes, qui sont lisses, sans anneaux transversaux, et qui portent deux arêtes longitudinales, l'une en dessus et l'autre en dessous, lesquelles forment un tour de spirale depuis la base jusqu'à la pointe; elles sont aussi un peu comprimées, et par ces parties le guib approche plus de la chèvre que de la gazelle: néaumoins il n'est ni l'un ni

autre; il est d'une espèce particulière, qui ous paroît intermédiaire entre les deux. et animal est remarquable par des banses blanches sur un fond de poil brum marm; ces bandes sont disposées sur le corps i long et en travers, comme si c'étoit un mois. Il vit en société, et se trouve par andes troupes dans les plaines et les bois i pays de Podor. Comme M. Adanson tle premier qui ait observé le guib, nous iblions ici bien volontiers la description 'il en a faite, et qu'il nous a communitée <sup>1</sup>.

r. Guib chez les Nègres Oualofes ou Jalofes. jazella cornibus rectis spiralibus; caput, rostrum, asus, oculi, uti nanguer. Cornua recta spiralia, pira prima nigra, nitida, subcompressa, angulis

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

« duobus lateralibus, antice convexa, pone plana, « apice conico teretia.... Aures uti nanguer intus « subnudæ, quinque pollices longæ.... Cauda de-« cem pollices longa, pilis longis birta. Dentes duo « et triginta. Pedes uti nanguer. Corpus totum fere « fulvum. Albæ fasciæ sex utrinque in dorso trans-« versæ, et fasciæ albæ duæ longitudinales ventri « laterales. Maculæ albæ utrinque octo ad decem «supra femora, orbiculatæ. Collum subtus album «et genæ albæ; latera pedum interiora alba; ma-« cula alba paulo infra oculos. Frons media nigra, « linea supra dorsum longitudinalis nigra, venter «subtus niger; pars antica pedum anteriorum, «ungulæ et cornua nigra; longitudo ab apice rostri « ad anum quatuor pedes cum dimidio; altitudo a « pedibus posticis ad dorsum duos pedes octo pol-« lices; pili omnes brevissimi, lucidi, vix unum « pollicem longi, corpori adpressi. Pulchrum ani-« mal a D. Andriot missum. » (Notice manuscrite, communiquée par M. Adanson, de l'Académie royale des Sciences.)

#### LA GRIMME.

CET animal n'est connu des naturalistes e sous le nom de chèvre de Grimm; et mme nous ignorons celui qu'il porte dans n pays natal, nous ne pouvons mieux re que d'adopter cette dénomination préire. On trouve une figure de cet animal ns les Éphémérides d'Allemagne, qui a é copiée dans la Collection académique. docteur Herman Grimm est le seul avant us qui en ait parlé; et ce qu'il en dit a été pié par Ray, et ensuite par tous ceux qui t écrit sur la nomenclature des animaux. roique sa description soit incomplète, e désigne deux caractères si marqués, e nous ne croyons pas nous méprendre présentant ici pour la chèvre de Grimm tète d'un animal du Sénégal, qui nous été donnée par M. Adanson. Le preer de ces caractères est une énorme caé au dessous de chaque œil, laquelle me de chaque côté du nez un enfonceent si grand dans la mâchoire supérieure, l'il ne laisse qu'une lame d'os très-mince ntre la cloison du nez; le second caracre est un bouquet de poils bien fourni, dirigé en haut sur le sommet de la tête. suffisent pour distinguer la grimme de utes les autres chèvres ou gazelles : elle ssemble cependant aux unes et aux aues, non seulement par la forme du corps, ais même par les cornes, qui sont annees vers la base et striées longitudinaleent, comme celles des autres gazelles, et même temps dirigées horizontalement

en arrière et très-courtes, comme celles de la petite chèvre d'Afrique dont nous avons parlé. Au reste, cet animal étant plus petit que les chèvres, les gazelles, etc., et ne portant que des cornes très-courtes, nous paroit faire la nuance entre les chèvres et les chevrotains.

Il y a apparence que dans l'espèce de la grimme le mâle seul porte des cornes; car l'individu dont le docteur Grimm a donné la description et la figure n'avoit point de cornes ; et la tête que nous a donnée M. Adanson porte au contraire deux cornes, à la vérité très-courtes et cachées dans le poil, mais cependant assez apparentes pour ne pouvoir échapper au dessinateur, et encore moins à l'observateur. D'ailleurs on verra dans l'histoire des chevrotains que dans celui de Guinée le mâle seul a des cornes; et c'est ce qui nous fait présumer qu'il en est de même dans l'espèce de la grimme, qui, à tous égards, approche plus du chevrotain que d'aucun autre animal.

\* Aux faits historiques que nous avons pu recueillir sur cet animal, nous n'avons joint que la figure de deux têtes, l'une décharnée, et l'autre couverte d'une partie de la peau. MM. Vosmaër et Pallas ont donné depuis des descriptions de ce joli animal, avec une bonne figure que nous avons fait copier. Nous remarquerons que les têtes de la grimme qui sont au Cabinet du Roi, ont les cornes un peu courbes en avant à leurs extrémités, au lieu que les cornes de la

grimme de MM. Vosmaër et Pallas sont au contraire un peu courbes en arrière dans leur longueur. Les oreilles de la grimme qui est au Cabinet du Roi sont rondes à leurs extrémités, au lieu que, dans la figure don-née par MM. Pallas et Vosmaër, ces mê-mes oreilles finissent en pointe. Seroit-ce variété de nature ou incorrection de dessin? La grimme de MM. Vosmaër et Pallas a le bont du nez noir, et une bande noire qui s'étend depuis le nez le long du chanfrein, et finit au bouquet ou à l'épi de poils qui est placé sur le haut du front. La tète qui est an Cabinet du Roi n'a point cette bande noire sur le chanfrein. Ces légères différences n'empêchent pas que ce ne soit le même animal; et nons allons donner ici un extrait de la description qu'en fait M. Vos-

Il appelle cet animal petit bouc damoiseau de Guinee; apparemment à cause de sa gentillesse et de l'élégance de sa figure; mais le nom ne fait rien à la chose, et nous lui conserverons celui de chèvre de Grimm, parce qu'il est connu sous ce nom de tous les na-

turalistes.

« L'animal étoit mâle, dit M. Vosmaër; il est des plus jolis et des plus mignons qu'on puisse voir : il fut envoyé de Guinée en Hollande avec treize autres de même espèce et des deux sexes, dont douze moururent pendant le voyage, et de ce nombre furent toutes les femelles; en sorte qu'il ne resta que deux mâles vivans, que l'on mit dans la ménagerie de M. le prince d'Orange, où l'un des deux mourut bientôt, pendant l'hiver de 1764. Suivant nos informations, les femelles de cette espèce ne portent point de cornes. Ces animaux sont d'un naturel fort timide; le bruit, et surtout le tonnerre, les effraie beaucoup. Lorsqu'ils sont surpris, ils marquent leur épouvante en soufflant du nez subitement et avec force.

«Celui qui est encore vivant dans la ménagerie de M. le prince d'Orange (en 1766), étoit d'abord sauvage: mais il est devenn, avec le temps, assez privé; il écoute quand on l'appelle par son nom tetje, et en l'approchant doucement avec un morceau de pain, il se laisse volontiers gratter la tête et le cou. Il aime la propreté, au point de ne jamais souffrir aucune petite ordure sur tout son corps, se grattant souvent à cet effet de l'un de ses pieds de derrière; et c'est ce qui lui a fait donner ici le nom de tetje, dérivé de tettig, c'est-à-dire net ou propre cependant, si on le frotte un peu plus longtemps sur le corps, il s'attache aux doigts

une poussière blanche, comme celle des cl vaux qu'on étrille.

« Cet animal est d'une extrême agilité; lorsqu'il est en repos, il tient souvent de ses pieds de devant élevé et recourbé, qui lui donne un air très-agréable. On nourrit avec du pain de seigle et des cartes; il mange volontiers aussi des pomn de terre; il est ruminant, et il rend ses crémens en petites pelotes, dont le volu est considérable, relativement à sa taille.

Le docteur Herman Grimm a dit que l'I meur jaunâtre, grasse, et visqueuse, o suinte sur les cavités ou enfoncemens c porte cet animal au dessous des yeux, a t odeur qui participe du castoréum et du mu M. Vosmaër observe que, dans le sujet vivi qu'il décrit, il n'a pu decouvrir la moine odeur dans cette matière visqueuse; et il marque avec raison que la figure donnée 1 Grimm est défectueuse à tous égards, rep sentant sur le devant de la tête une toude poils qui n'y est pas, et son sujet, étoit femelle, n'ayant point de cornes : « lieu que le notre, dit M. Vosmaer, qui mâle, en a d'assez grandes à proportion sa taille; et, au lien de cette haute et dro touffe de poils, il a seulement entre les ce nes un petit bouquet de poils qui s'élève peu en pointe. Il est à très-peu près de grandeur d'un chevreau de deux moi (quoique âgé probablement de trois ou qu tre ans : je crois devoir faire cette observ tion, parce qu'il avoit été envoyé avant l'1 ver 1764, ct que M. Vosmaër a publié description en 1767). « Il a les jambes fin et très-bien assorties à son corps; la té belle et ressemblant à celle d'un chevreu l'œil vif et plein de feu; le nez noir et sa poil, mais toujours humide; les narines forme de croissant allongé; les bords du m seau noirs. La lèvre supérieure, sans êt fendue, paroît divisée en deux lobes. menton a peu de poils; mais plus haut y a, de chaque côté, une espèce de peti moustache, et, sous le gosier, un poire garni de poil » ( ce qui rapproche encore c animal du genre des chèvres, dont la pl part ont de même sous le cou des espèc de poireaux garnis de poils ).

"La langue est plutôt ronde qu'oblongi ou pointue... Les cornes sont noires, fin ment sillonnées du haut en bas, et longu d'environ trois pouces, droites sans la moi dre courbure, et se terminant par le hai en une pointe assez aiguë. A leur base, ello ont à peu près l'épaisseur de trois quar de pouce; elles sont ornées de trois anneau Ordre des Ruminants. Genre Antilope. / Cavier /

Pl. 94





LA GRIMME

Ordre des Ruminants....id...id...



qui s'élèvent un peu en arrière vers le corps. « Les poils du front sont un peu plus droits que les autres, rudes, gris, et hérissés à l'origine des cornes, entre lesquelles le poil de la tête se redresse encore davantage,

poil de la tete se redresse encore davantage, et y forme une espèce de toupet pointu et noir, dont descend au milieu du front une raie de même couleur qui vient se perdre

dans le nez.

"« Les oreilles sont grandes, et ont en dehors trois cavités ou fossettes, qui se dirigent du haut en bas. Au sommet, du còiintérieur, elles sont garnies d'un poil ras et blauchâtre, du reste, nues et noirâtres. Les yeux sont assez grands et d'un brun foncé. Le poil des paupières est noir, serré et long aux paupières supérieures. Au dessus des yeux se voient encore quelques poils longnets, mais clair-semés ou plus dispersés.

« Des deux côtés, entre les yeux et le nez, se montre cette particularité remarquable et singulière, qui fait reconnoître cet animal, et dont nous avons déjà parlé. Cette partie est moins élevée, nue, et noire. Dans son milieu paroît une cavité ou fossette, qui est comme calleuse et toujours humide; il en découle, mais en petite quantité, une humeur visqueuse, gluante et gommeuse, qui, avec le temps, se durcit et devient noire. L'animal semble se débarrasser de temps à autre de cette matière excrémentitielle ; car on la trouve durcie et noire aux bâtons de sa loge, comme si elle y avoit été essuyée. Quant à l'odeur dont parle Grimm et ses copistes, je n'ai pu la découvrir.

"Le cou, qui est médiocrement long, est couvert au bas d'un poil assez roide et gris jaunatre, tel que celui de la tête, mais blanc au gosier et à la partie supérieure du cou

en dessous.

« Le poil du corps est noir et roide, quoique doux au toucher. Celui des parties antérieures est d'un beau gris clair; plus en arrière, d'un brun très-clair; vers le ventre,

gris, et plus bas tout-à-fait blanc.

«Les jambes sont très-minces, noirâtres au has près des sabots. Les pieds de devant sont, par devant jusqu'auprès des genoux, ornés d'une raie noire: ils n'ont point d'ergots ou d'éperons ongulés; mais à leur place on voit une légère excroissance. Ces pieds sont fourchus et pourvus de beaux sabots noirs, pointus et lisses.

« La queue est fort courte, blanche, et

en dessus marquée d'une bande noire. A l'égard des parties naturelles, elles sont fortes, et consistent en un gros scrotum noir, pendant entre les jambes, accompagné d'un ample prépuce. »

M. Allamand a donné la même figure de la grimme dans ses additions à mon ouvrage; mais il n'ajoute rien à ce qu'en ont

dit MM. Pallas et Vosmaër.

\* Je dois ajouter à ce que j'ai dit de cet animal quelques remarques de MM. Forster.

« Le docteur Grimm est le premier, disentils, qui ait décrit cet animal au cap de Bonne-Espérance ; mais comme il n'en a vu que la femelle, Linnæus a cru qu'elle appartenoit au chevrotain à musc. M. de Buffon a été le premier qui ait rangé la grimme avec les gazelles; et après lui M. Pallas. ayant examiné un mâle de cette espèce à la ménagerie du prince d'Orange, en a donné une belle et très-exacte description. M. Vosmaër, directeur de cette ménagerie, se plaignit amèrement que M. Pallas eût donné le premier une conuoissance exacte de cet animal au public; cependant il n'étoit pas capable de corriger la description du savant Pallas, qui est un excellent zoologue. Étant au cap de Bonne-Espérance je fis l'acquisition d'une corne qu'on me donnoit pour celle d'une chèvre plongeante (duykerbok); et j'appris qu'on l'appeloit chèvre plongeante, parce qu'elle se tenoit toujours parmi les broussailles, et que, des qu'elle apercevoit un homme, elle s'élevoit par un saut pour découvrir sa position et ses mouvemens, après quoi elle replongeoit dans les broussailles, s'enfuyoit, et de temps en temps reparoissoit pour reconnoître si elle étoit poursuivie. M. Pallas avoit connoissance de cette chèvre plongeante, parce qu'il l'avoit trouvée dans Kolbe; mais il ne savoit pas que c'étoit le même animal que la grimme : il l'appelle en latin capra nictitans. Je fus encore informé que, dans cette espèce, la femelle n'a point de cornes, mais qu'elle porte, comme le mâle, un petit toupet de poil sur le front. Les cornes n'ont que quatre pouces de longueur; elles sont droites, noires, ridées d'environ quatre ou cinq auneaux peu distincts : elles m'ont paru un peu comprimées, avec une strie sans rides sur la face postérieure; le reste jusqu'à la pointe en est lisse. On m'a aussi assuré que cette grimme n'excédoit jamais la grandeur d'un faon de daim. »

### LES CHEVROTAINSI.

L'on a donné en dernier lieu le nom de chevrotain (tragulus) à de petits animaux des pays les plus chauds de l'Afrique et de l'Asie, que les voyageurs ont presque tous indiqués par la dénomination de petit cerf ou petite biche. En effet, les chevrotains ressemblent en petit au cerf par la figure du museau, par la légèreté du corps, la courte queue, et la forme des jambes : mais ils en différent prodigieusement par la taille, les plus grands chevrotains n'étant tout au plus que de la grandeur du lièvre; d'ailleurs ils n'ont point de bois sur la tête : les uns sont absolument sans cornes, et ceux qui en portent les ont creuses, annelées, et assez semblables à celles des gazelles. Leur petit pied fourchu ressemble aussi beaucoup plus à celui de la gazelle qu'à celui du cerf, et ils s'éloignent également des cerfs et des gazelles, en ce qu'ils n'ont point de larmier ou d'enfoncement au dessous des yeux ; par là ils se rapprochent des chèvres; mais, dans le réel, ils ne sont ni cerfs, ni gazelles, ni chèvres, et font une ou plusieurs espèces à part. Seba donne la description et les figures de cinq chevrotains : le premier sous la dénomination de petite biche africaine de Guinée, rougeatre, sans cornes; le second sous celle de faon ou jeune cerf d'Afrique très-délié; le troisième sous le nom de jeune cerf très-petit de Guinée; le quatrième sous la dénomination de petite biche de Surinam, rougeâtre et marquetée de taches blanches; et le cinquième sous celle de cerf d'Afrique à poil rouge. De ces cinq chevrotains donnés par Seba, le premier, le second et le troisième sont évidemment le même animal; le cinquième, qui est plus grand que les trois premiers, et qui à le poil beaucoup plus long et d'un fauve plus foncé, ne nous paroît être qu'une variété de cette première espèce; le quatrième, que l'auteur indique comme un animal de Surinam, n'est encore, à notre avis, qu'une seconde variété de cette espèce, qui ne se trouve qu'en Afrique et dans les parties méridionales de l'Asie; et nous sommes très-portés à croire que Seba a été mal informé lorsqu'il a dit que cet

1. Tragulus en latin moderne; guerei au Sénégal. Selon les notices manuscrites qui nous ont été comnuniquées par M. Adanson, le plus petit cherrotain s'appelle guerei-kaior, parce qu'il vient de la

animal venoit de Surinam. Tous les voyageurs font mention de ces petits cerfs ou chevrotains au Sénégal, en Guinée et aux grandes Indes; aucun ne dit les avoir vus en Amérique; et si le chevrotain à peau tachée dont parle Seba venoit en effet de Surinam, on doit présumer qu'il y avoit été transporté de Guinée, ou de quelque autre province méridionale de l'ancien continent. Mais il paroît qu'il y a une seconde espèce de chevrotain réellement différente de tous ceux que nous venons d'indiquer, qui ne nous semblent être que de simples variétés de la première. Ce second chevrotain porte de petites cornes qui n'ont qu'un pouce de lougueur et autant de circonférence ; ces petites cornes sont creuses, noirâtres, un peu courbées, fort pointues, et environnées à la base de trois ou quatre anneaux transversaux. Nous avons au Cabinet du Roi les pieds de cet animal, avec une de ses cornes, et ces parties suffisent pour démontrer que c'est ou un chevrotain ou une gazelle beaucoup plus petite que les autres gazelles. Kolbe, en faisant mention de cette espèce de chevrotain, a dit au hasard que ces cornes étoient semblables à celles du cerf, et qu'elles ont des branches à proportion de leur âge : c'est une erreur évidente, et ! que la seule inspection de ces cornes suffit pour démontrer.

Ces animaux sont d'une figure élégante, et très-bien proportionnés dans leur taille : ils font des sauts et des bonds prodigieux; mais apparemment ils ne peuvent courir long-temps, car les Indiens les premient à la course; les Nègres les chassent de même, et les tuent à coups de bâton ou de petites zagaies : on les recherche beaucoup, parce que la chair en est excellente à manger.

En comparant les témoignages des voyageurs, il paroît, 1° que le chevrotain duquel nous donnons la figure, et qui n'a point de cornes, est le chevrotain des Indes orientales; 2° que celui qui a des cornes est le chevrotain du Sénégal, appelé guevei par les naturels du pays; 3° qu'il n'y a que le mâle du guevei qui porte des cornes, et que la

province de Kaior, dans l'étendue de laquelle se trouvent le cap Vert et les terres adjacentes à ce cap.







THE CHEVROTAIN DE JAVA.

Ordre des Ruminants...id...id....id....

femelle, comme celle de la grimme, n'en porte point; 4º que le chevrotain à peau marquetée de taches blanches, et que Seba dit se trouver à Surinam, se trouve au contraire aux Grandes-Indes, et notamment à Ceylan, où il s'appelle memina. Donc l'on doit conclure qu'il n'y a (du moins jusqu'à ce jour) que deux espèces de chevrotains, le memina, ou chevrotain des Indes sans cornes, et le guevei, ou chevrotain de Guinée à cornes; que les cinq chevrotains de Seba ne sont que des variétés du memina, et que le plus petit chevrotain, qu'on appelle au Sénégal guevei-kaior, n'est qu'une variété du guevei. Au reste, tous ces pêtits animaux ne peuvent vivre que dans les climats excessivement chauds; ils sont d'une si grande délicatesse, qu'on a beaucoup de peine à les transporter vivans en Europe, où ils ne peuvent subsister, et périssent en

peu de temps; ils sont doux, familiers, et de la plus jolie figure : ce sont les plus petits, sans aucune comparaison, des animaux à pied fourchu : à ce titre de pied fourchu, ils ne doivent produire qu'en petit nombre; et, à cause de leur petitesse, ils doivent au contraire produire en grand nombre à chaque portée. Nous demandons à ceux qui sont à portée de les observer de vouloir bien nous instruire sur ce fait; nous croyons qu'ils ne font qu'un ou deux petits à la fois, comme les gazelles, les chevreuils, etc. : mais peut-ètre produisent-ils plus souvent : car ils sont en très-grand nombre aux Indes, à Ceylan, au Sénégal, à Congo, et dans tous les autres pays excessivement chauds, et il ne s'en trouve point en Amérique, ni en aucune des contrées tempérées de l'ancien continent.

#### LE MEMINA.

Nous donnons ici la description d'un chevrotain différent de celui décrit sous le nom de Guib. Nous avons 'dit que le chevrotain à peau marquetée de taches blanches, et que Seba dit se trouver à Surinam, ne se trouve point en Amérique, mais au contraire aux Grandes-Indes, où il s'appelle memina. Nous avons reçu la dépouille d'un chevrotain sous

ce nom memina, qui a une parfaite ressemblance avec la description que j'en ai publiée, et c'est celui duquel je donne ici la figure. En la comparant à celle qui précède, on verra que ces deux petits animaux sont également sans cornes, et qu'ils ne font tous deux qu'une simple variété dans la même espèce.

## LE CHEVROTAIN,

## APPELÉ A JAVA PETITE GAZELLE.

Nous donnons ici la description d'un chevrotain venu de Java sous le nom de petite gazelle, et qui nous paroît être de la même espèce, à très peu près, que celle du chevrotain memina de Ceylan: les seules différences que nous puissions y remarquer sont, qu'il n'a point comme le memina, de bandes ou de livrée sur le corps; le poil est seulement ondé ou jaspé de noir, sur un fond couleur de muse foncé, avec trois bandes blanches distinctement marquées sur la poirine; le bout du nez est noir, et la tête est

moins arrondie et plus fine que celle du memina, et les sabots des pieds sont plus allongés. Ces différences, assez légères, pourroient n'être qu'individuelles, et ne doivent pas nous empècher de regarder ce chevrotain de Java comme une simple variété dans l'espèce du memina de Ceylan. Au reste, nous n'avons pas eu d'autre indication sur ce petit animal, qui n'est certainement pas du genre des gazelles, mais de celui des chevrotains.

#### LE CHEVREUIL DES INDES.

Nous donnons iei la description d'un animal des Indes, qui nous paroît être d'une espèce très-voisine de celle de nos chevreuils d'Europe, mais qui néanmoins en diffère par un caractère assez essentiel, pour qu'on ne puisse pas le considérer comme ne formant qu'une simple variété dans l'espèce du chevreuil; ce caractère consiste dans la structure des os supérieurs de la tête, sur lesquels sont appuyées les meules qui portent le bois de ce chevreuil. C'est encore au savant professeur M. Allamand que je dois la connoissance de cet animal; et je ne puis mieux faire que de rapporter ici la description qu'il en a publice dans le nouveau supplément à mon ouvrage sur les animaux quadrupèdes.

" Nous avons vu, dans les articles précéderas, que l'Afrique renferme grand nombre d'animaux qui n'ont jamais été décrits; cela n'est pas étonnant, l'intérieur de cette vaste partie du monde nous est presque entièrement inconnu. On a plus de raison d'être surpris que l'Asie, habitée en général par des peuples policés, et très-fréquentée par les Européens, en fournisse souvent dont aucun voyageur n'a parlé; nous en avons un exemple dans le joli animal qui est re-

présenté dans cette planche.

« Il a été envoyé de Bengale, en 1778, à feu M. Van der Stel, commissaire de la ville d'Amsterdam; il est arrivé chez lui en trèsbon état, et il y a vécu pendant quelque temps. Ignorant le nom sous lequel il est connu dans le pays dont il est originaire, je lui ai donné celui de chevreuil, parce qu'il lui ressemble par son bois et par toute sa figure, quoiqu'il soit beaucoup plus petit. Celui de chevrotain auroit mieux répondu à sa taille; mais eeux d'entre les chevrotains qui portent des cornes, les ont creuses, et non pas solides comme le sont celles de l'animal dont nous parlons, qui par conséquent en diffère par un caractère essentiel. Il a plus de traits de ressemblance avec le eerf : mais il en est trop différent par la grandeur, pour qu'on puisse lui en donner le nom; à peine a-t-il deux pieds sept pouces de longueur, et sa plus grande hauteur n'est que d'un pied et demi.

" Le poil court dont son corps est cou-

vert est blanc depuis sa racine jusqu'à la moitié de sa longueur, l'extrémité en est brune; ce qui fait un pelage gris, où cependant le brun domine, principalement sur le dos et moins sous le ventre ; l'intérieur des euisses et le dessous du cou sont blanehâtres; les sabots sont noirs et surmontés d'une petite tache blanche; les ergots sont à peine visibles.

« Sa tête, comme celle de la plupart des animaux mâles à pieds fourchus, est chargée de deux cornes qui offrent des singularités bien remarquables. Elles ont une origiue commune à la distance de deux pouces du bout du museau; là elles commencent à s'écarter l'une de l'autre, en faisant un angle d'environ quarante degrés sous la peau, qu'elles soulèvent d'une manière très-sensible; ensuite elles montent en ligne droite le long des bords de la tête, toujours recouvertes de la peau, mais de façon que l'œil peut les suivre avec autant de facilité que l'attouchement les fait découvrir ; ear elles forment sur les os auxquels elles sont appliquées une arête d'un travers de doigt d'élévation. Parvenues au haut de la tête, elles prennent une autre direction; elles s'élèvent perpendiculairement au dessus de l'os frontal, jusqu'à la hauteur de trois pouces, sans que la peau qui les environne là de tous côtés les ait quittées : à ce degré d'élévation, elles sont surmontées par ce qu'on nomme les meules et leurs pierrures dans les eerfs; elles couronnent la peau qui reste en dessous. Du milieu de ces meules, les cornes continuent à monter, mais inégalement. La corne gauche s'élève jusqu'à la hauteur de trois pouces, et elle est recourbée à son extrémité, qui se termine en pointe; elle pousse, presque immédiatement au dessus de la meule, un andouiller dirigé en avant, de la longeur d'un demi-pouce: la corne droite n'a que deux pouces et demi de longueur, et il en sort un andouiller plus petit encore que celui de la gauche, et dirigé en arrière. La figure, qui a été faite d'après l'animal vivant, représente bien tout ce que je viens de dire. Ces cornes sont sans écorees, lisses, et d'un blane tirant un peu sur le jaune; elles sont sans perlures, et par conséquent sans gouttières.



#### LE CHEVREUIL DES INDES

Ordre des Ruminants. Genre Cerf. /Cuvier/

Pl. 95.





LE CARIACOU Ordre des Ruminants....id..id..

"Cet animal n'a pas vécu fort long-temps dans ce pays, et rien n'a indiqué son âge : ainsi j'ignore s'il auroit mis bas sa tête, comme les chevreuils, ou si celle qu'il avoit étoit naissante, et seroit devenue plus grande

et plus chargée d'andouillers.

a Si l'on regarde comme une portion du bois cette partie qui a son origine près du museau, qui s'étend sous la peau de la face, et qui en reste couverte jusqu'à la meule, on ne peut pas douter que ce bois ne soit permanent; et, dans ce cas, cet auimal offrira, de mème que la girafe, une anomalie très-reinarquable dans la classe des animaux qui ont du bois ou des cornes solides.

« Mais on sait que le bois des cerfs, des daims, et des chevreuils, pose sur deux éminences de l'os frontal. Dans notre chevreuil indien, ces éminences sont des tubérosités beaucoup plus élevées, dont les prolongemens s'étendent entre les yeux jusqu'au museau, en s'appliquant fortement aux os du nez, si même ils ne font pas corps avec eux; car, quelque effort que j'aie fait pour insinuer à travers la peau une pointe entre deux, il m'a été impossible d'y rénssir. Comme la dépouille de cet animal ne m'appartient pas, je regrette de n'avoir pas la permission d'enlever la peau qui couvre ces os , pour savoir au juste ce qui en est. Quoi qu'il en soit, il peut mettre bas sa tête avec autant de facilité que le cerf, puisque, posées sur le haut de ces éminences, les meules ne sont pas plus fortement adhérentes à ce point d'appui que dans les autres animaux qui perdent leur bois chaque année; aiusi je suis très-porté à croire qu'il le perd aussi : mais ce qu'il y a ici de certain, c'est que cette singulière conformation en forme une espece particulière dans la classe des ruminans, et non pas une simple variété, telle qu'est le cuguacu-apara du Brésil, qui est à peu près de la même grandeur.

« Au milieu du front, entre les deux prolongemens des tubérosités dont je viens de parler, il y a une peau molle, plissée et élastique, dans les plis de laquelle on remarque une substance glanduleuse, d'où il

suinte une matière qui a de l'odeur.

« Il a huit dents incisives dans la mâchoire inférieure, et six dents molaires à chaque côté des deux mâchoires. Il y a de plus deux crochets dans la mâchoire supérieure, comme le cerf, qui ne se trouvent point dans le chevreuil d'Europe; ces crochets se projettent tant soit peu en dehors, et ils font une légère impression sur la lèvre inférieure.

« Il a de beaux yeux bien fendus : au dessous sont deux larmiers très remarquables par leur grandeur et leur profondeur, comme ceux du cerf; ces larmiers, qui manquent au chevreuil avec ses deux dents en crochets, m'ont fait dire ci-dessus qu'il avoit plus de traits de ressemblance avec le cerf qu'avec ce dernier animal.

« Il a la langue fort longue : il s'en servoit non seulement à nettoyer ses larmiers, mais encore ses yeux, et quelquefois même

il la poussoit au delà.

« Ses oreilles ont trois pouces en longueur; elles sont placées à un demi-pouce de distance de la partie inférieure des éminences qui soutiennent le bois. Sa queue est fort courte, mais assez large; elle est blanche en dessous.

"La figure de cet animal avoit la même grâce et la même élégance que celle de notre chevreuil ordinaire; il paroissoit même être plus leste et plus éveillé. Il n'aimoit pas à être touché de ceux qu'il ne connoissoit point; il prenoit cependant ce qu'ils lui présentoient : il mângeoit du pain, des carottes et toutes sortes d'herbes. Il étoit dans un parc, où il entra en chaleur dans les mois de mars et d'avril : il y avoit avec lui une femelle d'axis qu'il tourmentoit beaucoup pour la couvrir; mais il étoit trop petit pour y réussir. Il mourut pendant l'hiver de 1779.

"Voici ses dimensions:

| " VOICE SES UTILIERISIONS.      |     |     |      |
|---------------------------------|-----|-----|------|
|                                 | pi. | po. | lig. |
| Longueur du corps depuis le     |     |     |      |
| bout du museau jusqu'à l'ori-   |     |     |      |
| gine de la queue                | 2   | 7   | 23   |
| Hauteur du train de devant      | 1   | 4   | 3>   |
| Hauteur du train de derrière    | 1   | 6   | 23   |
| Longueur de la tête depuis le   |     |     |      |
| bout du museau jusqu'aux        |     |     |      |
| oreilles                        | 37  | 7   | 73   |
| Distance entre le bout du mu-   |     |     |      |
| seau et l'extrémité des pro-    |     |     |      |
| longemens des éminences de      |     |     |      |
| l'os frontal, qui soutiennent   |     |     |      |
| le bois                         | 3)  | 2   | 33   |
| Longueur de ces prolongemens    |     |     |      |
| jusqu'à l'endroit où ils s'élè- |     |     |      |
| vent au dessus de la tête       | >>  | 5   | >>   |
| Longueur des éminences de l'os  |     |     |      |
| frontal, qui sont recouvertes   |     |     |      |
| de la peau, et terminées par    |     |     |      |
| les meules                      | 33  | 3   | 33   |
| Longueur de la corne gauche     |     |     |      |
| depuis la meule jusqu'à son     |     |     |      |
| extrémité en ligne droite       | >>  | 3   | 30   |
| Longueur de son andouiller      | >>  | 99  | 6    |
| Longueur de la corne droite de- |     |     |      |
|                                 |     |     |      |

| AVA                              |     |     |      |                                                 |     |     |     |
|----------------------------------|-----|-----|------|-------------------------------------------------|-----|-----|-----|
|                                  | pi. | po. | lig. |                                                 | pi. | po. | lig |
| puis la meule jusqu'à son ex-    |     |     |      | Longueur de la queue                            | n   | 3   | 4   |
| trémité                          | 33  | 2   | 6    | Circonférence du museau der-                    |     |     | - 1 |
| Longueur de son andouiller       | 3)  | >>  | 4    | rière les naseaux                               | 3)  | 4   | 1   |
| Distance entre les cornes, me-   |     |     |      | Circonférence de la tête entre                  |     |     |     |
| surée sur l'os frontal           | >>  | 2   | 1    | les cornes et les oreilles                      | >>  | rr  | 1   |
| Circonférence des cornes au des- |     |     |      | Grosseur du milieu du cou                       | ı   | 33  | 1   |
| sous de la meule                 | >>  | 2   | >>   | Grosseur du corps derrière les                  |     |     |     |
| Longueur des oreilles            | 29  | 3   | >>   | jambes de devant                                | 1   | 9   |     |
| Longueur des yeux d'un angle à   |     |     |      | Grosseur du milieu du corps                     |     | 10  | 3   |
| l'autre                          | >>  | 1   | >>   | Grosseur du corps devant les jambes de derrière |     |     |     |
| Largeur des oreilles             | >>  | 2   | >>   | jambes de derrière                              | 1   | 9   | 3   |
| Ouverture des yeux               | 3)  | 2)  | 9    |                                                 |     |     |     |
|                                  |     |     |      |                                                 |     |     |     |

#### LES MAZAMES.

Mazame, dans la langue mexicaine, étoit le nom du cerf, ou plutôt le nom du genre entier des cerfs, des daims, et des chevreuils. Hernandès, Recchi, et Fernandès, qui nous ont transmis ce nom, distinguoient deux espèces de mazames, tous deux communs au Mexique et dans la Nouvelle-Espagne : le premier et le plus grand, auquel ils donnent le nom simple de mazame, porte un bois semblable à celui du chevreuil d'Europe, c'est-à-dire un bois de six à sept pouces de longueur, dont l'extrémité est divisée en deux pointes, et qui n'a qu'un seul andouiller à la partie moyenne du merrain; le second, qu'ils appellent temamacame, est plus petit que le mazame, et ne porte qu'un bois simple et sans andouillers, comme celui d'un daguet. Il nous paroît que ces deux animaux sont vraiment des chevreuils, dont le premier est absolument de la même espèce que le chevreuil d'Enrope, et le second n'est qu'une variété; il nous paroît aussi que ces chevreuils ou mazames et temamacames du Mexique sont les mêmes que les cuguacu-apara i et le cu-

1. La figure que l'on trouve dans Pison, page 98, sous le nom de caguacu-été, ressemble parfaitement à notre chevreuil, et il ne faut que la comparer avec celle du mazame de Recchi pour reconnoître que c'est le même animel. Ce cuguacu-été de Pison a un bois; cependant M. cegrave, qui ne donne pas la figure, dit qu'il n'a point de bois, et que c'est le cuguacu-apara qui a un bois à trois andouillers. Il est vraisemblable que, comme dans l'espèce du chevreuil, la femelle n'a point de bois. L'un de ces animaux désignés par Marcgrave étoit la femelle de l'autre. La description que ces auteurs donnent de ces animaux ne permet pas de douter que ce ne soient des chevreuils absolument semblables aux chevreuils de l'Europe.

guacu-été du Brésil, et qu'à Cayenne le premier se nomme cariacou ou biche des bois. et le second petit cariacou ou biche des pa létuviers. Quoique personne avant nous n'ait rapproché ces rapports, nous ne présumons pas qu'il y eût eu sur cela ni difficultés ni doutes, si Seba ne s'étoit avisé de donner sous les noms de mazame et de temamacame deux animaux tout différens : ce ne sont plus des chevreuils à bois solide et branchu: ce sont des gazelles à cornes creuses et torses : ce ne sont pas des animaux de la Nouvelle-Espagne, quoique l'auteur les donne pour tels; ce sont au contraire des animaux d'Afrique. Ces erreurs de Seba ont été adoptées par la plupart des auteurs qui ont écrit depuis; ils n'ont pas douté que ces animaux, indiqués par Seba sous le nom de mazame et de temamaçame, ne fussent des animaux d'Amérique, et les mêmes que ceux dont Hernandès, Recchi et Fernandès avoient fait mention : la confusion du nom a été suivie de la méprise sur la chose; et en conséquence les uns ont indiqué ces animaux sous le nom de chevrotains, et les autres sous celui de gazelles ou de chèvres. Cependant il paroît que M. Linnæus s'est douté de l'erreur, car il ne l'a point adoptée; il a mis le mazame dans la liste des cerfs, et a pensé comme nous que ce mazame du Mexique est le même animal que le cuguacu du Brésil.

Pour démontrer ce que nous venons d'avancer, nous poserons en fait qu'il n'y a ni gazelles ni chevrotains dans la Nouvelle-Espagne, non plus que dans aucune autre partie de l'Amérique; qu'avant la découverte du Nouveau-Monde, il n'y avoit pa-

plus de chèvres que de gazelles, et que toutes celles qui y sont à présent y ont été apportées de l'ancien continent; que le vrai mazame du Mexique est le même animal que le cuguacu-apara du Brésil; que le nom cuguacu se prononce couguacou, et que, par corruption, cet animal s'appelle, à Cayenne, cariacou, d'où il nous a été envoyé vivant sous ce même nom cariacou, et nous en donnerons ici la description; ensuite nous rechercherons quelles peuvent être les espèces des deux animaux donnés par Seba sous les faux noms de mazame et de temamaçame; car, pour détruire une erreur, il ne suffit pas de ne la pas adopter, il faut encore en constater la cause et en démontrer les effets.

Les gazelles et les chevrotains sont des animanx qui n'habitent que les pays les plus chauds de l'ancien continent; ils ne peuvent vivre dans les contrées tempérées, et encore moins dans les pays froids; ils n'ont donc pu ni fréquenter les terres du Nord, ni passer d'un continent à l'autre par ces mêmes terres: aussi aucun voyageur, aucun historien du Nouveau-Monde, n'a dit qu'il s'y trouvât nulle part des gazelles ou des chevrotains. Les cerfs et les chevreuils sont au contraire des animaux des climats froids et empérés; ils ont donc pu passer par les erres du Nord, et on les trouve en effet lans les deux continens. L'on a vu dans notre histoire du cerf 1 que le cerf du Caada est le même que celui d'Europe, qu'il st seulement plus petit, et qu'il n'y a que juelques légères variétés dans la forme du ois et la couleur du poil : nous pouvons nême ajouter à ce que nous avons dit, qu'il a en Amérique autant de variétés qu'en urope parmi les cerfs, et que néanmoins s sont tous de la même espèce; l'une de es variétés, dont nous avons donné la figure, st le cerf de Corse, plus petit et plus brun ue le cerf commun. Nous avons aussi parlé es cerfs et des biches blanches, et nous vons dit que cette couleur provenoit de leur at de domesticité. On les trouve en Améque, aussi bien que nos cerfs communs et os petits cerfs bruns : les Mexicains, qui evoient ces cerfs blancs dans leurs parcs, s appeloient les rois des cerfs. Mais une oisième variété dont nous n'avons pas fait ention, c'est celle du cerf d'Allemagne, mmunément appclé cerf des Ardennes, andhirsch par les Allemands : il est tout moins aussi grand que nos plus grands

cerfs de France, et il en diffère par des caractères assez marqués; il est d'un pelage plus foncé et moins noirâtre sur le ventre, et il a sur le cou et la gorge de longs poils comme le bouc, ce qui lui a fait donner par les anciens 2 et les modernes le nom de tragelaphe ou bouc-cerf. Les chevreuils se sont aussi trouvés en Amérique, et même en très-grand nombre; nous n'en connoissons en Europe que deux variétés, les roux et les bruns 3: ceux-ci sont plus petits que les premiers; mais ils se ressemblent à tous autres égards, et ils ont tous deux le bois branchu. Le mazame du Mexique, le cuguacu-apara du Brésil, et le cariacou ou biche des bois de Cayenne, ressemblent en entier à nos chevreuils roux : il suffit d'en comparer les descriptions pour être convaincu que tous ces noms ne désignent que le même animal; mais le temamaçame, que nous croyons être le cuguacu-été du Brésil, le petit cariacou ou biche des palétuviers de Cayenne, pourroit être une variété différente de celles de l'Europe. Le temamaçame est plus petit et a aussi le ventre plus blanc que le mazame, comme notre chevreuil brun a le ventre plus blanc et la taille plus petite que notre chevreuil roux; néanmoins il paroît en différer par le bois, qui est simple et sans andouillers dans la figure qu'en a donnée Recchi : mais si l'on fait attention que, dans nos chevreuils et nos cerfs, le bois est sans andouillers dans la première et quelquefois même dans la seconde année de leur âge, on sera porté à croire que le mamaçame de Recchi étoit de cet âge, et que c'est par cette raison qu'il n'avoit qu'un bois simple et sans andouillers. Ces deux animaux ne nous paroissent donc être que de simples variétés dans l'espèce du chevreuil; on pourra s'en convaincre aisément en comparant les figures et les passages des auteurs que nous venons de citer, avec la figure que nous donnons ici du cariacou qui nous est venu de Cayenne, et que nous avons nourri en Bourgogne pendant quelques années; l'on verra, en insistant même sur les différences, qu'elles ne sont pas assez grandes pour séparer le cariacou de l'espèce du chevreuil.

Il nous reste maintenant à rechercher ce que sont réellement les deux animaux donnés par Seba sous les faux noms de *mazame* 

Cette race de cerfs se trouve aujourd'hui dans les forêts d'Allemagne et de Bohème, comme elle se trouvoit du temps de Pline dans les terres qu'arrose le Phase.

<sup>3.</sup> Voyez l'article du chevreuil.

et de temamaçame. La seule inspection des figures, indépendamment même de sa description, démontre que ce sont des animaux du genre des chèvres ou des gazelles, et non pas de celui des cerfs ni des chevreuils. Le défaut de barbe et la figure des cornes prouvent que ce ne sont pas des chèvres, mais des gazelles; et en comparant ces figures de Seba avec les gazelles que nous avons décrites, j'ai reconnu que son prétendu temamacame de la Nouvelle-Espagne est le kob ou petite vache brune du Sénégal : la forme, la couleur, et la grandeur des cornes est la même, la couleur du poil est aussi la même, et diffère de celle des autres gazelles, en ce qu'elle n'est pas blanche, mais fauve sous le ventre comme sur les flancs; et à l'égard du prétendu mazame, quoiqu'il ressemble, en général, aux gazelles, il differe cependant en particulier de toutes celles dont nous avons ci-devant fait l'énumération: mais nous avons trouvé dans le cabinet

de M. Adanson, où il a rassemblé les productions les plus rares du Sénégal, un animal empaillé que nous avons appelé nagor, à cause de la ressemblance de ses cornes avec celles du nanguer. Cet animal se trouve dans les terres voisines de l'île de Gorée, d'où il fut envoyé à M. Adanson par M. Andriot : il a tous les caractères que Seba donne à son prétendu mazame; il est d'un roux pâle sur tout le corps, et n'a pas le ventre blanc comme les autres gazelles ; il est grand comme un chevreuil: ses cornes n'ont pas six pouces de longueur ; elles sont presque lisses , légèrement courbées et dirigées en avant, mais moins que celles du nanguer. Cet animal. donné par Seba sous le nom de mazame ou cerf d'Amérique, est donc au contraire une chèvre ou gazelle de l'Afrique, que nous ajoutons ici, sous le nom de nagor, au douze autres gazelles dont nous avons ci-devant donné l'histoire.

### LE MUSC.

Pour achever en entier l'histoire des chèvres, des gazelles, des chevrotains, et des autres animaux de ce genre, qui tous se trouvent dans l'ancien continent, il ne nous manque que celle de l'animal aussi célèbre que peu connu duquel on tire le vrai musc. Tous les naturalistes modernes et la plupart des voyageurs de l'Asie en ont fait mention, les uns sons le nom de cerf, de chevreuil, ou de chèvre du musc; les autres l'ont considéré comme un grand chevrotain : et en effet, il paroît être d'une nature ambiguë et participant de celle de tous ces animaux, quoique en même temps on puisse assurer que son espèce est une et différente de tous les autres. Il est de la grandeur d'un petit chevreuil ou d'une gazelle : mais sa tête est sans cornes et sans bois ; et par ce caractère il ressemble au memina ou chevrotain des Indes. Il a deux grandes dents canines ou crochets à la mâchoire supérieure, et par là il s'approche encore du chevrotain, qui a aussi deux grandes dents canines à cette même mâchoire: mais ce qui le distingue de tous les animaux, c'est une espèce de bourse d'environ deux ou trois pouces de diamètre, qu'il porte près du nombril, et dans laquelle se filtre la liqueur, ou plutôt l'humeur grasse du musc, différente par

son odeur et par sa consistance de celle d la civette. Les Grees ni les Romains n'on fait aucune mention de cet animal du musc les premiers qui l'aient indiqué sont le Arabes <sup>1</sup>; Gesner, Aldrovande, Kircher ( Boym en ont donné des notions plus éten dues; mais Grew <sup>2</sup> est le seul qui en ait fa-

r. Abusseid Serasi dit que l'animal du musc re semble assez au chevreuil, qu'il a la peau et couleur semblables, les jambes menues, la confendue, le bois droit et un peu courbé, et qu'il e armé de deux dents blanches du côté de chaquioue. Cet auteur est le seul qui ait avancé qu'animal du musc portoit un bois; et ce n'est vra semblablement que par analogie qu'il a pensé quet animal, ressemblant d'ailleurs au chevreui devoit avoir un bois sur la tête. Comme Aldrovan a copié cette erreur, nous avons cru devoir la r marquer. Avicenne, en parlant du musc, dit qu'est la bourse ou la follicule d'un animal ass semblable au chevreuil, mais qui porte deux gra des dents canines recourbées. On trouve aussi u figure de l'animal dans le fragment de Cosma imprimé dans le premier volume des Voyages Tavernier.

2. Le cerf du muse se trouve à la Chine et a Indes orientales. Il n'est pas mal représenté dans Museum de Calceolarius. La figure qu'en a donn Kircher (China illustrata) pèche par le museau par les pieds. Celle de Jonston est absurde. Presq partout cet animal est mal décrit. « Tous les aute « connoissent, dit Aldrovande, qu'il a deux corne « excepté Siméon Sethi, qui dit qu'il n'en a qu'une Ni l'un ni l'autre n'est vrai. Il en est de mème

#### LE MAZAME

# Ordre des Ruminants. Genre Cerf. / Cuvier /

Pl. 96.





LE MUSC
Ordre des Ruminants. Genre Chevrotain. /Cavier/

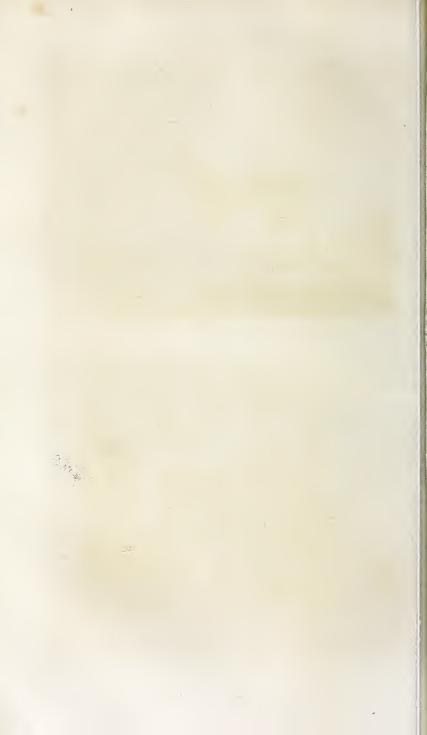

me description exacte d'après la dépouille le l'animal, qui de son temps étoit conserée dans le cabinet de la Société royale de Londres. Cette description est en anglois, t j'ai cru devoir en donner ici la traduction. In an après la publication de cet ouvrage le Grew, en 1681, Luc Schrokius fit im-rimer à Vienne en Autriche l'histoire de et animal, dans laquelle on ne trouve rien le fort exact, ni d'absolument nouveau: ous combinerons seulement les faits que ous en pourrons tirer, avec ceux qui sont pars dans les autres auteurs, et surtout ans les voyageurs les plus récens; et au noins, ne pouvant faire mieux, nous auons rassemblé, non pas tout ce que l'on a it, mais le peu que l'on sait au sujet de cet nimal, que nous n'avons pas vu et que ous n'avons pu nous procurer. Par la decription de Grew, qui est la seule pièce uthentique et sur laquelle nous puissions ompter, il paroît que cet animal a le poil ude et long, le museau pointu, et les dénses à peu près comme le cochon, et que, ar ces premiers rapports, il s'approche du inglier, et peut-être plus encore de l'anial appelé babiroussa, que les naturalistes nt nommé sanglier des Indes, lequel, avec lusieurs caractères du cochon, a néanmoins,

mais sur le ventre. En général, aucun des animaux qui rendent des liqueurs odorantes, tels que le blaireau, le castor, le pecari, l'ondatra, le desman, la civette, le zibet, n'est du genre des cerfs ou des chèvres. Ainsi nous serions portés à croire que l'animal du musc approche plus de celui des cochons, dont il a les défenses, s'il avoit en même temps des dents incisives à la mâchoire supérieure; mais il manque de ces dents incisives, et par ce rapport il se rapproche des animaux ruminans, et surtout du chevrotain, qui rumine aussi, quoiqu'il n'ait point de cornes. Mais tous ces indices extérieurs ne suffisent pas, ils ne peuvent que nous fournir des conjectures; l'inspection seule des parties intérieures peut décider de la nature de cet animal, qui jusqu'à ce jour n'est pas connue. J'avoue même que ce n'est que pour ne pas choquer les préjugés du plus grand nombre que nous l'avons description donnée par Scaliger, et ensuite par part des autres animaux. Ils sont aussi extrême-

hioeco dans le Calceolarit Museum ; elle est trèsfectueuse. La meilleure est celle qui se trouve ms les Éphémérides d'Allemagne; cependant, en comparant avec celle que j'ai faite moi-meme, que je vais donner ici, j'y ai trouvé quelques fférences.

Cet animal a du bout du nez jusqu'à la queue viron trois pieds, la tête cinq à six pouces, le u sept à huit pouces de longueur, le front trois ouces de largeur : le bout du nez n'a pas un pouce largeur ; il est pointu et semblable à celui d'un vrier : les oreilles ressemblent à celles d'un lapin; les sont droites, et ont environ trois pouces de uteur : la queue est droite aussi, et n'a pas plus deux pouces de longueur; les jambes de devant it environ treize à quatorze pouces de hauteur. et animal est du nombre des pieds fourchus; le ed est fendu profondément, armé en avant de ux cornes ou sabots de plus d'un pouce de long , en arrière, de deux autres presque aussi grands. s pieds de derrière manquoient au sujet que je cris ici. Les poils de la tête et des jambes n'éient longs que d'un demi-pouce, et étoient assez is; sous le ventre ils étoient un peu plus gros, et ngs d'un pouce et demi; sur le dos et les fesses, avoient trois pouces de longueur, et ils étoient ois ou quatre fois plus gros que les soies de coon, c'est-à-dire plus gros que dans aucun autre imal. Ces poils étoient marqués alternativement brun et de blanc, depuis la racine jusqu'à l'exémité; ils étoient bruns sur la tête et sur les mbes, blanchâtres sur le ventre et sous la queuc, dés, c'est-à-dire un peu frisés sur la croupe et

ventre, plus doux au toucher que dans la plu-

ment légers, et d'une texture très-peu compacte; car en les fendant et les regardant avec la loupe, ils paroissent comme composés de petites vessies semblables à celles que l'on voit dans le tuyau des plumes, en sorte qu'ils sont, pour ainsi dire, d'une substance moyenne entre celle des poils et des tuyaux de plume. De chaque côté de la mâchoire inférieure, et un peu au dessus des coins de la bouche, il y a un petit toupet de poils d'environ trois quarts de pouce de long, durs, roides, d'égale grandeur, et assez semblables à des soies

comme l'animal du musc, la taille moins

grosse, et les jambes hautes et légères, comme

celles d'un cerf ou d'un chevreuil. D'autre

côté, le cochon de l'Amérique, que nous

avons appelé pecari, a sur le dos une cavité ou bourse qui contient une humeur abon-

dante et très-odorante, et l'animal du musc a cette même bourse, non pas sur le dos,

« La vessie ou la bourse qui renferme le musc a « environ trois pouces de longueur sur deux de « largeur ; elle est proéminente au dessus de la peau « du ventre d'environ un pouce et demi ... L'animal « a vingt-six dents, seize dans la mâchoire infé-« rieure, dont huit incisives devant, et quatre mo-« laires derrière, et de chaque côté autant de mo-« laires dans la mâchoire supérieure, et à un pouce « et demi de distance de l'extrémité du nez. Il y a « de chaque côté, dans cette même mâchoire supé-« rieure, une défense ou dont canine d'environ deux « pouces et demi de long , courbée en arrière et en « bas, et se terminant en pointe : ces défenses ne « sont pas rondes, mais aplaties; elles sont larges « d'un demi-pouce, peu épaisses et tranchantes en « arrière, en sorte qu'elles ressemblent assez à une «petite faucille. Il n'y a point de cornes sur la «tête, etc. » Passage que j'ai traduit de l'anglois dans le livre qui a pour titre: Museum regiæ socie-tatis, by Nekemiah Grew, M. D., Lond. 1681; pag. 22 et 23.

mis à la suite des chèvres, gazelles, et chevrotains, quoiqu'il nous ait paru aussi éloi-

gné de ce genre que d'aucun autre.

Marc Paul, Barbosa, Thévenot, le P. Philippe de Marini, se sont tous plus ou moins trompes dans les notices qu'ils ont données de cet animal : la seule chose vraie et sur

1. Paolo le décrit de cette façon : « Il a le poil « gros comme celui du cerf, les pieds et la queue « comme une gazelle, et n'a point de cornes non « plus qu'elle. Il a quatre dents en haut, longues de «trois doigts, délicates et blanches comme l'ivoire, «deux qui s'élèvent en haut et deux tournées en « bas, et cet animal est beau à voir. Dans la pleine « lune, il lui vient un apostume au ventre, près du « nombril, et alors les chasseurs le prennent et « ouvrent cet apostume. » Barbosa dit qu'il est plus semblable à la gazelle; mais il ne s'accorde pas avec les autres auteurs, en ce qu'il dit qu'il a le poil blanc. Voici ses paroles: « Le musc se trouve « dans de petits animaux blancs qui ressemblent « aux gazelles, et qui ont des dents comme les élé-« phans, mais plus petites. Il se forme à ces ani-« maux une manière d'apostume sous le ventre et « sous la poitrine ; et quand la matière est mûrie , «il leur vient une telle démangeaison, qu'ils se «frottent contre les arbres, et ce qui tombe en « petits grains est le musc le plus excellent et le « plus parfait. » La description que donne M. Thévenot convient encore moins avec les autres ; il en parle en ces termes : «Il y a dans ces pays un « animal semblable à un renard par le museau, qui « n'a pas le corps plus gros qu'un lièvre; il a le « poil de la couleur de celui du cerf, et les dents « comme celles d'un chien ; il produit de très-ex-« cellent musc ; il a au ventre une vessie qui est « pleine de sang corrompu, et c'est ce sang qui « compose le musc ou qui est le musc même; on « la lui ôte, et on couvre aussitôt avec le cuir l'en-« droit de la vessie qui est coupé, afin d'empêcher « que l'odeur ne se dissipe : mais, après que l'opé-« ration est faite, la bête ne demeure plus long-« temps en vie. » La description d'Antoine Pigafetta, qui dit que le musc est de la taille d'un chat, ne peut convenir avec celle des autres auteurs. La description que donne le P. Philippe de Marini ne convient pas tout-à-fait avec celle des autres auteurs ; car il dit que cet animal a la tête semblable à celle d'un loup : et le P. Kircher, dans la figure qu'il en donne, le représente avec un groin de cochon; ce qui est peut-être la faute du graveur, qui lui donne aussi des ongles, au lieu qu'il a la corne fendue. Siméon Sethi s'éloigne encore plus de la en nous représentant cet animal grand comme la licorne, et même comme étant de cette espèce. Voici ses paroles : « Le musc de moindre « valeur est celui qu'on apporte des Indes, qui tire « sur le noir; et le moindre de tous est celui qui « vient de la Chine. Tout ce muse se forme sous le « nombril d'un animal fort grand, qui n'a qu'une « corne, et qui ressemble à un chevreuil: lorsqu'il « est en chaleur, il se fait autour de son nombril « un amas de sang épais, qui lui cause une enflure, « et la douleur l'empêche alors de boire et de man-« ger; il se roule à terre, et met bas cette tumeur « remplie de sang bourbeux , qui s'étant caillé après « un temps considérable, acquiert la bonne odeur. » Tous ces auteurs conviennent de la manière dont le musc se forme dans la vessie, ou dans la tumeur

laquelle ils s'accordent, c'est que le mi se forme dans une poche ou tumeur qui près du nombril de l'animal; et il paro par leurs témoignages et par ceux de qui ques autres voyageurs, qu'il n'y a que mâle qui produise le bon musc; que la melle a bien la même poche près du no bril, mais que l'humeur qui s'y filtre pas la même odeur : il paroît de plus o cette tumeur du mâle ne se remplit de mi que dans le temps du rut, et que, dans autres temps, la quantité de cette hume est moindre et l'odeur plus foible.

A l'égard de la matière même du mu son essence, c'est-à-dire sa substance pu est peut-être aussi peu connue que la nati de l'animal qui le produit : tous les vogeurs conviennent que cette drogue est te jours altérée et mêlée avec du sang, ou d' tres drogues, par ceux qui la vendent; Chinois en augmentent non seulement le lume par ce mélange, mais ils cherchent core à en augmenter le poids en y incor rant du plomb bien trituré. Le musc le p pur et le plus recherché par les Chin mêmes est celui que l'animal laisse con sur des pierres ou des troncs d'arbres, con lesquels il se frotte lorsque cette matière vient irritante ou trop abondante dans bourse où elle se forme. Le musc qui trouve dans la poche même est raremaussi bon, parce qu'il n'est pas encore m ou bien parce que ce n'est que dans la : son du rut qu'il acquiert toute sa force toute son odeur, et que dans cette mê saison l'animal cherche à se débarrasser cette matière trop exaltée qui lui cause al des picotemens et des démangeaisons. Ch din et Tavernier ont tous deux bien dés les moyens dont les Orientaux se serv pour falsifier le musc : il faut nécessa ment que les marchands en augmentent quantité bien au delà de ce qu'on pour imaginer, puisque, dans une seule ann Tavernier en acheta seize cent soixar treize vessies; ce qui suppose un nom égal d'animaux auxquels cette vessie au été enlevée : mais comme cet animal n domestique nulle part, et que son esp est confiée à quelques provinces de l'Orie il est impossible de supposer qu'elle est as nombreuse pour produire une aussi gra quantité de cette matière; et l'on ne p pas douter que la plupart de ces prétend poches ou vessies ne soient de petits s

qui paroît au nombril de l'animal quand il est rut. (Anciennes relations des Indes et de la Ch pages 216 et suivantes.)

tificiels faits de la peau même des autres irties du corps de l'animal, et remplis de vrai musc. En effet, cette odeur est peutie la plus forte de toutes les odeurs cona es; il n'en faut qu'une très-petite dose ur parfumer une grande quantité de marce; la plus petite particule suffit pour se re sentir dans un espace considérable; et parfum même est si durable et si fixe, au bout de plusieurs années il semble voir pas perdu beaucoup de son acti-

\* Nous donnons la figure de l'animal du isc, que j'ai fait dessiner d'après la nature ante. Cette figure manquoit à mon ouige, et n'a jamais été dounée que d'une mière très-incorrecte par les autres natuistes. Il paroît que cet animal, qui n'est nmun que dans les parties orientales de sie, pourroit s'habituer et peut-être même propager dans nos climats; car il n'exige des soins trop recherchés : il a vécu ndant trois ans dans un parc de M. le duc La Vrillière, à l'Ermitage, près de Verlles, où il n'est arrivé qu'au mois de juin 72, après avoir été trois autres années chemin. Ainsi voilà six années de capité et de malaise, pendant lesquelles il st très-bien soutenu, et il n'est pas mort dépérissement, mais d'une maladie acciitelle. On avoit recommandé de le nourrir c du riz crevé dans l'eau, de la mie de n, mêlés avec de la mousse prise sur le nc et les branches de chêne : on a suivi ctement cette recette; il s'est toujours n porté, et sa mort, en avril 1775, n'a causée que par une égagropile, c'est-àe par une pelote ou globe de son propre l qu'il avoit détaché en se léchant et qu'il it avalé. M. Daubenton, de l'Académie Sciences, qui a disséqué cet animal, a uvé cette pelote dans la caillette à l'orifice pylore. Il ne craignoit pas beaucoup le id: néanmoins, pour l'en garantir, on le oit en hiver dans une orangerie, et, penit toute cette saison, il n'avoit point d'oir de muse ; mais il en répandoit une asforte en été, surtout dans les jours les s chauds. Lorsqu'il étoit en liberté, il ne rchoit point à pas comptés, mais couroit sautant à peu près comme un lièvre. Voici la description de cet animal que

de Sève a faite avec exactitude:

Le muse est un animal d'une jolie fie; il a deux pieds trois pouces de lonur, vingt pouces de hauteur au train de

derrière, et dix-neuf pouces six lignes à celui de devant. Il est vif et léger à la course et dans tous ses mouvemens; ses jambes de derrière sont considérablement plus longues et plus fortes que celles de devant. La nature l'a armé de deux défenses de chaque côté de la mâchoire supérieure, qui sont larges, dirigées en bas et recourbées en arrière; elles sont tranchantes sur leur bord postérieur en finissant en pointe; leur longueur, au dessous de la lèvre, est de dix-huit lignes, et leur largeur d'une ligne et demie; elles sont de couleur blanche, et leur substance est une sorte d'ivoire. Les yeux sont grands à proportion du corps, et l'iris est d'un brun roux; le bord des paupières est de couleur noire, ainsi que les naseaux. Les oreilles sont grandes et larges, elles ont quatre pouces de hauteur sur deux pouces quatre ou cinq lignes de largeur; elles sont garnies en dedans de grands poils d'un blanc . mèlé de grisâtre, et en dessus, de poil noir roussâtre mêlé de gris, comme celui du front et du nez. Le noir du front est relevé par une tache blanche qui se trouve au milieu; il y a du fauve jaunâtre au dessus et au dessous des yeux : mais le reste de la tête paroit d'un gris d'ardoise, parce que le poil y est mélangé de noir et de blanc, comme celui du cou, où il y a de plus quelques légères teintes de fauve. Les épaules et les jambes de devant sont d'un brun noir, ainsi que les pieds; mais cette couleur noire est moins foncée sur les cuisses et les jambes de derrière, où il y a quelques teintes de fauve. Les pieds sont petits ; ceux de devant ont deux ergots qui touchent la terre, et qui sont situés au talon; les sabots des pieds de derrière sont inégaux en longueur, l'intérieur étant considérablement plus long que l'extérieur; il en est de même des ergots, dont l'interne est aussi bien plus long que l'externe. Tous les sabots des pieds, qui sont fendus comme ceux des chèvres, sont de couleur noire, ainsi que les ergots. Le poil du dessus, du dessous et des côtés du corps, est noirâtre, mélangé de teintes fauves, et même de roussâtres en quelques endroits, parce qu'en général les poils, et surtout les plus longs, sont blancs sur la plus grande partie de leur longueur, tandis que leur extrémité est brune, noire, ou de couleur fauve. Les crottes de cet animal sont très-petites, d'un brun luisant, et de forme allongée, et n'ont aucune odeur; et le parfum que l'animal répand dans sa cabane n'est guère plus fort que l'odeur d'une civette. Au reste, le musc paroît être un animal fort doux, mais en même temps timide et craintif; il est remuant et très-agile dans ses mouvemens, et il paroissoit se plaire à sauter et à s'élancer contre un mur, qui lui servoit de point d'appui pour le renvoyer à l'opposite. »

Comme M. Daubenton a donné à l'Académie des Sciences un bon mémoire au sujet de cet animal, nous croyons devoir en

rapporter ici l'extrait.

« L'odeur forte et pénétrante du musc, dit-il, est trop sensible pour que ce parfum n'ait pas été remarqué en même temps que l'animal qui le porte; aussi leur a-t-on donné à tous les deux le même nom de musc. Cet animal se trouve dans les royaumes du Boutan et de Tunquin, à la Chine et dans la Tartarie chinoise, et même dans quelques parties de la Tartarie moscovite. Je crois que, de temps immémorial, il a été recherché par les habitans de ces contrées, parce que sa chair est très-bonne à manger, et que son parfum a toujours dû faire un commerce; mais on ne sait pas en quel temps le musc a commencé à être connu en Europe, et niême dans la partie occidentale de l'Asie. Il ne paroît pas que les Grecs ni les Romains aient eu connoissance de ce parfum, puisque Aristote ni Pline n'en ont fait aucune mention dans leurs écrits. Les auteurs arabes sont les premiers qui en aient parlé; Sérapion donna une description de cet animal dans le huitième siècle....

« Je l'ai vu, au mois de juillet 1772, dans un parc de M. de La Vrillière, à Versailles; l'odeur du muse, qui se répandoit de temps en temps, suivant la direction du vent, autour de l'enceinte où étoit le porte-musc, auroit pu me servir de guide pour trouver cet animal. Dès que je l'aperçus, je reconnus dans sa figure et dans ses attitudes beaucoup de ressemblance avec le chevreuil, la gazelle et le chevrotain; aucun animal de ce genre n'a plus de légèreté, de souplesse et de vivacité dans les mouvemens, que le porte-musc. Il ressemble encore aux animaux rumiuans, en ce qu'il a les pieds fourchus, et qu'il manque de dents incisives à la mâchoire supérieure; mais on ne peut le comparer qu'au chevrotain pour les deux défenses ou longues dents canines qui tiennent à la mâchoire de dessus, et sortent d'un pouce et demi au dehors des lèvres.

« La substance de ces dents est une sorte d'ivoire, comme celle des défenses du babiroussa et de plusieurs autres espèces d'animaux : mais les défenses du porte-musc ont une forme très-particulière; elles ressemblent à de petits couteaux courbes, p cés au dessous de la gueule, et dirigés of quement de haut en bas et de devant arrière; leur bord postérieur est tranchant Je crois qu'il s'en sert à différens usage suivant les circonstances, soit pour coules racines, soit pour se soutenir dans c endroits où il ne peut pas tronver d'aupoint d'appui, soit enfin pour se défend ou pour attaquer.....

«Le porte-musc n'a point de cornes; oreilles sont longues, droites et très-mo les; les deux dents blanches qui sortent la gueule, et les renflemens qu'elles formé à la lèvre supérieure, donnent à la phys nomie du porte-musc, vu de face, un singulier, qui pourroit le faire distingu de tout autre animal, à l'exception du c

vrotain.

« Les couleurs du poil sont peu appare tes; au lieu de couleur décidée, il n'y a c des teintes de brun, de fauve et de blé châtre, qui semblent changer lorsqu'on garde l'animal sous différens points de va parce que les poils ne sont colorés en br ou en fauve qu'à leur extrémité; le resteblanc et paroit plus ou moins à différe aspects... Il y a du blanc et du noir sur oreilles du porte-muse, et une étoile blanc

au milieu du front.

« Cette étoile me paroît être une sorte livrée, qui disparoîtra lorsque l'animal s plus âgé; car je ne l'ai pas vue sur de peaux de porte-musc qui m'ont été adress pour le Cabinet du Roi par M. Le Monni médecin du roi, de la part de madame comtesse de Marsan.... Les deux peaux de il s'agit m'ont paru venir d'animaux adult l'un mâle et l'autre femelle; les teintes couleurs du poil y sont plus foncées que le porte-musc vivant que je viens de crire; il y a de plus, sur la face inférie du cou, deux bandes blanchâtres, lar d'environ un pouce, qui s'étendent irré; lièrement le long du cou, et qui form une sorte d'ovale allongé, en se rejoign en avant sur la gorge, et en arrière en les jambes de devant.

«Le musc est renfermé dans une por placée sous le ventre à l'endroit du no oril ; je n'ai vu, sur le porte-muse viva que de petites éminences sur le milieu son ventre ; je n'ai pu les observer de pi parce que l'animal ne se laisse pas app cher.... La poche du musc tient à l'une peaux envoyées au Cabinet du Roi : n cette poche est desséchée ; il m'a paru que elle étoit dans son état naturel, elle au au moins un pouce et demi de diamètre; il y a dans le milieu un orifice très-sensible, dont j'ai tiré de la substance du musc, très-odorante et de couleur rousse..... M. Gmelin, ayant observé la situation de cette poche sur deux males, rapporte, dans le quatrième volume des Mémoires de l'Académie impériale de Pétersbourg, qu'elle étoit placée au devant et un peu à droite du prépuce.....

« Le porte-musc diffère de tout autre animal par la poche qu'il a sous le ventre, et qui enserme le musc; cependant, quoique ce caractère soit unique par sa situation, il ne contribue nullement à déterminer la place du porte-musc parmi les quadrupèdes, parce qu'il y a des substances odoriférantes qui viennent d'animaux très-différens du porte-

musc.

« Les caractères extérieurs du porte-musc, qui indiquent ses rapports avec les autres quadrupèdes, sont les pieds fourchus, les deux longues dents canines et les huit dents incisives de la màchoire du dessus, sans qu'il y en ait dans celle du dessous. Par ces caractères, le porte-musc ressemble plus au chevrotain qu'à aucun autre animal : il en liffère en ce qu'il est beaucoup plus grand; car il a plus d'un pied et demi de hauteur, prise depuis le bas des pieds de devant jurqu'au dessus des épaules, tandis que le chevrotain n'a guère plus d'un demi-pied.

« Les dents molaires du porte-inusc sont u nombre de six de chaque côté de chacune des mâchoires; le chevrotain n'en que quatre. Il y a aussi de grandes différences entre ces deux animaux pour la forme des dents molaires et des couleurs du poil. La poche du muse fait un caractère qui n'appartient qu'au porte-muse mâle : la femelle n'a ni poche, ni muse, ni dents canines, suivant les observations de M. Gmelin, que j'ai cité.

"Le porte-musc que j'ai vu vivant paroit n'avoir poiut de queue. M. Gmelin a trouvé, sur trois individis de cette espèce, au lieu de queue, un petit prolongement charnu, long d'environ un pouce.... Il y a des auteurs qui ont fait représenter le portemusc avec une queue bien apparente, quoique fort courte. Grew dit qu'elle a deux pouces de longueur; mais il n'a pas observé si cette partie renfermoit des vertèbres.

tebres.

" Dans la description que M. Gmelin a faite du porte-musc, les viscères m'ont par ressemblans à ceux des animaux ruminans, surtout les quatre estomacs, dont le premier a trois convexités, comme dans les animaux sauvages qui ruminent. Si l'on joint ce caractère à celui des deux dents canines dans la máchoire du dessus, le porte-musc ressemble plus, par ces deux caractères, au cerf qu'à aucun autre animal ruminant; excepté le chevrotain, au cas qu'il rumine, comme il y a lieu de le croire.

« Ray dit qu'il est douteux que le portemusc rumine. Les gens qui soignent celui que j'ai décrit vivant ne saveut pas s'il rumine: je ne l'ai pas vu assez loug-temp pour en juger par moi-même; mais je sais, par les observations de M. Gmelin, qu'il a les organes de la rumination, et je crois qu'on

le verra ruminer, etc., etc.»

## LE BABIROUSSA.

Quorque nous n'ayons au Cabinet du Roi que la tête de cet animal, il est trop remarquable pour que nous puissions le passer sous silence. Tous les naturaistes l'ont regardé comme une espèce de cochon, et cependant il n'en a ni la tête, ni la taille, ni les soies, ni la queue: il a es jambes plus hautes et le museau moins ong; il est couvert d'un poil court et doux mame de la laine, et sa queue est terminée par une touffe de cette laine; il a aussi e corps moins lourd et moins épais que le cochon; son poil est gris, mèlé de roux et d'un peu de noir; ses oreilles sont courtes

et pointues : mais le caractère le plus remarquable et qui distingue le babiroussa de tous les autres animaux, ce sont quatre énormes défenses ou dents canines, dont les deux moins lougues sortent, comme celles des sangliers, de la màchoire inférieure; et les deux autres, qui sont beaucoup plus grandes, partent de la màchoire supérieure en perçant les joues, ou plutôt les lèvres du dessus, et s'étendent en courbe jusqu'au dessus des yeux. Ces défenses sont d'un trèsbel ivoire, plus net, plus fin, mais moins dur que celui de l'éléphant.

La position et la direction de ces deux

défenses supérieures qui percent le museau du babiroussa, et qui d'abord se dirigent droit en haut et ensuite se recourbent en eercle, ont fait penser à quelques physieiens, même habiles, tels que Grew, que ces défenses ne devoient point être regardées comme des dents, mais comme des cornes: ils fondoient leur sentiment sur ce que tous les alvéoles des dents de la mâchoire supérieure ont, dans tous les animaux, l'ouverture tournée en bas : que dans le babiroussa, comme dans les autres, la mâchoire supérieure a tous ses alvéoles tournés en bas, tant pour les mâchelières que pour les incisives, tandis que les seuls alvéoles de ccs deux grandes défenses sont au contraire tournés en haut; et ils conclucient de là que le earactère essentiel de toutes les dents de la mâchoire supérieure étant de se diriger en bas, on ne pouvoit pas mettre ces défenses, qui se dirigent en haut, au nombre des dents, et qu'il falloit les regarder comme des cornes : mais ces physiciens se sont trompés. La position ou la direction ne sont que des eireonstances de la chose, et n'en font pas l'essence : ces défenses, quoique situées d'une manière opposée à celle des autres dents, n'en sont pas moins des dents; ce n'est qu'une singularité dans la direction, qui ne peut changer la nature de la chose, ni d'une vraie dent canine en faire une fausse corne d'ivoire.

Ces énormes et quadruples défenses donnent à ces animaux un air formidable; eependant ils sont peut-être moins dangereux que nos sangliers : ils vout de même en troupe, et ont une odeur forte qui les décèle et fait que les chiens les chassent avec succès : ils grognent terriblement, se défendent, et blessent des désenses de dessous; car celles du dessus leur misent plutôt qu'elles ne servent. Quoique grossiers et féroces comme les sangliers, ils s'apprivoisent aisément; et leur chair, qui est très-bonne à manger, se corrompt en assez peu de temps, Comme ils ont aussi le poil fin et la pean mince, ils ne résistent pas à la dent des chiens, qui les chassent de préférence aux sangliers et en viennent facilement à bout. Ils s'acerochent à des branches avec les défenses d'en haut, pour reposer leur tête on pour dormir debout : cette habitude leur est commune avec l'éléphant, qui, pour dormir sans se coucher, soutient sa tête en mettant le bout de ses défenses dans des trous qu'il creuse à cet effet dans le mur de sa loge.

Le babiroussa diffère encore du sanglier

par ses appétits naturels : il se nourrit d'herbe et de feuilles d'arbres, et ne cherche point à entrer dans les jardins pour manger des légumes; au lieu que, dans le même pays, le sanglier vit de fruits sauvages, de racines, et dévaste souvent les jardins. D'ailleurs ces animaux, qui vont également en troupe, ne se mêlent jamais; les sangliers vont d'un côté et les babiroussas de l'autre. Ceux-ci marchent plus légèrement; ils ont l'odorat très-fin, et se dressent souvent contre des arbres pour éventer de loin les chiens et les chasseurs : lorsqu'ils sont poursuivis long-temps et sans relâche, ils courent se jeter à la mer, où, nageant avec autant de facilité que des eanards, et se plongeant de même; ils échappent très-souvent aux chasseurs; car ils nagent très-long-temps, et vont quelquefois à d'assez grandes distances et d'une ile à une autre.

Au reste, le babiroussa se trouve non seulement à l'île de Bouro ou Bœro, près d'Amboine, mais encore dans plusieurs autres endroits de l'Asie méridionale et de l'Afrique, comme aux Célèbes, à Estrila, au Sénégal, à Madagascar : car il paroît que les saugliers de cette île, dont parle Flaccourt, et dont il dit que les mâles principalement ont deux cornes à côté du nez, sont des babiroussas. Nous n'avons pas été à portée de nous assurer que la femelle manque en effet de ces deux défenses si remarquables dans le mâle; la plupart des auteurs qui ont parlé de ces animaux semblent s'accorder sur ce fait, que nous ne pouvons ni confirmer ni détruire.

\* Nous n'avons donné que les faits historiques relatifs au babiroussa, et la description de sa tête dépouillée des chairs; nous donnons la figure de cet animal d'après deux esquisses, dont l'une nons a été donnée par M. Sonnerat, correspondant du Cabinet du Roi, où l'animal étoit représenté debout, et dont l'autre m'a été envoyée d'Angleterre par M. Pennant, où l'animal étoit couché sur le ventre. Cette dernière esquisse envoyée par M. Pennant étoit surmontée de l'inscription suivante : Un babiroussa de l'île de Banda, dessiné d'après nature; sa couleur est noiratre ; il croît en grandeur comme le plus grand cochon, et sa chair est très. bonne à manger. Notre dessinateur, ayant eombiné ees esquisses, en a fait un dessir d'après lequel on a gravé la planche, qui ne peut pas être exacte, mais qui du moins donne une idée assez juste de la forme du corps et de la tête de cet animal.

#### LE BABHROUSSA

Ordre des Pachydermes. Genre Cochon. / Cuvier/

Pl. 98





Undre des Pachydermes. Genre Tapir. / Cuvier /



#### LE TAPIR OU L'ANTA.

C'est ici l'animal le plus grand de l'Améique, de ce nouveau monde où, comme nous l'avons dit, la nature vivante semble s'être rapetissée, ou plutôt n'avoir pas eu e temps de parvenir à ses plus hautes dinensions. An lieu des masses colossales que produit la terre antique de l'Asie, au lieu le l'éléphant, du rhinocéros, de l'hippopoame, de la girafe et du chameau, nous ne rouvons dans ces terres nouvelles que des sujets modelés en petit, des tapirs, des lanas, des vigognes, des cabiais, tous vingt ois plus petits que ceux qu'on doit leur comparer dans l'aucien continent : et non seulement la matière est ici prodigieusement pargnée, mais les formes mêmes sont imparfaites et paroissent avoir été négligées ou nanquées. Les animaux de l'Amérique méridionale, qui seuls appartiennent en propre i ce continent, sont presque tous sans déenses, sans cornes et sans queue; leur figure est bizarre, leur corps et leurs memores mal proportionnés, mais unis ensemble; et quelques-uns, tels que les fourmilliers, es paresseux, etc., sont d'une nature si misérable, qu'ils ont à peine les facultés de se mouvoir et de manger. Ils traînent avec douleur une vie languissante dans la solitude du désert, et ne pourroient subsister dans une terre habitée, où l'homme et les animaux puissans les auroient bientôt détruits.

Le tapir est de la grandeur d'une petite vache ou d'un zébn, mais sans cornes et sans quene; les jambes courtes; le corps arqué, comme celui du cochon, portant une livrée dans sa jeunesse, comme le cerf, et ensuite un pelage uniforme d'un brun foncé; la tête grosse et longue, avec une espèce de trompe, comme le rhinocéros; dix dents incisives et dix molaires à chaque mâchoire, caractère qui le sépare entièrement du genre des bœufs et des autres nimaux ruminans, etc. Au reste, comme nous n'avons de cet animal que quelques dépouilles, et un dessin que M. de La Condamine a eu la bonté de nous donner, nous ne pouvons mieux faire que de citer ici les descriptions qu'en ont faites, d'après nature, Marcgrave 1 et Barrère, et présenler en

1. Tapiterete Brasiliensibus, Lusitanis anta. Ani-« mal quadrupes, magnitudine juvenci semestris; « figura corporis quodam modo ad porcum accemême temps ce qu'en ont dit les voyageurs et les historiens

Il paroît que le tapir est un animal triste et ténébreux, qui ne sort que la nuit, qui ne se plaît que dans les eaux, où il habite plus souvent que sur la terre; il vit dans les marais, et ne s'éloigne guère du bord des fleuves ou des lacs : dès qu'il est menacé, poursuivi, ou blessé, il se jette à l'eau, s'y plonge, et y demeure assez de temps pour faire un grand trajet avant de reparoître. Ces habitudes, qu'il a communes avec l'hippopotame, ont fait croîre à quelques naturalistes qu'il étoit du même genre : mais il en diffère autant par la nature qu'il en est éloigné par le climat; il ne faut, pour en

« dens, capite etiam tali, verum crassiori, oblongo, « superius in acumen desinente; promuscide super « os prominente, quam validissimo nervo contra-«here et extendere potest: in promuseide autem «sunt fissuræ oblongæ; inferior oris pars est bre-« vior superiore. Maxillæ ambæ anterius fastigiatæ, « et in qualibet decem dentes inciseres superne et « inferne; hinc per certum spatium utraque maxilla « caret dentibus : sequuntur dein molares grandes « omnes in quolibet latere quinque, ita ut haberet « viginti molares et viginti incisores. Oculos habet « parvos porcinos, aures obrotundas, majusculas, « quas versus anteriora surrigit, crura vix longiora « porcinis, et crassiuscula; in anterioribus pedibus «quatuor ungulas, in posterioribus tres: media «inter eas major est in omnibus pedibus, in prio-« ribus pedibus tribus quarta parvula exterius est « adjuncta. Sunt autem ungulæ nigricantes, non « solidæ sed cavæ, et quæ detrahi possunt. Caret « cauda, et ejus loco processum habet nudum « pilis, conicum, parvum, more cutian (agouti). « Mas membrum genitale longe exserere potest, «instar ecrcopitheci. Incedit dorso incurvato ut «capybara (cabiai). Cutem solidam habet instar « alcis, pilos breves. Color pilorum in junioribus « est umbræ lucidæ ; maculis variegatus albican-« tibus ut capreolus; in adultis fuscus sive nigri-« cans sine maculis. Animal interdiu dormit in « opacis sylvis latitans : noctu aut mane egreditur « pabuli causa. Optime potest natare. Vescitur «gramine, arundine saccharifera, brassica, etc. «Caro ejus comeditur, sed ingratí saporis est.» (Marcgrave , Hist. Brasil., pag. 229.)

"Tappr ou maypouri, animal amphibie, qui reste « plus souvent dans l'eau que sur la terre, où il va de temps en temps brouter l'herhe la plus téndre. « Il a le poil fort court, mêlé de blane et de noir « cn manière de bandes qui s'étendent en long de « puis la tête jusqu'à la queue. Il siffle connne un « yzard; il semble tenir un peu du mulet et du « cochon. On voit des manipouris, comme pronon« cent qu'elques-uns, dans la rivière d'Ouyapok. « Cette viande est grossière, et d'un goût dés- « agréable. » (Barrère, Essai sur l'histoire naturelle

de la France équinoxiale , page 160.)

être assuré, que comparer les descriptions que nous venons de citer avec celle que nous avons donnée de l'hippopotame. Quoique habitant des eaux, le tapir ne se nomrit pas de poisson; et quoiqu'il ait la gueule armée de vingt dents incisives et tranchantes, il n'est pas carnassier : il vit de plantes et de racines, et ne se sert point de ses armes contre les autres animanx; il est d'un naturel doux, timide, et fuit tout combat, tout danger. Avec des jambes courtes et le corps massif, il ne laisse pas de courir assez vite, et il nage encore mieux qu'il ne court. Il marche ordinairement de compagnie, et quelquefois en grande troupe. Son cuir est d'un tissu très-ferme et si serre, que souvent il résiste à la balle. Sa chair est fade et grossiere; cependant les Indiens la mangent. On le trouve communément au Brésil, au Paragnay, à la Guiane, aux Amazones, et dans toute l'étendue de l'Amérique méridiona'e, depuis l'extrémité du Chili jusqu'à la Nouvelle-Espagne.

\* Cet animal, qu'on pent regarder comme l'éléphant du Nouveau-Monde, ne le représente néanmoins que très-imparfaitement par la forme, et en approche encore moins par la grandeur: il sera facile d'en faire au juste la comparaison; car j'ai cru devoir donner ici une figure du tapir qui est plus exacte que celle que j'avois précédemment donnée, laquelle n'avoit été faite que sur une esquisse dessinée par feu M. de La Condamine: celle-ci a été prise sons nos yeux et sur l'animal vivant, auquel notre climat ne convient guère; car, après son arrivée, il n'a vecu que très-peu de temps à Paris entre les mains du sieur Rugiéri, qui cependant

en avoit beaucoup de soin.

On voit que l'espèce de trompe qu'il porte au bout du nez n'est qu'un vestige ou rudiment de celle de l'éléphant; c'est le seul caractère de conformation par lequel on puisse dire que le tapir ressemble à l'éléphant. M. de La Borde, médecin du roi à Cayenne, qui cuttive avec succès différentes parties de l'histoire naturelle, m'écrit que le tapir est en effet le plus gros de tons les quadrupèdes de l'Amérique méridionale, et qu'il y en a qui pèsent jusqu'à cinq cents livres : or ce poids est dix fois moindre que celui d'un éléphant de taille ordinaire, et l'on n'auroit jamais pensé à comparer deux animaux anssi disproportionnés, si le tapir, independamment de cette espèce de trompe, n'avoit pas quelques habitudes semblables à celles de l'éléphant. Il va très-souvent à l'eau pour se baigner, et non pour y prendre du

poisson, dont il ne mange jamais ; car il s nourrit d'herbes comme l'éléphant, et d feuilles d'arbrisseaux : il ne produit auss qu'un petit.

Ces animaux fuient de même le voisinagdes lieux habités, et demeurent aux environs des marécages et des rivières, qu'îltraversent souvent pendant le jour et mêmpendant la nuit. La femelle se fait suivrpar son petit, et l'accoutume de bonne heurà entrer dans l'eau, où il plonge et joudevant sa mere, qui semble lui donner deleçons pour cet exercice: le père n'a poinde part à l'éducation; car l'on trouve le mâlés toujours senls, à l'exception du tempoù les femelles sont en chaleur.

L'espèce en est assez nombreuse dans l'in térieur des terres de la Guiane, et il en vien de temps en temps dans les bois qui sont i quelque distance de Cayenne. Quand on les chasse, ils se réfugient dans l'eau, où il es aisé de les tirer : mais, quoiqu'ils soiera d'un naturel tranquille et doux, ils devien nent dangereux lorsqu'on les blesse; on en a vu se jeter sur le canot d'où le coup étoil parti, pour tâcher de se venger en le rena versant. Il faut anssi s'en garantir dans le forets : ils y font des sentiers ou pluto d'assez larges chemins battus par leurs frée quentes allées et venues ; car ils ont l'habitude de passer et repasser tonjours par les mêmes lieux; et il est à craindre de se troud ver sur ces chemins, dont ils ne se détour nent jamais 1, parce que leur allure es brusque, et que, sans chercher à offenser! ils heurtent rudement tout ce qui se rencon tre devant eux. Les terres voisines du hau des rivières de la Guiane sont habitées par un assez grand nombre de tapirs, et les bords des eaux sont coupés par les sentiers qu'ils y pratiquent; ces chemins sont si frayés, que les lieux les plus déserts semblent, au premier coup d'œil, être peuplés et fréquentés par les hommes. Au reste, on dresse des chiens pour chasser ces animaux

r. Un voyageur m'a raconté qu'il avoit failli d'être la victime de son-peu d'expérience à ce sujet; que, dans un voyage par terre, il avoit attaché son hamac à deux arbres pour y passer la nuit, et que le hamac traversoit un tehemin battupar les tapirs. Vers les neuf à dix heures du soir, il entendit un grand bruit dans la forêt; c'étoit un tapir qui venoit de son côté: il n'eut que le temps de se jeter hors de son hamac, et de se serrer contre un arbre L'animal ne s'arrêta point; il fit sauter le hamac aux branches, et froissa cet homme contre l'arbre; ensuite, sans se détourner de son sentier battu, il passa au milieu de quelques nègres qui dormoient à terre auprès d'un grand feu, et il ne leur fit aucun mal.

r terre, et pour les suivre dans l'eau: hais, comme ils ont la peau très-ferme et ès-épaisse, il est rare qu'on les tue du

remier coup de fusil.

Les tapirs n'ont pas d'autre cri qu'une spèce de sifflet vif et aigu, que les chaseurs et les sanvages imitent assez parfaite-nent pour les faire approcher et les tirer e près. On ne les voit guère s'écarter des antons qu'ils ont adoptés. Ils courent lourement et lentement. Ils n'attaquent ni les ommes ni les animaux, à moins que les hiens ne les approchent de trop près ; car, ans ce cas, ils se défendent avec les dents It les tuent.

La mère tapir paroît avoir grand soin de on petit: non seulement elle lui apprend à ager, jouer, et plonger dans l'eau, mais ncore, lorsqu'elle est à terre, elle s'en fait onstamment accompagner ou suivre; et si petit reste en arrière, elle retourne de emps en temps sa trompe, dans laquelle st placé l'organe de l'odorat, pour sentir "il suit ou s'il est trop éloigné, et, dans e cas, elle l'appelle et l'attend pour se re-

mettre en marche.

On en élève quelques-uns à Cayenne en lomesticité; ils vont partout sans faire de nal: ils mangent du pain, de la cassave, les fruits; ils aiment qu'on les caresse, et ont grossièrement familiers, car ils ont un pir pesant et lourd, à peu près comme le ochon. Quelquefois ils vont pendant le jour lans les bois, et reviennent le soir à la maibon; néanmoins il arrive souvent, lorsqu'on eur laisse cette liberté, qu'ils en abusent et ne reviennent plus. Leur chair se mange, mais n'est pas d'un bon goût; elle est pesante, semblable, pour la couleur et par odeur, à celle du cerf. Les seuls morceaux a assez bons sont les pieds et le dessus du cou. M. Bajon, chirurgien du roi à Cayenne,

a envoyé à l'Académie des Sciences, en 1774, un Mémoire au sujet de cet animal. Nous croyons devoir donner par extrait les bonnes observations de M. Bajon, et faire remarquer en même temps deux méprises qui nous paroissent s'ètre glissées dans son écrit, qui d'ailleurs mérite des éloges.

« La figure de cet animal, dit M. Bajon, approche en général de celle du cochon; il est cependant de la hauteur d'un petit mulet, ayant le corps extrêmement épais, porté sur des jambes très-courtes. Il est couvert de poils plus gros, plus longs, que ceux de l'ane ou du cheval, mais plus fins et plus courts que les soies du cochon, et beaucoup moins épais. Il a une crinière dont les crins,

tonjours droits, ne sont qu'un peu plus longs que les poils du reste du corps; elle s'étend depuis le sommet de la tête jusqu'au commencement des épaules. La tête est grosse et un peu allongée, les yeux sont petits et très-noirs; les oreilles courtes, ayant, pour la forme, quelque rapport avec celles du cochon. Il porte au bout de sa mâchoire supérieure une trompe d'environ un pied de long, dont les mouvemens sont très-souples, et dans laquelle réside l'organe de l'odorat; il s'en sert, comme l'éléphant, pour ramasser des fruits, qui fout une partie de sa nourriture : les deux ouvertures des narines partent de l'extrémité de la trompe. Sa queue est très-petite, n'ayant que deux pouces de long; elle est presque sans poils.

« Le poil du corps est d'un brun légèrement foncé. Les jambes sont courtes et grosses; les pieds sont aussi fort larges et un peu ronds. Les pieds de devant ont quatre doigts, et ceux de derrière n'en ont que trois : tous ces doigts sont-enveloppés d'une corne dure et épaisse. La tête, quoique fort grosse, contient un très-petit cerveau. Les mâchoires sont fort allongées et garnies de dents, dont le nombre ordinaire est de quarante; cependant il y en a quelquefois plus et quelquefois moins. Les dents incisives sont tranchantes, et c'est dans celles-ci qu'on observe de la variété dans le nombre. Après les incisives, on trouve une dent canine de chaque côté, tant supérieurement qu'inférieurement, qui a beaucoup de rapport aux défenses du sanglier. On trouve ensuite un petit espace dégarni de dents, et les molaires suivent après, qui sont très-grosses et ont des surfaces fort étendnes.

« En disséquant le tapir on maïpouri , la première chose qui m'avoit frappé, continue M. Bajon, c'est de voir qu'il est animal ruminant... Les pieds et les dents du maïpouri n'ont pourtant aucun rapport avec ceux de nos animaux ruminans... Cependant le maïpouri a trois poches on estomacs considérables qui communément sont fort pleins, surtout le premier, que j'ai toujours trouvé comme un ballon... Cet estouac répond à la panse du bœuf : mais ici le réseau ou bonnet n'est presque point distinct, de sorte que ces deux parties n'en font qu'une. Le deuxième estomac, nommé le feuillet, est aussi fort considérable, et ressemble beaucoup à celui du bœuf, avec cette différence que les feuillets en sont beaucoup plus petits, et que les tuniques en paroissent plus minces. Enfin, le troisième estomac est le moins grand et le plus mince; on n'y observe dans l'intérieur que de simples rides, et je l'ai presque toujours trouvé plein de matière tout à-fait digérée. Les intestins ne sont pas bien gros, mais très-longs; l'animal rend les matières en boules, à peu près comme

celles du cheval. »

Je suis obligé de contredire ici ce qu'avance M. Bajon, et d'assurer en même temps que cet animal n'est point ruminant, et n'a pas trois estomacs comme il le dit. Voici mes preuves. Ou nous avoit amené d'Amérique un tapir ou maïpouri vivant; il avoit bien supporté la mer, et étoit arrivé à vingt lieues de Paris, lorsque tout à coup il tomba malade et mourut : on ne perdit pas de temps à nous l'envoyer, et je priai M. Mertrund, habile chirurgien démonstrateur en anatomie aux écoles du Jardin du Roi, d'en fairc l'ouverture, et d'examiner les parties intéricures : chose très-familière à M. Mertrud, puisque c'est lui qui a bien voulu disséquer, sous les yeux de M. Daubenton, de l'Académie des Sciences, la plupart des animaux dont nous avons donné les descriptions. M. Mertrud joint d'ailleurs à toutes les connoissances de l'art de l'anatomie une grande exactitude dans ses opérations. De plus, cette dissection a , pour ainsi dire , été faite en ma présence, et M. Daubenton le jeune en a suivi toutes les opérations et en a rédigé les résultats. Enfin M. de Sève, notre dessinateur, qui voit très-bien, y étoit aussi. Je ne rapporte ces circonstances que pour faire voir à M. Bajon que nous ne pouvons nous dispenser de le contredire sur un premier point très-essentiel : c'est qu'au lieu de trois estomacs, nous n'en avons trouvé qu'un seul dans cet animal. La capacité en étoit, à la vérité, fort ample et en forme d'une poche étranglée en deux endroits; mais ce n'étoit qu'un seul viscère, un estomac simple et unique, qui n'avoit qu'une simple issue dans le duodenum, et non pas trois estomacs distincts et séparés, comme le dit M. Bajon : cependant il n'est pas étonnant qu'il soit tombé dans cette méprise, puisque l'un des plus célèbres anatomistes de l'Europe, le docteur Tyson, de la Société royale de Londres, s'est trompé en disséquant le pecari ou tajacu d'Amérique, duquel au reste il a donné une très-bonne description dans les Transactions philosophiques, no 153. Tyson assure, comme M. Bajon le dit du tapir, que le pecari a trois estomacs, tandis qu'il n'en a réellement qu'un seul, mais partagé à peu près, comme celui du tapir, par deux étranglemens qui

semblent, au premier coup d'œil, en indi quer trois.

Il nous paroît donc certain que le tapi ou maïpouri n'a pas trois estomaes, et qu'i n'est point animal ruminant; car nous pou vons encore ajouter à la preuve que nou venons d'en donner, que jamais cet animal qui est arrivé vivant jusqu'auprès de Paris n'a ruminé. Ses conducteurs ne le nourrissoient que de pain, de grain, etc. Mais cett méprise de M. Bajon n'empêche pas qui son mémoire ne contienne de très-bonnes observations; l'on en va juger par la suite de cet extrait, dans lequel j'ai eru devoi interposer quelques faits qui m'ont été communiqués par des témoins oculaires.

« Le tapir ou maïpouri mâle, dit M. Ba: jon, est constamment plus grand et plus fort que la femelle ; les poils de la crinière sont plus longs et plus épais. Le cri de l'un et de l'autre est précisément celui d'un gros sifflet; le cri du mâle est plus aigu, plus for et plus perçant que celui de la femelle. Les parties de la génération du mâle semblent avoir un rapport très-grand avec celles di cheval ou de l'âne ; elles sont situées de la même façon ; et on observe sur le fourreau comme dans le cheval, à peu de distance des testicules, deux petits mamelons très peu appareus, qui indiquent l'endroit des mamelles. Les testicules sont très-gros, et pèsent jusqu'à douze ou quatorze onces chacun... La verge est grosse et n'a qu'un corps caverneux. Dans son état ordinaire, elle es renfermée dans une poche considérable; formée par le fourreau; mais lorsqu'elle est en érection, elle sort tout entière comme celle du cheval. »

Une des femelles que M. Bajon a disséquées avoit six pieds de longueur, et paroissoit n'avoir pas encore porté. Ses manuelles, au nombre de deux, n'étoient pas bien grosses; elles ressemblent en tout à celles de l'ânesse ou de la jument. La vulve étoit

à un bon pouce de l'anus.

Les femelles entrent ordinairement en chaleur aux mois de novembre et de décembre; chaque mâle suit une femelle, et c'est là le seul temps où l'on trouve deux de ces animaux ensemble. Lorsque deux mâles se rencontrent auprès de la même femelle, ils se battent et se blessent cruellement. Quand la femelle est pleine, le mâle la quitte et la laisse aller seule. Le temps de la gestation est de dix à onze mois; car on en voit de jeunes dès le mois de septembre. Pour meture bas, la femelle choisit toujours un endroit élevé et un terrain sec.

Cet animal, bien loin d'être amphibie, omme quelques naturalistes l'ont dit, vit continuellement sur la terre, et fait contamment son gite sur les collines et dans es endroits les plus secs. Il est vrai qu'il réquente les lieux marécageux; mais c'est pour y chercher sa subsistance, et parce u'il y trouve plus de feuilles et d'herbes que sur les terrains élevés. Comme il se salit beaucoup dans les endroits marécageux, et ju'il aime la propreté, il va tous les matins et tous les soirs traverser quelque rivière, ou se laver dans quelque lac. Malgré sa rosse masse, il nage parfaitement bien, et plonge aussi fort adroitement : mais il n'a pas la faculté de rester sous l'eau plus de emps que tout autre animal terrestre; aussi le voit-on à tout instant tirer sa trompe hors le l'eau pour respirer. Quand il est poursuivi par les chiens, il court aussitôt vers quelque rivière, qu'il traverse promptement pour tâcher de se soustraire à leur poursuite.

Il ne mange point de poisson ; sa nourriture ordinaire sont des rejetons et des pousses tendres, et surtout des fruits tombés des arbres. C'est plutôt la nuit que le jour qu'il cherche sa nourriture; cependant il se promène le jour, surtout pendant la pluie. Il a la vue et l'ouïe très-fines; au moindre mouvement qu'il entend, il s'enfuit, et fait un bruit considérable dans le bois. Cet animal, très-solitaire, est fort doux et même asscz timide; il n'y a pas d'exemple qu'il ait cherché à se défendre des hommes. Il n'en est pas de même avec les chiens : il s'en défend très-bien, surtout quand il est blessé; il les tue même assez souvent, soit en les mordant, soit en les foulant aux pieds. Lorsqu'il est élevé en domesticité, il semble être susceptible d'attachement. M. Bajon en a nourri un qu'on lui apporta jeune, et qui n'étoit encore pas plus gros qu'un mouton; il parvint à l'élever fort grand, et cet animal prit pour lui une espèce d'amitié; il le distinguoit à merveille au milieu de plusieurs personnes; il le suivoit comme un chien suit son maître, et paroissoit se plaire beaucoup aux caresses qu'il lui faisoit; il lui léchoit les mains; enfin il alloit seul se promener dans les bois, et quelquefois fort loin, et il ne manquoit jamais de revenir tous les soirs d'assez bonne heure. On en a vu un autre, également apprivoisé, se promener dans les rues de Cayenne, aller à la campagne en toute liberté, et revenir chaque soir; néaumoins, lorsqu'on voulut l'embarquer pour l'amener

en Europe, dès qu'il fut à bord du navire, on ne put le tenir ; il cassa des cordes trèsfortes avec lesquelles on l'avoit attaché, il sc précipita dans l'eau, gagua le rivage à la nage, et entra dans un fort de palétuviers, à une distance assez considérable de la ville ; on le crut perdu, mais le soir même il se rendit à son gite ordinaire. Comme on avoit résolu de l'embarquer, on prit de plus grandes précautions, qui ne réussirent que pendant un temps; car, à environ moitié chemin de l'Amérique en France, la mer étant devenue fort orageuse, l'animal se mit de mauvaise humeur, brisa de nouveau ses liens, enfonça sa cabane, et se précipita dans la mer, d'où on ne put le retirer.

L'hiver, pendant lequel il pleut presque tous les jours à Cayenne, est la saison la plus favorable pour chasser ces animaux

avec succès.

« Un chasseur indien, qui étoit à mon service, dit M. Bajon, alloit se poster au milieu des bois; il donnoit cinq à six coups d'un sifflet fait exprès, et qui imitoit trèsbien leur cri: s'il s'en trouvoit quelqu'un aux environs, il répondoit tout de suite; et alors le chasseur s'acheminoit doucement vers l'endroit de la réponse, ayant soin de le faire répéter de temps en temps, et jusqu'à ce qu'il se trouvât à portée de tirer. L'animal, pendant la sécheresse de l'été, reste au contraire tout le jour couché; cet Indien alloit alors sur les petites hanteurs, et tâchoit d'en découvrir quelqu'un, et de le tuer au gîte : mais cette manière étoit bien plus stérile que la première. On se sert de lingots ou de très-grosses balles pour les tirer, parce que leur peau est si dure, que le gros plomb ne fait que l'égratigner; et avec les balles et même les lingots, il est rare qu'on les tue du premier coup : on ne sauroit croire combien ils ont la vie dure. Leur chair n'est pas absolument mauvaise à manger : celle des vieux est coriace, et a un gout que bien des gens trouvent désagréable : mais celle des jeunes est meilleure, et a quelque rapport avec celle du veau. »

Je n'ai pas cru devoir tirer par extrait, du mémoire de M. Bajon, les faits anatomiques; je n'ai cité que celui des prétendus trois estomacs, qui néanmoins n'en font qu'un: j'espère que M. Bajou le reconnoîtra lui-même, s'il se donne la peine d'examiner de nouveau cette partie intérieure de l'a-

nimal.

Une autre remarque qui me paroît nécessaire, et que nous croyons devoir faire, quoique nous ne soyons pas aussi certains du fait que de celui du seul estomac, c'est au sujet des cornes de la matrice. M. Bajon assure que, dans toutes les femelles qu'il a disséquées, l'extrémité des trompes qui répond aux ovaires est exactement fermée, et que leur cavité n'a absolument aucune

communication avec ces parties.

« J'ai, dit-il, soufflé de l'air dans ces trompes, et je l'ai pressé avec force; il ne s'en est point échappé, il n'en est point entré du côté des ovaires. Cette extrémité des trompes, qu'on appelle le pavillon ou le morceau frangé, paroît être terminée en rond, et on observe à l'extérieur de son extrémité plusieurs culs-de-sac, que l'on diroit d'abord être autant de communications avec son intérieur : mais ils sont formés par des replis membraneux, produits par la membrane qui leur est fournie par les ligamens larges; au moyen de laquelle membrane les trompes se tronvent attachées aux ovaires. L'entiere oblitération de l'extrémité des trompes qui répond aux ovaires est un phénomène qui portera sans donte quelque atteinte au système ordinaire de la génération. La nouveauté, l'importance, et la singularité de ce phénomène, ajoute M. Bajon, out fait que je me suis mis en garde contre mes propres observations. J'ai donc cherché à m'assurer du fait par de nouvelles recherches, pour qu'il ne me restât point de doute; de sorte que la dissection de dix à douze femelles, que j'ai faite dans l'espace de trois à quatre niois, m'a mis à même de pouvoir attester la réalité du fait, tant dans les jeunes femelles que dans celles qui avoient porté; car j'en ai disséqué qui avoient du lait dans les mamelles, et d'autres qui étoient pleines. »

Quelque positive que soit cette assertion, et quelque nombreuses que puissent être à cet égard les observations de M. Bajon, elles ont besoin d'être répétées, et nous paroissent si opposées à tout ce que l'on sait d'ailleurs, que nous ne pouvons y ajouter foi.

Voici maintenant les notes que j'ai recueillies pendant la dissection que M. Mer-

trud a faite de cet animal à Paris.

L'estoniac étoit situé de manière qu'il paroissoit également étendu à droite comme à gauche; la poche s'en terminoit en pointe, moins allongée que dans le cochon, et il y avoit un angle bien marqué entre l'œsophage et le pylore, qui faisoit une espèce d'étranglement, et la partie gauche étoit beaucoup plus ample que la droite : le colon avoit beaucoup d'ampleur; il étoit plus étroit à son origine et à son extrémité que dans son

conférence, de deux pieds six lignes. pi. po. lig. Longueur du foie.....» II 2) Épaisseur du foie.....» 6 Largeur du foie..... Il n'y avoit point de vésicule du fiel, mais seulement un conduit biliaire qui s'ouvroit dans le duodenum, à côté du canal pancréatique. Longueur de la rate..... 1 2) Largeur de la rate.....» 2 Épaisseur de la rate.....» Hauteur du cœur.....» Circonférence du cœur..... Le trou ovale étoit fermé. Diamètre de l'aorte.....» Longueur des intestins grêles, depuis le pylore jusqu'au cœcum......38 Circonférence des intestins grèles dans les endroits les plus gros » 63 Circonférence dans les endroits les plus petits.....» Longueur du cœcum..... i Circonférence du cœcum à l'endroit le plus gros..... 2 10 Circonférence du colon à l'endroit le plus gros..... Circonférence du colon à l'endroit le plus petit..... Circonférence du rectum à l'endroit le plus gros..... Circonférence du rectum à l'endroit le plus petit..... Centre nerveux..... » B » · U Longueur des reins..... 8 9 Largeur des reins.....» >> 18 Épaisseur des reins.....» Diamètre de la vulve.....» 33 : Pi Longueur du vagin.....» 6: 01 6 Longueur du corps de la matrice » Longueur des cornes de la ma-» (m trice.....» Grande circonférence de la 3 18 vessie..... Petite circonférence de la vessie 1 4 h

Longueur de l'uretère..... »

Circonférence de l'uretère....

Longueur des testicules ou ovai-

rcs....»

Largeur des testicules..... »

Épaisseur des testicules..... »

Longueur de la langue..... 1

Longueur de l'animal, depuis le

bout du nez à l'anus..... 5

10

6 dt

6

1.

milieu : la grande circonférence de estoma étoit de trois pieds un pouce; la petite cir Hauteur du train de derrière. 2 8 4
Hauteur du train de devant. 2 7 2
Longueur de l'œil d'un angle à
l'autre. » 1 1

Dans le temps que l'on a fait cette dissection et pris les mesures précédentes, nous n'avions pas encore reçu le mémoire de M. Bajon. Nous eussions sans doute examiné de beaucoup plus près l'estomac, et surtout les cornes de la matrice de cet animal; mais, quoique cet examen ultérieur n'ait pas été fait, nous sommes néanmoins convaincus qu'il n'a qu'un estomac, et en mème temps brès-persuadés qu'il y a communication entre les ovaires et l'extrémité des trompes de la matrice.

Au reste, le tapir, qui est le plus gros quadrupède de l'Am ique méridionale, ne se trouve que dans cette partie du monde. L'espèce ne s'est pas étendue au delà de l'istlime de l'anama, et c'est probablement parce qu'il n'a pu franchir les montagnes de cet istlime; car la température du Mexique et des autres provinces adjacentes auroit couvenu à la nature de cet animal, puisque Samuel Wallis et quelques autres voyageurs disent en avoir trouvé, ainsi que des lamas, jusque dans les terres du détroit de Magellan.

#### L'HIPPOPOTAME.

Quorque l'hippopotame ait été célébré de oute antiquité, que les livres saints en fassent mention sous le nom de behemoth, que a figure en soit gravée sur les obélisques l'Egypte et sur les médailles romaines, il a l'étoit cependant qu'imparfaitement counu les anciens. Aristote ne fait, pour ainsi dire, que l'indiquer; et dans le peu qu'il en dit, l se trouve plus d'erreurs que de faits vrais. Pline, en copiant Aristote, loin de corriger es erreurs, semble les confirmer et en ajouer de nouvelles. Ce n'est que vers le milieu lu seizieme siècle que i'on a eu quelques ndications précises au sujet de cet animal. selon, étant alors à Constantinople, en vit in vivant, duquel néanmoins il n'a donné u'une connoissance imparfaite; car les deux igures qu'il a jointes à sa description ne rerésentent pas l'hippopotame qu'il a vu. nais ne sont que des copies prises du revers e la médaille de l'empereur Adrien et du olosse du Nil à Rome. Ainsi l'on doit enore reculer l'époque de nos connoissances xactes sur cet animal jusqu'en 1603, que 'ederico Zerenghi, chirurgien de Narni en talie, fit imprimer à Naples l'histoire de enx hippopotames qu'il avoit pris vivans t tués lui-même en Égypte, dans une graude sse qu'il avoit fait creuser aux environs du (il, près de Damiette. Ce petit ouvrage, crit en italien, paroît avoir été ignoré des aturalistes contemporains, et a été depuis bsolument négligé; cependant c'est le seul u'on puisse regarder comme original sur ce ujet. La description que l'auteur donne de

l'hippopotame est aussi la seule qui soit bonne; et elle nous a paru si vraie, que nous croyons devoir en donner ici la traduction et l'extrait:

« Dans le dessein d'avoir un hippopotame, dit Zerenghi, j'apostai des gens sur le Nil, qui, en ayant vu sortir deux du fleuve, firent une grande fosse dans l'endroit où ils avoient passé, et recouvrirent cette fosse de bois léger, de terre, et d'herbes. Le soir, en revenant au fleuve, ces hippopotames y tomberent tous deux : mes gens vinrent m'avertir de cette prise; j'accourus avec mon jauissaire; nous tuâmes ces deux animaux en leur tirant à chacun dans la tête trois coups d'arquebuse d'un calibre plus gros que les mousquets ordinaires. Ils expirèrent presque sur-le-champ, et firent un cri de douleur qui ressembloit un peu plus au mugissement d'un buffle qu'au hennissement d'un cheval. Cette expédition fut faite le 20 juillet 1600 : le jour suivant, je les fis tirer de la fosse et écorcher avec soin; l'un étoit mâle, et l'autre femelle; j'en fis saler les peaux: on les remplit de feuilles de cannes de sucre pour les transporter au Caire, où on les sala une seconde fois avec plus d'attention et de commodité; il me fallut quatre cents livres de sel pour chaque peau. A. mon retour d'Égypte, en 1601, j'apportai ces peaux à Venise, et de là a Rome; je les fis voir à plusieurs médecins intelligens. Le docteur Jérôme Aquapendente et le célebre Aldrovande furent les seuls qui reconnurent l'hippopotame par ces dépouilles; et comme l'ouvrage d'Aldrovande s'imprimoit alors, il fit, de mon consentement, dessiner la figure qu'il a donnée dans son livre, d'après la peau

de la femelle.

« L'hippopotame a la peau très-épaisse, très-dure, et elle est impénétrable, à moins qu'on ne la laisse long-temps tremper dans l'eau. Il n'a pas, comme le disent les anciens, la gueule d'une grandeur médiocre; elle est, au contraire, énormément grande; il n'a pas, comme ils le disent, les pieds divisès en deux ongles, mais en quatre : il n'est pas grand comme un âne, mais beaucoup plus grand que le plus grand cheval ou le plus gros buffle; il n'a pas la queue comme celle du cochon, mais plutôt comme celle de la tortue, sinon qu'elle est incomparablement plus grosse : il n'a pas le museau ou le nez relevé en haut, il l'a semblable au buffle, mais beaucoup plus grand: il n'a pas de crinière comme le cheval, mais seulement quelques poils courts et très-rares; il ne hennit pas comme le cheval, mais sa voix est moyenne entre le mugissement du buffle et le hennissement du cheval : il n'a pas les dents saillantes hors de la gueule; car, quand la bouche est fermée, les dents, quoique extrêmement grandes, sont toutes cachées sous les lèvres.... Les habitans de cette partie de l'Egypte l'appellent foras l'bar, ce qui signifie le cheval de mer.... Belon s'est beaucoup trompé dans la description de cet animal; il lui donne des dents de cheval : ce qui feroit croire qu'il ne l'auroit pas vu, comme il le dit; car les dents de l'hippopotame sont très-grandes et très-singulières... Pour lever tous les doutes et fixer toutes les incertitudes, continue Zerenghi, je donne ici la figure de l'hippopotame femelle : toutes les proportions out été prises exactement d'après nature, aussi bien que les mesures du corps et des membres.

« La longueur du corps de cet hippopotame, prise depuis l'extrémité de la lèvre supérieure jusqu'à l'origine de la queue, est à peu près de onze pieds deux pouces de

Paris.

« La grosseur du corps en circonférence est environ de dix pieds, mesure de Paris.

« La hauteur, depuis la plante du pied jusqu'au sommet du dos, est de quatre pieds cinq pouces de Paris.

« La circonférence des jambes auprès des épaules est de deux pieds neuf pouces, me-

sure de Paris.

« La circonférence des jambes, prise plus bas, est d'un pied neuf pouces et demi, mesure de Paris.

« La hauteur des jambes, depuis la plante des pieds jusque sous la poitrine, est d'un pied dix pouces et demi de Paris.

« La longueur des pieds, depuis l'extrémité des ongles, est de quatre pouces et de

mi, mesure de Paris.

« Les ongles sont aussi longs que larges . et ont à peu près deux pouces deux lignes. « Il y a un ongle pour chaque doigt, ch quatre doigts pour chaque pied.

« La peau sur le dos est épaisse à peu prè

d'un pouce.

" La peau sur le ventre est épaisse enviror

de sept lignes.

« Cette peau est si dure lorsqu'elle est desséchée, qu'on ne peut la percer en entier d'un coup d'arquebuse. Les gens du pays er font de grands boucliers; ils en coupen aussi des lanières, dont ils se servent comme nous nous servons du nerf de bœuf. Il y : sur la surface de la peau quelques poils trèsrares, de couleur blonde, que l'on n'apera coit pas au premier coup d'œil; il y en a sur le cou qui sont un peu plus gros que le autres; ils sont tous placés un à un, plus ou moins de distance les uns des autres mais sur les lèvres ils forment une espèce de moustache, car il en sort dix ou douze du même point en plusieurs endroits. Ce poils sont de la même couleur que les au tres, seulement ils sont plus durs, plus gros et un peu plus longs, quoique les plus grand ne le soient que de cinq lignes et demie.

« La longueur de la queue est de onz pouces quatre lignes.

« La circonféreuce de la queue, prise l'origine, est un peu plus d'un pied.

« La circonférence de la queue, prise son extrémité, est de deux pouces di

lignes.

« Cette queue n'est pas ronde ; mais , de puis le milieu jusqu'au bout, elle est aplatic à peu près comme celle d'une anguille. Il a sur la peau de la queue et sur celle de cuisses quelques petites écailles rondes, d couleur blanchâtre, larges comme de grosse lentilles. On voit aussi de ces petites écaille sur la poitrine, sur le cou, et sur quelque endroits de la tête.

« La tête, depuis l'extrémité des lèvre jusqu'au commencement du cou, est louge

de deux pieds quatre pouces.

« La circonference de la tête est de cir pieds huit pouces.

« Les oreilles sont longues de deux pouc

neuf lignes.

« Les oreilles sont larges de deux pouc trois lignes.

« Les oreilles sont un peu pointues, et arnies en dedans de poils épais, courts, et ins, de la même couleur que les autres.

« Les yeux ont d'un angle à l'autre deux

ouces trois lignes.

« Les yeux ont d'une paupière à l'autre reize lignes.

« Les narines sont longues de deux pouces

uatre lignes.

"Les narines sont larges de quinze mignes.

« La gueule ouverte a de largeur un pied

ix pouces quatre lignes.

« Cette gueule est de forme carrée, et elle st garnie de quarante-quatre dents de finitures différentes !.... Toutes ces dents sont sur tout les dents canne ( zanne ) dont l'émail a cette dureté; s'a substance intérieure de toutes ces dents ra'est pas si dure.... Lorsque l'hippopotame int la bouche fermée, il ne paroît aucune lent au deltors : elles sont toutes couvertes et cachées par les lèvres, qui sont extrême-

nent graudes.

« A l'égard de la figure de l'animal, on pourroit dire qu'elle est moyenne entre celle lu buffle et celle du cochon, parce qu'elle a participe de l'une et de l'autre, à l'exception des dents incisives, qui ne ressemblent à relies d'aucun animal : les dents molaires ressemblent un peu en gros à celles du buffle ou du cheval, quoiqu'elles soient beaucoup plus grandes. La couleur du corps est obscure et noirâtre.... On assure que l'hippopotame ne produit qu'un petit, qu'il ne vit que de poisson, de crocodiles, et même de cadavres et de chair ; cependant il mange du riz, des grains, etc., quoiqu'à considérer ses dents, il paroisse que la nature ne l'a pas fait pour paître, mais pour dévorer les autres animaux. »

Zerenghi finit sa description en assurant que toutes ses mesures ont été prises sur l'hippopotame femelle, à laquelle le mâle ressemble parfaitement, à l'exception qu'il est d'un

1. 1º Dans trois têtes d'hippopotames que nous avons au Cabinet du Roi, il n'y a que trente-six dents : comme ces têtes sont beaucoup plus petites que celle de l'hippopotame de Zerenghi, on peut présumer que dans ees jeunes hippopotames toutes les dents molaires n'étoient pas encore développées, et que les adultes en ont huit de plus. 2º Nous passons ici les dimensions détaillées de toutes ees dents, que Zerenghi donne de même, par des mesures actuelles, parce que l'on trouvera les figures et les proportions des dents et des autres os de la tête de l'hippopotame dans la description et les figures qu'en donne M. Daubenton, au tome XXIV de l'édition avec la partie anatomique.

tiers plus grand dans toutes ses dimensions. Il seroit à souhaiter que la figure donnée par Zerenghi fût aussi bonne que sa description: mais cet animal ne fut pas dessiné vivant. Il dit lui-même qu'il fit écorcher ses deux hippopotames sur le lieu où it venoit de les prendre, qu'il ne rapporta que les p<mark>eaux , et que c'est</mark> d'après celle de la femelle qu'Aldrovande a donné sa figure. Il paroît aussi que c'est d'après la même peau de la femelle, conservée dans du sel, que Fabius Columna a fait dessiner la figure de cet animal; mais la description de Fabius Columna, quoique faite avec érudition, ne vaut pas celle de Zerenghi, et l'on doit même lui reprocher de n'avoir cité que le nom et point du tout l'ouvrage de cet auteur, imprimé trois ans avant le sien, et de s'être écarté de sa des. cription en plusieurs points essentiels, sans en donner aucune raison. Par exemple, Columna dit que de son temps, en 1603, Federico Zerenghi a apporté d'Égypte en Italie un hippopotame entier conservé dans du sel, tandis que Zerenghi lui-même dit qu'il n'en a apporté que les peaux; ensuite Columna donne au corps de son hippopotame treize pieds de longueur, quatorze pieds de circonférence, et aux jambes trois pieds et demi de longueur, tandis que par les mesures de Zerenghi, le corps n'avoit que onze pieds deux pouces de longueur, dix pieds de circonférence, et les jambes un pied dix pouces et demi, etc. Nous ne devons donc pas tabler sur la description de Fabius Columna, mais sur celle de Zerenghi, et l'on ne peut excuser ce premier auteur, ni supposer que sa description ait été faite sur un autre sujet; car il est évident, par son propre texte, qu'il l'a faite sur le plus petit des deux hippopotames de Zerenghi, puisqu'il avoue lui-même que, quelques mois après, Zerenghi fit voir un second hippopotame beaucoup plus grand que le premier. Ce qui me fait insister sur ce point, c'est que personne n'a renda justice à Zerenghi, qui cependant est le seul qui mérite ici des éloges; qu'au contraire tous les naturalistes, depuis cent soixante ans, ont attribuć à Fabius Columna ce qu'ils auroient dû donner à Zerenghi, et qu'au lieu de rechercher l'ouvrage de celui-ci, ils se sont contentés de copier et de louer celui de Columna, quoique cet auteur, très-estimable d'ailleurs, ne soit, sur cet article, ni original, ni exact, ni même sincère.

La description et les figures de l'hippopotame que Prosper Alpin a publiées plus de cent ans après sont encore moins bonnes que celles de Columna, n'ayant été faites que d'après des peaux mai conservées; et M. de Jussieu, qui a écrit sur l'hippopotame en 1724, n'a donné la description que du squelette de la tête et des pieds.

En comparant ces descriptions, et surtout celle de Zerenghi, avec les indications que nous avons tirées des voyageurs, il paroît que l'hippopotame est un animal dont le corps est plus long et aussi gros que celui du rhinoceros, que ses jambes sont beaucoup plus courtes, qu'il a la tête moins longue et plus grosse à proportion du corps; qu'il n'a de cornes, ni sur le nez comme le rhinocéros, ni sur la tête comme les auimaux ruminans; que son cri de douleur tenant autant du hennissement du cheval que du mugissement du buffle, il se pourroit, comme disent les auteurs anciens et les voyageurs modernes, que sa voix ordinaire fût semblable au hennissement du cheval, duquel néannioins il diffère à tous autres égards : et, si cela est, l'on peut présumer que ce seul rapport de la ressemblance de la voix a suffi pour lui faire donner le nom d'hippopotame, qui vent dire, cheval de rivière; comme le hurlement du lynx, qui ressemble en quelque sorte à celui du loup, l'a fait appeler toup cervier. Les dents incisives de l'hippopotame, et surtout les deux canines dans la machoire inférieure, sont très-longues, trèsfortes, et d'une substance si dure, qu'elle fait feu contre le fer : c'est vraisemblablement ce qui a donné lieu à la fable des anciens, qui ont débité que l'hippopotame vomissoit le feu par la gneule. Cette matière des dents canines de l'hippopotame est si blanche, si nette, et si dure, qu'elle est de beaucoup préférable à l'ivoire pour faire des dents artificielles et postiches. Les dents incisives de l'hippopotame, surtout celles de la mâchoire inférieure, sont très-longues, cylindriques et annelées : les dents canines, qui sont aussi très-longues, sont courbées, prismatiques, et coupantes, comme les défenses du sanglier. Les dents molaires sont carrées ou barlongues, assez semblables aux deuts mâchelières de l'homme, et si grosses, qu'une seule pèse plus de trois livres; les plus grandes incisives et canines ont jusqu'à douze et même seize pouces de longueur, et pesent quelquefois douze ou treize livres chacune.

Ensin, pour donner une juste idée de la grandeur de l'hippopotame, nous emploierons les mesures de Zerenghi, en les augmentant d'un tiers, parce que ces mesures, comme il le dit lui-mêne, n'ont été prises que d'après la femelle, qui étoit d'un tiers

plus petite que le mâle dans toutes ses dimen sions. Cet hippopotame mâle avoit par con séquent seize pieds neuf pouces de longueu depuis l'extrémité du museau jusqu'à l'origine de la queue, quinze pieds de circon férence, six pieds et demi de hauteur, environ deux pieds dix pouces de longueur diambes, la tête longue de trois pieds et demi et grosse de huit pieds et demi de circonférence; la gueule de deux pieds quatre pouces d'ouverture, et les grandes dents longue

de plus d'un pied.

Avec d'aussi puissantes armes et une force prodigieuse de corps, l'hippopotame pour roit se rendre redoutable à tous les ani maux; mais il est naturellement doux; i est d'ailleurs si pesant et si lent à la course qu'il ne pourroit attraper aucun des qua drupèdes. Il nage plus vite qu'il ne court il chasse le poisson et en fait sa proie. I se plaît dans l'eau, et y séjourne aussi vo lontiers que sur la terre: cependant il n'a pas, comme le castor et la loutre, des mem branes entre les doigts des pieds, et il pa roît qu'il ne nage aisément que par la grand capacité de son ventre, qui fait que, volume pour volume, il est à peu près d'un poid égal à l'eau. D'ailleurs il se tient long-temp au fond de l'eau, et y marche comme et plein air; et lorsqu'il en sort pour paître il mange des cannes de sucre, des jones du millet, du riz, des racines, etc.; il el consomme et détruit une grande quantité et il fait beaucoup de dommage dans les ter res cultivées; mais, comme il est plus ti mide sur terre que dans l'eau, on vient aisé ment à bont de l'écarter; il a les jambes s courtes, qu'il ne pourroit échapper par la fuite, s'il s'éloignoit du bord des eaux : se ressource, lorsqu'il est en danger, est de se jeter à l'eau, de s'y plonger et de faire un grand trajet avant de reparoître. Il fuit ordinairement lorsqu'on le chasse : mais si l'or vient à le blesser, il s'irrite, et, se retournant avec fureur, se lance contre les barques. les saisit avec les dents, en enlève souvent des pièces, et quelquefois les submerge. « J'ai vu, dit un voyageur, l'hippopotame ouvrir la gueule, planter une dent sur le bord d'un bâteau, et une autre au second bordage depuis la quille, c'est-à-dire à quatre pieds de distance l'une de l'autre, percer la planche de part en part, faire couler ainsi le bateau à fond.... J'en ai vu un autre le long du rivage de la mer, sur lequel les vagues poussèrent une chaloupe chargée de quatorze muids d'eau, qui demeura sur son dos à sec; un autre coup de mer vint qui l'en

retira, sans qu'il parût du tout avoir senti le moindre mal... Lorsque les nègres vont à la pêche dans leurs canots et qu'ils rencontrent un hippopotame, ils lui jettent du poisson, et alors il passe son chemin sans troubler davantage leur pêche. Il fait le plus de mal lorsqu'il peut s'appuyer contre terre; mais quand il flotte sur l'eau il ne peut que mordre Une fois que notre chaloupe étoit auprès du rivage, je le vis se mettre dessous, la lever avec son dos au dessus de l'eau, et la renverser avec six hommes qui étoient dedans; mais par bonheur il ne leur fit aucun mal. - Nous n'osions pas, dit un autre voyageur, irriter les hippopotames dans l'eau, depuis une aventure qui pensa être funeste à trois hommes : ils étoient allés avec un petit canot pour en tuer un dans une riviere où il y avoit huit ou dix pieds d'eau; après l'avoir déconvert au fond, où il marchoit selon sa coutume, ils le blessèrent avec une longue lance; ce gui le mit en une telle furie, qu'il remonta d'abord sur l'eau, les regarda d'un air terrible, ouvrit la gueule, emporta d'un coup de dent une grosse pièce du rebord du canot, et peu s'en fallut même qu'il ne le renversât : mais il replongea aussitôt au fond de l'eau, » Ces deux exemples suffisent pour donner une idée de la force de ces animaux. On trouvera quantité de pareils faits dans l'Histoire générale des voyages, où M. l'abbé Prévôt a présenté, avec avantage et avec cette netteté de style qui lui est ordinaire, un précis de tout ce que les voyageurs ont rapporté de l'hippopotame.

Au reste, cet animal n'est en grand nombre que dans quelques endroits, et il paroit même que l'espèce en est confinée à des climats particuliers, et qu'elle ne se trouve guère que dans les fleuves de l'Afrique. La plupart des naturalistes ont écrit que l'hippopotame se trouvoit aussi aux Indes : mais ils n'ont pour garans de ces faits que des témoignages qui me paroissent un peu équivoques; le plus positif de tous seroit celui d'Alexandre dans sa lettre à Aristote, si l'on pouvoit s'assurer, par cette mème lettre, que les animaux dont parle Alexandre fussent réellement des hippopotames : ce qui me donne quelques doutes, c'est qu'Aristote, en décrivant l'hippopotame dans son Histoire des animaux, auroit dit qu'il se trouvoit aux Indes aussi bien qu'en Egypte, s'il eût pensé que ces animaux dont lui parle Alexandre dans sa lettre enssent été de vrais hippopotames. Onésicrite et quelques autres auteurs anciens ont écrit que l'hippopotame se

tronvoit sur le fleuve Indus : mais les voyageurs modernes, du moins ceux qui méritent le plus de confiance, n'ont pas confirmé ce fait ; tous s'accordent à dire que cet animal se trouve dans le Nil, le Sénégal ou Niger, la Cambra, le Zaïr, et les antres grands fleuves, et même dans les lacs de l'Afrique, surtout dans la partie méridionale et orientale; aucun d'eux n'assure positivement qu'il se trouve en Asie : le P. Boym est le seul qui semble l'indiquer ; mais son récit me paroît suspect, et, selon moi, prouve seulement que cet animal est commun au Mosambique et dans toute cette partie orientale de l'Afrique. Aujourd'hui l'hippopotame, que les anciens appeloient le cheval du Nil, est si rare dans le bas Nil, que les habitans de l'Egypte n'en ont aucune idée et en ignorent le nom; il est également inconnu dans toutes les parties septentrionales de l'Afrique, depuis la Méditerranée jusqu'au fleuve Bambot, qui coule au pied des montagnes de l'Atlas. Le climat que l'hippopotame habite actuellement ne s'étend donc guère que du Sénégal à l'Éthiopie, ct de la jusqu'au cap de Bonne-Espérance.

Comme la plupart des auteurs ont appelé l'hippopotame cheval marin ou bouf marin, on l'a quelquefois confondu avec la vache marine, qui est un animal très-différent de l'hippopotame, et qui n'habite que les mers du Nord. Il paroît donc certain que les hippopotames que l'auteur de la Description de la Moscovie dit se trouver sur le bord de la mer, près de Petzora, ne sont autre chose que des vaches marines, et l'on doit reprocher à Aldrovande d'avoir adopté cette opinion sans examen, et d'avoir dit en conséquence que l'hippopotame se trouvoit dans les mers du Nord ; car non seulement il n'habite pas les mers du Nord, mais il paroît même qu'il ne se trouve que rarement dans les mers du Midi. Les témoignages d'Odoard Barbosa et d'Edwart Vuot, rapportés par Aldrovande, et qui semblent prouver que les hippopotames habitent les mers des Indes, me paroissent presque aussi équivoques que celui de l'auteur de la Description de la Moscovie; et je serois fort porté à croire, avec M. Adanson, que l'hippopotame ne se trouve, au moins aujourd'hui, que dans les grands fleuves de l'Afrique. Kolbe, qui dit en avoir vu plusieurs au cap de Bonne-Espérance, assure qu'ils se plongent également dans les eaux de la mer et dans celles des fleuves: quelques autres auteurs rapportent la même chose. Quoique Kolbe me paroisse plus exact qu'il ne l'est ordinairement, dans

la description qu'il donne de cet animal, l'on peut douter qu'il l'ait vu aussi souvent qu'il le dit, puisque la figure qu'il a jointe à sa description est plus mauvaise que celles de Columna, d'Aldrovande, et de Prosper Alpin, qui cependant n'ont été faites que sur des peaux bourrées. Il est aisé de reconnoître qu'en général les descriptions et les figures de l'ouvrage de Kolbe n'ont été faites ni sur le lieu ni d'après nature; les descriptions sont écrites de mémoire, et les figures ont pour la plupart été copiées on prises d'après celles des autres naturalistes; et en particulier la figure qu'il donne de l'hippopotame ressemble beaucoup au chéropotame

de Prosper Alpin 1. Kolbe, en assurant donc que l'hippopotame séjourne dans les eaux de la mer, pourroit bien ne l'avoir dit que d'après Pline, et non pas d'après ses propres observations : la plupart des autres auteurs rapportent que cet animal se trouve seulement dans les lacs d'eau douce et dans les fleuves, quelquefois à leur embouchure, et plus souvent à de très-grandes distances de la mer; il y a même des voyageurs qui s'étonnent, comme Merolla, qu'on ait appelé l'hippopotame cheval marin, parce que, dit-il, cet animal ne peut souffrir l'eau salce. Il se tient ordinairement dans l'eau pendant le jour, et en sort la nuit pour paître; le mâle et la femelle se quittent rarement. Zerenghi prit le mâle et la femelle le même jour et dans la même fosse. Les voyageurs hollandois disent qu'elle porte trois ou quatre petits; mais ce fait me paroît très-suspect et démenti par les témoignages que cite Zerenghi : d'ailleurs, comme l'hippopotame est d'une grosseur énorme, il est dans le cas de l'éléphant, du rhinocéros, de la baleine, et de tous les autres grands animaux qui ne produisent qu'un petit; et cette analogie me paroît plus sure que tous les témoignages.

\* Comme nous n'avions donné la figure que d'un fœtus d'hippopotame, nous avons cru devoir ajouter ici celle d'un jeune hippopotame mâle, dont la depouille bien entière a été envoyée à S. A. S. Mgr. le prince de Condé, et se voit dans son magnifique cabinet d'histoire naturelle à Chantilly. Ce très-jeune hippopotame venoit de naître car il n'a que deux pieds onze pouces trois lignes de l'extrémité du nez jusqu'au bout

du corps; la tête, dix pouces de longueur sur cinq pouces dix lignes dans sa plus grande largeur : cette tête, vue de face, ressemble à celle d'un bœuf sans cornes : les oreilles, petites et arrondies par le bout, n'ont que deux pouces deux lignes; les jambes sont grosses et courtes; le pied tient beaucoup de celui de l'éléphant : la queue n'est longue que de trois pouces onze lignes et elle est couverte, comme tout le reste du corps, d'un cuir dur et ridé; sa forme es roude, mais large à son origine, et plus aplatie vers son extrémité, qui est arrondie au bout en forme de petite palette, en sort que l'animal peut s'en aider à nager.

Par une note que m'a communiquée M. li chevalier Bruce, il assure que, dans sor voyage en Abyssinie, il a vu un grand nombre d'hippopotames dans le lac de Tzana situé dans la haute Abyssinie, à peu de distance des vraies sources du Nil, et que calac Tzana, qui à au moins seize lieues de longueur, sur dix ou douze de largeur, es peut-être l'eudroit du monde où il y a l plus d'hippopotames. Il ajoute qu'il eu a va qui avoient au moins viugt pieds de longueur avec les jambes fort courtes et fort massives

Nous avons reçu de la part de M.L. Boye de Calais, officier de marine, une petit relation qui ne peut appartenir qu'à l'hip popotame.

« Je crois, dit-il, devoir vous faire par de l'histoire d'une fameuse bête que nou venons de détruire à Louangue. Cet animal qu'aucun marin ne connoît, étoit plus gran et plus gros qu'un cheval de carrosse. Il ha bitoit la rade de Louangue depuis deux and Sa tête est monstrueuse et sans cornes; se oreilles sont petites, et il a le mousson d lion. Sa peau n'a point de poil, mais el est épaisse de quatre pouces. Il a les jamb et les pieds semblables à ceux du bœut mais plus courtes. C'est un amphibie qu nage très-bien, et toujours entre deux eaur Il ne mange que de l'herbe. Son plaisir éto d'enfoncer toutes les petites chaloupes c canots; et, après qu'il avoit mis à la nage monde qu'elles contenoient, il s'en retou noit sans faire de mal aux hommes. Ma comme il ne laissoit pas que d'être incon mode et même nuisible, on prit le parti le détruire : mais on ne put en venir à bo avec les armes à feu; il a le coup d'œil fin, qu'à la seule lumière de l'amorce il étc 🥐 bientôt plougé. On le blessa sur le nez d'i coup de hache, parce qu'il approchoit monde de fort près, et qu'il étoit assez f milier; alors il devint si furieux, qu'il re

<sup>1.</sup> Les figures de ces chéropotames de Prosper Alpin (livre IV, chapitre 12, tab. 22) paroissent avoir été faites d'après des peaux bourrées d'hippopotames, auxquels peut être on avoit arraché les dents.

versa toutes les chaloupes et canots sans exception. On ne réussit pas mieux avec un piége de grosses cordes, parce qu'il s'en aperçut, et que dès lors il se tenoit au loin. On crut pouvoir le joindre à terre; mais il n'y vient que la nuit, s'en retourne avant le jour, et passe tantôt dans un endroit, tantôt dans un autre. Cependant, comme on-avoit remarqué qu'il ne s'étoit pas éloigné d'un passage pendant plusieurs jours de suite, nous fûmes cinq nous y embusquer la nuit, armés de fusils chargés de lingots, et munis le sabres. L'animal ayant paru, nous tirâmes ous ensemble sur lui; il fut blessé dangeeusement : mais il ne resta pas sur le coup ; par il fut encore se jeter dans un étang voiin, où nous le perdîmes de vue, et ce ne ut que le surlendemain que les Nègres vinrent dire qu'ils l'avoient trouvé mort sur e bord de l'étang. Je pris deux dents de et animal, longues d'un pieu et grosses comme le poing; il en avoit six de cette aille, et trois au milieu du palais beaucoup plus petites. Ces dents sont d'un très-bel voire. »

#### SUR L'HIPPOPOTAME.

#### Par M. ALLAMAND.

\* Il ne manque à la description que M. de luffon a donnée de l'hippopotame adulte, 'après Zerenghi, qu'une figure qui repréente au vrai cet animal. M. de Buffon, oujours original, n'a pas voulu copier celles ue différens auteurs en ont publiées; elles ont toutes trop imparfaites pour qu'il ait aigné en faire usage : et, quant à l'animal ième, il ne lui étoit guère possible de se procurer; il est fort rare dans les lieux ièmes dont il est originaire, et trop gros our être transporté sans de grandes diffiıltés. On en voit à Leyde, dans le cabinet e curiosités naturelles de l'université, une eau bourrée qui a été envoyée du cap de onne-Espérance. Quoiqu'elle y soit depuis rès d'un siècle, elle a été si bien préparée, l'elle offre encore la figure exacte de cet nimal : elle est soutenue par des cercles de r et par des pièces de bois assez solides our que le desséchement n'y ait produit ie des altérations peu considérables. Comme est vraisemblablement la seule curiosité de geure qui soit en Europe, je crois que us ceux qui aiment l'histoire naturelle me uront bon gré de la leur ayoir fait confitre par la gravure, et d'en avoir enrichi magnifique ouvrage de M. de Buffon.

Ainsi la planche que nous ajoutons ici représente l'hippopotame mieux qu'il n'a été représenté jusqu'à présent, ou plutôt c'est la seule figure que l'on en ait; car, dans toutes les autres qui ont été publiées, cet animal n'est pas reconnoissable, si l'on en excepte celle qui se trouve dans un livre hollandois, où il est queştion du léviathan dont il est parlé dans l'Écriture sainte, et qui a été faite sur le même modèle que l'on a copié ici mais les proportions y ont été mal observées.

Il seroit inutile de joindre ici me description de ce monstrueux animal: il n'y a rien à ajouter à celle que MM. de Buffon et Daubenton en ont donnée. Je me contenterai d'en indiquer les dimensions prises avec exactitude. La mesure que j'ai employée est celle du pied de Paris.

|                                                       | pi. | po. | lig. |
|-------------------------------------------------------|-----|-----|------|
| Longueur du corps, depuis l'ex-                       |     |     |      |
| trémité de la lèvre supérieure                        |     |     |      |
| jusqu'à l'origine de la quene                         | 9   | 4   | 8    |
| Hauteur depuis la plante des                          |     |     |      |
| pieds jusqu'au sommet du dos                          | 4   | 3   | 4    |
| Longueur de la tête, depuis le                        |     |     | •    |
| bout du museau jusqu'à l'oc-                          |     |     |      |
| ciput                                                 | I   | 11  | 33   |
| Circonférence du bout du mu-                          | •   | • • | -    |
| seau                                                  | 2   | 11  |      |
| Circonférence du museau, prise                        | -   |     | 9    |
| au dessous des yeux                                   | ,   | ,   | 2)   |
| Longueur de la gueule ouverte                         | 4   | 4   | 6    |
|                                                       | 5   | 9   |      |
| Contour de la gueule onverte                          | э   | 11  | 39   |
| Longueur des dents canines,                           |     |     |      |
| hors de la gencive inférieure,                        |     |     |      |
| en suivant leur courbure                              | 39  | 8   | 33   |
| Longueur des dents incisives de                       |     |     |      |
| la mâchoire inférieure                                | "   | 4   | 31   |
| Distance entre les deux naseaux                       | >>  | 4   | 9    |
| Distance entre le bout du mu-                         |     |     |      |
| seau et l'angle antérieur de                          |     |     |      |
| l'œil                                                 | I   | 8   | 31   |
| Distance entre l'angle postérieur                     |     |     |      |
| et l'oreille                                          | 23  | 5   | 33   |
| et l'oreille<br>Longueur de l'œil, d'un angle         |     |     |      |
| à l'autre                                             | "   | 2   | >>   |
| Distance entre les angles anté-                       |     |     |      |
| rieurs des yeux, en suivant                           |     |     |      |
| la courbure du chanfrein                              | 2)  | 10  | 10   |
| La même distance en ligne                             |     |     |      |
| droite                                                | 33  | 9   | 11   |
| Circonférence de la tête entre                        |     | 9   |      |
| les yeux et les oreilles                              | 4   | rr  | 6    |
| La longueur des oreilles n'a                          | 7   |     | _    |
| nu être mesurée, narce                                |     |     |      |
| pu étre mesurée, parce<br>qu'elles se sont affaissées |     |     |      |
| par le desséchement.                                  |     |     |      |
| par a acostenement.                                   |     |     |      |

|                                   | pi. | po. | lig. |
|-----------------------------------|-----|-----|------|
| Largeur de la base des oreilles,  |     |     |      |
| mesurée sur la courbure ex-       |     |     |      |
| térieure                          | 23  | 2   | 3    |
| Distance entre les deux oreilles, |     |     |      |
| prise dans le bas                 | 2)  | 9   | 2    |
| Longueur du cou                   | 1   | 20  | >>   |
| Circonférence du milieu du        |     |     |      |
| corps                             | 9   | 8   | 23   |
| Longueur du tronçon de la queue   | »   | 10  | 23   |
| Circonférence de la queue à son   |     |     |      |
| origine                           | 3)  | 10  | 4    |
| Hauteur des jambes, depuis la     |     |     |      |
| plante des pieds jusque sous      |     |     |      |
| la poitrine ou le ventre          | т   | 8   | 33   |
|                                   | 22  | 8   | 2)   |
| Largeur du haut de la jambe       | 7)  | 6   | 8    |
| Epaisseur                         |     | -   | _    |
| Largeur à l'endroit du talon      | >>  | 4   | 10   |
| Circonférence du métatarse        | 1   | 2   | 2)   |
| Largeur du pied de devant         | >>  | 7   | 8    |
| Largeur du pied de derrière       | >>  | 7   | >>   |
| Languar des alue mande cahote     | 22  | 3   | >>   |
| Largeur des plus grands sabots    |     |     |      |

Comme la figure du jeune hippopotame, que j'ai fait dessiner dans le cabinet de S. A. S. Mgr le prince de Condé, diffère de celle que M. Allamand a fait graver d'après la peau bourrée du cabinet de Leyde, et qu'elle ressemble plus à une nouvelle figure donnée par M. le docteur Klockner d'après une autre peau d'hippopotame du cabinet de Mgr le prince d'Orange, j'ai préféré de donner ici la figure de ce dernier hippopotame d'après celle de M. Klockner; et je crois devoir y joindre une note avec quelques observations du même auteur, que j'ai fait traduire du hollandois.

#### SUR L'HIPPOPOTAME.

Par M. le docteur KLOCKNER, d'Amsterdam.

\* Je m'étonne que M. de Buffon ne cite pas un passage remarquable de Diodore de Sicile, touchant l'hippopotame ou cheval de rivière, d'autant plus que cet auteur aucien y observe que la voix de cet animal ressemble au hennissement du cheval; ce qui peut-être lui a fait donner le nom d'hippopotame ou cheval de fleuve. M. de Buffon appuie son sentiment sur cette singularité des témoignages des auteurs anciens et des voyageurs modernes, et Diodore de Sicile doit certainement tenir le premier rang parmi les anciens, puisque non seulement il a voyagé lui-même en Égypte, mais qu'il passe encore, avec justice, pour un des meilleurs historiens de l'antiquité. Quoi

qu'il en soit, je placerai ici ce passage, où il est dii:

"Le Nil nourrit plusieurs espèces d'animaux, dont deux entre autres méritent de fixer notre attention, qui sont le crocodile et l'hippopotame... Celui-ci est long de cind coudées; il a les pieds fourchus comme les bêtes à cornes, et de chaque côté trois dents saillantes, plus grandes que les défenses d'un sanglier. La masse entière du corps ressemble beaucoup à celle de l'éléphant. Sa peau est très-dure et très-ferme, et peut-être plus que celle d'aucun autre animal. Il est amphibie, se tenant pendant le jour au fonc de l'eau, où il se meut et agit comme sur la terre même, où il vient la nuit pour paître l'herbe des campagnes. Si cet animal étoi plus fécond, il causeroit de grands dom mages à la culture des Égyptiens. La chasse de l'hippopotame exige un nombre de per sonnes qui cherchent à le percer avec de dagues de fer. On l'assaillit avec plusieur barques jointes eusemble, et on le frapp avec des harpons de fer, dont quelques-un ont des angles ou des acraux; on attache quelques-uns de ces dards une corde, et ou laisse ensuite l'animal se débattre jusqu'à c qu'il ait perdu ses forces avec son sang. Li chair en est fort dure, et de difficile diges tion. »

Voilà peut-être la meilleure descriptio que l'on trouve de cet animal chez les ar ciens; car Diodore ne s'est trompé que su le nombre des doigts.

\* Comme les feuilles précédentes étoiet déjà imprimées, j'ai reçu de la part d M. Schneider des observations récentes si cet animal, qui ont été rédigées par M. professeur Allamand, et publiées à Ainste dam au commencement de cette année 178 Voici l'extrait de ces observations:

« Ce que M. de Bulfon a dit de l'hippe potame dans son histoire naturelle étoit toce qu'on en pouvoit dire de plus exact dale temps qu'il écrivoit cet article. Il me paralors qu'il n'y manquoit qu'une planche qreprésentât mieux cet animal qu'il n'est iprésenté dans les figures que divers auteu en ont données. Je pris la liberté d'en ajoter une à la description de M. de Bulfoi faite d'après une peau bourrée qui est da le cabinet de l'université de Leyde deprplus d'un siècle.

« Deux années après, j'en donnai u meilleure; une peau récemment envoyée Cabinet de S. A. S. Mgr le prince d'Oran me servit de modèle. Elle avoit été trabien préparée par M. le docteur Klockne

l'accompagnai de quelques remarques inéressantes qui m'avoient été communiquées

ar M. le capitaine Gordon.

« Je royois que cela suffisoit pour faire ien connoître cet animal, lorsque le même I. Gordon m'envoya, au commencement e cette année 1780, deux dessins qui rerésentoient un hippopotame mâle et une melle, faits d'apres les animaux mêmes, in moment qu'on venoit de les turr. Je fus appé, en les comparant avec les figures le j'en avois données, et je vis clairement le la peau d'un si gros animal, quoique réparée et dressée avec tout le soin possile, étoit bien éloignée de représenter au ste son original: aussi n'hésitai-je pas à

ire graver ces deux dessins.

« M. Gordon a encore eu la bonté d'y indre des descriptions et de nouvelles obrvations tres-curieuses, qu'il a eu frélemment occasion de fairc. Son zèle infagable pour les nouvelles découvertes, et our l'avancement de l'histoire naturelle, l'a agagé à pénétrer beaucoup plus avant dans ntérieur de l'Afrique qu'il ne l'avoit fait core; et si les hippopotames sont devenus arcs aux environs du cap de Bonne-Espéluce, il les a trouvés tres-nombreux dans lieux où il a été. On n'en doutera pas and on saura que, pour sa part, il en a é neuf, et que, dans une chasse à laquelle a assisté avcc M. Plettenberg, gouverneur Cap, on en a tué vingt-un en quelques ures de temps, et que même ce ne fut 'à son intercession qu'on n'en fit pas un it is grand carnage. Cette chasse se fit sur la ière qu'il a nommée Plettenberg, à peu Mes à sept degrés de longitude à l'est du p, et à trente degrés de latitude méridiole. Le nombre de ces animaux doit donc re fort grand dans tout l'intérieur de l'Aque, où ils sont peu inquietés par les bitans. C'est là où il les faut voir pour bien connoître, et jamais personne n'en u une plus belle occasion que M. Gorn; aussi en a-t-il profité en les observant el ec les yeux d'un véritable naturaliste. En nnant l'extrait de ce qu'il m'en a écrit, suppose que le lecteur se souvient du ntenu des articles de cet ouvrage où il est std rlé de ces animaux.

«Lorsque les hippopotames sortent de u, ils ont le dessus du corps d'un brun uitre, qui s'éclaircit en descendant sur côtés, et se termine par une légère teinte couleur de chair; le dessous du ventre est in nchâtre : mais ces différentes couleurs viennent plus foncées partout lorsque leur peau se sèche. Dans l'intérieur et sur les bords de leurs oreilles, il y a des poils assez doux et d'un brun roussâtre; il y eu a aussi de la même couleur aux paupieres, et par-ci par-là quelques-uns sur le corps, particulierement sur le cou et les coies, mais qui sont plus courts et fort rudes.

« Les mâles surpassent toujours les femelles en grandeur, mais non pas d'un tiers, comme l'a dit Zerenghi, si l'on en excepte les dents incisives et canines, qui, dans la femelle, peuvent en effet être d'un tiers plus petites que dans le mâle. M. Gordon a tué une femelle dont la longueur du corps étoit de onze pieds, et le plus grand hippopotame mâle qu'il ait tué étoit long de onze pieds huit pouces neuf lignes. Ces dimensions different beaucoup de celles qu'a données Zerenghi : car, à en juger par les dimensions de la femelle qu'il a décrite, le mâle, d'un tiers plus grand, devoit être long de seize pieds neuf pouces; elles different plus encore de celles des hippopotames du lac de Tzana, dont quelques-uns, suivant M. Bruce, ont plus de vingt pieds en longueur. Des animaux de cette derniere grandeur seroient énormes; mais on se trompe facilement sur la taille d'un animal, quand on en juge uniquement en le voyant de loin et sans pouvoir le mesurer.

« Le nombre des dents varie dans les hippopotames, suivant leur âge, comme M. de Buffon l'a soupçonné: tous ont quatre dents incisives et deux canines dans chaque mâchoirc; mais ils diffèrent dans le nombre des molaires: celui dont j'ai donné la figure avoit trente-six dents en tout; M. Gordon en a vu un qui avoit vingt-deux dents dans la mâchoire supérieure, et vingt dans l'infèrieure, II m'a envoyé une tête qui en a dix-huit dans la mâchoire d'en bas, et dix-neuf dans celle d'en haut; mais ces dents suruuméraires ne sont ordinairement que de petites pointes qui précèdent les véritables molaires,

et qui sont peu fermes.

"La largeur de la partie de la mâchoire supérieure qui forme le museau est de seize pouces et un quart, et son contour, mesuré d'un angle de la gueule jusqu'à l'autre, est de trois pieds trois pouces; la lèvre supérieure avance d'un pouce par dessus l'inférieure, et cache toutes les dents: à côté des incisives antérieures d'en haut, il y a deux éminences charnucs, qui sont reçues dans deux cavités de la mâchoire inférieure quand la gueule se ferme.

« L'hippopotame a les yeux petits; leur plus long diamètre est de onze lignes, et leur largeur de neuf et demie; la prunelle est d'un bleu obscur, et le blanc de l'œil pa-

roît peu.

« La queue varie en longueur dans ces animaux : celui qui est représenté ici en avoit une de la longueur d'un pied trois pouces six lignes; son contour à son origine étoit d'un pied sept pouces; là, elle a une forme un peu triangulaire, et un des côtés est plat en dessous : ainsi, ayant un mouvement perpendiculaire, elle bouche exactement l'ouverture de l'anus; vers son milieu, ses côtés s'aplatissent; et son articulation lni permettant un mouvement horizontal, elle peut servir à diriger l'animal quand il nage. Au premier coup d'œil, elle paroît couverte d'écailles, mais qui ne sont que des rides de la peau; les bords extérieurs de eette queue semblent être des coutures arrondies.

« Le pénis tiré hors de son fourreau est long de deux pieds un pouce six lignes, et ressemble assez à celui du taureau; sa circonférence près du corps est de neuf pouces; et, à un pouce de son extrémité, elle est de trois pouces neuf lignes: quand il est toutà-fait retiré, sa pointe est recouverte par des anneaux charnus et ridés qui terminent le fourreau; c'est sur la base de ce fourreau, du côté de l'anus, que sont placés les mamelons. Dans plusieurs des hippopotames que M. Gordon a examinés, il a trouvé que le fourreau même étoit entièrement retiré en dedans du corps, anssi bien que le pénis, et que le ventre étoit tout-à-fait uni ; s'il paraissoit dans les autres, c'étoit par l'effet des mouvemens qu'ils avoient éprouvés quand on les avoit tirés à terre. Les testicules ne sont pas renfermés dans un scrotum extérieur; ils sont en dedans du corps, et ne paroissent point en dehors; on peut les sentir à travers l'épaisseur de la peau : ainsi tout ce qui appartient à ces parties est caché en dedans, excepté dans les temps dn rut.

"Dans la femelle, au dessous de l'entrée du vagin, est un follicule qui a environ deux pouces de profondenr, mais où l'on ne peut voir aueune ouverture en dedans; il ressemble assez à celui de l'hyène, excepté qu'il est au dessous de la valve, au lieu que, dans l'hyène, il est situé entre l'anus et la queue. L'hippopotame femelle n'a point de mamelles pendantes, mais seulement deux petits mamelons; quand on les presse, il en jaillit un lait doux et aussi bon que celui de la vache.

« Les os de ces animaux sont extrêmement

durs; dans un os de la cuisse, scié en travers, on trouva un canal long de cinq pouces, et de dix lignes en diamètre, asser ressemblant à la cavité où est la moelle; cependant il n'y en avoit point immédiate ment après la mort; mais on y vit ur corps fort dur, où l'on croyoit remarque du sang.

« La largeur du pied de devant est égale à sa longueur ; l'une et l'autre est de dir pouces : la plante du pied de derrière es tant soit peu plus petite; elle a neuf pouce neuf lignes dans ses deux dimensions. Se pieds sont propres pour nager; car les doigt peuvent se mouvoir, s'approcher les uns de autres, et se plier en dessous. Les ongles son un peu creux, comme les sabots des autre animaux. Le dessous du pied est une semell fort dure, séparée des doigts par une fent profonde; elle n'est pas horizontale, mai un peu en biais, eomme si l'animal, ele marchant, avoit plus pressé son pied d'ui côté que de l'autre : aussi les a-t-il tous un peu tournés en dehors. Comme il a le jambes courtes et les jointures pliables, peut appliquer et presser ses jambes contr le corps; ce qui lui facilite encore les moi vemens nécessaires pour nager. Aidé d quelques hommes, M. Gordon a roulé comme un tonneau, un grand hippopotam hors de l'eau, sur un terrain uni, sans qu les pieds fissent un obstacle sensible.

"Quoique les hippopotames passent un partie de leur vie dans l'eau, ils ont ceper dant le trou ovale fermé. Quand ils sont pa venus à toute leur grandeur, le plus gran diamètre de leur cœur est d'un pied....

« M. Gordon s'est assuré, par l'ouvertur de plusieurs hippopotames jeunes et adulte que ces animaux n'ont qu'un seul estomar et ne ruminent point, quoiqu'ils ne manger que de l'herbe qu'ils rendent en pelote mal broyée dans leurs excrémens.

"J'ai dit ci-devant, continue M. Allaman qu'il me paroissoit très-douteux que l'hippopotames mangeassent des poissons; présent je peux dire qu'il est presque ce tain qu'ils n'en mangent pas. Dans une tre taine de ces animaux dont M. Gordon a fi ouvrir les estomacs en sa présence, il n'y trouvé que de l'herbe, et jamais aucun res de poisson. J'ai dit aussi qu'il n'y avoit p d'apparence qu'ils entrassent dans la me on peut voir , dans l'endroit cité, les raiso que j'avois pour penser aiusi, et M. de Bi fon semble avoir été dans la mème idé Les nouvelles observations de M. Gordom'ont désabusé: il a tué un hippopotame

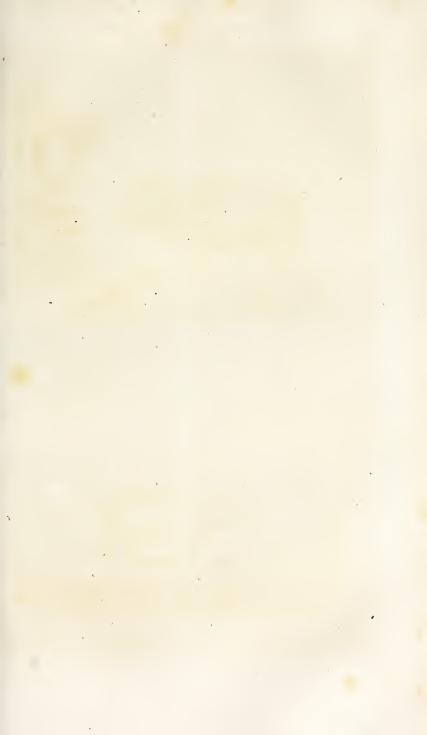

#### L'HIPPOPOTAME

Ordre des Pachydermes, Genre Hippopotame. / Cavier/

PI 97.





Ordre des Rongeurs. Genre Cabiai. / Cuvier/

l'embouchure de la rivière Gambous, où l'eau étoit salée; il en a vu dans la baie de Sainte-Hélène, et il en a vu sortir d'autres de la mer à deux lieues de toute rivière. A la vérité, ils ne s'éloignent pas beaucoup de terre; la nécessité d'y venir prendre leur nourriture ne le leur permet pas : ils vont le long des côtes d'une rivière à l'autre; cependant cela suffit pour prouver qu'ils peuvent vivre dans l'eau salée, et justifier en quelque façon ceux qui leur ont donné le nom de chevaux marins, aussi bien que-Kolbe qui suppose qu'ils vivent indifféremment dans les rivières et dans la mer. Ceux qui habitent dans l'intérieur du pays n'y vont vraisemblablement jamais : si ceux qui en sont près y entrent, ce n'est pas pour aller fort loin, à cause de la raison que je viens de dire, et cette même raison doit les engager à préférer les rivières.

"Lorsqu'ils se rencontrent au fond de l'eau, ils cherchent à s'éviter; mais, sur erre, il leur arrive souvent de se battre aure eux d'une manière terrible : aussi en voit-on fort peu qui n'aient pas quelques lents cassées, ou quelques cicatrices sur le orps; en se battant, ils se dressent sur eurs pieds de derrière, et c'est dans cette

ittitude qu'ils se mordent.

« Dans les lieux où ils sont peu inquiétés, ls ne sont pas fort craintifs; quand on tire ur eux ils viennent voir ce que c'est: mais, pand une fois ils ont appris à connoître 'effet des armes à feu, ils fuient devant les rommes en trottant pesamment comme les ochons; quelquefois même ils galopent, nais toujours pesamment : cependant un nomme doit marcher bien vite pour être en tat de les suivre. M. Gordon en a accomagné un pendant quelque temps; mais, puoiqu'il courût très-vite, si la course eût té plus longue, l'hippopotame l'auroit deancé.

"M. de Buffon a eu raison de révoquer n doute ce que disent quelques voyageurs les femelles hippopotames, c'est qu'elles ortent trois ou quatre petits: l'analogie l'a ouduit à regarder ce fait comme tres-susect; l'observation en démontre la fausseté. I. Gordon a vu ouvrir plusieurs femelles leines, et jamais il n'y a trouvé qu'un seul etit; il en a tiré un du corps de la n.ère, n'il a eu la bonté de m'envoyer: ce fœtus, ui étoit presque entièrement formé, étoit ong de trois pieds deux pouces; le cordon mbilical étoit parsemé de petits boutons le couleur rouge; ses ongles étoient mous t élastiques; on pouvoit déjà lui sentir les dents, et ses yeux avoient à peu près leur forme et toute leur grandeur. Dès qu'un jeune hippopotame est né, son instinct le porte à courir à l'eau, et quelquefois il s'y met sur le dos de sa mère.

« La chair de l'hippopotame, comme il a été dit ci-devant, est fort bonne au goût et très-saine; le pied rôti est surtout un morceau délicat, de même que la queue. Quand on fait cuire son lard, il surnage une graisse que les paysans aiment fort; c'est un remède qu'on estime beaucoup au Cap, en exagérant cependant ses qualités.

« Pour bien fixer nos idées sur la grandeur de ces animaux, et sur la proportion qu'il y a entre celle du mâle et de la femelle, je donnerai ici leurs dimensions telles qu'elles ont été prises par M. Gordon sur deux des plus grands sujets qu'il ait eu occasion de voir, quoiqu'elles diffèrent de celles qu'on peut prendre sur des peaux bourrées; on sera surpris qu'elles s'accordent si bien avec celles que Zerenghi a données : je les ai aussi vérifiées sur la peau d'un grand hippopotame mâle que S. A. S. Mgr le prince d'Orange a eu la bonté de me donner, pour être placée au cabinet des curiosités naturelles que j'ai formé dans l'université de Leyde. Cette peau, récemment envoyée du cap de Bonne-Espérance, est arrivée entiere et bien conservée; j'ai heureusement réussi à la faire dresser suivant le dessin que j'ai reçu de M. Gordon, de manière qu'elle offre, aussi exactement qu'il est possible, la figure de l'animal vivant. »

#### Dimensions d'un hippopotame male.

| 111                                                          |       |     |      |
|--------------------------------------------------------------|-------|-----|------|
| Longueur du corps, depuis l'ex-                              | oi. Į | 00. | lig. |
| trémité de la lèvre supérieure                               |       |     |      |
| jusqu'à l'origine de la queue 1                              | ľ     | 4   | 9    |
| Hauteur du train de devant en                                | _     |     |      |
| ligne droite                                                 | 5     | 27  | 33   |
| Hauteur du train de devant en suivant la rondeur             | -     |     |      |
| Hauteur du train de derrière en                              |       | 1   | "    |
| suivant la ligne droite                                      | 4     | 8   | 23   |
| Hauteur du train de derrière                                 | +     | J   |      |
| en suivant la courbure                                       | 5     | 7   | >>   |
| Longueur de la tête                                          | 2     | 8   | *    |
| Largeur de la poitrine depuis le                             |       |     |      |
| milieu des jambes                                            | 1     | 1   | 3)   |
| Largeur du derrière, depuis le                               |       |     |      |
| milieu des cuisses 2                                         | 2     | I   | 6    |
| Distance de la partie la plus basse du ventre au terrain., 2 |       | 2)  |      |
| Circonférence du corps mesurée                               |       | ,,  | 9    |
| On come once and cor is mesuree                              |       |     |      |

| 1/0                               |     | T. C. JE | DITO TROLD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ↑ ₹ pi.                           | po. | lig.     | pi. po.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| derrière les épaules10            | 5   | 6        | Contour des dents canines près                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Circonférence devant les jambes   |     |          | de leur base» 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| de derrière                       | 8   | >>       | The same of the sa |
| Circonférence du milieu du cou 6  | 8   | 6        | Dimensions d'une semelle hippopatame, t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Circonférence des jambes de       |     |          | le 22 janvier 1778, par M. le capita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| devant près la poitrine 3         | 4   | 4        | Gordon , dans l'eau salve , près de l'e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Circonférence près du poignet. 2  | >>  | 6        | bouchure de la rivière Gambous. Pe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Circonférence près du talon x     | 10  | 6        | parvenir du Cap à l'embouchure de ce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Circonférence des jambes de       |     |          | rivière dans la mer à l'est du Cap,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| derrière près du corps 4          | . 1 | 9        | emploie deux cents heures en voyage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Cir onférence au dessus du ge-    |     | J        | sur un chariot tiré par des boufs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| nou 3                             | 3   | >>       | pi. po.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Longueur de la queue 1            | 3   | 6        | Longueur du corps, depuis l'ex-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sa circonférence près de l'anus 1 | 7   | 33       | trémité de la levre supérieure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Longueur du fourreau du pénis,    | ,   |          | jusqu'à l'origine de la queue. 11 »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| comme il pend lorsque le pé-      |     |          | Hautenr du train de devant en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| nis est retiré en dedans »        | 4   | 2)       | ligue droite 3 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Longueur du pénis quand il est    | 7   |          | Hauteur en snivant la conrbure 4 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| hors de son fourreau, depuis      |     |          | Circonférence du train de der-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| la pointe jusqu'au corps 2        | r   | 6        | rière en ligne droite 3 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Longueur des dents canines de     | 77  |          | Circonférence en suivant la cour-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| la màchoire supérieure »          | 2   | 6        | bure 5 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Contour de ces dents près de      |     |          | Longueur de la tête 2 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| leur base»                        | 5   | 2)       | Distance de la plus basse partie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Longueur des dents incisives de   | 7   |          | du ventre au terrain 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| la nième machoire»                | 2   | ))       | Circonférence du corps derrière                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Contour de ces dents près de      |     |          | les épaules 9 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| leur base»                        | 3   | 6        | Circonférence devant les jambes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Longueur des dents canines de     |     |          | de derrière 9 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| la machoire inférieure, me-       |     |          | Circonférence du milieu du                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| surées suivant leur courbore. »   | 8   | 0        | corps 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Longueur des dents incisives »    | 7   | 9        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Longitudes delits incisives.      | ,   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                   |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### LE CABIAI.

CET animal d'Amérique n'avoit jamais parn en Europe, et c'est aux bontés de M. le duc de Bouillon que nous en devons la connoissance : comme ce prince est curieux d'animanx étrangers, il m'a quelquefois fait l'honneur de m'appeler pour les voir; et, par amour pour le bien, il nous en a donné plusieurs : celui-ci avoit été envoyé jenne, et n'étoit pas encore tout-à-fait adulte lorsque le froid l'a fait mourir. Nous avons donc été à portée de le connoître et de te décrire, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ce n'est point un cochon, comme l'ont prétendu les naturalistes et les voyagenrs; il ne lui ressemble même que par de petits rapports, et en diffère par de grands caractères : il ne devient jamais aussi grand ; le plus gros cabiai est à peine égal à un

cochon de dix-huit mois; il a la tête p courte, la gueu'e beaucoup moins fendi les dents et les pieds tout différens, membranes entre les doigts, point de que ni de défenses; les yeux plus grands, oreilles plus courtes; et il en diffère enc autant par le naturel et les mœurs que la conformation. Il habite souvent de l'eau. où il nage comme une loutre, y chere de même sa proie, et vient manger au be le poisson qu'il prend et qu'il saisit avec gueule et les ongles; il mange aussi grains, des fruits, et des caunes de suc Comme ses pieds sont longs et plats, il tient souvent assi- sur ceux de derrière. cri est plutôt un braiement comme celui l'ane, qu'un grognement comme celui cochon. Il ne marche ordinairement que

nuit, et presque toujours de compagnie, sans s'éloigner du bord des eaux : car, comme il court mal à cause de ses longs pieds et de ses jambes courtes, il ne pourroit trouver son salut dans la fuite; et, pour échapper à ceux qui le chassent, il se jette à l'eau, y plonge, et va sortir au loiu, ou bien il y demeure si long-temps, qu'on perd l'espérance de le revoir. Sa chair est grasse et ten re; mais elle a plutot, comme celle de la loutre, le goût d'un mauvais poisson que celui d'une bonne viande : cependant on a remarqué que la hure n'en étoit pas mauvaise; et cela s'accorde avec ce que l'on sait du castor, dont les parties antérieures ont le goût de la chair, tandis que les parties postérieures ont le goût du poisson. Le cabiai est d'un naturel tranquille et doux, il ne fait ni mal ni querelle aux autres animaux : on l'apprivoise sans peine ; il vient à la voix, et suit assez volontiers ceux qu'il councit et qui l'ont bien traite. On ne le nourrissoit à Paris qu'avec de l'orge, de la salade, et des fruits; il s'est bien porté tant qu'il a fait chaud. Il paroît, par le grand nombre de ses mamelles, que la femelle produit des petits en quantité. Nous ignorons le temps de la gestation, celui de l'accroissement, et par conséquent la durée de la vie de cet animal. Nos habitans de Cayenne pourront nous en instruire; car il se trouve assez communément à la Guiane aussi bien qu'au Brésil, aux Amazones, et dans toutes les terres basses de l'Amérique méridionale.

\* Nons n'avons que peu de chose à ajouter aux faits historiques, et rien à la description très-exacte que nous avons donnée de cet animal d'Amérique. M. de La Borde nous a seulement écrit qu'il est fort commun à la Guiane, et encore plus dans les terres

qui avoisinent le fleuve des Amazones, où le poisson est très-abondant : il dit que ces animaux vont toujours par couple, le mâle et la femelle, et que les plus grands pesent environ cent livres. Ils fuient les endroits habités, ne quittent pas le bord des rivieres; et s'ils aperçoivent quelqu'un ils se jettent à l'eau, sans plonger comme les loutres, mais toujours nageaut comme les cochons; quelquefois néammoins ils se laissent aller au fond de l'eau, et y restent mème assez long-temps. On en prend souvent de jeunes qu'on élève dans les maisons, où ils s'accoutument aisément à manger du pain, du mil, et des légumes, quoique, dans leur état de nature, ils vivent principalement de poisson. Ils ne fout qu'un petit. Ils ne sont nullement dangereux, ne se jetaut jamais ni sur les hommes ni sur les chiens. Leur chair est blanche; tendre, et de fort bon goût. Ce dernier fait semble contredire ce que disent les autres relateurs, que la chair du cabiai a plutôt le goût d'un mauvais poisson que celui d'une bonne viande. Cependant il se pourroit que la chair du cabiai vivant de poisson eût ce mauvais goût, et que celle du cabiai vivant de pain et de grain fût en effet très-bonne.

Au reste, comme nous avons eu à Paris cet animal vivant, et que nous l'avons gardé long-temps, je suis persuadé qu'il pourroit vivre dans notre climat; c'est par erreur que j'ai dit qu'il étoit mort de froid. J'ai été informé depuis qu'il supportoit fort bien le froid de l'hiver, mais que, comme on l'avoit enfermé dans un grenier, il se jeta par la fenètre et tomba dans un bassiu où il se noya; ce qui ne lui seroit pas arrivé s'il n'eût pas été blessé dans sa chute sur les bords du bassin.

### LE PORC-ÉPIC.

It ne faut pas que le nom de perc épineux, qu'ou a douné à cet animal dans la plupart des langues de l'Europe, nous induise en erreur, et fasse imaginer que le porc épic soit en effet uu cochon chargé d'épines; car il ne ressemble au cochon que par le grognement; par tout le reste il en differe autant qu'aucur autre animal, tant pour la figure que pour la conformation intén eure; au lieu d'une tête allongée, surmontée de longues orcilles, armée de dé-

fenses et terminée par un boutoir, au lien d'un pied fourchu et garni de sabots comme le cochon, le porc-épic a, comme le castor, la tête courte, deux grandes dents incisives en ayant de chaque mâchoire, nulles défenses ou dents cauines, le museau fendu comme les lievres, les oreilles rondes et aplaties, et les pieds armés d'ongles; au lieu d'un grand estomac avec un appendice en forme de capuchon, qui, dans le cochon, semble faire nuance entre les runnians et

les autres animaux, le porc-épic n'a qu'un simple estomac et un grand cœeum : les parties de la génération ne sont point apparentes au dehors, comme dans le cochon mâle; les testicules du porc-épic sont recélés au dedans et renfermés sous les aines; la verge n'est point apparente; et l'on peut dire que, par tous ces rapports, aussi bien que par la queue courte, la longue moustache, la levre divisée, il approche beaucoup plus du lièvre ou du castor que du cochon. Le hérisson, qui, comme le porc-épic, est armé de piquans, ressembleroit plus au cochon; car il a le museau long et terminé par une espèce de groin en boutoir : mais toutes ces ressemblances étant fort éloignées, et toutes les différences étant présentes et réelles, il n'est pas douteux que le porc-épic ne soit d'une espèce particulière et différente de celle du hérisson, du castor, du lièvre, ou de tout autre animal auquel on voudroit le comp rer.

Il ne faut pas non plus ajonter foi à ce que disent presque unanimement les voyageurs et les naturalistes, qui donnent à cet animal la faculté de lancer ses piquans à une assez grande distance et avec assez de force pour percer et blesser profondément; ni s'imaginer avec eux que ces piquans, tout séparés qu'ils sont du corps de l'animal, ont la propriété très-extraordinaire et toute particuliere de pénétrer d'eux-mêmes et par leurs propres forces plus avant dans les chairs, des que la pointe y est une fois entrée : ce dernier fait est purement imaginaire et destitué de tout fondement, de toute raison. Le premier est aussi fanx que le second : mais au moins l'erreur paroît fondée sur ce que l'animal, lorsqu'il est irrité ou seulement agité, redresse ses piquans, les remue, et que comme il y a de ces piquans qui ne tiennent à la peau que par une espèce de filet ou de pédicule délié, ils tombent aisément. Nous avons vu des porcsépics vivans, et jamais nous ne les avons vus, quoique violemment excités, darder leurs piquans. On ne peut donc Irop s'étonner que les auteurs les plus graves, tant anciens que modernes 1, que les voyageurs

1. MM. les anatomistes de l'Académie des Sciences. « Ceux des piquans, disent ils, qui étoient les « plus forts et les plus courts, étoient aisés à ar-« racher de la peau, n'y étant pas attachés ferme-« ment comme les autres; aussi sont ce ceux que « ces animaux (les porcs-épics) ont accontumé de « lancer contre les chasseurs, en secouant leur peau « comme font les chiens lorsqu'ils sortent de l'eau, « Clandien dit également que le porc épic est lui-« meme l'arc, le carquois et la fische dont il se sert

les plus sensés, soient tous d'accord sur un fait aussi faux. Quelques-uns d'entre eux disent avoir été eux-mêmes blessés de cette espèce de jaculation ; d'autres assurent qu'elle se fait avec tant de roideur, que le dard ou piquant peut percer une planche à quelques pas de distance. Le merveilleux, qui n est que le faux qui fait plaisir à croire, augmente et croît à mesure qu'il passe par un plus grand nombre de têtes; la vérité perd, au contraire, en faisant la même route; et, malgré la négation positive que je viens de graver an bas de ces deux faits, je suis persuadé qu'on écrira encore mille fois apres moi, comme on l'a fait mille fois auparavant, que le porc-épic darde ses pi quans, et que ces piquans, séparés de l'animal, entrent d'eux-mêmes dans le corps où leur pointe est engagée 2.

Le porc-épic, quoique originaire des climats les plus chauds de l'Afrique et des Indes, peut vivre et se multiplier dans des pays moins chauds, tels que la Perse, l'Espagne, et l'Italie. Agricola dit que l'espèce n'a été transportée en Europe que dans ces derniers siecles : elle se trouve en Espagne, et plus communément en Italie, surtout dans les montagnes de l'Apennin, aux environs de Rome; c'est de la que M. Mauduit, qui, par son goût pour l'histoire naturelle, a bien voulu se charger de quelques-unes de nos commissions, nous a envoyé celui qui a servi à M. Daubenton pour sa description.

« contre les chasseurs. » (Mémoires pour servir à l'histoire des animaux, tome III, page 114.)

La fable est le domaine des poetes, et il n'y a pas de reproches à faire à Claudien: mais les anatomistes de l'Académie ont eu tort d'adopter cette fable, apparennment pour citer Claudien; car on voit, par leur propre exposé, que le porcépic ne lance point ses piquans, et que seulement ils tombent lorsque l'animal se secoue.

2. 10 Il faut cependant excepter du nombre de ces voyageurs crédules le docteur Shaw. 2º Le P. Vincent-Marie ne dit point du tout que le porcépic lance des piquans; il assure seulement que quand il rencontre des serpens, avec lesquels il est toujours en guerre, il se met en boule, cachant ses pieds et sa tete, et se roule sur eux avec ses piquans jusqu'à leur ôter la vie, sans courir risque d'être blessé. Il ajoute un fait que nous croyons très-vrai, c'est qu'il se forme dans l'estomac du porc-épic des bézoards de différentes sortes : les uns ne sont que des amas de racines enveloppées d'une croute; les autres, plus petils, paroissent être pétris de petites pailles et de poudre de pierre; et les plus petits de tous, qui ne sont pas plus gros qu'une noix, paroissent pétrifiés en entier: ces derniers sont les plus estimés. Nous ne doutons pas de ces faits, ayant trouvé nons-même un bézoard de la première sorte, c'est-à-dire une égagropile, dans l'estomac du porc-épic qui nous a été envoyé d'Italie.

## LE PORC-ÉPIC

# Ordre des Rongeurs. Genre Porc-Epic./Cavier/





LE PORC-ÉPIC DE MALACA
Ordre des Rongeurs....id...id...



Nous avons cru devoir donner la figure de ce porc-épic d'Italie, aussi bien que celle du porc-épic des Indes: les petites différences qu'on peut remarquer entre les deux sont de légères variétés indépendantes du climat, ou peut-être ne sont que des différences purement individuelles.

Pline et tous les naturalistes ont dit, d'après Aristote, que le porc-épic, comme l'ours, se cachoit pendant l'hiver, et mettoit bas au bout de trente jours. Nous n'avons pu vérifier ces faits; et il est singulier qu'en Italie, où cet animal est commun, et où de tout temps il y a eu de bons physiciens et d'excellens observateurs, il ne se soit trouvé personne qui en ait écrit l'histoire. Aldrovande n'a fait sur cet article, comme sur beaucoup d'autres, que copier Gesner; et MM. de l'Académic des Sciences, qui ont décrit et disséqué huit de ces animaux, ne disent presque rien de ce qui a rapport à leurs habitudes naturelles : nous savons seulement, par le témoignage des voyageurs et des gens qui en ont élevé dans des ménageries, que, dans l'état de domesticité, le porc-épic n'est ni féroce ni farouche, qu'il n'est que jaloux de sa liberté; qu'à l'aide de ses dents de devant, qui sont fortes et tranchantes comme celles du castor, il coupe les bois et perce aisément la porte de sa loge. On sait aussi qu'on le nourrit

aisément avec de la mie de pain, du fromage, et des fruits; que, dans l'état de liberté, il vit de racines et de grains sauvages; que quand il peut entrer dans un jardin, il y fait un grand dégât et mange les légumes avec avidité; qu'il devient gras, comme la plupart des autres animaux, vers la fin de l'été; et que sa chair, quoiqu'un peu fade, n'est pas mauvaise à manger.

En considérant la forme, la substance, et l'organisation des piquans du porc-épic, on reconnoît aisément que ce sont de vrais tuyaux de plumes, auxquels il ne manque que les barbes pour être de vraics plumes : par ce rapport il fait la nuance entre les quadrupèdes et les oiseaux. Ces piquans, surtout ceux qui sont voisins de la queue, sonnent les uns contre les autres lorsque l'animal marche; il peut les redresser par la contraction du muscle peaussier, et les relever à peu près comme le paon ou le coq d'Inde relèvent les plumes de leur queue. Ce muscle de la peau a donc la même force et est à peu près conformé de la même façon dans le porc-épic et dans certains oiseaux. Nous saisissons ces rapports, quoique assez fugitifs: c'est toujours fixer un point dans la nature, qui nous fuit et qui semble se jouer, par la bizarrerie de ses productions, de ceux qui veulent la connoître.

## LE PORC-ÉPIC DE MALACA.

Nous avons parlé et donné la figure d'un porc-épic des Indes orientales 1, et nous avons dit que ce porc-épic ne nous paroît être qu'une variété de l'espèce du porc-épic d'Italie : mais il existe dans les contrées méridionales de notre continent, et particulièrement à Malaca, une autre espèce de porc-épic que nous avons fait dessiner vivant chez M. Aubry, curé de Saint-Louis, et dont nous donnons ici la description. Nous en avons vu un tout semblable, aussi vivant, entre les mains d'un marchand d'animaux, qui le fai oit voir à Paris au mois d'octobre 1777. Cette espèce diffère de l'espèce commune par plusieurs caractères trèssensibles, et surtout par la forme et la longueur de la queue : elle est terminée par un bouquet de poils longs et plats, ou plutôt

de petites lanières blanches semblables à des rognures de parchemin; et la queue. qui porte cette houppe à son extrémité, est nue, écailleuse, et peut avoir le tiers de la longueur du corps, qui est de quinze à seize pouces. Ce porc-épic de Malaca est plus petit que celui d'Europe; sa tète est néanmoins plus allongée, et son museau, revêtu d'une peau noire, porte des moustaches de cinq à six pouces de longueur. L'œil est petit et noir; les oreilles sont lisses, nues et arrondies. Il y a quatre doigts réunis par une membrane aux pieds de devant, et il n'y a qu'un tubercule en place du cinquième ; les pieds de derrière en ont cinq, réunis par une membrane plus petite que celle des pieds de devant. Les jambes sont couvertes de poils noirâtres; tout le dessous du corps est blanc. Les flancs et le dessus du corps sont hérissés de piquaus

<sup>1.</sup> Voyez l'article de l'urson.

moins longs que ceux du porc-épic d'Italie, mais d'une forme toute particulière, étant un peu aplatis et sillounés sur leur longueur d'une raie en gouttiere. Ces piquans sont blancs à la pointe, noirs dans leur milieu, et plusieurs sont noirs en dessus et blancs en dessous : de ce mélange résulte un reflet ou un jeu de traits blancs et noirâtres sur tont le corps de ce porc-épic.

Cet animal, comme ceux de son genre, que la nature semble n'avoir armé que pour la défensive, n'a de même qu'un instinct repoussant et farouche. Lorsqu'on l'approche, il trépigne des pieds, et vient eu s'ensant présenter ses piquans, qu'il hérisse et secoue. Il dort beaucoup le jour, et n'est bien éveillé que sur le soir. Il mange assis et tenant entre ses pattes les pommes et autres' fruits à pepin, qu'il pele avec les dents; mais les fruits à noyau, et surtout l'abricot, lui plaisent davantage: il mange aussi du melon, et il ne boit jamais.

### LE COENDOU.

Dans chaque article que nous avons à traiter, il se présente toujours plus d'erreurs à détruire que de vérités à exposer : cela vient de ce que l'histoire des animaux n'a, dans ces derniers temps, été traitée que par des gens à préjugés, à méthodes, et qui prenoient la liste de leurs petits systèmes pour les registres de la nature. Il n'existe en Amérique aucun des animaux du climat chaud de l'ancien continent, et réciproquement il ne se trouve sous la zone brûlante de l'Afrique et de l'Asie aucun de ceux de l'Amérique méridionale. Le porc-épic est, comme nous l'avons dit, originaire des pays chauds de l'ancien monde; et, ne l'ayant pas trouvé dans le nouveau, on n'a pas laissé de donner son nom aux animaux qui ont paru lui ressembler, et particulièrement à celui dont il est ici question. D'autre côté, l'on a transporté le coendou d'Amérique aux Indes orientales; et Pison, qui vraisemblablement ne connoissoit point le porcépic, a fait graver dans Bontius, qui ne parle que des animaux du midi de l'Asie, le coendou d'Amérique sous le nom et la description du vrai porc-épic, en sorte qu'à la première vue on seroit tenté de croire que cet animal existe également en Amérique et en Asie : cependant il est aisé de reconnoître, avec un peu d'attention, que Pison, qui n'est ici, comme presque partout ailleurs, que le plagiaire de Marcgrave, a nou seulement copié sa figure du coendou pour l'insérer dans son Histoire du Bresil, mais qu'il a cru devoir la copier encore pour la transporter dans l'ouvrage de Bontius, dont il a été le rédacteur et l'éditeur. Ainsi, quoiqu'on trouve dans Boutius la figure du coendon, l'on ne doit pas en conclure qu'il existe à Java ou dans les autres

parties de l'Asie méridionale, ni prendre cette figure pour celle du porc-pic, auquel en effet le cocudou ne ressemble que parce qu'il a comme lui des piquaus.

C'est à Ximenès, et ensuite à Hernandès, que l'on doit la première connoissance de cet animal; ils l'ont indiqué sous le nom de hoitztlacuatzin que lui donnoient les Mexicains. Le tlacuatzin est le sarigue, et hoitzt lacuatzin doit se traduire par sarigue epineux. Ce nom avoit été mal appliqué, car ces animaux se ressemblent assez peu: aussi Marcgrave n'a point adopté cette dénomination mexicaine, et il a donué cet animal sons son nom brasilien cuandu, qui doit se prononcer couandou. La seule chose qu'on puisse reprocher à Marcgrave, c'estde n'avoir pas reconnu que son cuandu du Brésil étoit le même animal que l'hoitztlacuatzin du Mexique, d'autant que sa description et sa figure s'accordent assez avec celles de Hernandès, et que de Laët, qui a été l'éditeur et le commentateur de l'ouvrage de Marcgrave, dit expressément que le tlacuatzin épineux de Ximenès et le cuandu ne sont vraisemblablement que le même animal. Il paroît, en rassemblant le peu de notices éparses que nous out données les voyagenrs sur ces animaux, qu'il y en a deux variétés, que les natura'istes ont, d'après Pison, insérées dans leurs listes comme deux espèces différentes, le grand et le petit cuandu : mais ce qui prouve d'abord l'erreur on la négligence de Pison, c'est que, quoiqu'il donne ces coendous dans deux articles séparés et éloignés l'un de l'autre, et qu'il paroisse les regarder comme étant deux espèces différentes, il les représente cependant tous deux par la même figure; ainsi nous nous croyons bien fondés

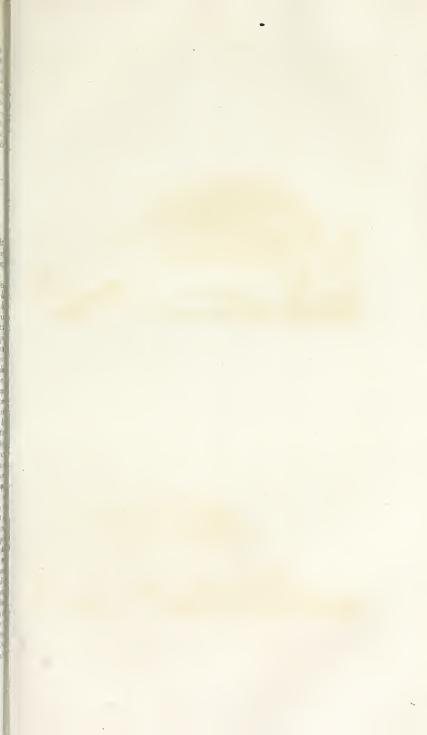

#### LE COENDOU

# Ordre des Rongeurs. Genre Porc-Epic. (Cuvier)

Pl. 100.





LE COENDOU À LONGUE QUEUE Ordre des Rongeurs.....id...id...

à prononcer que ces deux n'en font qu'un. Il y a aussi des naturalistes qui non seulement ont fait deux espèces du grand et du petit coendou, mais en ont encore séparé l'hoitztlacuatzin, en les donnant tous trois pour des animaux différens; et j'avone que quoiqu'il soit très - vraisemblable que le coendou et l'hoitztlacuatzin sont le même animal, cette identité n'est pas aussi certaine que celle du grand et du petit coendou.

Quoi qu'il en soit, le coendou n'est point le porc-épic ; il est de beaucoup plus petit ; il a la tête à proportion moins lougue et le museau plus court; il n'a point de panache sur la tète, ni de fente à la levre supérienre; ses piquans sont trois on quatre fois plus courts et beaucoup plus menus; il a une longue queue, et celle du porc-épic est trescourte; il est carnassier plutôt que frugivore, et cherche à surprendre les oiseaux, les peti's animaux, les volailles, au lieu que le porc-épic ne se nourrit que de légumes, de racines et de fruits. Il dort pendant le jour comme le hérisson, et court pendant la uuit . il monte sur les arbres , et se retient aux branches avec sa queue; ce que le porc-épic ne fait ni ne pourroit faire. Sa chair, disent tous les voyageurs, est trèsbonne à manger : on pent l'apprivoiser. Il demeure ordinairement dans les lieux élevés, et on le trouve dans toute l'étendue de l'Amérique, depuis le Brésil et la Guiane jusqu'à la Louisiane et aux parties méridionales du Canada, au lieu que le porc-épic ne se trouve que dans les pays chands de l'ancien continent.

En transportant le nom du porc-épic au coeudou, on lui a supposé et transmis les mêmes facultés, celle surtout de lancer ses

1. Ce fait, assuré par Marcgrave et Pison, n'est pas certain; car Hernandès dit, au contraire, que l'hoitzilacuatzin se nourrit de fruits.

piquaus. Il est étonnant que les naturalistes et les voyageurs s'accordent sur ce fait, et que Pison, qui devoit être moins superstitieux qu'aucun autre, puisqu'il étoit médecin, dise gravement que les piquans du coendou entrent d'eux-mêmes et par leur propre force dans la chair, et percent le corps jusqu'anx viscères les plus intimes. Ray est le seul qui ait nié ces faits, quoiqu'ils parois. sent évidemment absurdes. Mais que de choses absurdes ont été niées par des gens sensés, et qui cependant sont tous les jours affirmées par d'autres gens qui se croient encore plus sensés!

\* La Guiane fournit deux espèces de coendous. Les plus grands pesent douze à quinze livres. Ils se tienneut sur le hant des arbres et sur les lianes qui s'élevent ju qu'aux plus hautes branches. Ils ne mangent pas le jour. Leur odeur est très-forte, et on les sent de fort loin. Ils font leurs petits dans des trous d'arbres, au nombre de deux. Ils se nourrissent des feuilles de ces arbres, et ne sont pas absolument bien communs. Leur viande est fort boune; les nègres l'aiment autant que celle du paca. Suivant M. de La Borde, les deux espèces ne se mêlent pas : on ne les trouve deux à deux que quand ils sont en chaleur; daus les autres temps ils sont seuls, et les femelles ne quittent jamais l'arbre où elles font leurs petits. Ces animaux mordent quand on s'y expose, sans cependant secrer beaucoup.

Ceux de la petite espèce penvent peser six livres. Ils ne sont pas plus nombreux que les autres. Les tigres leur font la guerre, et on ne les trouve jamais à terre pendant le jour.

Nous avons parlé de ces deux espèces de

coendous, lesquelles existent en effet dans les climats chauds de l'Amérique méridionale.

# LE COENDOU A LONGUE QUEUE.

Un autre animal à piquans, qui ne nous étoit pas connu, a été apporté de Cayenne à Paris avec la collection de M. Malouet, intendant de cette colonie.

Il est plus grand que le coendou.

pi. po. lig. Sa longueur, du bout du musean à l'origine de la queue,

est de..... Longueur de la queue.....

Il est couvert de piquans noirs et blancs à la tête, sur le corps, les jambes et une partie de la queue; et sa longue queue le distingue de toutes les autres espèces de ce genre. Elle n'a pas de houppe ou bouquet de piquans à son extrémité, comme celle des autres porcs-épics.

Le diametre de la queue, me-urée à son origine, est de vingt-une lignes; elle va en diminuant et finit en pointe. Il n'y a sur

cette queue d'autres piquans que ceux de l'extrémité du tronc, qui s'étendent jusqu'au milieu de la queue; elle est noirâtre et couverte d'écailles depuis ce milieu jusqu'à son extrémité; et le dessous de cette queue jusqu'an milieu, c'est-à-dire jusqu'à l'endroit où s'étendent les piquans, est couvert de petits poils d'un brun clair. Le reste est garni d'écailles en dessus comme en dessous.

La tête de ce coendou ressemble plus à celle du porc-épic de Malaca qu'à toute autre; cependant elle est un peu moins allongée : les plus grands poils des moustaches, qui sont noirs, ont quatre pouces

cinq lignes de longueur.

Les oreilles, nues et sans poil, ont quelques piquans sur le bord. Au reste, il n'a pas les piquans aussi grands que les porcs-épics d'Italie, et par ce caractere il se rapproche du coendou. La pointe de ces piquans est blanche, le milieu noir, et ils sont blancs à l'origine : ainsi le blanc domine sur le

noir.

Les plus longs piquans sur le corps ont ...... » Sur les jambes de devant.... » 6 Sur celles de derrière...... » 10

Il y a quelques poils longs de deux pouces et demi, interposés entre les piquans, sur le hant des jambes de devant et de derrière.

Il n'y a point de membrane entre les doigts des pieds de devant, qui sont au nombre de quatre. Ceux de derrière ont cinq doigts, mais le pouce est peu excédant; ces doigts sont couverts de poils bruns et courts : les ongles sont bruns, courbes, et en gouttière.

C'est à ce coendou à longue quene que nous croyons devoir rapporter ce que M. Roume de Saint-Laurent a écrit dans les notices qu'il a bien voulu nous adresser des objets qui composent sa riche collection d'histoire naturelle.

« Ce coendou, dit-il, qui est un individu jenne, m'est venu de l'île de la Trinité; sa longueur est d'environ un pied. La queue a dix pouces de long; elle est couverte de piquans sur la moitić de sa longueur, où ils finissent en se raccourcissant par gradation: le reste de la queue est recouvert par une peau grise, remplie de rides transversales très-près les unes des autres, et très-profondes. Les piquans les plus longs ont environ deux pouces un quart; ils sont blancs à leur origine et à leur extrémité, et noirs au milieu. Le poil ne se laisse apercevoir que sur le ventre, où les piquans sont très-courts : les moustaches sont déliées, noires, et ont environ trois pouces de longueur. Le plus grand des ongles des quatre doigts de devant a cinq lignes de longueur, ceux des pattes de derrière sont de la même longueur; il n'a que quatre doigts onglés aux pattes de derricre, avec un tubercule un pen plus allongé que celui des pattes de devant. Cet individu diffère de celui décrit dans l'Histoire naturelle de M. de Buffon, en ce qu'il a la queue plus longue à proportion et en partie nue, qu'il n'a que quatre doigts onglés derrière, que les ongles paroissent moins grands que ceux de l'animal représenté dans ce même ouvrage, et qu'il n'a pas le corps garni de poils plus longs que les piquans : les bouts des piquans de celui-ci sont blancs, et ceux du premier sont noirs. »

### L'URSON.

CET animal n'a jamais été nommé : placé par la nature dans les terres désertes du nord de l'Amérique, il existoit indépendant, éloigné de l'homme, et ue lui appartenoit pas même par le nom, qui est le premier signe de son empire. Hudson ayant déconvert la terre où il se trouve, nous lui donnerous un nom qui rappelle celui de son premier maître, et qui indique en même temps sa nature poignante et hérissée; d'ailleurs il étoit nécessaire de le nommer, pour ne pas le confondre avec le porc-épic ou le coendou,

auxquels il ressemble par quelques carac tères, mais dont cependant il differe assez à tous autres égards pour qu'on doive le regarder comme une espèce particulière et appartenant au climat du Nord, comme les autres appartiennent à celui du Midi.

MM. Edwards, Ellis, et Catesby ont tous trois parlé de cet animal. Les figures données par ces deux premiers auteurs s'accordent avec la nôtre, et nous ne doutons pas que ce ne soit le même animal; nous sommes même très-portés à croire que celui dont Seba

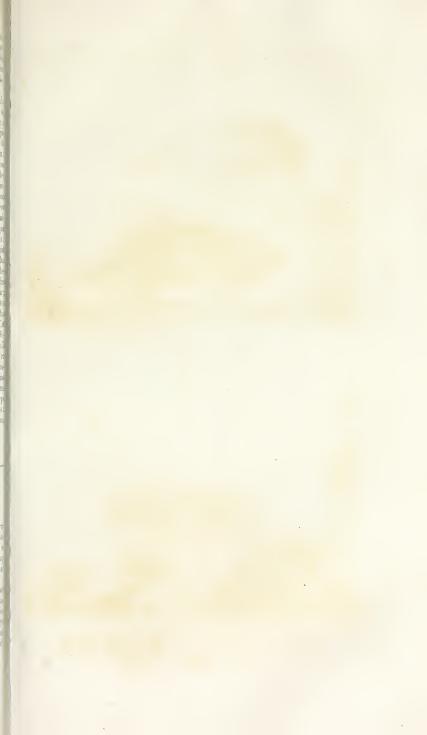

#### 1. L'URSON Ordre des Rongeurs. Genre Pore-Epic (Cavier) 2. LE TENREC

Ordre des Carnassiers. Famille des Insectivores. Genre Tenrec (l'anier)





DE TENDRAC

Ordre des Carnassiers. Famille des Insectivores.

Genre Tenrec. / tanier /

L'URSON.

donne la figure et la description sous le nom de porc-épic singulier des Indes orientales, et qu'ensuite MM. Klein, Brisson, et Linnæus ont chacun indiqué dans leurs listes par des caractères tirés de Seba, pourroit être le même animal que celui dont il est ici question. Ce ne seroit pas, comme on l'a vu, l'unique et première fois que Seba auoit donné pour orientaux des animaux d'Amérique; cependant nous ne pouvons pas l'assurer pour celui-ci comme nous l'avons fait pour plusieurs autres animaux : tout ce que nons pouvous dire, c'est que les ressemblances nous paroissent grandes, et les différences assez légères, et que comme l'on a peu vu de ces animaux, il se pourroit que ces mêmes différences ne fussent que des variétés d'individu à individu, ou même du mâle à la femelle.

L'urson auroit pu s'appeler le castor épineux: il est du même pays, de la même grandeur, et à peu près de la même forme

de corps; il a, comme lui, à l'extrémité de chaque mâchoire, deux dents incisives. Iongues, fortes, et tranchantes. Indépendamment de ses piquaus, qui sont assez courts et presque cachés dans le poil, l'urson a, comme le castor, une double fourrure, la première de poils longs et doux, et la seconde d'un duvet ou feutre encore plus donx et plus mollet. Dans les jeunes, les piquans sont à proportion plus grands, plus apparens, et les poils plus conts et plus rares, que daus les adultes ou les vieux.

Cet animal fuit l'eau et craint de se mouiller; il se retire et fait sa bauge sous les racines des arbres creux. Il dort beaucoup, et se nourrit principalement d'écorce de genièvre: en hiver, la neige lui sert de boisson; en été, il boit de l'eau et lape comme un chien. Les sauvages mangent sa chair, et se servent de sa fourrure, après en avoir arraché les piquans, qu'ils emploient au lieu d'épingles et d'aiguilles.

#### LE TANREC ET LE TENDRAC.

Les tanrecs ou tendracs sont de petits animaux des Indes orientales, qui ressemblent un peu à notre hérisson, mais qui cependant en différent assez pour constituer des espèces différentes: ce qui le prouve, indévendamment de l'inspection et de la combaraison, c'est qu'ils ne se mettent point en poule comme le hérisson, et que dans les uèmes endroits où se trouvent les tanrecs, omme à Madagascar, on y trouve aussi des derissons de la même espèce que les nòres, qui ne portent pas le nom de taurec, nais qui s'appellent sora.

Il paroit qu'il y a des tanrecs de deux esèces, ou peut-être de deux races différenes: le premier, qui est à peu près grand
omme notre hérisson, a le museau à proortion plus long que le second; il a aussi
s oreilles plus apparentes et beaucoup moins
e piquans que le second, auquel nous avons
onné le nom de tendrac pour le distinguer
u premier. Ce tendrac n'est que de la graneur d'un gros rat; il a le museau et les
reilles plus courtes que le tanrec. Celui-ci
st couvert de piquans plus petits, mais
ussi nombreux que ceux du hérisson: le
endrac, au contraire, n'en a que sur la
ète, le cou, et le garrot; le reste de son

corps est couvert d'un poil rude, assez semblable aux soies du cochon.

Ces petits animaux, qui ont les jambes très-courtes, ne peuvent marcher que fort lentement; ils grognent comme les pourceaux, ils se vautrent comme eux dans la fange; ils aiment l'eau et y séjournent plus long-temps que sur la terre : on les prend dans les petits canaux d'eau salée et dans les lagunes de la mer. Ils sont très-ardens en amour et multiplient beaucoup. Ils se creusent des terriers, s'y retirent et s'engourdissent pendant plusieurs mois : dans cet <mark>état de torpeur, leur poil tombe, et il</mark> renaît après leur réveil. Ils sont ordinairement fort gras, et quoique leur chair soit fade, longue et mollasse, les Indiens la trouvent de leur goût, et en sont même fort friands.

#### Sur le Tanrec.

\*M. de Bruguières, médecin du roi, trèshabile botaniste, qui a été envoyé pour faire des recherches d'histoire naturelle aux terres australes en 1772, nous a donné un petit animal que nous avons reconnu pour êtr un jenne tanrec, et que nous avons fait graver. On a vu la figure du tanrec adulte.

La figure du jeune tanrec dont nous parlons ici, est de grandeur naturelle, et ne differe de l'antre que par sa petitesse et par trois bandes blanchâtres qui nous paroissent être la livrée de ce jenne animal. La première de ces bandes s'étend depuis le museau tout le long de la tête, et continue sur le cou et sur l'épine du dos; les deux autres bandes sont chacune snr les flancs; et comme tous les autres caractères, notamment la forme du museau, les longs poils parsemés sur le corps, la conleur noire des piquans, etc., se trouvent, dans ce petit taurec, semblables à ceux du grand, nous avons cru être fondés à n'en faire qu'une seule et même espèce.

Sur le Tendrac.

\* Nous donnons ici la figure d'un trespetit tendrac qui a été envoyé de l'île de France, par M. Poivre, à M. Aubry, curé de Saint-Louis: il ne nous paroît différer de notre tendrac que par sa petitesse et par quelques bandes blanches qui semblent être la livrée de cet animal fort peune. On a écrit à M. le curé de Saint-Louis qu'ilu se trove à Madagascar, et que les François de cette contrée le connoissent sous le nom de rat-épic. Voici les dimensions et la courte description de ce très-petit animal:

Longueur du corps entier, depuis le bout du nez jusqu'à

|                                   | pi.       | po. | lig. |
|-----------------------------------|-----------|-----|------|
| l'extrémité du corps près l'a-    | 1         | -   | ,    |
| nus                               | >>        | 3   | 2    |
| Distance du hout du nez à l'œil   | 22        | >>  | 6    |
| Distance entre l'œil et l'oreille | a         | ćc  | 3    |
| Longueur de la tête depuis le     |           |     |      |
| bout du nez jusqu'à l'occiput     | 9>        | >>  | 11   |
| Longueur des piquans              | 3)        | >>  | 4    |
| Longueur des grands ongles des    |           |     |      |
| pieds de devant                   | <b>))</b> | >>  | 2    |
| Longueur des grands ongles des    |           |     |      |
| pieds de derrière                 | 33,       | >>  | 1    |
|                                   |           |     |      |

Cet animal a le museau très-allongé et presque pointu; sa tête est couverte d'un poil d'un roux noirâtre, et le corps, qui est convert du même poil, porte une grande quantité de piquans d'un blanc jaunatre, qui semblent se réunir par bandes irrégulieres. On remarque au dessus du nez une bande d'un blanc jaunâtre, qui s'étend jusqu'au commencement du dos, et se termine en pointe à ses deux extrémités : cette bande blanche est du mème poil que le brun du corps et des côtés de la tête; ce poil est assez rude, mais cependant fort délié en comparaison des piquans. Le dessous du cou et du corps est d'un blanc jaune, ainsi que les jambes et les pieds, qui sont néanmoins un peu mèlés de brun. Les plus grands poils des moustaches ont huit lignes de longueur. Les pieds ont chacun cinq doigts, et l'on ne voit dans ce très-petit animal aucune apparence de queue.

### LA GIRAFE.

La girafe est un des premiers, des plus beaux, des plus grands animanx, et qui, sans être nuisible, est en même temps l'un des plus inutiles. La disproportion énorme de ses jambes, dont celles de devant sont une fois plus longues que celles de derrière, fait obsta le à l'exercice de ses forces : son corps n'a point d'assiette, sa démarche est vacillante, ses mouvemens sont lents et contraints; elle ne peut ni fuir ses ennemis dans l'état de liberté, ni servir ses maîtres dans l'état de domesticité : aussi l'espèce en est peu nombreuse, et a toujours été confinée dans les déserts de l'Ethiopie et de quelques autres provinces de l'Afrique méridionale et des Indes. Comme ces contrées étoient inconnués des Grecs, Aristote ne fait

aucune mention de cet animal; mais Pline en parle, et Oppien le décrit d'une manière qui n'est point équivoque. Le camelopardalis, dit cet auteur, a quelque ressemblance au chainean; sa peau est tigrée comme celle de la panthere, et son cou est long comme celui du chameau; il a la tête et les oreilles petites, les pieds larges, les jambes longues, mais de hauteur fort inégale; celles de devant sont beaucoup plus élevées que celles de derrière, qui sont fort courtes et semblent ramener à terre la croupe de l'animal : sur la tête, près des oreilles, il y a deux éminences semblables à deux petites cornes droites : au reste, il a la bouche comme un cerf, les dents petites et blanches, les yeux brillans, la queue courte et garnie de poils noirs a son

LA GIRAFFE

Ordre des Ruminants. Genre Giraffe / Gusier /

PI. 102.





trémité. En ajoutant à cette description Oppien celle d'Héliodore et de Strabon, in aura déjà une idée assez juste de la gife. Les ambassadeurs d'Éthiopie, dit Hédore, amenèrent un animal de la granor d'un chameau, dont la peau étoit mariée de taches vives et de couleurs brillans, et dont les parties postérieures du corps oient beaucoup trop basses, ou les parties térieures beaucoup trop élevées; le cou oit menu, quoique partant d'un corps asz épais; la tête étoit semblable pour la rme à celle du chameau, et pour la graneur n'étoit guère que du double de celle l'autruche; les yeux paroissoient teints e différentes couleurs. La démarche de cet nimal étoit différente de celle de tous les itres quadrupèdes, qui portent en marchant urs pieds diagonalement, c'est-à-dire le ied droit de devant avec le pied gauche de errière ; au lieu que la girafe marche l'amle naturellement en portant les deux pieds auches et les droits ensemble. C'est un auial si doux, qu'on peut le conduire partout ù l'on veut avec une petite corde passée utour de la tête. Il y a, dit Strabon, une raude bête en Éthiopie, qu'on appelle cavelopardalis, quoiqu'elle ne ressemble en ien à la panthere, car sa peau n'est pas parquée de même : les taches de la panhere sont orbiculaires, et celles de cet aniual sont longues et à peu près semblables celles d'un jeune faon ou jeune cerf qui encore la livrée. Il a les parties postérieues du corps beaucoup plus basses que les ntérieures, en sorte que vers la croupe il l'est pas plus haut qu'un bœnf, et vers les paules il a plus de hauteur que le chameau. l juger de sa légèreté par cette disproporion, il ne doit pas courir avec bien de la itesse. Au reste, c'est un animal doux qui ie fait aucun mal, et qui ne se nourrit que l'herbes et de feuilles.

Le premier des modernes qui ait ensuite fonne une boune description de la girafe est Belon. « J'ai vu, dii-il, au château du Caire animal qu'ils nomment vulgairement zurapa: les Latins l'ont anciennement appelé zamelopardalis, d'un uom composé de léozard et chameau; car il est bigarré des taches d'un léopard, et a le cou long comme un chameau: c'est une bête moult belle, de la plus douce nature qui soit, quasi comme une brebis, et autant antiable que nulle autre bête sauvage. Elle a la tête presque semblable à celle d'un cerf, hormis la grandeur, mais portaînt de petites cornes mousses de six doigts de long, couvertes de poil; mais

en tant où il y a distinction de mâle à la femelle, celles des males sont plus longues : mais au demeurant, en tant le mâle que la femelle out les oreilles grandes comme d'une vache, la langue d'un bœuf et noire, n'ayant point de dents dessus la mâcheliere; le cou long, droit et grêle; les crins déliés et ronds; les jambes grèles, hautes, et si basses par derrière, qu'elle semble être debout; ses pieds sont semblables à ceux d'un bœuf; sa queue lui va pendante jusque dessus les jarrets, roude, ayant les poils plus gros trois fois que n'est celui d'un cheval; elle est fort grèle au travers du corps; son poil est blanc et roux. Sa maniere de fuir est semblable à celle d'un chameau; quand elle court, les deux pieds de devant vont ensemble. Elle se couche le ventre contre terre, et a une dureté à la poitrine et aux cuisses comme un chameau. Elle ne sauroit paître en terre, étant debout, sans élargir grandement les jambes de devant, encore est-ce avec grande difficulté; par quoi il est aisé à croire qu'elle ne vit aux champs, sinon des branches des arbres, ayant le cou ainsi long, tellement qu'elle pourroit arriver de la tête à la hauteur d'une demi-pique. »

La description de Gillius me paroît encore mieux faite que celle de Belon. « J'ai vu, dit Gillius (chapitre ix), trois girafes

vu, dit Gillius (chapitre 1x), trois girafes au Caire; elles portent au dessus du front deux cornes de six pouces de longueur, et au milieu du front un tubercule élevé d'environ deux pouces, et qui ressemble à une troisième corne. Cet animal a seize pieds de hauteur lorsqu'il lève la tête; le cou seul a sept pieds, et il a vingt-deux pieds depuis l'extrémité de la queue jusqu'au bout du nez. Les jambes de devant et de derrière sont à peu près d'égale hauteur; mais les cuisses du devant sont si longues en comparaison de celles de derrière, que le dos de l'animal paroît être incliné comme un toit. Tout le corps est marqué de grandes taches fauves, de figures à peu près carrées... Il a le pied fourchu comme le bœuf, la lèvre supérieure plus avancée que l'inférieure, la queue menue avec du poil à l'extrémité; il rumine comme le bœuf, et mange comme lui de l'herbe; il a une crinière comme le cheval, depuis le sommet de la tête jusque sur le dos. Lorsqu'il marche, il semble qu'il boite non seulement des jambes, mais des flancs, à droite et à gauche alternativement ; et lorsqu'il veut paître ou boire à terre, il faut qu'il écarte prodigieusement les jambes

Gesner cite Belon, pour avoir dit que les

de devant. »

 cornes tombent à la girafe comme au daim. J'avone que je n'ai pu trouver ce fait dans Belon; on voit qu'il dit seulement ici que les cornes de la girafe sont couvertes de poil; et il ne parle de cet animal que dans un autre endroit, à l'occasion du daim axis, où il dit que « la girafe a le champ blanc, « et les taches phénicées, semées par dessus, « assez larges, mais non pas rousses comme « l'axis. » Cependant ce fait, que je n'ai trouvé nulle part, seroit un des plus importans pour décider de la nature de la girafe; car si ses cornes tombent lous les ans, elle est du genre des cerfs, et au contraire, si ses cornes sont permanentes, elle est de celui des bœufs ou des chèvres : sans cette connoissance précise, on ne peut pas assurer, comme l'ont fait nos nomenclateurs, que la girafe soit du genre des cerfs; et on ne sauroit assez s'étonner qu'Hasselquist, qui a donné nouvellement un très-longue mais très-sèche description de cet animal, n'en ait pas même indiqué la nature, et qu'après avoir entassé méthodiquement, c'est-à-dire en écolier, cent petits caractères iuutiles, il ne dise pas un mot de la substance des cornes, et nous laisse ignorer si elles sont solides ou creuses, si elles tombent ou non; si ce sont, en un mot, des bois on des cornes. Je rapporte ici cette description d'Hasselquist , non pas pour l'utilité, mais

1. « Cervus camelopardalis. Caput prominens; « labium superius crassum, inferius tenue; nares «oblongæ, amplæ; pili rigidi, sparsi in utroque «labio anterius et ad latera. Supercilia rigida, « distinctissima, serie una composita. Oculi ad la-« tera capitis; vertici quam rostro, ut ct fronti « quam colle propiores. Dentes, lingua, cornua « simplicissima , cylindrica , brevissima , basi « crassa , in vertice capitis sita , pilosa , basi pilis « longissimis rigidis tecta , apice pilis longioribus « erectis rigidissimis, apicem longitudine superan-« tibus , cincta. Apex cornuum in medio horum a pilorum obtusus nudus. Eminentia in fronte, « infra cornua, inferius oblonga humilior, superius « elevatior subrotunda, postice parum depressa, « inæqualis. Auricula ad latera capitis infra cornua « pone illa posita. Collum erectum, compressum, "longissimum, versus caput angustissimum, infea rius latiusculum. Crura cylindrica, anterioribus « plus quam dimidio longioribus. Tuberculum cras-« sum, durum in genuflexum. Ungues bisulci, « ungulati. Pili brevissimi universum corpus, caput « et pedes tegunt. Linea pilis rigidis longioribus « per dorsum à capite ad caudam extensa. Cauda « teres, lumborum dimidia longitudine, non jubata. « Color totius corporis, capitis ac pedum, ex ma-« culis fuscis et ferrugineis variegatus. Maculæ pal-« mari latitudine, figura irregulari, in vivo animali « ex lucidiori et obscuriore variantes. Magnitudo « cameli minoris; longitudo totius a labio supe-«riore ad finem dorsi, spith. 24. Longitudo capitis «spith. 4; colli spith. 9 ad 10; pedum anter. «spith. 11 ad 13, poster. spith. 7 ad 8. Longit. pour la singularité, et en même temps pou engager les voyageurs à se servir de leur lumieres et à ne pas renoncer à leurs yeu. 📪 pour prendre la lunette des autres ; il es la nécessaire de les prémunir contre l'usage d pareilles méthodes, avec lesquelles on s dispense de raisonner, et on se croit d'au la taut plus savant que l'on a moins d'espri la En sommes-nous en effet plus avancés après nous être ennuyés à lire cette énumé ration de petits caractères équivoques 🚟 inutiles? et les descriptions des anciens e des modernes que nous avons cités ci-dessu ne donnent-elles pas de l'animal en question que image plus sensible et des idées plus sensible et des nettes? C'est aux figures à suppléer à tou ces petits caractères, et le discours doit êtrale réservé pour les grands : un seul coup d'œi s sur une figure en apprendroit plus qu'un pareille description, qui devient d'autan moins claire qu'elle est plus minutieuse, sur la tout n'étant point accompagnée de la figure qui seule peut soutenir l'idée principale de la l'objet au milieu de tous ces traits variable et de toutes ces petites images qui serven la plutôt à l'obscurcir qu'à le représenter.

On nous a envoyé cette anuée (1764) la l'Académie des Sciences un dessin et une q notice de la girafe, par laquelle on assuro de que cet animal, que l'on croyoit particuliere. à l'Éthiopie, se trouve aussi dans les terre d voisines du cap de Bonne-Espérance. Nous eussions bien désiré que le dessin eût été ur le peu mieux tracé; mais ce n'est qu'un cro quis informe et dont on ne peut faire aucu usage. A l'égard de la notice, comme elles contient une espèce de description, nouve avons cru devoir la copier ici. « Dans ur voyage que l'on fit en 1762, à deux cents lieues dans les terres au nord du cap de la Boune-Espérance, on trouva le camelopardalis dont le dessin est ci-joint; il a le corps res semblant à un bœuf, et la tête et le coul ressemblent au cheval. Tous ceux qu'on a rencontrés sont blancs avec des taches brunes Il a deux cornes d'un pied de long sur la tête, et a les pattes fendues. Les deux qu'ou a tués, et dont la peau a été envoyée en Europe, ont été mesurés comme il suit : la

« cornuum vix spithalamis. Spatium inter cornna « spith. 1/2; longit. pilorum in dorso poll. 3; a latitud. capitis juxta tuberculum vel eminentiam « spith. 1 1/2, prope maxillam spith. 1, colli utrin« que prope caput spith. 1, in medio spith. 1/2, ad basin spith 2 ad 3, latitud. Lat. abd. anterius « spith. 4, poster. spith. 6 ad 7. Crassities pellis « ut corii cervi vulgaris... Descriptio anteceden» juxta pellem animalis facta; animal vero noudum « vidi. » (Foyage d'Hasselquist; Rostock, 1762.)

ngueur de la tête, un pied huit pouces; hauteur depuis l'extrémité du pied de dent jusqu'au garrot, dix pieds, et depuis garrot jusqu'au dessous de la tête, sept eds; en tout, dix-sept pieds de hauteur: longueur depuis le garrot jusqu'aux reins t de cinq pieds six pouces; celle depuis reins jusqu'à la queue, d'un pied six uces : ainsi la longueur du corps entier l de sept pieds; la hauteur depuis les pieds derrière jusqu'aux reins est de huit pieds ng pouces. Il ne paroît pas que cet animal isse être de quelque service, vu la disoportion de sa hauteur et de sa longueur. se nourrit des feuilles des plus hauts ares; et quand il veut boire ou prendre relque chose à terre, il faut qu'il se mette

En recherchant dans les voyageurs ce ils out dit de la girafe, je les ai trouvés ez d'accord entre eux : ils conviennent us qu'elle peut atteindre avec sa tête à ze ou dix-sept pieds 1 de hauteur, étant ns sa situation naturelle, c'est-à-dire po-🗦 sur ses quatre pieds, et que les jambes devant sont une fois plus hautes que lles de derrière; en sorte que, quand elle assise sur sa croupe, il semble qu'elle it entièrement debout. Ils conviennent Massi qu'à cause de cette disproportion, elle peut pas courir vite; qu'elle est d'un narel très-doux, et que par cette qualité, assi bien que par toutes les autres habitu-🛚 s physiques, et même par la forme du pros, elle approche plus de la figure et de 🔤 nature du chameau que de celle d'aucune tre animal; qu'elle est du nombre des minans, et qu'elle manque, comme eux, dents incisives à la màchoire supérieure; I'on voit, par le témoignage de quelqueskt s, qu'elle se trouve dans les parties méribnales de l'Afrique, aussi bien que dans les de l'Asie.

Il est bien clair, par tout ce que nous veuns d'exposer, que la girafe est d'une esè ce unique et très-différente de toute aut : mais si on vouloit la rapprocher de quelque autre animal, ce seroit plutôt du chameau que du cerf et du bœuf. Il est vrai qu'elle a deux petites cornes, et que le chamean n'en a point; mais elle a tant d'autres ressemblances avec cet animal, que je ne suis pas surpris que quelques voyageurs lui aient donné le nom de chameau des Indes. D'ailleurs l'on ignore de quelle substance sont les cornes de la girafe, et par conséquent si par cette partie elle approche plus des cerfs que des bœufs; et peut-être ne sont-elles ni du bois comme celles des cerfs. ni des cornes creuses comme celles des bœufs ou des chèvres. Qui sait si elles ne sont pas composées de poils réunis, comme celles des rhinocéros, ou si elles ne sont pas d'une substance et d'une texture particulière? Il m'a paru que ce qui avoit induit les nomenclateurs à mettre la girafe dans le genre des cerfs, c'est 1º le prétendu passage de Belon, cité par Gesner, qui seroit en effet décisif, s'il étoit réel. 20 Il me semble que l'on a mal interprété les auteurs ou mal entendu les voyageurs lorsqu'ils ont parlé du poil de ces cornes; l'on a cru qu'ils avoient voulu dire que les cornes de la girafe étoient velues comme le refait des cerfs, et de là on a couclu qu'elles étoient de même nature : mais l'on voit au contraire, par les notes citées ci-dessus, que ces cornes de la girafe sont seulement environnées et surmontées de grands poils rudes, et non pas revêtues d'un duvet ou d'un velours, comme le refait du cerf; et c'est ce qui pourroit porter à croire qu'elles sout composées de poils réunis, à peu près comme celles du rhinocéros; leur extrémité, qui est mousse, favorise encore cette idée : et si l'on fait attention que dans tous les animaux qui portent des bois au lieu de cornes, tels que les élans, les rennes, les cerfs, les daims et les chevreuils, ces bois sont toujours divisés en branches ou andouillers, et qu'au contraire les cornes de la girafe sont simples et n'ont qu'une seule tige, on se persuadera aisément qu'elles ne sont pas de même nature, sans quoi l'analogie seroit ici entièrement violée. Le tubercule an milieu de la tête qui, selon les voyageurs, paroît faire une troisième corne, vient encore à l'appui de cette opinion; les deux autres, qui ne sont pas pointues, mais mousses à leur extrémité, ne sont peut être que des tubercules semblables au premier, et seulement plus élevés. Les femelles, disent tous les voyageurs, ont des cornes comme les mâles, mais un peu plus petites. Si la girafe étoit en effet du genre des cerfs, l'analogie se démentiroit encore ici : car de

i. Prosper Albin est le seul qui semble donner a autre idée de la grandeur de cet animal, en le narant à un petit cheval. Anno 1581, Alexanwidimus camelopardalem quem Arabes zurnap et tri giraffam appellant; hæc equam parum eleganimumque repræsentare videtur. (Page 236.) Il y a te apparence que cette girafe vue par Prosper in étoit fort jeune, et n'avoit pas encore acquis, reaucoup près, tout son accroissement. Il en est même de celle dont Hasselquist a décrit la u, et qu'il compare, pour la grandeur, à un it hameau.

tous les animaux de ce genre, il n'y a que la femelle du renne qui ait un bois; toutes les autres femelles en sont dénuées, et nous en avons donné la raison. D'autre côté, comme la girafe, à cause de l'excessive hauteur de ses jambes, ne peut paître l'herbe qu'avec peine et difficulté, qu'elle se nourrit principalement et presque uniquement de feuilles et de boutons d'arbres, l'on doit présumer que les cornes, qui sont le résidu le plus apparent du superflu de la nourriture organique, tiennent de la nature de cette nourriture, et sont par conséquent d'une substance analogue au bois, et semblable à celle du bois de cerf. Le temps confirmera l'une ou l'autre de ces conjectures. Un mot de plus dans la description d'Hasselquist, si minutieuse d'ailleurs, auroit fixé ces doutes et déterminé nettement le genre de cet animal. Mais des écoliers, qui n'ont que la gamme de leur maître dans la tête, ou plutot dans leur poche, ne peuvent manquer de faire des fantes, des bévues, des omissions essentielles, parce qu'ils renoncent à l'esprit qui doit guider tout observateur, et qu'ils ne voient que par une méthode arbitraire et fautive, qui ne sert qu'à les empêcher de réfléchir sur la nature et les rapports des objets qu'ils rencontrent, et desquels ils ne font que calquer la description sur un mauvais modele. Comme dans le réel tont est différent l'un de l'autre, tout doit aussi être traité différemment ; un seul grand caractère bien saisi décide quelquefois, et souvent fait plus pour la connoissance de la chose que mille autres petits indices : dès qu'ils sont en grand nombre, ils deviennent nécessairement équivoques et communs, et dès lors ils sont au moins superflus, s'ils ne sont pas nuisibles à la connoissance réelle de la nature, qui se joue des formules, échappe à toute méthode, et ne peut être aperçue que par la vue immédiate de l'esprit, ni jamais saisie que par le coup d'œil du génie.

Nons donnons la figure de la girafe d'après un dessin qui nous a été envoyé du cap de Bonne-Espérance, et que nous avons rectifié dans quelques points d'apres les notices de M. le chevalier Bruce. Nous ne sommes pas encore assurés que ses cornes soient permanentes comme celles des bœufs, des gazelles, des chèvres, etc., ou, si l'on veut, comme celles du rhimocéros, ni qu'elles se renouvellent tous les ans comme celles des cerfs, quoiqu'elles paroissent ètre de la mème substance que le bois des cerfs; il semble qu'elles croissent pendant les premières années de la vie de l'animal, sans cependan s'élever jamais à une grande hauteur, puis que les plus longues que l'on ait vues n'a voient que douze à treize pouces de lon gueur, et que communément elles n'ont qu six ou huit pouces, comme celles de la figure 14. C'est à M. Allamand, célèbre professeur à Leyde, que je dois la connoissanc exacte de ces cornes. Voici l'extrait de l lettre qu'il a écrite à ce sujet, le 31 octobr 1766, à M. Daubentou, de l'Académie de Sciences:

« J'ai eu l'honneur de vous dire que j'a vois ici une jeune girafe empaillée, et vot m'avez paru souhaiter, ainsi que M. d Buffou, de connoître la nature de ses con nes : cela m'a déterminé à en faire coupe une, que je vous envoie pour vous en doi ner une juste idée. Vous observerez qu cette girafe étoit fort jeunc. Le gouvernet du Cap, de qui je l'ai reçue, m'a écr qu'elle avoit été tuée couchée auprès de mere. Sa hauteur n'est, en effet, que d'er viron six pieds, et, par consequent, s cornes sont courtes et n'excèdent guère hauteur de deux pouces et demi; elles soi convertes partout de la peau garnie de poil | et ceux qui terminent la pointe sont bear le coup plus grands que les autres, et forme un pinceau dont la hauteur excède celle e la corne. La base de ces cornes est large plus d'un pouce : ainsi elle forme un coi obtus. Pour savoir si elle est creuse ou s lide, si c'est un bois ou une corne, je l' fait scier dans sa longueur avec le morce du crane auquel elle étoit adhérente ; je l' 🐚 trouvée solide et un peu spongieuse, sa le doute parce qu'elle n'avoit pas encore acqu'al toute sa consistance. Sa contexture est tel de qu'il ne paroît point qu'elle soit formée poils réunis comme celle du rhinocéros, elle ressemble plus à celle du bois d'un ce qu'à toute autre chose; je dirois même q sa substance n'en differe point, si j'étois s qu'une corne qu'on m'a donnée depuis qu'une ques jours pour une corne de girafe, et q m'a été envoyée sous ce nom, en fût véri blement une. Elle est droite, longue d' demi-pied et assez pointue : on y voit ence quelques vestiges de la peau dont elle a reconverte, et elle ne diffère du bois d' cerf que par la forme. Si ces observations vous suffisent pas, je vous enverrai at plaisir ces deux cornes, pour que vous pu siez les examiner avec M. de Buffon. Je de encore remarquer, par rapport à cet animi que je crois qu'ou a exagéré en parlant la différence qu'il y a entre la longueur

ses jambes de devant et celles de derrière; cette différence est assez peu sensible dans la jeune girafe que j'ai. »

C'est d'après ces cornes envoyées par M. Allamand que nous en donnons ici la

figure.

Mais, indépendamment de ces deux cornes ou bois qu'i se trouvent sur la tête de la temelle girafe, aussi bien que sur celle du mâle, il y a au milieu de la tête, presque à distance égale, entre les narines et les yeux, me excroissance remarquable, qui paroît être un os couvert d'une peau molle, garnie l'un poil doux. Ce tubercule osseux a plus le trois pouces de longueur, et est fort indiré vers le front, c'est-à dire qu'il fait un angle très-aign avec l'os du nez. Les coueurs de la robe de cet animal sont d'un anve clair et brillant, et les taches, en général, sont de figure rhomboïdale.

Il est maintenant assez probable, par 'inspection de ces cornes solides et d'une substance semblable au bois des cerfs, que a girafe pourroit être mise dans le genre les cerfs, et cela ne seroit pas donteux si 'on é oit assuré que son bois tombe tous les aus; mais il est bien décidé qu'on doit la réparer du genre des bœufs et des autres animanx dont les cornes sont creuses. En attendant, nous considérerons ce grand et bel animal comme faisant un genre particuier et unique : ce qui s'accorde très-bien wec les autres faits de la nature, qui, dans es grandes espèces, ne double pas ses proluctions; car l'éléphant, le rhinocéros, 'hippopotame, et peut-ètre la girafe, sont les animaux qui forment des geures partiuliers ou des especes uniques qui n'ont point l'especes collatérales ; c'est un privilége qui ne paroît accordé qu'à la grandeur de ces mimaux, qui surpasse de beaucoup celle de ous les antres.

Dans une lettre que j'ai reçue de Holande, et dont je n'ai pu lire la signature, m m'a envoyé la description et les dimenions d'une girafe, que je vais rapporter ici.

« La girafe est l'auimal le plus beau et le plus curieux que l'Afrique produise. Il a vingt-ciuq pieds de longueur du bout de la éte à la queue. On lui à donné le nom de chameau · léopard, parce qu'il à quelque ressemblance au chameau par la forme de sa tète, par la longueur de son con, etc., et que sa robe ressemble à celle des léopards par les taches dispersées aussi régulièrement On en trouve à quatre-ving's lieues lu cap de Bonne-Espérance, et encore plus sommunément à une profondeur plus gran-

de. Cet animal a les dents comme les cerfs : ses deux cornes sont longues d'un pied; elles sont droites et grosses comme le bras, garnies de poil et comme coupées à leurs extrémités. Le cou fait au moins la moitié de la longueur du corps, qui, pour la forme, ressemble assez à celui du cheval. La queue seroit aussi assez semblable; mais elle est moins garnie de poil que celle du cheval. Les jambes ressemblent assez à celles du cerf; les pieds sont garuis de sabots tresnoirs, obtus et écartés. Quand l'animal saute, il lève ensemble les deux pieds de devant, et ensuite les deux de derrière, comme un cheval qui auroit les deux jambes de devant attachées : il court mal et de mauvaise grâce; on peut très-aisément l'attraper à la course. Il porte toujours la tête très-haute, et ne se nourrit que des feuilles des arbres, ne pouvant paître l'herbe à terre, à cause de sa trop grande hauteur. Il est même forcé de se mettre à genoux pour boire. Les femelles sont en général d'un fauve plus clair, et les måles d'un fauve brun. Il y en a aussi de presque blancs; les taches sont brunes ou noires. Voici les dimensions d'un de ces animaux, dont les peaux ont été envoyées en Europe:

| zan olye r                     |     |     |      |
|--------------------------------|-----|-----|------|
|                                | pi. | po. | lig. |
| Longueur de la tête            | I   | 8   | .30  |
| Hauteur du pied de devant      |     |     |      |
| jusqu'au garrot                | 10  | 33  | >>   |
| Hauteur du garrot au dessus    |     |     |      |
| de la tête                     | 7   | 33  | >>   |
| Longueur depuis le garrot jus- |     |     | 111  |
| qu'aux reins                   | 5   | 6   | (i)  |
| Longueur depuis les reins jus- |     |     |      |
| qu'à la queue                  | 1   | 6   | 3)   |
| Hauteur depuis les pieds de    |     |     |      |
| derriere jusqu'aux reins       | 8   | 5   | 3)   |

J'avois livré cet article sur la girafe à l'impression. lorsque j'ai reçu, le 23 juillet 1775, la belle édition que M. S hneider a faite de mon ouvrage, et dans laquelle j'ai vu, pour la premiere fois, les excellentes additions que M. Allamand y a jointes: je ne puis donc mienx faire aujourd'hui que de copier en entier ce que MM. Schneider et Allamand disent au sujet de cet animal, t. XIII, p. 17, de l'Histoire naturelle, édition de Hollande.

"M. de Buffon blame avec raison nos nomenclateurs modernes de ce qu'en parlant de la girafe ils ne nous disent rien de la nature de ses cornes, qui seules peuvent fournir le caractère propre à déterminer le genre auquel elle appartient, et de ce qu'ils se sont amusés à nous en faire une description sèche et minutieuse, sans y joindre aucune figure. Nous allons remédier à ce double défaut.

« M. Allamand, professeur d'histoire naturelle à l'université de Leyde, a placé, dans le cabinet des curiosités d'histoire naturelle de l'université, la peau bourrée d'une jeune girafe : il a bien voulu nous en communiquer le dessin, que nous avens fait graver dans la planche première, et il y a joint la description suivante:

« M. Tulbagh, gouverneur du cap de Bonne-Espérance, qui a enrichi le cabinet de notre académie de plusieurs curiosités naturelles très-rares, m'a écrit, en m'envoyant la jeune girafe que nous avons ici, qu'elle avoit été tuée par ses chasseurs, fort avant dans les terres, couchée auprès de sa mère qu'elle tétoit encore. Par là il est constaté que la girafe n'est pas particulière à l'Ethiopie, comme l'a cru Thévenot.

« Dès que je l'eus reçue, mon premier soin fut d'en examiner les cornes, pour éclaircir le doute dans lequel est M. de Buffon sur leur substance. Elles ne sont point creuses comme celles des bœufs et des chèvres, mais solides comme le bois des cerfs, et d'une consistance presque semblable; elles n'en différent qu'en ce qu'elles sont minces, droites et simples, c'est-à-dire sans être divisées en branches ou andouillers : elles sont recouvertes dans toute leur longueur de la peau de l'animal, et jusqu'aux trois quarts de leur hauteur; cette peau est chargée de poils courts, semblables à ceux qui couvrent tout le corps; vers leur extrémité, ces poils deviennent plus longs; ils s'élèvent environ trois pouces au dessus du bout mousse de la corne, et ils sont trèsdifférens du duvet qu'on voit sur le refait des cerfs.

« Ces cornes ne paroissent point être composées de ces poils réunis, comme celles du rhinocéros : aussi leur substance et leur texture est tout autre. Quand on les scie suivant leur longueur, ou voit que, comme les os, elles sont formées d'une lame dure qui en fait la surface extérieure, et qui renferme au dedans un tissu spongieux; au moins cela est-il ainsi dans les cornes de ma jeune girafe : peut-être que les cornes d'une girafe adulte sont plus solides; c'est ce que M. de Buffon est actuellement en état de déterminer : je lui ai envoyé une des cornes de ma girafe, avec celle d'une autre plus âgée, qu'un de mes amis a reçue des Indes orientales.

« Quoique ces cornes soient solides comme celles des cerfs, je doute qu'elles tomben de même que ces dernières : elles semblen être une excroissance de l'os frontal, comme l'os qui sert de noyau aux cornes creuse des bœufs et des chèvres, et il n'est guère possible qu'elles s'en détachent. Si mon doute est fondé, la girafe fera un genre particulier, différent de ceux sous lesquels on com prend les animaux dont les cornes tombent et ceux qui ont les cornes creuses, mai permanentes.

« Les girafes adultes ont au milieu de front un tubercule qui semble être le com mencement d'une troisième corne : ce tuber cule ne paroît point sur la tête de la nôtre. qui vraisemblablement étoit encore tro

jeune.

« Tous les auteurs, tant anciens que mo derues, qui ont décrit cet animal, disenqu'il y a une si grande différence entre l longueur de ses jambes, que celles de devan sont une fois plus hautes que celles de der rière. Il n'est pas possible qu'ils se soien tronipés sur un caractère si marqué; mai j'ose assurer qu'à cet égard la girafe dol changer beaucoup en grandissant; car, dan la jeune que nous avons ici, la hauteur de jambes postérieures égale celle des jambe antérieures; ce qui n'empêche pas que l train de devant ne soit plus haut que celt de derrière, et cela à cause de la différence qu'il y a dans la grosseur du corps, comm on le voit dans la figure : mai, cette diffé rence n'approche pas de ce qu'on en dit comme on pourra le conclure par les dimer sions que je vais donner.

« Le cou de la girafe est ce qui frappe l plus ceux qui la voient pour la premièr fois : il n'y a aucun quadrupède qui l'a aussi long, sans en excepter le chameau qui d'ailleurs fait replier son cou en diverse façons; ce qu'il ne paroît pas que la girat

puisse faire.

« Sa couleur est d'un blanc sale , parsem de taches fauves ou d'un jaune pâle, for près les unes des autres au cou, plus éloi gnées dans le reste du corps, et d'une fi gure qui approche du parallélogramme o du rhombe.

« La queue est mince par rapport à la loi gueur et à la taille de l'animal; son extre mité est garnie de poils ou plutôt de crir noirs, qui ont sept à huit pouces de lor

gueur.

« Une crinière composée de poils roussa tres, de trois pouces de longueur, et incliné vers la partie postérieure du corps, s'éten

|     | ĹA                                                                                | GI       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
|     | puis la tête tout le long du cou jusqu'à l                                        | la       |
|     | citié du dos; là elle continue à la distanc                                       | ee       |
|     | quelques pouces : mais les poils qui<br>ment sont penchés vers la tête, et pré    | la       |
|     | rment sont penchés vers la tête, et pre                                           | ès       |
|     | l'origine de la queue elle semble recon                                           | 1-       |
|     | encer, et s'étendre jusqu'à son extrémité                                         | ;        |
|     | ais les poils en sont fort courts; et à pein                                      |          |
|     | distingue-t-on de ceux qui couvrent                                               | ıc       |
|     | ste du corps.                                                                     |          |
|     | « Ses paupières, tant les supérieures que inférieures, sont garnies de cils formé | ic<br>ie |
|     | r une rangée de poils fort roides; on e                                           | n        |
| l   | it de semblables , mais clair-semés et plu                                        | 1S       |
|     | it de semblables, mais clair-semés et plugs, autour de la bouche.                 |          |
|     | « Sa physionomie indique un animal dou                                            | x        |
| ì   | docile, et c'est là ce qu'en disent ceu                                           | X        |
|     | i l'ont vue vivante.                                                              |          |
|     | « Cette description de la girafe , ajoutée                                        | à        |
| 1   | qu'en dit M. de Buffon d'après diver                                              | rs       |
|     | teurs, et accompagnée de la figure que j'a                                        |          |
| 2   | nte ici, suffit pour en donner des idée                                           | es       |
| 9   | is justes que celles qu'on en a eues ju                                           | s-       |
| á   | 'à présent; il n'y manque que les dimer                                           | 1-       |
| ė   | ns de ses principales parties. Les voici                                          |          |
| 9   | pi. po. li<br>ngucur du corps entier, me-                                         | g.       |
| 3   | suré en ligne droite, depuis                                                      |          |
| 991 | le bout du museau jusqu'à                                                         |          |
| 1   | l'anus                                                                            | 6        |
|     | uteur du train de devant 4 5                                                      | >>       |
| 1   | uteur du train de derrière 4 »                                                    | 3        |
| 1   | ngueur de la tête , depuis le                                                     |          |
| 3   | bout du museau jusqu'à l'ori-<br>gine des cornes                                  |          |
| ó   | gine des cornes » 9                                                               | 7        |
| Ĭ   | conférence du bout du mu-                                                         |          |
| li  | seau, prise derrière les na-                                                      | 5        |
| 18  | seaux                                                                             | 3        |
| 3   | un dessus des veux r 5                                                            | 9        |
| 9   | ntour de l'ouverture de la                                                        | J        |
| 9.  | bouche» 11                                                                        | >>       |
| 18  | bouche» 11                                                                        |          |
| 18  | nâchoire inférieure » 3                                                           | >>       |
| 13  | stance entre les naseaux » 1                                                      | 22       |
|     |                                                                                   |          |
| eğ. | rée en ligne droite » 6                                                           | 3        |
| fc  | ngueur de l'œil d'un angle à                                                      |          |
| l   |                                                                                   | 9        |
| e   | heres onvertes " T                                                                | ı        |
| 9   | stance entre l'angle antérieur                                                    | _        |
| 1   | et le hout des lèvres " 6                                                         | 6        |
| lo  | Stance entre l'angle postérieur                                                   |          |
| A U | et les cornes» 3                                                                  | 6        |
| 10  |                                                                                   | 9        |
| 11  | stance d'une corne à l'autre.                                                     |          |
| IS  | orise au pas » I                                                                  | 9        |
| i   | stance des cornes aux oreilles » 2                                                | 9        |
| te  | BUFFON. VI.                                                                       |          |
|     |                                                                                   |          |

|                                                     | pi. | po. | lig. |
|-----------------------------------------------------|-----|-----|------|
| Longueur des oreilles                               | >>  | 6   | 31   |
| Largeur de la base, mesurée sur                     |     |     |      |
| la courbure                                         | >>  | 2   | 5    |
| Distance entre les deux oreilles,                   |     |     |      |
| prise au bas                                        | 3)  | 4   | 6    |
| Longueur du cou                                     | 2   | 4   | 8    |
| Circonférence près de la tête                       | r   | »   | ,    |
| Circonférence près des épaules                      | 2   | >>  | ,    |
| Circonférence du corps, prise                       |     |     |      |
| derrière les jambes de devant                       | 3   | 11  | 4    |
| Circonférence devant les jambes                     |     |     |      |
| de derrière                                         | 3   | 7   | 7    |
| Longueur du tronçon de la queue                     | I   | á   | 3    |
| Circonférence à son origine                         | >>  | 7   | ,    |
| Hauteur des jambes de devant,                       |     | ,   |      |
| depuis la plante des pieds                          |     |     |      |
| jusque sous la poitrine                             | 3   | r   | 5    |
| Hauteur des jambes de derrière,                     | •   | _   |      |
| depuis la plante des pieds jus-                     |     |     |      |
| que sous le ventre                                  | 3   | r   | ,    |
| Longucur des sabots                                 | 2)  | 4   | 1    |
| Hauteur des sabots                                  | 22  | 2   |      |
| Largeur des deux sabots dans                        | ,,  | . * | 7    |
| les pieds de devant                                 | 2)  | 3   | 5    |
| Largeur des deux sabots dans                        | "   | ,   |      |
|                                                     |     | 3   | - 5  |
| les pieds de derrière Circonférence des deux sabots | 2)  | J   |      |
|                                                     |     |     |      |
| réunis, prise sur les pieds de                      |     |     | -    |
| devant                                              | I   | 1   | 6    |
| Circonférence prise sur les pieds                   |     |     |      |
| de derrière                                         | I   | ))  | ,    |
|                                                     |     |     |      |

"Je ne donne point ici les circonférences du genou, du boulet, ni du paturon, non plus que les longueurs des différentes parties qui composent les jambes, parce qu'il ne m'a pas été possible de les prendre sur une peau bourrée, où ces différentes parties ne sont pas exactement déterminées."

On voit par cette description, non seulement la grande intelligence, mais la circonspection et la prudence que M. Allamand met dans les sujets qu'il traite. J'aurois fait copier sa planche pour accompagner sa description; mais comme j'en donne une autre, et que d'ailleurs sa girafe étoit fort jeune, j'ai cru que je devois m'en dispenser. Je ferai seulement une observation au sujet des cornes que le même M. Allamand a eu la bonté de m'envoyer : je doute beaucoup que la plus longue ait appartenu à une girafe; elle n'a nul rapport de proportion avec les autres, qui sont très-grosses, relativement à leur longueur, tandis que celle-ci est menue, c'est-à-dire fort longue pour sa grosseur. Il est dit, dans la description anonyme rapportée ci-dessus, que les girafes adultes

ont les cornes longues d'un pied et grosses comme le bras; si celle-ci, qui est longue d'un demi-pied, étoit en effet une corne de girafe, elle seroit deux fois plus grosse qu'elle ne l'est : d'ailleurs cette prétendue corne de girafe m'a paru si semblable à la dague d'un daguet, c'est-à-dire au premier bois d'un jeune cerf, que je crois qu'on peut, sans se

tromper, la regarder comme telle. Mais je serois assez de l'avis de M. Allamand au sujet de la nature des cornes de girafe : le tubercule qui , dans cet animal , fait, pour ainsi dire, une troisième corne au milieu du chanfrein, ce tubercule, disje, est certainement osseux; les deux petites cornes sciées étoient adhérentes au crâne sans être appuyées sur des meules, elles doivent donc être regardées comme des prolongemens osseux de cette partie. D'ailleurs le poil ou plutôt le crin dont elles sont environnées et surmontées ne ressemble en rien au velours du refait des cerfs ou des daims : ces crins paroissent être permanens, ainsi que la peau dont ils sortent; et des lors la corne de la girafe ne sera qu'un os qui ne diffère de celui de la vache que par son enveloppe, celui-ci étant recouvert d'une substance cornée ou corne creuse, et celui de la girafe couvert seulement de poil et de

\* Lorsque nous avons donné la première addition à l'article de cet animal, dont la hauteur surpasse celle de tous les autres animaux quadrupèdes, nous n'avions pu recueillir encore que des notions imparfaites, tant par rapport à sa conformation qu'à ses habitudes. Avec quelque soin que nous eussions comparé tout ce qui a été écrit au sujet de la girafe par les anciens naturalistes et les modernes, nous ignorions encore si elle portoit sur la tête des bois ou des cornes; et, quoique la figure que nous avons donnée de cet animal soit moins défectueuse qu'aucune de celles que l'on avoit publiées avant nous, cependant nous avons reconnu qu'elle n'est point exacte à plusieurs égards. M. Gordon, observateur très-éclairé, que nous avons cité plusieurs fois avec éloge, a fait un second voyage dans l'intérieur de l'Afrique méridionale : il a vu et pris plusieurs girafes, et, les ayant examinées avec attention, il en a envoyé à M. Allamand un dessin que j'ai fait copier et graver; nous y joindrons plusieurs détails intéressans sur les habitudes et la conformation de cet animal si remarquable par sa grandeur.

« Les girafes se trouvent, dit-il, vers le vingt-huitième degré de latitude méridionale,

dans les pays habités par les nègres, que les Hottentots appellent Brinas ou Briquas; l'espèce ne paroit pas être répandue vers le sud au delà du vingt neuvième degré, et ne s'étend à l'est qu'à cinq ou six degrés du méridien du Cap. Les Caffres, qui habitent les côtes orientales de l'Afrique, ne connoissent point les girafes; il paroît aussi qu'aucur voyageur n'en a vu sur les côtes occiden tales de ce continent, dont elles habitent seu lement l'intérieur. Elles sont confinées dans les limites que nous venons d'indiquer ven le sud, l'est, et l'ouest, et du côté du norque on les retrouve jusqu'en Abyssinie, et mêm dans la haute Egypte.

« Lorsque ces animaux sont debout et el repos, leur cou est dans une position verti calc. Leur hauteur, depuis la terre jusqu'ai dessus de la tète, est, dans les adultes, de quinze à seize pieds. La girafe que j'ai fai représenter et dont la dépouille est dans l cabinet de M. Allamand, étoit haute du quinze pieds deux pouces. Sa longueur éto peu proportionnée à sa hauteur : elle n'avoil que cinq pieds cinq pouces de longueur de corps, mesurée en droite ligne depuis le de lie vant de la poitrine jusqu'à l'anus. Le trai m de devant, mesuré depuis terre jusqu'au de ue sus des épaules, avoit neuf pieds onze pouce de hauteur; mais celui de derrière n'éto

haut que de huit pieds deux pouces. »

On a cru qu'en général la grande diffé rence de hauteur qui se trouve entre le de rière et le devant de la girafe provenoit de la l'inégalité de hauteur dans les jambes : ma t qu M. Gordon a envoyé à M. Allamand tot le les os d'une des jambes de devant et d'ur ants des jambes de derrière; elles sont à peu prong de la mème longueur, comme on pourra it le voir par les dimensions rapportées à la fin chir cet article, en sorte que l'inégalité des det le la trains ne peut être attribuée à cette cause La mais provient de la grandeur des omoplatione et des apophyses épineuses des vertebres c gueur, et les premières apophyses épineus sont longues de plus d'un pied; ce qui suf ent, pour que le train de devant soit plus éle que celui de derriere d'environ un pied hu hobre à neuf pouces, comme on peut le voir da larles le squelette de cet animal que nous donno

La peau de la girafe est parsemée de tach la di rousses ou d'un fauve foncé sur un foi que blanc. Ces taches sont très-près l'une de l'a tre, et de figure rhomboïdale ou ovale, plade mème ronde. La couleur de ces taches moins foncée dans les femelles et dans

unes mâles que dans les adultes, et toutes général deviennent plus brunes et même oires à mesure que l'animal vieillit. Pline a rit que le caméléopard, qui est le même himal que la girafe, avoit des taches blanches ir un fond roussâtre; et en effet, lorsqu'on bit de loin une girafe, elle paroit presque tièrement rousse, parce que les taches sont baucoup plus grandes que les espaces qu'elles issent entre elles, de façon que ces interlles semblent être des taches blanches seées sur un fond roussâtre. La forme de la te de la girafe a quelque ressemblance avec lle de la tête d'une brebis : sa longueur est plus de deux pieds; le cerveau est trèstit; elle est couverte de poils parsemés taches semblables à celles du corps, mais us petites. La lèvre supérieure dépasse nférieure de plus de deux pouces; il y a iit dents incisives assez petites dans la achoire inférieure; et, comme dans tout tre animal ruminant, il ne s'en trouve int dans la mâchoire supérieure.

Joseph Barbaro, cité par Aldrovande, a rit que la girafe a une langue ronde, dée, violette, longue de deux pieds, et n'elle s'eu sert comme d'une main pour leillir les feuilles dont elle se nourrit: mais est une erreir, et M. Gordon a reconnu, ans toutes les girafes qu'il a prises et dissénées, que la langue de ces animaux resseme par la forme et la substance à la langue s' gazelles; et il a reconnu aussi que leur ructure intérieure est à peu pres la môme, que la vésicule du fiel est fort petite.

Les yeux sont grands, bien fendus, brilnts, et le regard en est doux. Leur plus ing diamètre est deux pouces neuf lignes, les paupières sont garnies de poils longs roides en forme de cils; et il n'y a point larmier au bas des yeux.

La girafe porte au dessus du front deux rnes un peu inclinées en arrière. Nous ions déjà pensé, d'après celle que M. Almand nous avoit envoyée, qu'elles ne tombient pas chaque année comme les bois des rfs, mais qu'elles étoient permanentes mme celles des bœufs, des béliers, etc. otre opinion a été entièrement confirmée er les observations de M. Allamand sur une te décharnée qu'il a dans sa collection. Les rnes de la girafe sont une excroissance de os du front, dont elles font partie, et sur quel elles s'élèvent à la hauteur de sept Duces; leur circonférence à la base est de us de neuf pouces ; leur extrémité est terinée par une espèce de gros bouton. Elles int recouvertes d'une peau garnie de poils noirs, et plus longs vers l'extremité, où ils forment une sorte de pinceau qui manque cependant à plusieurs individus, vraisemblablement parce qu'ils les usent en se frottant coutre les arbres. Ainsi les cornes de la girafe ne sont pas des bois, mais des corues comme celles des bœufs, et elles n'en différent que par leur enveloppe, les cornes des bœufs étaut renfermées dans une substance cornée, et celles de la girafe étant seulement recouvertes d'une peau garuie de poils.

Indépendamment de ces deux cornes, il y a au milieu du front un tubercule qu'on prendroit, au premier coup d'œil, pour une troisième corne, mais qui n'est qu'une excroissance spongieuse de l'os frontal, d'environ quatre pouces de diametre sur deux pouces de hauteur. La peau qui le couvre est quelquefois calleuse ct dégarnie de poils, à cause de l'habitude qu'ont ces animaux de frotter leur tête contre les arbres.

Les oreilles ont huit à neuf pouces de lon gueur; et l'on remarque entre les oreilles et les cornes deux protubérances composées de glandes qui forment un assez gros volume.

Le cou a six pieds de longueur; ce qui donne à chaque vertebre une si grande épaisseur, que le cou ne peut guère se fléchir. Il est à l'extérieur garni en dessus d'une criniere qui commence à la tête, et qui se termine au dessus des épaules dans les adultes, mais qui s'étend jusqu'au milieu du dos dans les jeunes girafes. Les poils qui la composent sont longs de trois pouces, et formeut des touffes alternativement plus ou moins foncées.

La partie du dos qui est près des épaules est fort élevée; il s'abaisse eusuite; il se releve et se rabaisse encore vers la queue, qui est très-mince et a deux pieds de lougueur. Elle est couverte de poils tres-courts, et son extrémité est garnie d'une touffe de poils noirs aplatis, très-forts et longs de deux pieds. Les nègres se servent de ces crins de girafe pour lier les anneaux de fer et de cuivre qu'ils portent en forme de bracelet.

Le ventre, élevé au dessus de terre de cinq pieds sept pouces vers la poitrine, et seulement de cinq pieds vers les jambes de derrière, est couvert de poils blanchâtres. Les jambes sont tachetées comme le reste du corps, jusqu'au canon, qui est sans tache et d'un blanc sale.

Les sabots sont beaucoup plus hauts par devant que par derrière, et ne sont point surmontés d'ergots comme dans les autres animaux à pieds fourchus.

D'après toutes les comparaisons que l'on

a pu faire entre les mâles et les femelles, soit pour la forme, soit pour les couleurs, on n'y a pas trouvé de différence sensible; et il n'y en a qu'une qui est réelle; c'est celle de la grandeur, les femelles étant toujours plus petites que les mâles. Elles ont quatre mamelles, et cependant ne portent ordinairement qu'un petit; ce qui s'accorde avec ce que nous savons de tous les grands animaux, qui communément ne produisent qu'un seul petit à chaque portée.

Quoique le corps de ces animaux paroisse disproportionné dans plusieurs de leurs parties, ils frappent cependant les regards, et attirent l'attention par leur beauté, lorsqu'ils sont debout et qu'ils relèvent leur tête. La douceur de leurs yeux annonce celle de leur naturel. Ils n'attaquent jamais les autres animaux, ne donnent point de coups de tête comme les beliers, et ce n'est que quand ils sont aux abois qu'ils se défendent avec les pieds, dont ils frappent alors la terre avec

violence.

Le pas de la girafe est un amble; elle porte ensemble le pied de derrière et celui de devant du même côté; et, dans sa démarche, le corps paroît toujours se balancer. Lorsqu'elle veut précipiter son mouvement, elle ne trotte pas, mais galope en s'appuyant sur les pieds de derrière; et alors, pour maintenir l'équilibre, le cou se porte en arrière lorsqu'elle élève ses pieds de devant, et en avant lorsqu'elle les pose à terre : mais en général les mouvemens de cet animal ne sont

pas très-vifs; cependant, comme ses jambes sont très-longues, qu'elle fait de très-grands pas, et qu'elle peut marcher de suite pendant très-long-temps, il est difficile de la suivre et de l'atteindre même avec un bon cheval.

Ces animaux sont fort doux, et l'on peut croire qu'il est possible de les apprivoiser et de les rendre domestiques; néaumoins ils ne le sont nulle part, et dans leur état de liberté ils se nourrissent des feuilles et des fruits des arbres, que, par la conformation de leur corps et la longueur de leur cou, ils saisissent avec plus de facilité que l'herbe qui est sous leurs pieds, et à laquelle ils ne peuvent atteindre qu'en pliant les genoux.

Leur chair, surtout celle des jeunes, est assez bonne à manger, et leurs os sont remplis d'une moelle que les Hottentots trouvent exquise: aussi vont-ils souvent à la chasse des girafes, qu'ils tuent avec leurs flèches empoisonnées. Le cuir de ces animaux est épais d'un demi-pouce. Les Africains s'en servent à différens usages; ils en font des

vases où ils conservent de l'eau.

Les girafes habitent uniquement dans les plaines : elles vont en petites troupes de cinque ou six, et quelquefois de dix ou douze; cependant l'espèce n'est pas très-nombreuse. Quand elles se reposent, elles se couchen sur le ventre, ce qui leur donne des callosités au bas de la poitrine et aux jointures des jambes.

## LE LAMA ET LE PACO.

IL y a exemple, dans toutes les langues, qu'on donne quelquefois au même animal deux noms différens, dont l'un se rapporte à son état de liberté, et l'autre à son état de domesticité. Le sanglier et le cochon ne font qu'un animal; et ces deux noms ne sont pas relatifs à la différence de la nature, mais à celle de la condition de cette espèce, dont une partie est sous l'empire de l'homme, et l'autre indépendante. Il en est de même des lamas et des pacos, qui étoient les seuls animaux domestiques des anciens Américains. Ces noms sont ceux de leur état de domesticité : le lama sauvage s'appelle huanacus ou guanaco, et le paco sauvage vicunna ou vigogne. J'ai cru cette remarque nécessaire pour éviter la confusion des noms. Ces ani-

maux ne se trouvent pas dans l'ancien con tinent, mais appartiennent uniquement au nouveau; ils affectent même de certaines ter res, hors de l'étendue desquelles on ne le trouve plus : ils paroissent attachés à la chaîn des montagnes qui s'étendent depuis la Nou velle-Espagne jusqu'aux terres Magellaniques ils habitent les régions les plus élevées d globe terrestre, et semblent avoir besoi pour vivre de respirer un air plus vif et plu léger que celui de nos plus hautes monta

Il est assez singulier que, quoique le lam et le paco soient domestiques au Pérou, a Mexique, au Chili, comme les chevaux l sont en Europe, ou les chameaux en Arabie nous les connoissions à peine, et que depui



#### LE LAMA BRUN

Ordre des Ruminants. Genre Chameau. | Cavier |

PI. 103.





Ordre des Ruminants.....id....id...

plus de deux siècles que les Espagnols règnent dans ces vastes contrées, aucun de leurs auteurs ne nous ait donné l'histoire détaillée et la description exacte de ces animaux dont on se sert tous les jours : ils prétendent, à la vérité, qu'on ne peut les transporter en Europe, ni même les descendre de leurs hauteurs sans les perdre, ou du moins sans risquer de les voir périr au bout d'un petit temps; mais à Quito, à Lima, et dans beaucoup d'autres villes où il y a des gens lettrés, on auroit pu les dessiner, décrire et disséquer. Herrera dit peu de chose de ces animaux; Garcilasso n'en parle que d'après les autres; Agosta et Grégoire de Bolivar sont ceux qui out rassemblé le plus de faits sur l'utilité et les services qu'on tire des lamas et sur leur naturel : mais on ignore encore comment ils sont conformés intérieurement, combien de temps ils portent leurs petits; l'on ignore si ces deux espèces sont absolument séparées l'une de l'autre, si elles ne peuvent se mêler, s'il n'y a point entre elles de races intermédiaires, et beaucoup d'autres faits qui seroient nécessaires pour rendre leur histoire complète.

Quoiqu'on prétende qu'ils périssent lorsqu'on les éloigne de leur pays natal, il est pourtant certain que dans les premiers temps après la conquête du Pérou, et même encore long-temps après, l'on a transporté quelques lamas en Europe. L'animal dont Gesner parle sous le nom d'allocamelus, et dont il donne la figure, est un lama qui fut amené vivant du Pérou en Hollande en 1558 : c'est le même dont Matthiole fait mention sous le nom d'elaphocamelus, et la description qu'il en donne est faite avec soin. On a transporté plus d'une fois des vigognes, et peutètre aussi des lamas, en Espagne, pour tâcher de les y naturaliser : on devroit donc être mieux instruit qu'on ne l'est sur la nature de ces animaux, qui pourroient nous devenir utiles; car il est probable qu'ils réussiroient aussi bien sur nos Pyrénées et sur nos Alpes que sur les Cordilières.

Le Pérou, selon Grégoire de Bolivar, est le pays natal, la vraie patrie des lamas. On les conduit, à la vérité, dans d'autres provinces, comme à la Nouvelle-Espagne, mais c'est plutôt pour la curiosité que pour l'utilité; au lieu que dans toute l'étendue du Pérou depuis Potosi jusqu'à Caraccas, ces animaux sont en très-grand nombre. Ils sont aussi de la plus grande necessité; ils font seuls toute la richesse des Indiens, et contribuent beaucoup à celle des Espagnols. Leur chair est bonne à manger, leur poil

est une laine fine d'un excellent usage, et pendant toute leur vie ils servent constamment à transporter toutes les denrées du pays; leur charge ordinaire est de cent cinquante livres, et les plus forts en portent jusqu'à deux cent cinquante; ils font des voyages assez longs dans des pays impraticables pour tous les autres animaux; ils marchent assez lentement et ne font que quatre ou cinq lieues par jour; leur démarche est grave et ferme, leur pas assuré; ils descendent des ravines précipitées, et surmontent des rochers escarpés, où les hommes mêmes ne peuvent les accompagner : ordinairement ils marchent quatre ou cinq jours de suite, après quoi ils veulent du repos, et prennent d'eux-mêmes un séjour de vingt-quatre ou trente heures avant de se remettre en marche. On les occupe beaucoup au transport des riches matières que l'on tire des mines de Potosi : Bolivar dit que de son temps on employoit à ce travail trois cent mille de ces animaux.

Leur accroissement est assez prompt, et leur vie n'est pas bien longue; ils sont en état de produire à trois ans, en pleine vigueur jusqu'à douze, et ils commencent ensuite à dépérir, en sorte qu'à quinze ils sont entièrement usés. Leur naturel paroît être modelé sur celui des Américains; ils sont doux et flegmatiques, et font tout avec poids et mesure. Lorsqu'ils voyagent et qu'ils veulent s'arrêter pour quelques instans, ils plient les genoux avec la plus grande précaution, et baissent le corps en proportion, afin d'empêcher leur charge de tomber ou de se déranger : et dès qu'ils entendent le coup de sifflet de leur conducteur, ils se relèvent avec les mêmes précautions et se remettent en marche. Ils broutent chemin faisant et partout où ils trouvent de l'herbe : mais jamais ils ne mangent la nuit, quand même ils auroient jeune pendant le jour; ils emploient ce temps à ruminer. Ils dorment appuyés sur la poitrine, les pieds repliés sous le ventre, et ruminent aussi dans cette situation. Lorsqu'on les excède de travail et qu'ils succombent une fois sous le faix, il n'y a nul moyen de les faire relever, on les frappe inutilement : la dernière ressource pour les aiguillonner est de leur serrer les testicules, et souvent cela est inutile; ils s'obstinent à demeurer au lieu même où ils sont tombés; et si l'on continue de les maltraiter, ils se désespèrent et se tuent, en battant la terre à droite et à gauche avec leur tête. Ils ne se défendent ni des pieds ni des dents, et n'ont, pour ainsi dire,

d'autres armes que celles de l'indignation; ils crachent à la face de ceux qui les insultent, et l'on prétend que cette salive qu'ils lancent dans la colère est âcre et mordicante au point de faire lever des ampoules

sur la peau.

Le lama est haut d'environ quatre pieds, et son corps, y compris le cou et la tête, en a cinq ou six de longueur : le cou seul a près de trois pieds de long. Cet animal a la tête bien faite, les yeux grands, le museau un peu allongé, les levres épaisses, la supérieure fendue et l'inférieure un peu pendante; il manque de dents incisives et canines à la mâchoire supérieure. Les oreilles sont longues de quatre pouces; il les porte en avant, les dresse, et les remue avec facilité. La queue n'a guère que huit pouces de long; elle est droite, menue, et un peu relevée. Les pieds sont fourchus comme ceux du bœuf; mais ils sont surmontés d'un éperon en arrière qui aide à l'animal à se retenir et à s'accrocher dans les pas difficiles. Il est couvert d'une laine courte sur le dos, la croupe, et la queue, mais fort longue sur les flancs et sous le ventre. Du reste les lamas varient par les conleurs; il y en a de blancs, de noirs, et de mêlés. Leur fiente ressemble à celle des chèvres. Le mâle a le membre génital menu et recourbé, en sorte qu'il pisse en arrière. C'est un animal trèslascif, et qui cependant a beaucoup de peine à s'accoupler. La femelle a l'orifice des parties de la génération très-petit; elle se prosterne pour attendre le mâle, et l'invite par ses soupirs : mais il se passe tonjours plusieurs heures et quelquefois un jour entier avant qu'ils puissent jouir l'un de l'autre, et tout ce temps se passe à gémir, à gronder, et surlout à se conspuer; et comme ces longs préludes les fatiguent plus que la chose même, on leur prête la main pour abréger, et on les aide à s'arranger. Ils ne produisent ordinairement qu'un petit et très-rarement deux. La mère n'a aussi que deux mamelles, et le petit la suit au moment qu'il est né. La chair des jeunes est très-bonne à manger, celle des vieux est sèche et trop dure ; en général, celle des lamas domestiques est bien meilleure que celle des sauvages, et leur laine est aussi beaucoup plus douce. Leur peau est assez ferme; les Indiens en faisoient leur chaussure, et les Espagnols l'emploient pour faire des harnois. Ces animaux si utiles, et même si nécessaires dans le pays qu'ils habitent, ne coûtent ni entretien ni nourriture : comme ils ont le pied fourchu, il n'est pas nécessaire de les ferrer; la laine

épaisse dont ils sont couverts dispense d les bâter : ils n'ont besoin ni de grain, r d'avoine, ni de foin; l'herbe verte qu'il broutent eux-mêmes leur suffit, et ils n'e prennent qu'en petite quantité : ils son eucore plus sobres sur la boisson; ils s'a breuvent de leur salive, qui, dans cet an mal, est plus abondante que dans aucur autre.

Le huanacus ou lama dans l'état de na ture est plus fort, plus vif, et plus lége que le lama domestique; il court comme u cerf, et grimpe comme le chamois sur le rochers les plus escarpés : sa laine est moin longue et toute de couleur fauve. Quoiqu' en pleine liberté, ces animaux se rassem blent en troupes, et sont quelquefois deu ou trois cents ensemble : lorsqu'ils aperçoi vent quelqu'un, ils regardent avec étonne ment, sans marquer d'abord ni crainte n plaisir; ensuite ils soufflent des narines, e hennissent à peu près comme les chevaux et enfin ils prennent la fuite tous ensemble vers le sommet des montagnes. Ils cherchen de préférence le côté du nord et la région froide; ils grimpent et séjournent souveni au dessus de la ligne de neige : voyagean dans les glaces, et couverts de frimas, il se portent mieux que dans la région tempérée; autant ils sont nombreux et vigour reux dans les Sierras, qui sont les parties élevées des Cordilières, autant ils sont rare et chétifs dans les Lanos qui sont au des sous. On chasse ces lamas sauvages pour er avoir la toison : les chiens ont beaucoup de peine à les suivre; et si on leur donne le temps de gagner leurs rochers, le chasseur et les chiens sont contraints de les abandonner. Ils paroissent craindre la pesanteur de l'air, autant que la chaleur; on ne les trouve jamais dans les terres basses; et comme la chaîne des Cordilières, qui est élevée de plus de trois mille toises au dessus du niveau de la mer au Pérou, se soutient à peu près à cette même élévation au Chili et jusqu'aux terres Magellaniques, on y trouve des huanacus ou lamas sauvages en grand nombre, au lien que du côté de la Nouvelle-Espagne, où cette chaîne de montagnes se rabaisse considérablement, on n'en trouve plus, et l'on n'y voit que les lamas domestiques que l'on prend la peine d'y conduire.

Les pacos ou vigognes sont aux lamas une espèce succursale, à peu près comme l'âne l'est au cheval : ils sont plus petits et moins propres au service, mais plus utiles par leur dépouille; la longue et fine laine dont ils

sont couverts est une marchandise de luxe aussi chère, aussi précieuse que la soie. Les pacos, que l'on appelle aussi alpaques, et qui sont les vigognes domestiques, sont souvent tout noirs, et quelquefois d'un brun mêlé de fauve. Les vigognes ou pacos sauvages sont de couleur de rose sèche; et cette couleur naturelle est si fixe qu'elle ne s'altère point sous la main de l'ouvrier : on fait de très-beaux gants, de très-bons bas, avec cette laine de vigogne; l'on en fait d'excellentes couvertures et des tapis d'un trèsgrand prix. Cette denrée seule forme une branche dans le commerce des Indes espagnoles; le castor du Canada, la brebis de Calmouquie, la chèvre de Syrie, ne fournissent pas un plus beau poil : celui de la vigogne est aussi cher que la soie. Cet animal a beaucoup de choses communes avec le lama: il est du même pays, et comme lui il en est exclusivement, car on ne le trouve nulle part ailleurs que sur les Cordilières; il a aussi le même naturel et à peu près les mêmes mœurs, le même tempérament. Cependant comme sa laine est beaucoup plus longue et plus touffue que celle du lama, il paroît craindre encore moins le froid; il se tient plus volontiers dans la neige, sur les glaces, et dans les contrées les plus froides : on le trouve en grande quantité dans les terres Magellaniques.

Les vigognes ressemblent aussi par la figure aux lamas; mais elles sont plus petites, leurs jambes sont plus courtes, et leur musle plus ramassé : elles ont la laine de couleur de rose sèche un peu clair; elles n'ont point de cornes. Elles habitent et paissent dans les endroits les plus élevés des montagnes; la neige et la glace semblent plutôt les récréer que les incommoder. Elles vont en troupes et courent très-légèrement : elles sont timides; et dès qu'elles aperçoivent quelqu'un, elles s'enfuient en chassant leurs petits devant elles. Les anciens rois du Pérou en avoient rigoureusement défendu la chasse, parce qu'elles ne multiplient pas beaucoup; et aujourd'hui il y en a infiniment moins que dans le temps de l'arrivée des Espagnols. La chair de ces animaux n'est pas si bonne que celle des huanacus; on ne les recherche que pour leur toison et pour les bézoards qu'ils produisent. La manière dont on les prend prouve leur extrème timidité, ou, si l'on veut, leur imbécillité. Plusieurs hommes s'assemblent pour les faire fuir et les engager dans quelques passages etroits où l'on a tendu des cordes à trois ou quatre pieds de haut, le long desquelles on laisse pendre des morceaux de linge ou de drap; les vigognes qui arrivent à ces passages sont tellement intimidées par le mouvement de ces lambeaux agités par le vent, qu'elles n'osent passer au delà, et qu'elles s'attroupent et demeurent en foule, en sorte qu'il est facile de les tuer en grand nombre: mais s'il se trouve dans la troupe quelques huanacus, comme ils sont plus hauts de corps et moins timides que les vigognes, ils sautent par dessus les cordes; et des qu'ils ont donné l'exemple, les vigognes sautent de même et échappent aux chasseurs.

A l'égard des vigognes domestiques ou pacos, on s'en sert comme des lamas pour porter des fardeaux : mais, indépendamment de ce qu'étant plus petits ou plus foibles ils portent beaucoup moins, ils sont encore plus sujets à des caprices d'obstination; lorsqu'une fois ils se couchent avec leur charge, ils se laisseroient plutôt hacher que de se relever. Les Indiens n'ont jamais fait usage du lait de ces animanx, parce qu'ils n'en ont qu'autant qu'il en faut pour nourrir leurs petits. Le grand profit que l'on tire de leur laine avoit engagé les Espagnols à tâcher de les naturaliser en Europe pour les faire peupler; mais le climat se trouva si peu convenable, qu'ils y périrent tous. Cependant, comme je l'ai déjà dit, je suis persuadé que ces animaux, plus précieux encore que les lamas, pourroient réussir dans nos montagnes, et surtout dans les Pyrénées : ceux qui les ont transportés en Espagne n'ont pas fait attention qu'au Pérou même ils ne subsistent que dans la région froide, c'est-à-dire dans la partie la plus élevée des montagnes; ils n'ont pas fait attention qu'on ne les trouve jamais dans les terres basses, et qu'ils meurent dans les pays chauds ; qu'au contraire ils sont encore aujourd'hui trèsnombreux dans les terres voisines du détroit de Magellan, où le froid est beaucoup plus grand que dans notre Europe méridionale, et que par conséquent il falloit, pour les conserver, les débarquer, non pas en Espagne, mais en Écosse, ou même en Norwege, et plus sûrement encore au pied des Pyrénées, des Alpes, etc., où ils eussent pu grimper et atteindre la région qui leur convient. Je n'insiste sur cela que parce que j'imagine que ces animaux seroient une excellente acquisition pour l'Europe, et produiroient plus de biens réels que tout le métal 1 du Nouveau-Monde, qui n'a servi

1. Quel bien ont produit en effet ces riches mines du Pérou? il a péri des millions d'hommes dans les entrailles de la terre pour les exploiter; et qu'à nous charger d'un poids inutile, puisqu'on avoit auparavant pour un gros d'or ou d'argent ce qui nous coûte une once de

ces mêmes métaux.

Les animaux qui se nourrissent d'herbes et qui habitent les hautes montagnes de l'Asie, et même de l'Afrique, donnent les bézoards que l'on appelle orientaux, dont les vertus sont les plus exaltées; ceux des montagnes de l'Europe, où la qualité des plantes et des herbes est plus tempérée, ne produisent que des pelotes sans vertu, qu'on appelle égagropiles; et dans l'Amérique méridionale, tous les animaux qui fréquentent les montagnes sous la zone torride donnent d'autres bézoards que l'on appelle occidentaux, qui sont encorc plus solides et peut-être aussi qualifiés que les orientaux. La vigogne surtout en fournit un grand nombre; le huanacus en donne aussi, et l'on en tire des cerfs et des chevreuils dans les montagnes de la Nouvelle-Espagne. Les lamas et les pacos ne donnent de beaux bézoards qu'autant qu'ils sont huanacus ct vigognes, c'est-à-dire dans leur état de liberté; ceux qu'ils produisent dans leur condition de servitude sont petits, noirs, et sans vertu: les meilleurs sont ceux qui ont une couleur de vert obscur, et ils viennent ordinairement des vigognes, surtout de celles qui habitent les parties les plus élevées de la montagne, et qui paissent habituellement dans les neiges; de ces vigognes montagnardes, les femelles comme les mâles produisent des bézoards, et ces bézoards du Pérou tiennent le premier rang après les bézoards orientaux, et sont beaucoup plus estimés que les bézoards de la Nouvelle-Espagne, qui viennent des cerfs, et sont les moins efficaces de tous.

\* Nous donnons ici la figure d'un lama dessiné d'après nature, et qui est encore actuellement vivant (août 1777) à l'École vétérinaire au château d'Alfort. Cet animal, amené des Indes espagnoles en Angleterre, nous fut envoyé au mois de novembre 1773: il étoit jeunc alors, et sa mère, qui étoit avec lui, est morte presque en arrivant; on en peut voir la peau bourrée et le corps injecté sous la peau, dans le beau cabinet anatomique de M. Bourgelat.

Quoique ce lama fût encore jeune, et que le transport et la domesticité eussent sans doute influé sur son accroissement, et l'eussent en partie retardé, il avoit néanmoins près de cinq pieds de hauteur, en le mesu-

leur sang et leurs travaux n'ont servi qu'à nous charger d'un poids incommode.

rant en ligne droite depuis le sommet de I tête aux pieds de devant, et dans son éta de liberté il devient considérablement plu grand et plus épais de corps. Cet anima est, dans le nouveau continent, le repré sentant du chameau dans l'ancien : il sembl en être un beau diminutif, car sa figure es élégante; et, sans avoir aucune des diffor mités du chameau, il lui tient néanmoir par plusieurs rapports et lui ressemble plusieurs égards. Comme le chameau il es propre à porter des fardeaux; il a le polaineux, les jambes assez minecs, les piec courts et conformés à peu près comme le jambes et les pieds du chameau : mais il e diffère en ce qu'il n'a point de bosse, qu' a la queue courte, les oreilles longnes, qu'en général il est beaucoup mieux fait ( d'une forme plus agréable par les propotions du corps. Son cou long, bien couve de laine, et sa tête qu'il tient toujours haut lui donnent un air de noblesse et de légi reté que la nature a refusé au chameau. Se oreilles, longues de sept pouces sur deu pouces dans leur plus grande largeur, se te minent en pointe, et se tiennent toujoui droites en avant; elles sont garnies d'un po ras et noirâtre. La tête est longue, légère l et d'une forme élégante. Les yeux soi grands, noirs, et ornés, dans les angles in la ternes, de grands poils noirs. Le nez e plat, et les narines sont écartées. La lève supérieure est fendue et tellement sépare au devant des mâchoires, qu'elle laisse p roître les deux dents incisives du milier qui sont longues et plates, et au nombre quatre à la mâchoire inférieure : ces den incisives manquentà la mâchoire supérieur comme dans les autres animaux ruminans il y a seulement cinq mâchelières en ha comme en bas de chaque côté, ce qui fa en tout vingt dents mâchelières et quatincisives. La tête, le dessus du corps, de croupe, de la queue, et des jambes, so couverts d'un poil laineux couleur du muun peu vineux, plus clair sur les joues, so le cou et sur la poitrine, et plus foncé s les cuisses et les jambes, où cette coule devient brune et presque noire. Le somm de la tête est aussi noirâtre, et c'est de que part le noir qui se voit sur le front, tour des yeux, le nez, les narines, la lèv supérieure, et la moitié des joues. La lair qui est sur le cou est d'un brun foncé, forme comme une crinière qui pend du soi met de la tête et va se perdre sur le garro cette même coulcur brune s'étend, mais diminuant de teinte, sur le dos, et y forn

une bande d'un brun foible. Les cuisses sont convertes d'une grande laine sur les parties postérieures, et cette longue laine est en assez gros flocons; les jambes ne sont garnies que d'un poil ras d'un brun noirâtre. Les genoux de devant sont remarquables par leur grosseur, au lieu que, dans les jambés de derrière, il se trouve vers le milieu un espace sous la peau, qui est enfoncé d'environ deux pouces. Les pieds sont séparés en deux doigts; la corne du sabot de chaque doigt est longue de plus d'un pouce et demi, et cette corne est noire, lisse, plate sur sa face interne, et arrondie sur sa face externe; les cornes du sabot des pieds de derrière sont singulières en ce qu'elles forment un crochet à leurs extrémités. Le tronçon de la queue a plus d'un pied de longueur; il est couvert d'une laine assez courte : cette queue ressemble à une houppe; l'animal la porte droite, soit en marchant, soit en courant, et même lorsqu'il est en repos et couché.

| pi.                             | po. | lig. |
|---------------------------------|-----|------|
| Longueur du lama 5              | 4   | 4    |
| Hauteur du train de devant 3    | 3   | >>   |
| Hauteur du train de derrière 3  | 6   | >>   |
| Hauteur du ventre au dessus de  |     |      |
| terre I                         | 9   | 2    |
| Longueur de la tête du bout des |     |      |
| lèvres à l'occiput»             | 11  | >>   |

Cet animal est fort doux, il n'a ni colère ni méchanceté, il est mème caressant; il se laisse monter par celui qui le nourrit, et ne refuseroit pas le même service à d'autres; il marche au pas, trotte, et prend même une espèce de galop. Lorsqu'il est en liberté, il bondit et se roule sur l'herbe. Ce lama que je décris étoit un mâle: on a observé qu'il paroît souvent être excité par le besoin d'amour. Il urine en arrière, et la verge est petite pour la grosseur de son corps. Il avoit passé plus de dix-huit mois sans boire au mois de mai dernier; et il me paroît que la boisson ne lui est pas nécessaire, attendu la grande abondance de salive dont l'intérieur de sa bouche est continuellement humecté.

On lit dans le voyage du commodore Byron, qu'on trouve des guanaques, c'est-àdire des lamas, à l'île des Pinguins, et dans l'intérieur des terres , jusqu'au cap des Vierges, qui forme au nord l'entrée du détroit de Magellan. Ainsi ces animaux ne craignent nullement le froid. Dans leur état de nature et de liberté, ils marchent ordinairement par troupe de soixante ou quatrevingts, et ne se laissent point approcher: cependant ils sont très-aisés à apprivoiser; car les gens de l'équipage du vaissean de Byron s'étant saisis d'un jeune lama dont on admiroit la jolie figure, ils l'apprivoisèrent au point qu'il venoit leur lécher les mains. Le commodore Byron et le capitaine Wallis comparent cet animal au daim pour la grandeur, la forme, et la conleur : mais Wallis est tombé dans l'erreur en disant qu'il a une bosse sur le dos.

## LA VIGOGNE.

| gelat: cet animal est plus petit |     |     |      |
|----------------------------------|-----|-----|------|
| et voici ses dimensions:         | 1   |     | Í    |
|                                  | pi. | po. | lig. |
| Longueur du corps mesuré en      |     |     |      |
| ligne droite, depuis le bout     |     |     |      |
| du nez jusqu'à l'origine de la   |     |     |      |
| queue                            | 4   | 4   | 6    |
| Hauteur du train de devant       | 2   | 4   | 9    |
| Hauteur du train de derrière     | 2   | 6   | 2    |
| Hauteur du ventre au dessus de   |     |     |      |
| terre                            | τ   | . 8 | >>   |
| Longueur de la tête              |     | 6   | 6    |
| Longueun des oreilles            |     | 4   | 3    |

\* Nous donnons ici la figure d'une vigogne mâie qui a été dessinée vivante à l'École vétérinaire en 1774, et dont la dépouille empoillée se voit dans le cabinet de M. Rous-

| pi.                                                 | po. | lig. |
|-----------------------------------------------------|-----|------|
| Largeur des oreilles»                               | r   | 5    |
| Grandeur de l'œil»  Distance entre l'œil et le bout | I   | 4    |
| du museau»                                          | 3   | 9    |
| Longueur de la queue avec sa laine                  | 8   | 9    |

La vigogne a beaucoup de rapport et même de ressemblance avec le lama; mais elle est d'une forme plus légère, ses jambes sont plus longues à proportion du corps, plus menues et mieux faites que celles du lama. Sa tête, qu'elle porte droite et haute sur un cou long et délié, lui donne un ar de légèreté, même dans l'état de repos; elle est aussi plus courte à proportion que la tête du lama; elle est large au front et étroite à l'ouverture de la bouche, ce qui rend la physionomie de cet animal fine et vive; et cette vivacité de physionomie est encore fort augmentée par ses beaux yeux noirs, dont l'orbite est fort grande, ayant seize lignes de longueur; l'os supérieur de l'orbite est fort relevé, et la paupière inferieure est blanche. Le nez est aplati, et les naseaux, qui sont écartés l'un de l'autre, sont, comme les lèvres, d'une couleur brune mèlée de gris; la lèvre supérieure est fendue comme celle du lama, et cette séparation est assez grande pour laisser voir dans la mâchoire inférieure deux dents incisives lon-

gues et plates. La vigogne porte aussi les oreilles droites, longues, et se terminant en pointe; elles sont nues en dedans, et couvertes en dehors d'un poil court. La plus grande partie du corps de l'animal est d'un brun rougeâtre tirant sur le vineux, et le reste est de couleur isabelle; le dessous de la mâchoire est d'un blanc jaune; la poitrine, le dessous du ventre, le dedans des cuisses, et le dessous de la queue sont blancs. La laine qui pend sous la poitrine a trois pouces de longueur, et celle qui couvre le corps n'a guère qu'un pouce; l'extrémité de la queue est garnie de longue laine. Cet animal a le pied fourchu, séparé en deux doigts qui s'écartent lorsqu'il marche; les sabots sont noirs, minces, plats par dessous et convexes par dessus; ils ont un pouce de longueur sur

neuf lignes de hauteur, et cinq lignes de

largeur ou d'empatement.

Cette vigogne a vécu quatorze mois à l'École vétérinaire, et avoit passé peut-être autant de temps en Angleterre; cependant clle n'étoit pas à beaucoup près aussi privée que le lama : elle nous a aussi paru d'un naturel moins sensible; car elle ne donnoit nulle marque d'attachement à la personne qui la soignoit; elle cherchoit même à mordre lorsqu'on vouloit la contraindre, et elle souffloit ou crachoit continuellement au visage de ceux qui l'approchoient. On lui donnoit du son sec et quelquefois détrempé dans l'eau; elle n'a jamais bu d'eau pure ni d'autre liqueur, et il paroît que la vigogne a, comme le lama, une si grande abondance de salive, qu'ils n'ont nul besoin de boire. Enfin elle jette, comme le lama, son urine en arrière; et par toutes ces ressemblances de nature, on peut regarder ces deux animaux comme des espèces du même genre, mais non pas assez voisines pour se mèler ensemble.

Lorsque j'ai écrit, en 1766, l'histoire du lama et du paco, je croyois q i'il n'y avoit dans ce genre que ces deux espèces, et je pensois que l'alpaco ou alpaca étoit le même animal que la vigogne sous un nom différent; l'examen que j'ai fait de ces deux animaux, et dont je viens de rendre compte, m'avoit encore confirmé dans cette idée : mais j'ai été récemment informé que l'alpaca ou paco forme une troisième espèce qu'on peut regarder comme intermédiaire entre le lama et la vigogne. C'est à M. le marquis de Nesle que je dois ces connoissances nouvelles. Cet seigneur, aussi zélé pour l'avancement des sciences que pour le bien publie, a même formé le projet de faire venir des Indes espagnoles un certain nombre de ces animaux, lamas, alpacas, et vigognes, pour tâcher de les naturaliser et multiplier en France, et il seroit très à désirer que le gouvernement voulût seconder ses vues, la laine de ces animaux étant, comme l'on sait, d'un prix inestimable. Les avantages et les difficultés de ce projet sont présentés dans le mémoire suivant, qui a été donné à M. le marquis de Nesle par M. l'abbé Béliardy, dont le mérite est bien connu, et qui s'est trouvé à portée, par son long séjour en Espagne, d'être bien informé:

"Le nom de lama, dit-il, est un mot génés a rique que les Indiens du Pérou donnent insidifféremment à toutes sortes de bêtes à laine." Avant la conquête des Espaguols, il n'y, avoit point de brebis en Amérique; ces cons quérans les y ont introduites, et les Indiens du Pérou les ont appelées lamas, parce que apparemment, dans leur langue, c'est le mou pour désigner tout animal laineux: cepenal dant, dans les provinces de Cusco, Potosi et Tucuman, on distingue trois espèces de lamas, dont les variétés leur ont fait assis la

gner des noms différens.

«Le lama, dans son état de nature et de liberté, est un animal qui a la forme d'un petit chameau. Il est de la hauteur d'un gros âne, mais beaucoup plus long; il a pied fourchu comme les bœufs; son cou trente à quarante pouces de long; sa tête qu'il porte toujours haute, ressemble asso à celle d'un poulain: une longue laine lu couvre tout le corps: celle du cou et de ventre est beaucoup plus courte.

« Cet animal est originairement sauvage on en trouve encore en petites troupes su des montagnes élevées et froides. Les natu rels du pays l'ont réduit à l'état de domest cité, et on a remarqué qu'il vit également dans les climats chauds comme dans les ple roids; il produit aussi dans cet état. La fenelle ne fàit qu'un petit à chaque portée, t on n'a pu me dire de combien de temps

st la gestation.

« Depuis que les Espagnols ont introduit lans le royaume du Pérou les chevaux et es mulets, l'usage des lamas est fort dimiué; cependant on ne laisse pas de s'en serir encore, surtout pour les ouvrages de la ampagne. On le charge comme nous chareons nos ânes; il porte de soixante-quinze cent livres sur le dos. Il ne trotte ni ne alope; mais son pas ordinaire est si doux, ue les femmes s'en servent de préférence à ute autre monture. On les envoie paître ans la campagne en toute liberté, sans u'ils cherchent à s'enfuir. Outre le service omestique qu'on en tire, on a l'avantage profiter de leur laine. On les tond une is l'an, ordinairement à la fin de juin; n emploie dans ces contrées leur laine aux êmes usages que nous employons le crin, quoique cette laine soit aussi douce que il otre soie, et plus belle que celle de nos rebis.

« Le lama de la seconde espèce est l'alpaca.

et animal ressemble en général au lama;

et ais il en diffère en ce qu'il est plus bas de

mbe et beaucoup plus large de corps. L'al
aca est absolument sauvage, et se trouve

in 1 compagnie des vigognes. La laine est plus

tip urnie et beaucoup plus fine que celle du

ma; aussi est-elle plus estimée.

« La troisième espèce est la vigogne, qui it encore semblable au lama, à la réserve ie l'elle est bien plus petite; elle est, comme alpaca, tout-à-fait sauvage. Quelques perunes de Lima en nourrissent par rareté et ur pure curiosité (mais on ignore si, dans t état, ces animaux se multiplient et même ils s'accouplent). Les vigognes, dans cet at de captivité, mangent à peu près de nt ce qu'on leur présente, du mais ou blé Turquie, du pain et toutes sortes d'herbes. « La laine de la vigogne est encore plus fine le celle de l'alpaca, et ce n'est que pour al joir sa dépouille qu'on lui fait la guerre. Il a dans sa toison trois sortes de laine : celle dos, plus foncée et plus fine, est la plus timée; ensuite celle des flancs, qui est une couleur plus claire; et la moins apréciée est celle du ventre, qui est argentée. n distingue dans le commerce ces trois rtes de laine par la différence de leur prix. « Les vigognes vont toujours par troupes sez nombreuses; elles se tiennent sur la oupe des montagnes de Cusco, de Potosi, du Tucuman, dans des rochers âpres et

des lieux sauvages; elles descendent dans les vallons pour paître. Lorsqu'on veut les chasser, on recherche leurs pas ou leurs crottes, qui indiquent les endroits où on peut les trouver; car ces animaux ont la propreté et l'instinct d'aller déposer leur croîtin dans le même tas... On commence par tendre des cordes dans les endroits par où elles pourroient s'échapper; on attache de distairce en distance à ces cordes des chiffons d'étoffes de différentes couleurs : cet animal est si timide, qu'il n'ose franchir cette foible barrière. Les chasseurs font grand bruit, et tâchent de pousser les vigognes contre quelques rochers qu'elles ne puissent surmonter : l'extrême timidité de cet animal l'empêche de tourner la tête vers ceux qui le poursuivent; dans cet état, il se laisse prendre par les jambes de derrière, e' l'on est sûr de n'en pas manquer un : on a la cruauté de massacrer la troupe entière sur le lieu. Il y a des ordonnances qui défendent ces tueries, mais elles ne sont pas observées. Il seroit cependant aisé de les tondre lorsqu'ils sont pris, et de se ménager une nouvelle laine pour l'année suivante. Ces chasses produisent ordinairement de cinq cents à mille peaux de vigognes. Quand les chasseurs ont le malheur de trouver quelque alpaca dans leur battue, leur chasse est perdue : cet animal, plus hardi, sauve immanquablement les vigognes; il franchit la corde sans s'effrayer ni s'embarrasser des chiffons qui flottent, rompt l'enceinte, et les vigognes le suivent.

"Dans toutes les Cordilières du nord de Lima, en se rapprochant de Quito, on ne trouve plus ni lamas, ni alpacas, ni vigognes, dans l'état sauvage; cependant le lama domestique est fort commun à Quito, où on le charge et on l'emploie pour tous les ouvrages

de la campagne.

« Si on vouloit se procurer des vigognes en vie de la côte du sud du Pérou, il faudroit les faire descendre des provinces de Cusco ou Potosi au port d'Arica; là on les embarqueroit pour l'Europe; mais la navigation depuis la mer du Sud par le cap de Horn est si longue et sujette à tant d'événements, qu'il seroit peut-être très-difficile de les conserver pendant la traversée. Le meilleur expédient et le plus sûr seroit d'envoyer un bâtiment exprés dans la rivière de la Plata; les vigognes qu'on auroit fait prendre, sans les maltraiter, dans la province de Tucuman, se trouveroient très à portée de descendre à Buenos-Ayres, et d'y être embarquées. Mais il seroit difficile de trouver à Buenos-Ayres un bâtiment de retour

préparé et arrangé pour le transport de trois ou quatre douzaines de vigognes : il n'en coûteroit pas davantage pour l'armement en Europe d'un bâtiment destiné tout exprès pour cette commission, que pour le fret d'un navire trouvé par hasard à Buenos-

Ayres.

« Il faudroit, en conséquence, charger une maison de commerce à Cadix de faire armer un bâtiment espagnol pour la rivière de la Plata; ce bâtiment, qui scroit chargé de marchandises permises pour le compte du commerce, ne ferait aucun tort aux finances d'Espagne : on demanderoit seulement la permission d'y mettre à bord un ou deux hommes chargés de la commission des vigognes pour le retour; ces hommes seront munis de passe-ports et de recommandations efficaces du ministère d'Espagne pour les gouverneurs du pays, afin qu'ils soient aidés dans l'objet et pour le succès de leur commission. Il faut nécessairement que de Buenos-Ayres on donne ordre à Santa-Cruz de la Sierra, pour que des montagnes de Tucuman on y amène en vie trois ou quatre douzaines de vigognes femelles, avec une demi-douzaine de mâles, quelques alpacas et quelques lamas, moitié máles et moitić femelles. Le bâtiment sera arrangé de manière à les y recevoir et à les y placer commodément; c'est pour cela qu'il faudroit lui défendre de prendre aucune autre marchandise en retour, et lui ordonner de se rendre d'abord à Cadix, où les vigognes se reposeroient, et d'où l'on pourroit ensuite les transporter en France... Une parcille expédition, dans les termes qu'on vient de la projeter, ne sauroit être fort coûteuse... On pourroit même donner ordre aux officiers de la marine du roi, ainsi qu'à tous les bâtimens qui reviennent de l'Ile-de-France et de l'Inde, que si, par hasard, ils sont jetés sur les côtes de l'Amérique et obligés d'y chercher un abri, de préférer la relâche dans la rivière de la Plata. Pendant qu'on seroit occupé aux réparations du vaisseau, il faudroit ne rien épargner avec les gens du pays pour obtenir quelques vigognes en vie, mâles et femelles, ainsi que quelques lamas et quelques alpacas. On trouvera à Montevideo des Indiens qui font trente à quarante lieues par jour, qui iront à Santa-Cruz de la Sierra, et qui s'acquitteront fort bien de la commission... Ccla seroit d'autant plus facile, que les vaisseaux françois qui reviennent de l'Ile-de-France ou de l'Inde peuvent relâcher à Montevideo, au lieu d'aller à Sainte-Catherine sur la côte du Brésil, comme il leur arrive très-souvent.

Le ministre qui auroit contribué à enrichir le royaume d'un animal aussi utile pourroit s'en applaudir comme de la conquête la plus importante. Il est surprenant que les jésuites n'aient jamais songé à essayer de naturaliser les vigognes en Europe, eux qui, maîtres du Tucuman et du Paraguay, possédoien ce trésor au milieu de leurs missions et de leurs plus bcaux établissemens. »

Ce mémoire intéressant de M. l'abbé Béliardy m'ayant été communiqué, j'en fis part à mon digne et respectable ami, M. de Tolosan, intendant du commerce, qui. dans toutes les occasions, agit avec zèle pour le bien public. Il a donc cru devoir consulter, sur ce mémoire et sur le projet qu'il contient, un homme intelligent (M. de La Folie, inspecteur général des manufactures). ct voici les observations qu'il a faites à ce sujet:

« L'auteur du mémoire, animé d'un zèle très-louable, dit M. de La Folie, propose, comme une grande conquête à faire par un ministre, la population des lamas, alpacas et vigognes en France; mais il me permettre

les réflexions suivantes :

« Les lamas, ainsi nommés par les Péruviens, et corneros de la terra par les Espa gnols, sont de bons animaux domestiques tels que l'auteur l'annonce; on observe seulement qu'ils ne peuvent point marcher pendant la nuit avec leurs charges : c'est la raison qui détermina les Espagnols à se ser vir de mulets et de chevaux. Au reste, ne considérons point ces animaux comme bète de charge (nos ânes de France sont bier préférables); le point essentiel est leur toi son : non seulement leur laine est très-infé rieure à celle des vigognes, comme l'observ l'auteur, mais elle a une odeur forte et dés agréable qu'il est difficile d'enlever.

« La laine de l'alpaca est, en effet, comme il le dit, bien supérieure à celle du lama on la confond tous les jours avec celle de la vigogne, et il est rare que cette dernicr

n'en soit pas mêlée.

«Le lama s'apprivoise très-bien, comm l'observe l'auteur; mais on lui objecte qu les Espagnols ont fait beaucoup d'essais che eux pour y naturaliser les alpacas et les vi gognes. L'auteur, qui prétend le contraire n'a pas eu, à cet égard, des éclaircissemen fidèles. Plusieurs fois on a fait venir en Es pagne une quantité de ces animaux, et o a tenté de les faire peupler; les épreuve qu'on a multipliées à cet égard ont été abso lument infructueuses : ces animaux sont tou morts, et c'est ce qui est cause qu'on a de

### LA VIGOGNE

Ordre des Ruminants. Genre Chameau./Cavier/

Pl. 104





L'UNAU
Ordre des Edentés. Tribu des Tardigrades.
Genre Paresseux. /Cavier/

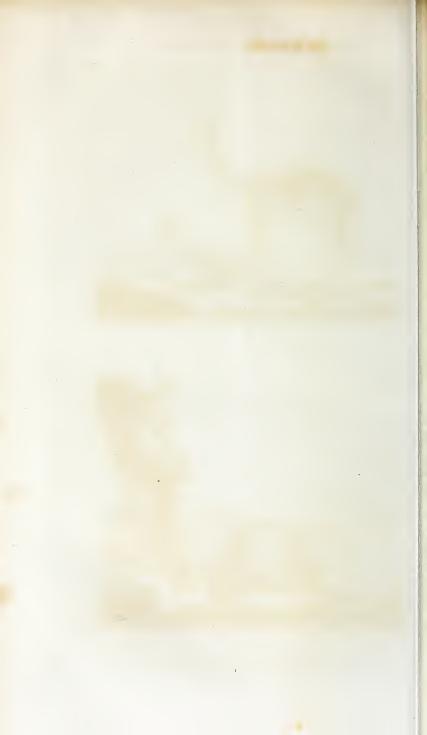

puis long-temps abandonné ces expériences.

«Il y auroit donc bien à craindre que ces animaux n'éprouvassent le même sort en France. Ils sont accoutumés dans leur pays à une nourriture particulière : cette nourriture est une espèce de jonc très-fin, appelé ycho, et peut-être nos herbes de pâturages n'ont-elles pas les mêmes qualités, les mêmes principes nutritifs en plus ou en moins.

«La laine de la vigogne fait de belles étoffes', mais qui ne durent pas autant que celles qui sont faites avec la laine des

brebis. »

Ayant reçu cette réponse satisfaisante à plusieurs égards, et qui confirme l'existence réelle d'une troisième espèce, c'est-àdire de l'alpaca, dans le genre du lama, mais qui semble fonder quelques doutes sur la possibilité d'élever ces animaux, ainsi que la vigogne, en Europe, je l'ai communiquée, avec le mémoire précédent, de M. Béliardy, à plusieurs personnes instruites, et particulièrement à M. l'abbé Bexon, qui a fait sur cela les observations suivantes:

« Je remarque, dit-il, que le lama vit dans les vallées basses et chaudes du Pérou, aussi bien que dans la partie la plus froide de la Sierra, et que par conséquent ce n'estpas la température de notre climat qui pourroit faire obstacle et l'empêcher de s'y ha-

bituer.

« A le considérer comme animal de monture, son pas est si doux, que l'on s'en sert de préférence au cheval et à l'âne; il paroît de plus qu'il vit aussi durement que l'âne, d'une manière aussi agreste et sans exiger

plus de soins. (Page 213.)

« Il semble que les Espagnols eux-mêmes ne savent pas faire le meilleur ou le plus bel emploi de la laine du lama, puisqu'il est dit « que, quoique cette laine soit plus belle « que celle de nos brebis, et aussi douce « que la soie, on l'emploie aux mêmes « usages auxquels nous employons le crin. »

(Ibidem.)

« L'alpaca, espèce intermédiaire entre le lama et la vigogne, et jusqu'ici peu connu, mème des naturalistes, est encore entièrement sauvage; néanmoins c'est peut-être des trois animaux péruviens celui dont la conquête seroit la plus intéressante, puisque avec une laine plus fournie et beaucoup plus fine que celle du lama, l'alpaca paroît avoir une constitution plus forte et plus robuste que celle de la vigogne. (*Ibidem.*)

« La facilité avec laquelle se sont nourries les vigognes privées que l'on a eues par curiosité à Lima, mangeant du maïs, du pain, et de toutes sortes d'herbes, garantit celle qu'on tronveroit à faire en grand l'éducation de ces animaux. Une négligence inconcevable nous laisse ignorer si les vigognes privées que l'on a eues jusqu'ici ont produit en domesticité; mais je ne fais aucun doute que cet animal, sociable par instinct, foible par nature, et doué, comme le mouton, d'une timidité douce, ne se plût en troupeaux rassemblés, et ne se propageât volontiers dans l'asile d'un parc ou dans la paix d'une étable, et bien mieux que dans les vallons sauvages, où leurs troupes fugitives tremblent sous la serre de l'oiseau de proie ou à l'aspect du chasseur.

«La cruauté avec laquelle on nous dit que se font au Pérou les grandes chasses, ou plutôt les grandes tueries de vigognes, est une raison de plus de se hâter de sauver dans l'asile domestique une espèce précieuse que ces massacres auront bientôt détruite ou du

moins affoiblie au dernier point.

« Les dangers et les longueurs de la navigation par le cap Horn me semblent, comme à M. Ećliardy, ètre un grand obstacle à tirer les vigognes de la côte du sud par Arica, Cusco on Potosi; et la véritable route pour amener ces animaux précieux seroit en effet de la faire descendre du Tucuman par Rio de la Plata jusqu'à Buenos-Ayres, où un bâtiment frété exprès et monté de gens entendus aux soins délicats qu'exigeroient ces animaux dans la traversée, les amèneroit à Cadix, ou mieux encore dans quelques-nns de nos ports les plus voisins des Pyrénées ou des Cévennes, où il seroit le plus convenable de commencer l'éducation de ces animaux dans une région d'air analogue à celle des Sierras, d'où on les a fait descendre.

« Il me reste quelques remarques à faire sur la lettre de M. de La Folie, qui ne me paroît offrir que des doutes assez peu fondés

et des difficultés assez légères.

« 1° On a vu que si le cheval et l'âne l'emportent par la constance du service sur le lama, celui-ci à son tour leur est préférable à d'autres égards; et d'ailleurs l'objet est bien moins ici de considérer le lama comme bête de somme, que de le regarder, conjointement avec la vigogne et l'alpaca, comme bétail à toison.

« 2º Qui peut nous assurer qu'on ait fait en Espagne beaucoup d'essais pour naturaliser ces animaux? et les essais supposés fait l'ont-ils été avec intelligence? Ce n'est point dans une plaine chaude, mais, comme nous venons de l'insinuer, sur des croupes de montagnes voisines de la région des neiges, qu'il faut faire retrouver aux vigognes un climat analogue à leur climat natal.

« 3° C'est moins des vigognes venues du Pérou que l'on pourroit espèrer de former des troupeaux, que de leur race née en Europe; et c'est à obtenir cette race et à la multiplier qu'il faudroit diriger les premiers soins, qui sans doute devroient être grands et continuels pour des animaux délicats et

ainsi dépaysés.

" 4º Quant à l'herbe ycho, il est difficile de croire qu'elle ne puisse pas être remplacée par quelques-uns de nos gramens ou de nos joncs: mais, s'il le falloit absolument, je proposerois de transporter l'herbe ycho elle-même; il ne seroit probablement pas plus difficile d'en faire le semis que tout autre semis d'herbage, et il seroit heureux d'acquérir une nouvelle espèce de prairie artificielle avec une nouvelle espèce de troupeaux.

" 5° Et pour la crainte de voir dégénér la toison de la vigogne transplantée, el paroit peu fondée : il n'en est pas de la v gogne comme d'une race domestique et fatice perfectionnée, ou, si l'on veut, dégnérée tant qu'elle peut l'ètre, telle que chèvre d'Angora, qui en effet, quand c la transporte hors de la Syrie, perd en pe de temps sa beauté; la vigogne est dai l'état sauvage; elle ne possède que ce qu'ui a donné la nature, et que la domesticit pourroit sans doute, comme dans toute autrespèce, perfectionner pour notre usage, »

J'adopte entièrement ces réflexions trèjustes de M. l'abbé Bexon, et je persiste croire qu'il est aussi possible qu'il seroit in portant de naturaliser chez nous ces trois e pèces d'animaux si utiles au Pérou, et qu paroissent si disposés à la domesticité.

# L'UNAU ET L'AÏ 2.

L'on a donné à ces deux animaux l'épithète de paresseux, à cause de leurs mouvemens et de la difficulté qu'ils ont à marcher : mais nous avons cru devoir leur conserver les noms qu'ils portent dans leur pays natal, d'abord pour ne les pas confondre avec d'autres animaux presque aussi paresseux qu'eux, et encore pour les distinguer nettement l'un de l'autre; car, quoiqu'ils se ressemblent à plusieurs égards, ils diffèrent néanmoins, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, par des caractères si marqués, qu'il n'est plus possible, lorsqu'on les a examinés, de les prendre l'un pour l'autre, ni même de douter qu'ils ne soient de deux espèces très-éloignées. L'unau n'a point de queue, et n'a que deux ongles aux pieds de devant; l'aï porte une queue courte, et trois ongles à tous les pieds. L'unau a le museau plus long, le front plus élevé, les oreilles plus apparentes que l'aï; il a aussi le poil tout

1. Nom de cet animal au Maragnon, et que nous avons adopté. Le P d'Abbeville distingue deux espèces d'unaux : le plus grand, qui est clei u dont il est ici question, qu'il appelle unau ouasou; et le plus petit, qu'il nomine simplement unau, qui est le même animal que l'ai. «Il y en a de deux sortes, « dit-il : aucuns sont grands environ comme les « lièvres, les autres sont deux fois presque plus « grands. » (Mission au Maragnon, page 252.) On a donné quelquefois à l'unau le nom de lèche-patte:

différent : à l'intérieur, ses viscères son autrement situés et conformés différemmen dans quelques-unes de leurs parties. Mais le caractère le plus distinctif et en mên temps le plus singulier, c'est que l'unau quarante-six côtes, tandis que l'aï n'en que vingt-huit : cela suppose deux espèce très-éloignées l'une de l'autre; et ce nombi de quarante-six côtes dans un animal dor le corps est si court est une espèce d'exce ou d'erreur de la nature; car de tous les an maux, même des plus grands, et de ceu dont le corps est le plus long relativement leur grosseur, aucun n'a autant de chevron à sa charpente. L'éléphant n'a que quarant côtes, le cheval trente-six, le blaireau trente le chien vingt-six, l'homme vingt-quatre etc. Cette différence dans la construction é l'unau et de l'aï suppose plus de distanc entre ces deux espèces, qu'il n'y en a enticelle du chien et du chat, qui ont le mêm

mais ce nom, qui sembleroit avoir été pris de l'hibitude de cet animal, n'est pas fondé; car il 1 lèche pas ses pieds, ni même aucune autre part de son corps.

2. Nom de cet animal au Brésil, et que no avons adopté. Ce nom vient du son plaintif a, i qu'il répète souvent. Ouaikaré à la Guiane, selc Barrère; har, selon de Léry; hau ou hauthi, selc Thevet; pervilio ligero, solon Oviedo; unau, selc le P. d'Abbeville; haut, selon Nieremberg.

ombre de côtes ; car les différences extéeures ne sont rien en comparaison des difrences intérieures; celles-ci sont, pour nsi dire, les causes des autres, qui n'en nt que les effets. L'intérieur, dans les êtres vans, est le fond du dessein de la nature; est la forme constituante, c'est la vraie gure : l'extérieur n'en est que la surface nême la draperie; car combien n'avonspus pas vu, dans l'examen comparé que ous avons fait des animaux, que cet extéeur, souvent très-différent, recouvre un térieur parfaitement semblable; et qu'au intraire la moindre différence intérieure n produit de très-grandes à l'extérieur, et nange même les habitudes naturelles, les cultés, les attributs de l'animal! combien y en a-t-il pas qui sont armés, couverts, nés de parties excédantes, et qui cepenant, pour l'organisation intérieure, resmblent en entier à d'autres qui en sont énués! Mais ce n'est point ici le lieu de ous étendre sur ce sujet, qui, pour être ien traité, suppose non seulement une omparaison réfléchie, mais un développeent suivi de toutes les parties des êtres rganisés. Nous dirons seulement, pour reenir à nos deux animaux, qu'autant la naire nous a paru vive, agissante, exaltée ans les singes, autant elle est lente, conainte et resserrée dans les paresseux; et est moins paresse que misère; c'est défaut, est dénument, c'est vice dans la confornation : point de dents incisives ni canines ; es yeux obscurs et couverts; la mâchoire ussi lourde qu'épaisse; le poil plat et semlable à de l'herbe séchée, les cuisses mal mboîtées et presque hors des hanches; les ambes trop courtes, mal tournées, et enore plus mal terminées; point d'assiette de ied, point de pouces, point de doigts séarément mobiles; mais deux ou trois onles excessivement longs, recourbés en desous, qui ne peuvent se mouvoir qu'ensemle, et nuisent plus à marcher qu'ils ne ervent à grimper : la lenteur, la stupidité, abandon de son être, et même la douleur abituelle, résultant de cette conformaion bizarre et négligée; point d'armes pour ittaquer ou se défendre; nul moyen de écurité, pas même en grattant la terre; arlipulle ressource de salut dans la fuite : coninés, je ne dis pas au pays, mais à la motte le terre, à l'arbre sous lequel ils sont nés; prisonniers au milieu de l'espace; ne pouvant parcourir qu'une toise en une heure 1; grim-

pant avec peine, se trainant avec douleur; une voix plaintive et par accens entrecoupés, qu'ils n'osent élever que la nuit; tout annonce leur misère, tout nous rappelle ces monstres par défaut, ces ébauches imparfaites mille fois projetées, exécutées par la nature, qui, ayant à peine la faculté d'exister, n'ont dû subsiste qu'un temps, et ont été depuis effacées de la liste des êtres : et en effet, si les terres qu'habitent et l'unau et l'aï n'étoient pas désertes, si les hommes et les animaux puissans s'y fussent anciennement multipliés, ces espèces ne seroient pas parvenues jusqu'à nous; elles eussent été détruites par les autres, comme elles le seront un jour. Nous avons dit qu'il semble que tout ce qui peut être est; ceci paroît en être un indice frappant : ces paresseux sont le dernier terme de l'existence dans l'ordre des animaux qui ont de la chair et du sang; une défectuosité de plus les auroit empêchés de subsister. Regarder ces ébauches comme des êtres aussi absolus que les autres, admettre des causes finales pour de telles disparates, et trouver que la nature y brille autant que dans ses beaux ouvrages, c'est ne la voir que par un tube étroit, et prendre pour son but les fins de notre esprit.

Pourquoi n'y auroit-il pas des espèces d'animaux créés pour la misère, puisque, dans l'espèce humaine, le plus grand nombre y est voué dès la naissance? Le mal, à la vérité, vient plus de nous que de la nature : pour un malheureux, qui ne l'est que parce qu'il est né foible, impotent, ou difforme, que de millions d'hommes le sont par la seule dureté de leurs semblables! Les animaux sont en général plus heureux : l'espèce n'a rien à redouter de ses individus : le mal n'a pour eux qu'une source; il en a deux pour l'homme : celle du mal moral, qu'il a lui-même ouverte, est un torrent qui s'est accru comme une mer dont le débordement couvre et afflige la face entière de la terre; dans le physique, au contraire,

tus, ut quindecim ipsis diebus ad lapidis ictum continuo tractu viz prodeat. (Pison, Hist. Bras., p. 322.) Cette assertion de Pison, empruntée de Maffée et de Herrera, est très-exagérée.

«Il n'y a point d'animal plus paresseux que ce-«lui-ci; il ne faut point de lévriers pour le prendre « à la course, une tortue suffiroit. » (Desmarchais tome III, page 301.) Ceci est encore exagéré.

«Un lui donne ironiquement l'épithète de cou-«reur, parce qu'il lui faut une grande journée pour «faire un quart de lieue.» (Hist. de l'Orenog., par Gumilla, tome II, page 13.) Cet auteur est le seul qui, sur le fait de la lenteur de ces animaux, me paroisse avoir approché de la vérité.

I. Tam lentus est illius gressus et membrorum mo-

le mal est resserré dans des bornes étroites, il va rarement seul; le bien est souvent au dessus, ou du moins de niveau. Peut-on douter du bonheur des animaux, s'ils sont libres, s'ils ont la faculté de se procurer aisément la subsistance, et s'ils manquent moins que nous de la sauté, des sens, et des organes nécessaires ou relatifs au plaisir? or le commun des animaux est, à tous ces égards, très-richement doué; et les espèces disgraciées de l'unau et de l'aï sont peut-être les seules que la nature ait maltraitées, les seules qui nous offrent l'image de la missère innée.

Voyons-la de plus près. Fante de dents, ces pauvres animaux ne peuvent ni saisir une proie, ni se nourrir de chair, ni même brouter l'herbe; réduits à vivre de feuilles et de fruits sauvages, ils consument du temps à se traîner au pied d'un arbre; il leur en faut encore beaucoup pour grimper jusqu'aux branches; et pendant ce lent et triste exercice, qui dure quelquefois plusieurs jours, ils sont obligés de supporter la faim, et peut-être de souffrir le plus pressant besoin : arrivés sur leur arbre, ils n'en descendent plus, ils s'accrochent aux branches, ils le dépouillent par parties, mangent successivement les feuilles de chaque rameau, passent ainsi plusieurs semaines sans pouvoir délayer par aucune boisson cette nourriture aride; et lorsqu'ils ont ruiné leur fonds, et que l'arbre est entièrement nu, ils y restent encore retenus par l'impossibilité d'en descendre : enfin, quand le besoin se fait de nouveau sentir, qu'il presse et qu'il devient plus vif que la crainte du danger de la mort, ne pouvant descendre ils se laissent tomber, et tombent très-lourdement comme un bloc, une masse sans ressort; car leurs jambes roides et paresseuses n'ont pas le temps de s'étendre pour rompre le coup.

A terre ils sont livrés à tous leurs ennemis : comme leur chair n'est pas absolument mauvaise, les hommes et les animaux de proie les cherchent et les tuent. Il paroît qu'ils multiplient peu, ou du moins que s'ils produisent fréquemment, ce n'est qu'en petit nombre; car ils n'ont que deux mamelles. Tout concourt donc à les détruire, et il est bien difficile que l'espèce se maintienne. Il est vrai que, quoiqu'ils soient lents, gauches, et presque inhabiles au mouvement, ils sont durs, forts de corps, et vivaces; qu'ils peuvent supporter long temps la privation de toute nourriture; que couverts d'un poil épais et sec, et ne pouvant

faire d'exercice, ils dissipent pen, et engraissent par le repos, quelque maigres que soient leurs alimens; et que, quoiqu'ils n'aient ni bois ni cornes sur la tête, ni sabots aux pieds, ni dents incisives à la mâchoire inférieure, ils sont cependant du nombre des animaux ruminans, et ont, comme eux, plusieurs estomacs; que par conséquent ils peuvent compenser ce qui manque à la qualité de la nourriture par la quantité qu'ils en prennent à la fois; et ce qui est encore extrèmement singulier. c'est qu'au lieu d'avoir, comme les ruminans, des intestins très-longs, ils les ont très-petits et plus courts que les animaux carnivores. L'ambiguité de la nature paroît à découvert par ce contraste : l'unau et l'ai sont certainement des animanx ruminans; ils ont quatre estomacs, et en même temps ils manquent de tous les caractères, taut extérieurs qu'intérieurs, qui appartiennent généralement à tous les animaux ruminans. Encore une autre ambiguité; c'est qu'au lieu de deux ouvertures au dehors, l'une pour l'urine et l'autre pour les excrémens, au lieu d'un orifice extérieur et distinct pour les parties de la génération, ces animaux n'en ont qu'un seul, au fond duquel est un égout commun, un cloaque comme dans les oiseaux. Mais je ne finirois pas, si je voulois m'étendre sur toutes les singularités que présente la conformation de ces animaux: on pourra les voir en détail dans l'excellente description qu'en a faite M. Daubenton.

Au reste, si la misère qui résulte du défaut de sentiment n'est pas la plus grande de toutes, celle de ces animaux, quoique très-apparente, pourroit ne pas être réelle; car ils paroissent très-mal ou très-peu sentir : leur air morne, leur regard pesant, leur résistance indolente aux coups qu'ils reçoivent sans s'émouvoir, annoncent leur insensibilité; et ce qui la démontre, c'est qu'en les soumettant au scalpel, en leur arrachant le cœur et les viscères, ils ne meurent pas à l'instant. Pison, qui a fait cette dure expérience, dit que le cœur séparé du corps battoit encore vivement pendant une demi-heure, et que l'animal remuoit toujours les jambes comme s'il n'eût été qu'assoupi. Par ces rapports, ce quadrupède se rapproche non seulement de la tortue, dont il a déjà la lenteur, mais encore des autres reptiles et de tous ceux qui n'ont pas un centre de sentiment unique et bien distinct: or tous ces êtres sont misérables sans être malheureux; et dans ses productions les plus

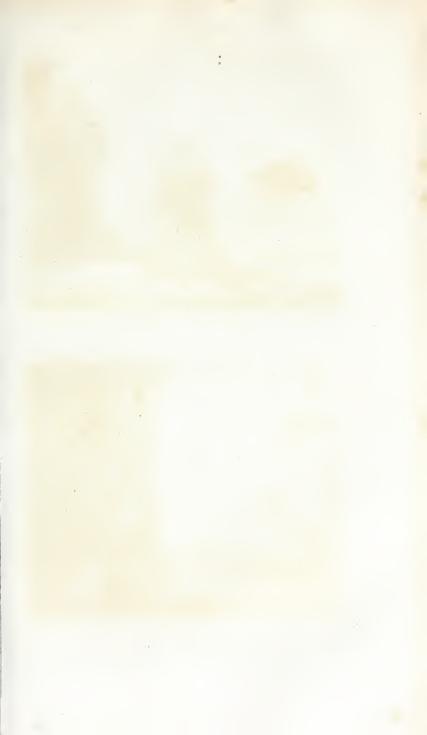

Lº AÏ

Ordre des Edentés. Tribu des Tardigrades.

Genre Paresseux. (Cavier)





LE KOURI
Ordre des Edentés ....... id ... id...

gligées, la nature paroît toujours plus en

ère qu'en marâtre.

Ces deux animaux appartiennent égaleent l'un et l'autre aux terres méridionales nouveau continent, et ne se trouvent ille part dans l'ancien. Nous avons déjà t que l'éditeur du Cabinet de Seba s'étoit ompé en donnant à l'unau le nom de passeux de Ceylan; cette erreur, adoptée r MM. Klein, Linnæus et Brisson, est core plus évidente aujourd'hui qu'elle ne toit alors. M. le marquis de Montmirail a i unau vivant qui lui est venu de Surinam; ux que nous avons au Cabinet du Roi ennent du même endroit et de la Guiane; je suis persuadé qu'on trouve l'unau, ssi bien que l'aï, dans toute l'étendue des serts de l'Amérique, depuis le Brésil 1 au exique, mais que, comme il n'a jamais équenté les terres du nord, il n'a pu passer un continent à l'autre; et si l'on a vu lelques-uns de ces animaux, soit aux Indes ientales, soit aux côtes de l'Afrique, il t sûr qu'ils y avoient été transportés. Ils peuvent supporter le froid ; ils craignent ssi la pluie : les alternatives de l'humidité de la séchcresse altèrent leur fourrure, i ressemble plus à du chanvre mal serancé

l'à de la laine ou du poil. Je ne puis mieux terminer cet article que r des observations qui m'ont été commu-

quées par M. le marquis de Moutmirail, r un unau qu'on nourrit depuis trois ans ns sa ménagerie. « Le poil de l'unau est aucoup plus doux que celui de l'aï.... Il tà présumer que tout ce que les voyageurs t dit sur la lenteur excessive des paresux ne se rapporte qu'à l'aï. L'unau, quoiie très-pesant et d'une allure très-malaoite, monteroit et descendroit plusieurs is en un jour de l'arbre le plus élevé. C'est r le déclin du jour et dans la nuit qu'il roît s'anımer davantage; ce qui pourroit ire soupçonner qu'il voit très-mal le jour, que sa vue ne peut lui servir que dans bscurité. Quand j'achetai cet animal à msterdam, on le nourrissoit avec du bisit de mer, et l'on me dit que, dans le mps de la verdure, il ne falloit le nourrir l'avec des feuilles. On a essayé en effet de i en donner : il en mangeoit volontiers and elles étoient encore tendres; mais du oment où elles commençoient à se sécher à être piquées des vers, il les rejetoit. epuis trois ans que je le conserve vivant

dans ma ménagerie, sa nourriture ordinaire a été du pain, quelquefois des pommes et des racines, et sa boisson du lait. Il saisit toujours, quoique avec peine, dans une de ses pattes de devant, ce qu'il veut manger, et la grosseur du morceau augmente la difficulté qu'il a de le saisir avec ses deux ongles. Il crie rarement; son cri est bref, et ne se répète jamais deux fois dans le même temps. Ĉe cri, quoique plaintif, ne ressemble point à celui de l'ai, s'il est vrai que ce son ai soit celui de sa voix. La situation la plus naturelle de l'unau, et qu'il paroît préférer à toutes les autres, est de se suspendre à une branche, le corps renversé en bas; quelquefois il dort dans cette position, les quatre pattes accrochées sur un même point, son corps décrivant un arc. La force de ses muscles est incroyable : mais elle lui devient inutile lorsqu'il marche; car son allure n'est ni moins contrainte ni moins vacillante. Cette conformation seule me paroît être une cause de la paresse de cet animal, qui n'a d'ailleurs aucun appétit violent, et ne reconnoît point ceux qui le soignent. »

\* « On connoît à Cayenne, dit M. de La Borde, deux espèces de ces animaux, l'une appelée paresseux honteux, l'autre mouton paresseux : celui-ci est une fois plus long que l'autre, et de la même grosseur; il a le poil long, épais et blanchâtre, pèse environ vingt-cinq livres. Il se jette sur les hommes depuis le haut des arbres, mais d'une manière si lourde et si pesante, qu'il est aisé de l'éviter. Il mange le jour comme la nuit.

« Le paresseux honteux a des taches noires, peut peser douze livres, se tient toujours sur les arbres, mange des feuilles de bois canon, qui sont réputées poison. Leurs boyaux empoisonnent les chiens quand ils les mangent, et néanmoins leur chair est bonne à manger; mais ce n'est que

le peuple qui en fait usage.

« Les deux espèces ne font qu'un petit, qu'ils portent tout de suite sur le dos. Il y a grande apparence que les femelles mettent bas sur les arbres; mais on n'en est pas sûr. Ils se nourrissent de feuilles de monbin et de bois canon. Les deux espèces sont également communes, mais un peu rares aux environs de Cayenne. Ils se pendent quelquefois par leurs griffes à des branches d'arbres qui se trouvent sur les rivières, et alors il est aisé de couper la branche et de les faire tomber dans l'eau; mais ils ne lâchent point prise, et y restent fortement attachés avec leurs pattes de devant.

« Pour monter sur un arbre, cet animal

<sup>1.</sup> L'aï décrit et gravé par M. Edwards venoit du ys de Honduras. Don Antonio de Ulloa dit qu'on trouve aux environs de Porto-Bello.

étend nonchalamment une de ses pattes de devant, qu'il pose le plus haut qu'il peut sur le pied de l'arbre; il s'accroche ainsi avec sa longue griffe, leve ensuite son corps lourdement, et petit à petit pose l'autre patte, et continue de grimper ainsi. Tous ces mouvemens sont exécutés avec une lenteur et une nonchalance inexprimable. Si on en élève dans les maisons, ils grimpent toujours sur quelques poteaux ou même sur les portes, et ils n'aiment pas à se tenir à terre. Si on leur présente un bâton lorsqu'ils sont à terre, ils s'en saisissent tout de suite, et montent à l'extrémité, où ils se tiennent fortement accrochés avec les pattes de devant, et serrent avec tout le corps l'endroit où ils se sont ainsi perchés. Ils ont un petit cri fort plaintif et langoureux qui ne se fait pas entendre de loin 7. »

On voit que le paresseux mouton de M. de La Borde est celui que nous avons appelé unau, et que son paresseux honteux est l'ai, dont nous avons donné les descrip-

tions et les figures (planche 44).

M. Vosmaer, habite naturaliste et directeur des cabinets de S. A. S. Mgr. le prince d'Orange, m'a reproché deux choses que j'ai dites au sujet de ces animaux : la

1. Extrait des observations de M. de La Borde, médecin du roi à Cayenne. première, sur la manière dont ils se la sent quelquefois tomber d'un arbre. Vo les expressions de M. Vosmaër:

« On doit absolument rejeter le rappi de M. de Buffon, qui prétend que ces ai maux (l'unau et l'ai), trop lents pour de cendre de l'arbre, sont obligés de se laise tomber comme un bloc lorsqu'ils veule être à terre 2. »

Cependant je n'ai avancé ce fait que s le rapport de témoins oculaires, qui m'e assuré avoir vu tomber cet animal quelqu fois à leurs pieds; et l'on voit que le moignage de M. de La Borde, médecin roi à Cayenne, s'accorde avec ceux qui m'e raconté le fait, et que par conséquent l' ne doit pas, comme le dit M. Vosmaër, « solument rejeter mon rapport à cet égard.

Le second reproche est mieux fondé. J voue tres-volontiers que j'ai fait une n prise lorsque j'ai dit que l'unau et l'aï t voient pas de dents, et je ne sais point tout mauvais gré à M. Vosmaër d'avoir marqué cette erreur, qui n'est venue ç d'une inattention. J'aime autant une persor qui me relève d'une erreur qu'une autre m'apprend une vérité, parce qu'en effet t erreur corrigée est une vérité.

2 Description d'un paresseux pentadactyle de I gale; Amsterdam, 1767, page 5.

# LE KOURI, OU LE PETIT UNAU.

Nous donnons ici la description d'un animal dont l'espèce est voisine de celle de l'unau: il est, à la vérité, de moitié plus petit; mais il lui ressemble beaucoup par la forme du corps. Cet animal a été trouvé dans une habitation de la Guiane françoise; il étoit dans la basse-cour, au milieu des poules, et il mangeoit avec elles: c'est, dit-on, le seul individu de cette espèce que l'on ait vu à Cayenne, d'où il nous a été envoyé pour le Cabinet du Roi, sous le nom de kouri; mais nous n'avons eu aucune information sur ses habitudes naturelles, et nous sommes obligés de nous restreindre à une simple description.

Ce petit unau ressemble au grand par un caractère essentiel : il n'a, comme lui, que deux doigts aux pieds de devant, au lieu que l'aï en a trois, et par conséquent il est d'une espèce différente de celle de l'aï : il n'a que douze pouces de longueur, depuis l'ex-

trémité du nez jusqu'à l'origine de la quet tandis que l'unau, dont nous avons dor l'histoire et la description, avoit dix-spouces six lignes : cependant ce petit un paroissoit être adulte. Il a, comme le gra deux doigts aux pieds de devant et cinceux de derrière : mais il en diffère non s lement par la taille, mais encore par poil, qui est d'un brun musc nuancé de sâtre et de fauve, et ce poil est bien ; court et plus terne en couleur que dans grand unau; sous le ventre, il est d'i couleur de musc clair, nuancé de cend et cette couleur s'éclaircit davantage sou cou jusqu'aux épaules, où il forme com une bande foible de fauve pâle. Les p grands ongles de ce petit unau n'ont i neuf lignes, tandis que ceux du grand un pouce sept lignes et demie.

Nous avons eu le grand unau viva mais, comme nous n'avons pu faire la d

#### LE SURICATE

Ordre des Carnassiers. Famille des Carnivores. Tribu des Digitigrades. Genre Civette, /Cuvier/
P1. 106.





LE TARSIER
Ordre des Quadrumanes. Famille des Makis.
Genre Tarsier. / Cavier/

Collinate of the second of the cription du petit que d'après une peau bourrée, nous ne sommes pas en état de prononcer sur toutes les différences qui peuvent se trouver entre ces deux animaux : nous présumons néanmoins qu'ils ne forment qu'une seule et mème espèce, dans laquelle il se trouve deux races, l'une plus grande et l'autre plus petite.

J'ai dit, d'après M. de La Borde, que le paresseux, qu'il nomme mouton, se jette sur les hommes depuis le haut des arbres; cela a été mal exprimé par M. de La Borde. Il est certain qu'il n'attaque pas les hommes; mais, comme tous les paresseux en général ne peuvent descendre des arbres, ils sont forcés de se laisser tomber, et tombent quelquefois sur les hommes. M. de La Borde, dans ses nouveaux mémoires, indique qua-

tre espèces de paresseux, savoir, le paresseux cabri, le paresseux mouton, le paresseux dos brûlé, et le nouveau paresseux que nous venons d'appeler kouri. Comme il ne donne point la description exacte de ces quatre espèces, nous ne pouvons les comparcr avec celles que nous connoissons; nous présumons seulement que son paresseux cabri et son paresseux mouton sont notre aï et notre unau. Il nous a envoyé une peau qui nous paroît être celle de son paresseux dos brûlé, mais qui n'est pas assez bien conservée pour que nous puissions juger si elle vient d'un animal dont l'espèce soit différente de celle de l'aï, à laquelle cette peau nous paroît ressembler plus qu'à celle de l'unau.

### LE SURIKATE.

CET animal a été acheté en Hollande sous le nom de surikate; il se trouve à Surinam et dans les autres provinces de l'Amérique méridionale : nous l'avons nourri pendant quelque temps, et ensuite M. de Sève, qui a dessiné avec autant de soin que d'intelligence les animaux de notre ouvrage, ayant gardé celui-ci vivant pendant plusieurs mois, m'a communiqué les remarques qu'il a faites sur ses habitudes naturelles. C'est un joli animal, très-vif et très-adroit, marchant quelquefois debout, se tenant souvent assis avec le corps très-droit, les bras pendans, la tête haute et mouvante sur le cou comme sur un pivot; il prenoit cette attitude toutes les fois qu'il vouloit se mettre auprès du feu pour se chauffer. Il n'est pas si grand qu'un lapin, et ressemble assez, par la taille et par le poil, à la mangouste; il est seulement un peu plus étoffé, et a la queue moins longue : mais par le museau, dont la partie supérieure est proéminente et relevée, il approche plus du coati que d'aucun autre animal. Il a aussi un caractère presque unique, puisqu'il n'appartient qu'à lui et à l'hyene: ces deux animanx sont les seuls qui aient également quatre doigts à tous les pieds.

Nous avions nourri ce surikate d'abord avec du lait, parce qu'il étoit fort jeune: mais son goût pour la chair se déclara bientôt; il mangeoit avec avidité la viande crue, et surtout la chair de poulet: il cherchoit aussi à surprendre les jeunes animaux; un

petit lapin qu'on élevoit dans la même maison seroit devenu sa proie, si on l'eût laissé faire. Il aimoit aussi beaucoup le poisson, et encore plus les œufs; on l'a vu tirer avec ses deux pattes réunies des œufs qu'on venoit de mettre dans l'eau pour cuire : il refusoit les fruits, et même le pain, à moins qu'on ne l'eût mâché. Ses pattes de devant lui servent, comme à l'écureuil, pour porter à sa gueule. Il lapoit en buvant comme un chien, et ne buvoit point d'eau, à moins qu'elle ne fût tiède; sa boisson ordinaire étoit son urine, quoiqu'elle eût une odeur très-forte. Il jouoit avec les chats, et toujours innocemment; il ne faisoit aucun mal aux enfans, et ne mordoit qui que ce soit que le maître de la maison qu'il avoit pris en aversion. Il ne se servoit pas de ses dents pour ronger; mais il exerçoit souvent ses ongles, et grattoit le plâtre et les carreaux jusqu'à ce qu'il les eût dégradés. Il étoit si Lien apprivoisé, qu'il entendoit son nom; il alloit seul par toute la maison, et revenoit dès qu'on l'appeloit. Il avoit deux sortes de voix, l'aboiement d'un jeune chien lorsqu'il s'ennuyoit d'être seul ou qu'il entendoit des bruits extraordinaires; et au contraire, lorsqu'il étoit excité par des caresses, ou qu'il ressentoit quelque mouvement de plaisir, il faisoit un bruit aussi vif et aussi frappé que celui d'une petite crécelle tournée rapidement. Cet animal étoit femelle, et paroissoit souvent être en chaleur, quoique

dans un climat trop froid, et qu'il n'a pu supporter que pendant un hiver, quelque soin que l'on ait pris pour le nourrir et le

chauffer.

\* Nous avons dit que le surikate ne faisoit aucun mal aux enfans, qu'il ne mordoit que quelques personnes adultes, et, entre autres, le maître de la maison, qu'il avoit pris en aversion. J'ai appris depuis qu'en effet il ne mordoit ni la femme ni les enfans de cette maison, mais qu'il a mordu nombre d'autres personnes des deux sexes. M. de Sève a observé que c'étoit par l'odorat qu'il étoit induit à mordre. Lorsque quelqu'un le prenoit, le cartilage du bout du nez se plioit pendant qu'il flairoit, et, suivant l'odeur qu'il recevoit de la personne, il mordoit ou ne mordoit pas. Cela s'est trouvé constamment sur un assez grand nombre de gens qui ont risqué l'épreuve; et ce qu'il y a de singulier, c'est que quand il avoit mordu une fois quelqu'un, il le mordoit toujours, en sorte qu'on ne pouvoit pas dire que ce fût par humeur ou par caprice. Il y avoit des gens qui lui déplaisoient si fort, qu'il cherchoit à s'échapper pour les mordre; et quand il ne pouvoit pas attraper les jambes, il se jetoit sur les souliers et sur les jupons, qu'il déchiroit; il employoit même quelquefois la ruse pour approcher les personnes qu'il vouloit mordre.

M. Vosmaër, dans une note, page 7 de sa description d'un écureuil volant, fait une remarque qui m'a paru juste, et dont je dois témoigner ici ma reconnoissance.

« M. de Buffon, dit M. Vosmaër, a été vraisemblablement trompé sur le nom de surikate et sur le lieu de l'origine de cet animal qui a été envoyé l'été dernier par M. Tulbagh à S. A. S. Mgr le prince d'Orange. Il n'appartient point à l'Amérique,

mais bien à l'Afrique. Ce petit animal, don on m'avoit adressé deux de sexe différent mais dont la femelle est morte pendant l voyage, n'a pas été connu de Kolbe, qui di moins n'en a fait aucune mention, et il pa roit qu'il ne se trouve que fort avant dan les terres, ce qu'on peut inférer de la lettr de M. le gouverneur, que je reçus en mêm temps, et où il est dit:

"J'ai encore remis audit capitaine deu petits animaux vivans mâle et femelle auxquels nous ne pouvons cependant dor ner de nom, ni les rapporter à aucune au tre espèce, attendu qu'on me les a er voyés pour la première fois, et de bie loin, des déserts et montagnes de pierre de cette vaste contrée. Ils sont fort dou gentils, et mangent de la viande fraîche cuite ou crue, des œufs crus et des fou mis, quand ils peuvent en attraper. J souhaite que ces petits animaux arriver en vie, puisque je ne crois pas qu'on e ait encore vu en Europe de pareils."

Ce témoignage de M. Tulbagh est positi et ce que dit auparavant M. Vosmaër e juste : j'y souscris avec plaisir; car, quo que j'aie eu cet animal vivant pendant long temps, et que je l'aie décrit et fait repre senter, je n'étois assuré ni de son nom, 1 de son climat originaire, que par le rap port d'un marchand d'animaux, qui me d l'avoir acheté en Hollande sous le nom c surikate, et qu'il venoit de Surinam. Ain nous dirons maintenant qu'il ne se trouv point à Surinam, ni dans les autres pro vinces de l'Amérique méridionale, mais e Afrique, dans les terres montagneuses, a dessus du cap de Bonne-Espérance. Et l'égard du nom, il ne fait rien à la chose et nous changerons volontiers celui de sur kate lorsque nous serons mieux informé

### LE PHALANGER.

Ces animaux, qui nous ont été envoyés mâle et femelle sous le nom de rats de Surinam, ont beaucoup moins de rapports avec les rats qu'avec les raimaux du même climat dont nous avons donné l'histoire sous les noms de marmose et de cayopollin. On peut voir par la description très-exacte qu'en a faite M. Daubenton combien ils sont éloignés des rats, surtout à l'intérieur. Nous avons donc cru devoir rejeter cette déno-

mination de rats de Surinam, comme con posée, et de plus comme mal appliquée aucun naturaliste, aucun voyageur, n'ayan nommé ni indiqué cet animal, nous avoi fait son nom, et nous l'avons tiré d'un cractère qui ne se trouve dans aucun auti animal: nous l'appelons phalanger, parqu'il a les phalanges singulièrement confo mées, et que de quatre doigts qui corre pondent aux cinq ongles dont ses pieds de de

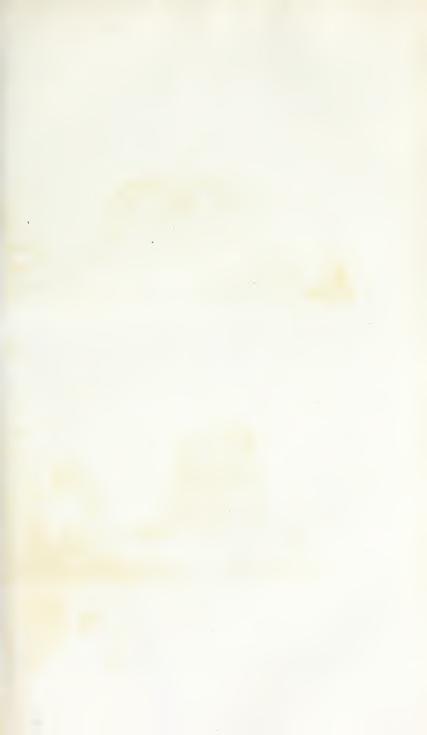

# LE PHALANGER MÂLE

# Ordre des Marsupiaux. Genre Phalanger. (cavier)

Pl. 107.





LE PHALANGER FEMELLE - Ordre des Marsupiaux . . . id . . id . .

rière sont armés, le premier est soudé avec son voisin, en sorte que ce double doigt fait la fourche, et ne se sépare qu'à la dernière phalange pour arriver aux deux ongles. Le pouce est séparé des autres doigts, et n'a point d'ongle à son extrémité. Ce dernier caractère, quoique remarquable, n'est point unique; le sarigue et la marmose ont le pouce de mème: mais aucun n'a, comme

celui-ci, les phalanges soudées.

Il paroît que ces animaux varient entre eux pour les couleurs du poil, comme on le peut voir par les figures du mâle et de la femelle. Ils sont de la taille d'un petit lapin ou d'un très-gros rat, et sont remarquables par l'excessive longueur de leur queue, l'allongement de leur museau, et la forme de leurs dents, qui seule suffiroit pour faire distinguer le phalanger de la marmose, du sarigue, des rats et de toutes les autres espèces d'animaux auxquelles on

voudroit le rapporter.

\* Nous étions mal informés lorsque nous avons dit que les animaux auxquels nous avons donné le nom de phalangers appartenoient au nouveau continent. Un marchand dont je les ai achetés me les avoit donnés sous le nom de rats de Surinam; mais probablement il avoit été trompé lui-même. M. Pallas est le premier qui ait remarqué cette méprise, et nous sommes maintenant assures que le phalanger se trouve dans les Indes méridionales et même dans les terres australes, comme à la Nouvelle-Hollande.

Nous savons aussi qu'on n'en a jamais vu dans les terres de l'Amérique. M. Banks <sup>1</sup> dit avec raison que je me suis trompé, et qu'il a trouvé dans la Nouvelle-Hollande un animal qui a tant de rapports avec le phalanger, qu'on doit les regarder comme deux espèces très-voisines.

x. M. Banks, parcourant la campagne, prie un animal de la classe des opossum; c'etoit une femelle, et il en prit en outre deux petits : il utrouva qu'ils ressembloient beaucoup au quadrupède decrit par M. de Buffon sous le nom de phalanger; mais ce n'est pas le même. Cet auteur usuppose que cette espèce est particulière à l'Amérique, mais il s'est surement trompé en ce point; uil est probable que le phalanger est indigène des Indes orientales, puisque l'animal que pri un M. Banks avoit quelque analogie avec lui par la uconformation extraordinaire de ses pieds, en quoi c'il diffère de tous les autres quadrupèdes. » (Voyage autour du monde, tome IV, page 56.)

Je crois que cette critique est juste, et que le phalanger appartient en effet aux climats des Indes orientales et méridionales; ntais, quoiqu'il ait quelque ressemblance avec les opossum ou sarigues, je n'ai pas dit qu'il fitt du même genre; j'ai au contraire assuré qu'il différoit de tous les sarigues, marmoses et cayopollins per la conformation des pieds, qui me paroissoit unique dans cette

espèce.

Ainsi je ne me suis pas trompé en avançant que le genre des opossum ou sarigues appartient au nouveau continent, et ne se trouve nulle part dans l'ancien. Au reste, l'éditeur du Voyage de M. Cook s'est certainement trompé lui-même en disant que l'animal trouvé par M. Banks étoit de la classe des opossum ou sarigues; car le phalanger n'a point de poche sous le ventre.

# LE COQUALLIN.

J'ai reconnu que cet animal, qui nous a été envoyé d'Amérique sous le nom d'écureuil orangé, étoit le même que Fernandé a indiqué sous celui de quauhtcallotquapachli ou coztiocotequallin; mais comme ces mots de la langue mexicaine sont trop difficiles à prononcer pour nous, j'ai abrégé le dernier, et j'en ai fait coquallin, qui sera dorénavant le nom de cet animal. Ce n'est point un écureuil, quoiqu'il lui ressemble assez par la figure et par le panache de la queue; car il en diffère non seulement par plusieurs caractères extérieurs, mais aussi par le naturel et les mœurs.

Le coquallin est beaucoup plus grand que l'écureuil: in duplam fere crescit magnitudinem, dit Fernandès. C'est un joli animal et très-remarquable par ses couleurs: il a le ventre d'un beau jaune, et la tête aussi bien que le corps variés de blanc, de noir, de brun et d'orangé. Il se couvre de sa queue comme l'écureuil; mais il n'a pas comme lui des pinceaux de poil à l'extrémité des oreilles. Il ne monte pas sur les arbres; il labite, comme l'écureuil de terre que nous avons appelé le suisse, dans des trous et sous les racines des arbres; il y fait sa bauge et y élève ses petits: il remplit aussi son domicile de grains et de fruits pour s'en nourrir pendant l'hiver; il est défiant et rusé, et même assez farouche pour ne jamais s'apprivoiser.

Il paroît que le coquallin ne se trouve que dans les parties méridionales de l'Amérique. Les écureuils blonds ou orangés des Indes orientales sont bien plus petits, et leurs couleurs sont uniformes; ce sont de vrais écurenils qui grimpent sur les arbres et y font leurs petits, au lieu que le coquallin et le suisse d'Amérique se tiennent sous terre comme les lapins, et n'ont d'autre rapport avec l'écureuil que de lui ressembler par la figure.

### LES GERBOISES.

Gerboise est un nom générique, que nous employons ici pour désigner des animaux remarquables par la très-grande disproportion qui se trouve entre les jambes de derrière et celles de devant, celles-ci n'étant pas si grandes que les mains d'une laupe, et les autres ressemblant aux pieds d'un oiseau. Nous connoissons dans ce genre quatre especes ou variétés bien distinctes : 10 le tarsier, dont nous avons fait mention ci-devant, qui est certainement d'une espèce particulière, parce qu'il a les doigts faits comme ceux des singes, et qu'il en a cinq à chaque pied; 2º le gerbo i ou gerboise proprement dite, qui a les pieds faits comme les autres fissipèdes, quatre doigts aux pieds de devant, et trois à ceux de derriere; 3º l'alagtaga 2, dont les jambes sont comme

1. Mot dérivé de jerbuah ou jerboa, nom de cet animal en Arabie et que nous avons adopté.

 Nom de cet animal chez les Tartares Mon-gous, et que nous avons adopté. M. Messerschmid, qui a transmis ce nom, dit qu'il signifie animal qui ne peut marcher; cependant le mot alagtaga me paroît très-voisin de letaga, qui, dans le même pays, désigne le polatouche ou écureuil-volant: ainsi je serois porté à croire qu'alagtaga, comme letaga, sont plutôt des noms génériques que spécifiques, et qu'ils désignent un animal qui vole, d'autant plus que Strahlenberg, cité par M. Gmelin au sujet de cet animal, l'appelle lièvre-volant.

Cuniculus seu lepus Indicus utias dictus. (Aldrov.

de quad. digit. fig. pag. 395.)

10 MM. Linnæus et Edwards ont rapporté au gerbo cette figure donnée par Aldrovande; mais elle me paroit convenir un peu mieux à l'alagtaga: l'éperon ou quatrième doigt des pieds de derrière y est bien marqué, et c'est par ce caractère que l'alagtaga diffère du gerbo, qui n'a que trois doigts

sans apparence d'un quatrième.

2º Aldrovande a fait une faute en appliquant à cet animal le nom d'utias : ce mot est américain, et n'a jamais été employé que pour désigner un petit animal que les Espagnols trouvèrent à Saint-Domingue lorsqu'ils y arrivèrent; et, depuis, quelques auteurs l'ont appliqué au cochon d'Inde : mais jamais il n'a pu désigner ni l'alagtaga ni le gerbo. Je crois que ce mot utias, qu'on doit prononcer outias, vient de coutias, nom que quelques auteurs donnent à l'acouti ou agouti, et que par conséquent l'utias ne désigne pas un autre animal que l'agouti, qui étoit et qui est encore naturel à l'île celles du gerbo, mais qui a cinq doigts aux pieds de devant et trois à ceux de derrière, avec un éperon qui peut passer pour un pouce ou quatrieme doigt beaucoup plus court que les autres; 4º le daman Israel ou agneau d'Israel, qui a quatre doigts aux pieds de devant et cinq à ceux de derrière. qui pourroit bien être le même animal que M. Linnæus a désigné par la dénomination

de mus longipes 3.

Le gerbo (Mus sagitta. L.) a la tête faite à peu pres comme celle du lapin, mais il a les yeux plus grands et les oreilles plus courtes, quoique hautes et amples relativement à sa taille. Il a le nez couleur de chair et sans poil, le museau court et épais, l'ouverture de la gueule très-petite, la màchoire supérieure fort ample, l'inférieure étroite et courte; les dents comme celles du lapin; les moustaches autour de la gueule, composées de longs poils noirs et blancs. Les pieds de devant sont très-courts et ne touchent jamais la terre : cet animal ne s'en sert que comme de mains pour porter à sa gueule. Ces mains portent quatre doigts munis d'ongles, et le rudiment d'un cinquième doigt sans ongle. Les pieds de derrière n'ont que trois doigts, dont celui du milieu est un peut plus long que les deux autres, et tous trois garnis d'ongles. La queue est trois fois plus longue que le corps; elle est converte de petits poils roides, de la même couleur que ceux du dos, et au bout elle est garnie de poils plus longs, plus doux, plus touffus, qui forment une espèce de houppe noire

ia

382

3 60

100

figt .

de Saint-Domingue, et qu'on y a trouvé lorsqu'on en fit la découverte. « Il y a eu de tout temps dans « les Antilles, dit l'auteur de l'Histoire des Antilles, « quelques bêtes à quatre pieds, telles que l'opos-« sum (sarigue), le javaris (pecari), le tatou,

"l'acouti et le rat musqué (pilori). »

3. Longipes. Mus cauda elongata vestita, palmi i tetradactylis, plantis pentadactylis, femoribus longissimis. (Linnæus, Syst. nat. édit. X, page 62.)

Le mot femoribus est ici mal applique; ce ne sont pas les cuisses ni même les jambes, mais les premiers os du pied, les métatarses, que ces animaux ont très-longs.

au commencement et blanche à l'extrémité. Les jambes sont nues et de couleur de chair, aussi bien que le nez et les oreilles. Le dessus de la tête et le dos sont couverts d'un poil roussâtre; les flancs, le dessous de la tête, la gorge, le ventre, et le dedans des cuisses sont blancs; il y a au bas des reins et près de la queue une grande bande noire transversale en forme de croissant.

L'alagtaga (Mus jaculus. L.) est plus petit qu'un lapin; il a le corps plus court : ses oreilles sont longues, larges, nues, minces, transparentes, et parsemées de vaisseaux sanguins très-apparens; la mâchoire supérieure est beaucoup plus ample que l'inférieure, mais obtuse et assez large à l'extrémité : il y a de grandes moustaches autour de la gueule; les deuts sont comme celles les rats; les yeux grands, l'iris et la pauoière bruns ; le corps est étroit en avant, ort large et presque rond en arrière; la queue très-longue, et moins grosse qu'un petit doigt : elle est couverte, sur plus des leux tiers de sa longueur, de poils courts et rudes; sur le dernier tiers ils sont plus ongs, et encore beaucoup plus longs, plus ouffus, et plus doux vers le bout, où ils orment une espèce de touffe noire au comnencement, et blanche à l'extrémité. Les pieds de devant sont très-courts; ils ont cinq loigts; ceux de derrière, qui sont très-longs, l'en ont que quatre, dont trois sont situés n avant, et le quatrième est à un pouce de listance des autres : tous ces doigts sont arnis d'ongles plus courts dans ceux de deant, et un peu plus longs dans ceux de lerrière. Le poil de cet animal est doux et ssez long, fauve sur le dos, blanc sous le entre.

L'on voit, en comparant ces deux desriptions, dont la première est tirée Edwards et d'Hasselquist, et la seconde e Gmelin, que ces animaux se ressemblent resque autant qu'il est possible; le gerbo st seulement plus petit que l'alagtaga, et 'a que quatre doigts aux pieds de devant, t trois à ceux de derrière, sans éperon, u lieu que celui-ci en a cinq aux pieds de evant, et quatre, c'est-à-dire trois grands t un éperon, à ceux de derrière : mais je uis très-porté à croire que cette différence 'est pas constante; car le docteur Shaw, ui a donné la description et la figure d'un erbo de Barbarie, le représente avec cet peron ou quatrième doigt aux pieds de errière; et M. Edwards remarque qu'il a oigneusement observé les deux gerbos qu'il vus en Angleterre, et qu'il ne leur a pas

trouvé cet éperon : ainsi ce caractère qui paroîtroit distinguer spécifiquement le gerbo et l'alagtaga, n'étant pas constant, devient nul, et marque plutôt l'identité que la diversité d'espèce. La différence de grandeur ne prouve pas non plus que ce soient deux espèces différentes; il se peut que MM. Edwards et Hasselquist n'aient décrit que de jeunes gerbos, et M. Gmelin un vieux alagtaga. Il n'y a que deux choses qui me laissent quelque doute : la proportion de la queue, qui est beaucoup plus grande dans le gerbo que dans l'alagtaga, et la différence du climat où ils se trouvent. Le gerbo est commun en Circassie, en Égypte, en Barbarie, en Arabie, et l'alagtaga en Tartarie, sur le Wolga, et jusqu'en Sibérie. Il est rare que le même animal habite des climats anssi différens; et lorsque cela arrive, l'espèce subit de grandes variétes : c'est aussi ce que nous présumons être arrivé à celle du gerbo, dont l'alagtaga, malgré ses différences, ne nous paroît être qu'une variété.

Ces petits animaux cachent ordinairement leurs mains ou pieds de devant dans leur poil; en sorte qu'on diroit qu'ils n'ont d'autres pieds que ceux de derrière. Pour se transporter d'un lieu à un autre, ils ne marchent pas, c'est-à-dire qu'ils n'avancent pas les pieds l'un après l'autre; mais ils sautent très-légèrement et très-vite, à trois ou quatre pieds de distance, et toujours debout, comme des oiseaux. En repos, ils sont assis sur leurs genoux; ils ne dorment que le jour, et jamais la nuit. Ils mangent du grain et des herbes comme les lièvres. Ils sont d'un naturel assez doux, et néanmoins ils ne s'apprivoisent que jusqu'à un certain point. Ils se creusent des terriers comme les lapins, et en beaucoup moins de temps; ils y font un magasin d'herbes sur la fin de l'été, et dans les pays froids ils y passent l'hiver. Comme nous n'avons pas été à portée de

Comme nous n'avons pas ete a portec de faire la dissection de cet animal, et que M. Gmelin est le seul qui ait parlé de la conformation de ses parties intérieures, nous donnons ici ses observations en attendant qu'on en ait de plus précises et de plus étendues <sup>1</sup>.

<sup>1. «</sup> OEsophagus, uti in lepore et cuniculo, me« dio ventriculo inseritur : intestinum cœcum breve
« admodum, sed amplam est, in processum vermi« formem, duos pollices longum, abiens. Choledo« chus mox infra pylorum intestinum subit. Vesica
« urinaria citrina aqua plena. Uteri nulla plane
« distinctio; vagina enim, canalis instar, sine ullis
« artificiis in pubem usque protensa, in duo mox
« cornua dividitur, quæ, ubi ovariis appropinquant,
« multas inflexiones fasiunt et in ovariis terminan-

A l'égard du daman ou agneau d'Israël (Hyrax syriacus. L.), qui nous paroît être du genre des gerboises, paree qu'il a comme elles les jambes de devant très-courtes en comparaison de celles de derrière, nous ne pouvons mieux faire, ne l'ayant jamais vu, que de eiter ce qu'en dit le doeteur Shaw, qui étoit à portée de le comparer avec le gerbo, et qui en parle eomme de deux espèces différentes. « Le daman israël , dit cet auteur, est aussi un animal du mont Liban, mais également commun dans la Syrie et dans la Phénieie. C'est une bête innocente qui ne fait point de mal, et qui ressemble pour la taille et pour la figure au lapin ordinaire, ses dents de devant étant aussi disposées de la même manière; seulement il est plus brun, et il a les yeux plus petits et la tête plus pointue; ses pieds de devant sont courts et ceux de derrière longs, dans la même proportion que ceux du jerboa (gerbo). Quoiqu'il se cache quelquefois dans la terre, sa retraite ordinaire est dans les trous et fentes de rochers; ee qui me fait croire, continue M. Shaw, que c'est cet animal plutôt que le jerboa (gerbo) qu'on doit prendre pour le saphan de l'Écriture : personne n'a pu me dire d'où vient le nom moderne de daman Israel, qui signifie agneau d'Israel. » Prosper Alpin, qui avoit indiqué cet animal avant le docteur Shaw, dit que sa chair est excellente à manger, et qu'il est plus gros que notre lapin d'Europe: mais ce dernier fait paroît douteux; car le docteur Shaw l'a retranché du passage de Prosper Alpin, qu'il cite au reste en entier.

Nous donnons iei (planche 48) la figure de la gerboise (gerbo), qui manquoit dans l'article précédent, où nous avons donné une courte histoire des différentes espèces de gerboises, et une description particulière de eelle-ci, tirée d'Edwards et d'Hasselquist.

Les petites différences qu'on pourroit y remarquer ne feroient tout au plus qu'une légère variété dans eette espèce, dont les eouleurs et la longueur des pattes de devant et des ongles ne paroissent pas eonstantes. Il existe dans le désert de Barca une gerboise différente de celle-ci en ce qu'elle a « tur. Penem masculus habet satis magnum, cui

« circa vesicæ urinariæ collum vesiculæ seminales , « unciam cum dimidio longæ, graciles et extremita-« tibus intortæ adjacent. Foramen aut sinus quos-« dam inter anum et penem, aut inter anum et «vulvam, nullo modo potui discernere, licet quas-«vis in indagatione ista cautelas adhibuerim.... « Cuniculi Americani, porcelli pilis et voce. Marca grav. Fabrica internarum partium ab hoc animali « non multum abludunt. »

le eorps eneore plus minee, les oreilles plus longues, arrondies, et à peu près égalemen 🎆 larges du haut en bas; les ongles des quatr pieds beaucoup plus courts, et les eouleur en général moins foneées; la bande sur le euisses moins marquée; les talons noirs, le pointe du museau beaucoup plus aplatie On voit que ees disconvenances sont encor assez légères, et qu'on peut les regarde comme de simples variétés.

Les gerboises se trouvent dans tous le elimats de l'Afrique, depuis la Barbarie jusqu'au cap de Bonne-Espérance; on en voi aussi en Arabie et dans plusieurs autres con trées de l'Asie: mais il paroît qu'il y e a de grandeur très-différente, et il est asse 🚾 étonnant que, dans ees animaux à longue 🗓 jambes, il s'en trouve de vingt et même d eent fois plus gros que les petites gerboise

719

is p

a rap

it n'a

i0xfo

Wises.

ils lo

ils

Wies.

dont nous avons parlé.

« J'ai vu, dit M. le vicomte de Quei hoent, à la ménagerie du Cap, un anima pris dans le pays, qu'on nomme lièvre sau la teur. Il est de la grandeur du lapin d'Europe il a la tête à peu près comme lui, le M. oreilles au moins de la même longueur, le pla pattes de devant très-eourtes et très-petites de il s'en sert pour porter à sa gueule, et Il ne erois pas qu'elles lui servent beaucoup marcher; il les tient ordinairement ramas sées dans son long poil, qui les recouve entièrement : les pattes de derrière sor hent grandes et grosses : les doigts du pied, a de nombre de quatre, sont longs et séparés a la la queue est de la longueur du eorps a kumoms, et eouverte de longs poils couchés spoil du eorps est jaunâtre; le bout de fin oreilles et celui de la queue sont de la mên eouleur; les yeux sont noirs, grands, saillans. On le nourrissoit de feuilles c laitue. Il aime beaucoup à ronger; on le mettoit exprès dans sa cage de petits mo ceaux de bois pour l'amuser. »

M. Forster nous a communiqué un dess de eette grande gerboise ou lièvre sauter make du Cap, que nous donnons iei. Ce dess étoit aceompagné de la notiee suivante

« Cette gerboise, dit-il, a cinq doigts at pieds de devant, et quatre à ceux de de rière : les ongles du devant sont noirs, long minces, et eourbés; eeux des jambes ( derrière sont bruns, gros, eourts, de figur conique, un peu eourbés vers l'extrémité l'œil est noir et fort gros; le nez et les ne seaux sont d'un brun roux; les oreilles soi grandes, lisses, nues en dedans, et couvert en dehors d'un petit poil eourt qui est cor leur d'ardoise. La tête ressemble assez

celle des petites gerboises; il y a des moustaches autour de la gueule et aux angles des yeux. Les jambes, ou plutôt les bras de devant, sont très-courts, et les mains fort petites; les jambes de derrière, au conraire, sont très-grosses, et les pieds exces-ivement longs. La queue, qui est aussi fort longue et fort chargée de poil, paroît mince à sa naissance, et fort grosse à son extrémité; elle est d'un fauve foncé sur la plus grande partie de sa longueur, et d'un brun minime vers le bout. Les jambes et les pieds sont d'un fauve pâle mêlé de gris; la couleur du corps et de la tête d'un jaune pâle presque blanc; les cuisses et le dessous du corps sont plus jaunes; tout le dessus du corps, ainsi que l'extrémité de la mâchoire, le dessus du nez, les mains, ont une teinte de fauve; le derrière de la tête est couvert de grands poils mêlés de noir, de gris, et de fauve.

Au reste, nous pensons que cette gerboise du Cap, décrite par M. de Querboent et par M. Forster, est la même que celle dont M. Allamand a donné l'histoire et la figure (planche 15 de l'Histoire naturelle, édition

de Hollande).

Il nous paroit aussi que cet animal dont nous avons donné la description, sous le nom de tarsier, est du même genre que les gerboises, et qu'il appartient à l'ancien continent. Aucune espèce de gerboises, grandes et petites, ne se trouvant qu'en Afrique et en Asie, nous ne pouvons guère douter que le tarsier ne soit de l'une ou de l'autre de le tarsier ne soit de l'une ou de l'autre de

ces parties du monde.

J'ai vu plusieurs figures de gerboises dessinées d'après des pièces antiques, et surtout d'après une ancienne médaille de Cyrène, qui portoit en revers une gerboise, dont la figure ne ressemble point à celle de la gerboise dont le docteur Shaw a donné la description sous le nom de daman-israel, car elle en diffère beaucoup par la grandeur, par la forme de la tête, par les yeux, et par plusieurs autres caractères. Il est aisé de démontrer que le docteur Shaw s'est trompé en rapportant le daman-israel à cette espèce de gerboise. Celle qui est dessinée sur la médaille de Cyrène est une vraie gerboise, et n'a nul rapport avec le daman. Dans d'autres gravures tirées des marbres antiques d'Oxford, j'ai vu la figure de quelques gerboises, dont les unes avoient les pattes de devant, et surtout les oreilles, beaucoup plus longues que celles dont nous donnons ici les figures. Mais, au reste, ccs gerboises gravées sur des marbres antiques ne sont

pas assez bien représentées pour pouvoir les rapporter aux espèces que nous venons d'indiquer.

#### SUR LA GERBOISE ou GERBO,

Par M. le professeur Allamand.

\* Dans l'histoire des gerboises, M. de Buffon distingue quatre espèces différentes de ces animaux : mais il n'en a vu qu'une, qui est celle du tarsier; aussi est-ce la seule dont il a donné la figure. Ce qu'il a dit des trois autres est tiré des auteurs qui en ont parlé avant lui : il a emprunté entre autres la description du gerbo qui appartient à la seconde espèce, de MM, Edwards et Hasselquist. Cet animal est actuellement vivant à Amsterdam, chez le docteur Klockner, qui nous a permis de le faire dessiner, et qui a bien voulu nous communiquer ce qu'il a offert de plus remarquable. C'est en faisant usage de ses obscrvations que nous allons ajouter quelques particularités à celles que M. de Buffon en a rapportées.

La description que celui-ci en a faite est très-exacte. On retrouve dans le gerbo de M. Klockner tout ce qu'il en a dit, à l'exception de cette grande bande noire transversale en forme de croissant qui est au bas des reins, près de la queue : c'est une femelle, et peut-ctre cette bande ne se voit-elle que sur le mâle; ce qui me porte à le croire, c'est que j'ai mis dans le cabinet de l'académie de Leyde la peau d'un autre gerbo femelle, où cette bande ne paroit pas

non plus.

M. Klockner a reçu cette gerboise de Tunis : la caisse dans laquelle elle lui a été apportée étoit garnie en dedans de fer-blanc: elle en avoit enlevé avec ses dents quelques pièces, et en avoit rongé le bois en différens endroits. Elle fait la même chosc dans la cage où elle est actuellement gardée; elle n'aime pas à être renfermée : cependant elle n'est point farouche; car elle souffre qu'on la tire de son nid et qu'on l'y remette avec la main nue, sans qu'elle morde jamais. Au reste, elle ne s'apprivoise que jusqu'à un certain point, comme l'a remarqué M. de Buffon; car elle ne paroit mettre aucune différence entre cclui qui lui donne à manger et des étrangers. Lorsqu'elle est en repos, elle est assise sur ses genoux, et ses jambes de derrière étendues sous le ventre atteignent presque ses jambes de devant, en formant une espèce d'arc de cercle : sa queue alors est posée le long de son corps; dans

cette attitude, elle recueille les grains de blé ou les pois dont elle se nourrit: c'est avec ses pattes de devant qu'elle les porte à sa bouche, et cela si promptement, qu'on a peine à en suivre de l'œil les mouvemens; elle porte chaque grain à sa bouche, et en rejette l'écorce pour ne manger que l'intérieur.

Quand elle se meut, elle ne marche pas en avançant un pied devant l'autre, mais en sautant comme une sauterelle, et en s'appuyant uniquement sur l'extrémité des doigts de ses pieds de derrière : alors elle tient ses pieds de devant si bien appliqués contre sa poitrine, qu'il semble qu'elle n'en a point. La figure qu'en offre la planche la représente dans l'attitude où elle est quand elle se prépare à sauter, et il est difficile de concevoir comment elle peut se soutenir; quelquefois même son corps forme, avec ses jambes, un angle plus aigu encore: mais, pour l'ordinaire, elle se tient dans une situation qui approche plus de la perpendiculaire. Si on l'épouvante, elle saute à sept ou huit pieds de distance.

Lorsqu'elle veut grimper sur une hauteur, elle fait usage de ses quatre pieds; mais lorsqu'il faut descendre dans un creux, elle traîne après soi ses jambes de derrière sans s'en servir, et elle avance en s'aidant uni-

quement des pieds de devant.

Il semble que la lumière incommode cet animal : aussi dort-il pendant tout le jour, et il faut qu'il soit bien pressé par la faim pour qu'il lui arrive de manger quand le soleil luit encore : mais, dès qu'il commence à faire obscur, il se réveille, et durant toute la nuit il est continuellement en mouvement, et c'est alors seulement qu'il mange. Quand le jour paroît, il rassemble en tas le sable qui est dispersé dans sa cage; il met par dessus le coton qui lui sert de lit, et qui est fort dérangé par le mouvement qu'il vient de se donner; et, après avoir raccommodé son nid, il s'y fourre jusqu'à la nuit suivante.

Pendant le voyage qu'il a fait de Tunis à Amsterdam, et qu' a été de quelques mois, on l'a nourri de gruau ou de biscuit sec sans lui donner à boire. Dès qu'il fut arrivé, le premier soin de M. Klockner fut de lui présenter un morceau de pain trempé dans l'eau, ne doutant pas qu'il ne fût fort altéré; mais il ne voulut point y toucher, et il préféra un biscuit dur : cependant M. Klockner, ne soupçonnant pas qu'il pût se passer d'eau, lui douna des pois verts et des grains de blé qui en étoient imbibés; mais ce fut inutilement, il n'en goûta point : il fallut en

revenir à ne lui donner que du manger se sans eau; et jusqu'à présent, depuis une an née et demie, il s'en est bien trouvé.

Quelques auteurs ont rangé cet anima parmi les lapins, auxquels il ressemble pa la couleur et la finesse de son poil, et par l longueur de ses oreilles; d'autres l'ont pri pour un rat, parce qu'il est à peu près d la même grandeur : mais il n'est ni lapi ni rat : l'extrême disproportion qu'il y entre ses jambes de devant et celles de dei rière, et l'excessive longueur de sa queue le distinguent des uns et des autres. Il for me un genre à part et même tres-singulie avec l'alagtaga, dont M. Gmelin nous donné la description et la figure, mais qu approche si fort de notre gerbo, qu'on n peut le regarder, avec M. de Buffon, qu comme une variété de la même espece.

Il ne faut pas oublier que le gerbo a au tour de la bouche une moustache composé de poils assez roides, parmi lesquels il y e a un de côté d'une longueur extraordinaire puisqu'il est long de trois pouces.

Je me suis servi de la peau bourrée que est dans le cabinet de l'académie de Leyde pour prendre les dimensions que voici :

| pour prendre les dimensions             | que | 5 AO | ici: |
|-----------------------------------------|-----|------|------|
| T 1                                     | pi. | po.  | lig. |
| Longueur du corps entier,               |     |      |      |
| mesurée en ligne droite,                |     |      |      |
| depuis le hout du museau                |     | 6    |      |
| jusqu'à l'anus<br>Longueur des oreilles |     |      | 7    |
| Distance entre l'oreille et             | >>  | >>   | 10   |
| l'œil                                   |     | 2)   | 6    |
| Longueur de l'œil d'un angle            | 3)  | 23   | U    |
| à l'autre                               | >>  | 2)   | 6:   |
| Ouverture de l'œil                      | 2)  | »    | 5    |
| Distance entre l'œil et le bout         |     | "    | J    |
| du museau                               | 22  | I    | ))   |
| Circonférence du bout du                |     | -    |      |
| museau                                  | >>  | 2    | 6    |
| Circonférence de la tête entre          |     | _    | -    |
| les oreilles et les yeux                | ۵)  | 5    | 33   |
| Circonférence du corps prise            |     |      |      |
| derrière les jambes de de-              |     |      |      |
| vant                                    | >>  | 5    | 5    |
| Circonférence prise devant              |     |      |      |
| les jambes de derrière                  | >>  | 6    | I    |
| Longueur des jambes de de-              |     |      |      |
| vant, depuis l'extrémité                |     |      |      |
| des doigts jusqu'à la poi-              |     |      |      |
|                                         | >>  | 3)   | 10   |
| Longueur des jambes de der-             |     |      |      |
| riere, depuis l'extrémité               |     |      |      |
| des pieds jusqu'à l'abdo-               |     | ~    |      |
|                                         | 3)  | 5    | 6    |
| Longueur de la queue                    | >>  | 8    | 35   |
|                                         |     |      |      |

100/6

18 (

jt:

Pite 1

les dimensions sont celles du gerbo dont la déponille, et elles sont à peu près es du gerbo de M. le docteur Klockner, et bresque tous ceux qui ont été décrits par mnaturalistes; il y en a cependant qui sont ucoup plus grands. Prosper Alpin, en mlant du daman ou agneau d'Israël, que de Buffon range, avec raison, au nomdes gerboises, avoit déjà dit que cet aniest plus gros que notre lapin d'Europe; aqui a paru douteux au docteur Shaw et ne à M. de Buffon. A présent nous somcertains que cet auteur n'a point exa-. Toute l'Europe sait que MM. Banks et ander, animés d'un zèle, je dirois preshéroïque, pour avancer nos connoisinces dans l'astronomie et dans l'histoire qurelle, ont entrepris le tour du monde : ur retour en Angleterre, ils ont fait voir x gerbos qui surpassent en grosseur nos grands lièvres; en courant sur leurs ex pieds de derrière, ils mettent en déles meilleurs chiens. Ce n'est là qu'une moindres curiosités qu'ils ont apportées uc eux; ils en ont fait une ample collece, qui leur fournira de quoi remplir un lier de planches. On prépare, par ordre l'amirauté d'Angleterre, une relation de voyage : on y verra des particularités -intéressantes sur un pays des terres trales, que nous ne connoissions jusqu'à sent que de nom; je veux parler de la uvelle-Zélande, etc.

#### Par le même.

Dans l'histoire que j'ai donnée du gerbo, remarqué que Prosper Alpin a eu raison dire que le daman, qui appartient au ire des gerboises 1, étoit plus gros que re lapin d'Europe. J'ai avancé cela, fondé ce qu'on m'avoit écrit d'Angleterre, que Banks, revenu de son voyage autour monde, avoit apporté un de ces animaux i surpassoit en grosseur nos plus grands vres. A présent je suis en état de dire elque chose de plus positif sur cet anil, dont M. Banks a eu la bonté de me re voir la dépouille, et dont nous avons description et la figure dans la relation voyage de M. le capitaine Cook. Il dife de toutes les espèces de gerboises détes jusqu'à présent, non seulement par

s. Le daman du docteur Shaw appartient en effet genre des gerboises; mais nous verrons, comme is venous d'en avertir, les raisons qui nous perident que le docteur Shaw a mal appliqué à cet mal le nom de daman.

sa grandeur, qui approche de celle d'une brebis, mais encore par le nombre ou l'arrangement de ses doigts. Parkinson, qui étoit parti avec M. Banks en qualité de son dessinateur, et dont on a publié les Mémoires, nous apprend qu'il avoit cinq doigts aux pieds de devant, armés d'ongles crochus, et quatre à ceux de derrière; comme c'étoit un jeune qui n'étoit pas encore parvenu à toute sa grandeur, il ne pesoit que trente-huit livres; sa tête, son cou et ses épaules étoient fort petits en comparaison des autres parties de son corps; ses jambes de devant avoient huit pouces de longueur, et celles de derrière en avoient vingt-deux ; il avançoit en faisant de très-grands sants et en se tenant debout; il tenoit ses jambes de devant appliquées à sa poitrine, et elles paroissoient ne lui servir qu'à creuser la terre; sa queue étoit épaisse à son origine, et son diamètre alloit en diminuant jusqu'à son extrémité; tout son corps étoit couvert d'un poil gris de souris foncé, excepté à la tête et aux oreilles, qui avoient quelque ressemblance à celles d'un lievre.

Par cette description, on voit que cet animal n'est pas le gerbo, qui a quatre doigts aux pieds de devant et trois à ceux de derrière, ni le daman ou agneau d'Israël, qui a quatre doigts aux pieds de devant et cinq à ceux de derrière 2, avec lequel par conséquent je n'aurois pas dû le confondre: l'alagtaga est l'espèce de gerboises qui en approche le plus par le nombre des doigts; il en a cinq aux pieds de devant et trois à ceux de derrière, avec un éperon qui peut passer pour un pouce ou quatrième doigt, comme le remarque M. de Buffon : mais la différence de grandeur , la distance des lieux et la diversité du climat où ces deux animaux se trouvent, ne permettent guère de les regarder comme une seule et même espèce. Celui que M. Banks nous a fait connoître est habitant de la Nouvelle-Hollande, et l'alagtaga est commun en Tartarie et sur le Wolga.

Nous avons actuellement en Hollande un animal vivant, qui pourroit être le même que celui de la Nouvelle-Hollande: on en jugera par la description suivante, dont je suis redevable à M. le docteur Klockner, à qui j'ai du aussi celle que j'ai donnée cidevant du petit gerbo:

Cet animal a été apporté du cap de Bonne-

2. Cela est vrai du prétendu daman du docteur Shaw, qui est une gerboise, mais faux à l'égard du véritable daman, qui n'a que trois doigts aux pieds de derrière. Espérance par le sieur Holst, à qui il appartient; il a été pris sur une montagne nommée Snenwberg, située à une très-grande distance du Cap et fort avant dans les terres; les paysans hollandois lui donnent le nom de aerdmannetje, de springendehaas ou lièvre sautant; il est de la grandeur d'un lièvre ou d'un lapin; son pelage est de couleur fauve par le haut, mais de couleur de cendré sur la peau, et entremêlé de quelques poils plus longs, dont la pointe est noire; sa tête est fort courte, mais large et plate entre les oreilles, et elle se termine par un museau obtus qui a un fort petit nez; sa mâchoire supérieure est fort ample et cache l'inférieure, qui est très-courte et petite; il n'est point de quadrupède connu qui ait l'ouverture de la gueule si en arrière au dessous de la tête.

Les oreilles sont d'un tiers plus courtes que celles du lapin; elles sont fort minces et transparentes au grand jour; leur partie supérieure est noirâtre, l'inférieure est de couleur de chair et plus transparente que la partie supérieure. Il a de grands yeux à fleur de tête, d'un brun tirant sur le noir; ses paupières sont garnies de cils et surmontées de cinq ou six poils très-longs. Chaque mâchoire est garnie de deux dents incisives très-fortes; celles de la mâchoire supérieure ne sont pas si longues que celles de la mâchoire inférieure: la lèvre d'en haut est garnie d'une moustache composée de longs

Les picds de devant sont petits, courts, et situés tout près du cou : ils ont chacun cinq doigts aussi très-courts, placés sur la mème ligne; ils sont armés d'ongles crochus, de deux tiers plus grands que les doigts mèmes; il y a au dessous une éminence charnue sur laquelle ces ongles reposeut. Les deux jambes de derrière sont plus grandes que celles de devant : les pieds ont quatre doigts, dont les deux intérieurs sont plus courts que le troisième, qui est un tiers plus grand que l'extérieur; ils sont tous garnis d'ongles, dont le dos est élevé, et qui sont concaves en dessous.

Le corps est étroit en avant et un peu plus gros en arrière; la queue est aussi longue que le corps; les deux tiers en sont couverts de longs poils fauves, et l'autre tiers de poils noirs.

Comme les autres sortes de gerboises, il ne se sert que de ses pieds de derrière pour marcher, ou, pour parler juste, pour sauter: aussi ces pieds sont-ils très-forts; et si on le prend par la queue, il en frappe avec beaucoup de violence. On n'a paterminer la longueur de ses plus gasauts, parce qu'il ne peut pas exercaforce dans le petit appartement où renfermé: dans l'état de liberté, on di aces animaux font des sauts de vingt à tapieds.

Son cri est une espèce de grogne Quand il mange, il s'assied en étendan rizontalement ses grandes jambes et en bant son dos. Il se sert de ses pieds d vant comme de mains pour porter sa riture à sa gueule: il s'en sert aussi creuser la terre; ce qu'il fait avec ta promptitude, qu'en peu de minutes il s'y enfoncer tout-à-fait.

Sa nourriture ordinaire est du pain

racines, du blé, etc.

Quand il dort, il prend une attitude gulière; il est assis avec les genoux dus; il met sa tête à peu près entre jambes de derrière, et avec ses deux de devant il tient ses oreilles appliquée ses yeux: il semble ainsi protéger sa par ses mains. C'est pendant le jour dort, et pendant la nuit il est ordinaire éveillé.

Par cette description on voit que cet mal doit être rangé dans la classe des boiscs décrites par M. de Buffon, mais en differe cependant beaucoup, tant p grandeur que par le nombre de ses de Nous en donnons ici la figure, qui, qu'elle ait beaucoup de rapport avec que nous avons donnée du gerbo, en direcpendant assez pour qu'on ne puisse les confondre: nous avons fait graver bas de la planche, les picds de cet ani pour qu'on comprenne mieux ce que en avons dit.

S'il est le même animal que celui c'été décrit dans la relation du voyage d'pitaine Cook, comme il y a grande a rence, la figure qui s'en trouve dans uvage anglois et dans la traduction france n'est pas exacte; la tête en est trop long; ses jambes de devant ne sont jamais la la situation où elles sont représentées coné pendantes vers le bas: le notre les tat toujours appliquées à sa poitrine, de fin que ses ongles sont placés immédiater a sous sa mâchoire inférieure; situation uvaccorde avec celle que leur donne l'au manglois, mais qui a été mal exprimée pe dessinateur et par le graveur.

Voici les dimensions de notre grand ge , qui feront mieux connoître combien il fère de toutes les autres espèces décrite

# LE COQUALIN

Ordre des Rongeurs. Genre Ecureuil. (Cavier)

Pl. 108.





LA GERBOISE Ordre der Rongeurs Genre Rat / Cuvier /



|                                | pi. | po.  | lig. |
|--------------------------------|-----|------|------|
| ngueur du corps, mesurée en    |     |      |      |
| ligne droite, depuis le bout   |     |      |      |
| du museau jusqu'à l'origine    |     |      |      |
| de la queue                    |     | 2    | 22   |
| ngueur des oreilles            | 2)  | 2    | 9    |
| stance entre les yeux          | 23  | 2    | 33   |
| ngueur de l'œil d'un angle à   |     |      |      |
| l'antre                        | >>  | r    | 1    |
| verture de l'œil               | >>  | >>   | 9    |
| conférence du corps prisc      |     |      |      |
| derrière les jambes de dévant  | )   | 11   | 33   |
| rconférence prise devant les   |     |      |      |
| jambes de derrière             | 1   | » ·  | , 2  |
| uteur des jambes de devant,    |     | 1.00 |      |
| depuis l'extrémité des ongles  |     |      |      |
| jusqu'à la poitrine            | >>  | 3    | 1    |
| ngueur des jambes de derrière, | ,   |      |      |
| depuis l'extrémité des pieds   |     |      |      |
| jusqu'à l'abdomen              | 2)  | 8    | 9    |
| ngueur de la queue             | 1   | 2    | 9    |
| •                              |     |      |      |

En comparant ces descriptions de M. Alnand, et en résumant les observations que n vient de lire, nous tronverons dans ce nre des gerboises quatre espèces bien disctement connues : 1º la gerboise ou gerbo Edwards, d'Hasselquist, et de M. Allaand, dont nous avons donné la description, à laquelle nous laissons simplement le m de gerboise, en persistant à lui raprter l'alagtaga, et en lui rapportant encore, nime simple variété, la gerboise de Barca M. le chevalier Bruce; 2º notre tarsier, i est bien du genre de la gerboise, et ême de sa taille, mais qui néanmoins rme une espèce différente, puisqu'il a nq doigts à tous les pieds; 3º la grande rboise ou lièvre sauteur du Cap, que nous nons de reconnoître dans les descriptions MM. de Querhoent, Forster, et Allaand; 4° la *très-grande gerboise* de la Noulle-Hollande, appelée kanguroo par les turels du pays : elle approche de la grosur d'une brebis, et par conséquent est une espèce beaucoup plus forte que celle notre grande gerboise ou lièvre sauteur Cap, quoique M. Allamand semble les pporter l'une à l'autre. Nous n'avons pas u devoir copier la figure de cette gerboise, nnée dans le premier Voyage du capitaine ook, parce qu'elle nous paroît trop défeceuse : mais nous devons rapporter ici ce e ce célèbre navigateur a dit de ce singur animal, qui, jusqu'à ce jour, ne s'est ouvé nulle part que dans le continent de Nouvelle-Hollande.

« Comme je me promenois le matin à peu

de distance du vaisseau, dit-il (à la baie d'Endeavour, côte de la Nouvelle-Hollande), je vis un des animaux que les gens de l'équipage m'avoient décrits si souvent ; il étoit d'une légère couleur de souris, et ressembloit beaucoup, par la grosseur et la figure, à un lévrier; et je l'aurois en effet pris pour un chien sauvage, si, au lieu de courir, il n'avoit pas sauté comme un lièvre ou un daim..... M. Banks, qui vit imparfaitement cet animal, pensa que son espèce étoit encore inconnue..... Un des jours suivans, comme nos gens partoient au premier crépuscule du matin pour aller chercher du gibier, ils virent quatre de ces animaux, dont deux furent très-bien chassés par le lévrier de M. Banks; mais ils le laisserent bientôt derrière, en sautant par dessus l'herbe longue et épaisse qui empêchoit le chien de courir. On observa que ces animaux ne marchoient pas sur leurs quatre jambes, mais qu'ils sautoient sur les deux de derrière 1, comme le gerbua ou mus jaculus... Enfiu M. Gore, mon lieutenant, faisant, peu de jours après , une promenade dans l'intérieur du pays avec son fusil, eut le bonheur de tuer un de ces quadrupèdes qui avoient été si souvent l'objet de nos spéculations. Cet animal n'a pas assez de rapport avec aucun autre déjà connu , pour qu'on puisse en faire la comparaisou : sa figure est très-analogue à celle du gerbo, à qui il ressemble aussi par ses mouvemens; mais sa grosseur est fort différente, le gerbo étant de la taille d'un rat ordinaire, et cet animal, parvenu à son entière croissance, de celle d'un mouton. Celui que tua mon lieutenant étoit jeune; et, comme il n'avoit pas encore pris tout son accroissement, il ne pesoit que trente-huit livres. La tête, le cou, et les épaules sont très-petits en proportion des autres parties du corps. La queue est presque aussi longue que le corps; elle est épaisse à sa naissance, et elle se termine en pointe à l'extrémité. Les jambes de devant n'ont que huit pouces de long, et celles de derrière en ont vingt-deux; il marche par sauts et par bonds; il tient alors la tête droite, et ses pas sont fort longs; il replie ses jambes de devant tout près de la poitrine, et il ne paroît s'en servir que pour crenser la terre. La peau est couverte d'un poil court, gris ou couleur de souris foncé; il faut en excepter la tête et les oreilles, qui ont une légère ressemblance avec celles du

Le traducteur dit les deux de devant; mais c'est évidemment une faute, comme le prouve ce qui suit.

lièvre. Cet animal est appelé kanguroo par les naturels du pays... Le mème M. Gore, dans une autre chasse, tua un second kanguroo, qui, avec la peau, les entrailles et la tête, pesoit quatre-vingt-quatre livres; et néanmoins, en l'examinant, nous reconnûmes qu'il n'avoit pas encore pris toute sa croissance, parce que les dents mâchelières intérieures n'étoient pas encore formées... Ces animaux paroissent être l'espèce de quadrupèdes la plus commune à la Nouvelle-Hollande; et nous en rencontrions presque toutes les fois que nous allions dans les bois.»

On voit clairement par cette description historique que le kanguroo ou très-grande gerboise de la Nouvelle-Hollande n'est pas le même animal que la grande gerboise ou lièvre sauteur du cap de Bonne-Espérance; et MM. Forster, qui ont été à portée d'en faire la comparaison avec le kanguroo de la Nouvelle-Hollande, ont pensé, comme nous, que c'étoient deux espèces différent dans le genre des gerboises. D'un aut côté, si l'on compare ce que dit le docte Shaw de l'animal qu'il appelle daman, av la description du lièvre sauteur, on reco noîtra aisément que ces deux animaux font qu'une seule et même espèce, et q ce savant voyageur s'est trompé sur l'app cation du nom daman, qui appartient à animal tout différent.

On peut aussi inférer de ce qui vie d'être dit, que l'espèce du lièvre saute appartieut non seulement à l'Afrique, mencore à la Phénicie, la Syrie, et aut régions de l'Asie mineure, dont la commication avec l'Afrique est bien établie p l'Arabie, pour des animaux surtout qui vent dans les sables brûlans du désert. séparant donc le vrai daman des gerbois nous devons indiquer les caractères qui

distinguent.

## LA MANGOUSTE.

La mangouste est domestique en Égypte comme le chat l'est en Europe, et elle sert de même à prendre les souris et les rats : mais son goût pour la proie est encore plus vif, et son instinct plus étendu que celui du chat; car elle chasse également aux oiseaux, aux quadrupèdes, aux serpens, aux lézards, aux insectes, attaque en général tout ce qui lui paroit vivant, et se nourrit de toute substance animale. Son courage est égal à la véhémence de son appétit : elle ne s'effraie ni de la colère des chiens, ni de la malice des chats, et ne redoute pas même la morsure des serpens : elle les poursuit avec acharnement, les saisit, et les tue, quelque venimeux qu'ils soient; et lorsqu'elle commence à ressentir les impressions de leur venin, elle va chercher des antidotes, et particulièrement une racine que les Indiens ont nommée de son nom, et qu'ils disent être un des plus sûrs et des plus puissans remèdes contre la morsure de la vipère ou de l'aspic. Elle mange les œufs du crocodile, comme ceux des poules et des oiseaux; elle tue et mange aussi les petits crocodiles, quoiqu'ils soient déjà très-forts peu de temps après qu'ils sont sortis de l'œuf; et comme la fable est toujours mise par les hommes à la suite de la vérité, on a pré-

tendu qu'en vertu de cette antipathie pu le crocodile, la mangouste entroit dans s corps lorsqu'il étoit endormi, et n'en sort qu'après lui avoir déchiré les viscères.

Les naturalistes ont cru qu'il y avoit 7 sieurs espèces de mangoustes, parce qu' en a de plus grandes et de plus petites de poils différens : mais si l'on fait attent qu'étant souvent élevées dans les maiso elles ont dû, comme les autres animaux mestiques, subir des variétés, on se pers dera facilement que cette diversité de c leur et cette différence de grandeur n'il quent que de simples variétés, et ne suffis pas pour constituer des espèces, d'aut que dans deux mangoustes que j'ai v vivantes, et dans plusieurs autres dont peaux étoient bourrées, j'ai reconnu nuances intermédiaires, tant pour la gu deur que pour la couleur, et remarqué pas une ne différoit de toutes les autres aucun caractère évident et constant; il roît seulement qu'en Égypte, où les m goustes sont pour ainsi dire domestiqu elles sont plus grandes qu'aux Indes, elles sont sauvages 1.

I. « Cet ichneumon, dit Edwards, venoit se l'indes orientales, et étoit fort petit : j'en ai venutre, venu d'Égypte, qui étoit plus du doul se l'indes du doul se

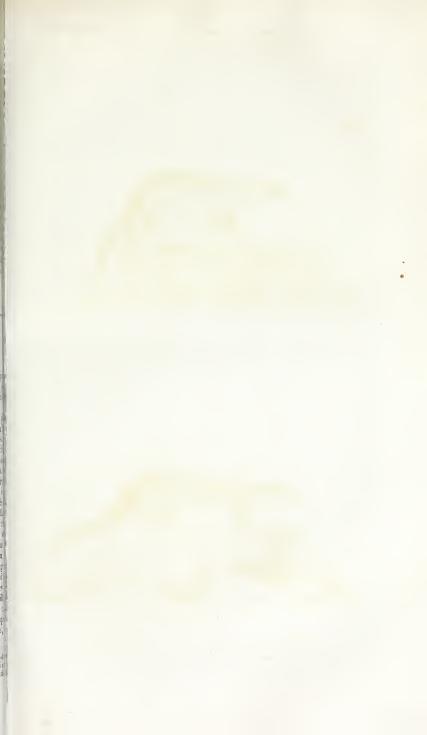

#### LA MANGOUSTE

Ordre des Carnassiers. Famille des Carnivores Tribu des Digitigrades. Genre Civette. / Cavier/





Ordre des Carnassiers.....id...id...

Les nomenclateurs, qui ne veulent jamais u'un être ne soit que ce qu'il est, c'est-àire qu'il soit seul de son genre, ont beauoup varié au sujet de la mangouste. M. Linæus en avoit d'abord fait un blaireau, enrite il en fait un furet; M. Hasselquist, 'après les premières leçons de son maître, en it aussi un blaireau; MM. Klein et Brison l'ont mise dans le genre des belettes; 'autres en out fait une loutre, et d'autres n rat. Je ne cite ces idées que pour faire oir le peu de consistance qu'elles ont dans tête même de ceux qui les imaginent, et issi pour mettre en garde contre ces dénoinations qu'ils appellent génériques, et qui, resque toutes, sont fausses, ou du moins bitraires, vagues et équivoques 1.

La seule différence qu'il y avoit, outre la grandeur, entre les deux ichneumons, c'est que celui d'Égypte avoit une petite touffe de poil à l'extrémité de la queue, au lieu que la queue de celui des Indes se terminoit en pointe; et je crois que cela fait deux espèces distinctes et séparées, p. rce que celui des Indes, qui étoit si petit en comparaison de celui d'Égypte, avoit cependant pris son entier accroissement. » (Edwards, page 199.) es différences ne m'ont pas paru suffisantes pour ablir deux espèces, attendu qu'entre les petites les plus grandes, c'est-à-dire entre treize et ugt-deux pouces de longueur, il s'en trouve d'in-rmédiaires, comme de quinze et dix-sept pouces grandcur. Seba, qui a donné la figure et la scription (volume I, page 66, table XLI) d'une ces petites mangoustes, qu'il avoit eue vivante, qui lui venoit de Ceylan, dit qu'elle étoit trèsalpropre, et qu'on n'avoit pu l'apprivoiser. Cette fférence du naturel pourroit faire penser que tte petite mangouste est d'une espèce différente es autres : cependant elle ressemble si fort à celle nt nous avons parlé, qu'on ne peut douter que ne soit le même animal; et d'ailleurs je puis surer moi-même aveir vu une de ces petites manoustes qui étoit si privée, que son maître (M. le ésident de Robien), qui l'aimoit beaucoup, la ortoit toujours dans son chapeau, et faisoit à ut le monde l'éloge de sa gentillesse et de sa opreté.

1. Hasselquist termine sa longue et sèche descripnd de la mangouste par ces mots: Galli in Ægypto ndersantes, qui omnibus rebus quas non cognoscunt, a imponunt nomina ficta, appellarunt hoc animal t de Pharaon; quod secuti qui latine relationes de Egypto dederunt. Alpin, Belon, murem Pharaonis finxerunt.

Si cet homme eût seulement lu Belon et Alpin, l'îl cite, îl auroit vu que ce ne sont pas les Fransis qui ont donné le nom de rat de Pharcon à la angouste, mais les Égyptiens mêmes, et il se roit abstenu de prendre de là occasion de mal reler de notre nation; mais l'on ne doit pas être repris de trouver l'imputation d'un pédant dans buvrage d'un écolier. En effet, cette description la mangouste, ainsi que celle de la girafe et de uelques autres animanx, données par ce nomenateur, ne pourront jamais servir qu'à exxéder ceux ui voudroient s'ennuyer à les lire : 1° parce u'elles sont sans figures; et que le nombre des

La mangouste habite volontiers aux bords des eaux : dans les inondations, elle gagne les terres élevées, et s'approche souvent des lieux habités pour y chercher sa proie. Elle marche sans faire aucun bruit, et selon le besoin elle varie sa démarche : quelquefois elle porte la tête haute, raccourcit son corps, et s'élève sur ses jambes ; d'autres fois elle a l'air de ramper et de s'allonger comme un serpent; souvent elle s'assied sur ses pieds de derrière, et plus souvent encore elle s'élance comme un trait sur la proie qu'elle veut saisir. Elle a les yeux vifs et pleins de feu, la physionomie fine, le corps très-agile, les janibes courtes, la queue très-grosse et très-longue, le poil rude et souvent hérissé. Le mâle et la femelle ont tous deux une ouverture remarquable et indépendante des conduits naturels, une espèce de poche dans laquelle se filtre une humeur odorante: on prétend que la mangouste ouvre cette poche pour se rafraîchir lorsqu'elle a trop chaud. Son museau trop pointu et sa gueule étroite l'empêchent de saisir et de mordre les choses un peu grosses : mais elle sait suppléer, par

mots ne peut suppléer à la représentation; un coup d'œil vaut mieux dans ce genre qu'un détail de paroles: 2° parce que ces mots ou paroles sont la plupart d'un latin barbare, ou plutôt ne sont d'aucune langue: 3º parce que la méthode de ces descriptions n'est qu'une routine que tout homme peut suivre, et qui ne suppose ni génie, ni même d'intelligence: 4º parce que la description étant trop minutieuse, les caractères remarquables, singuliers et distinctifs de l'être qu'on décrit, y sont confondus avec les signes les plus obscurs, les plus indifférens et les plus équivoques : 5° enfin parce que le trop grand nombre de petits rapports et de combinaisons précaires dont on est obligé de charger sa mémoire, rendent le travail du lecteur plus grand que celui de l'auteur, et les laisse tous les deux aussi ignorans qu'ils l'étoient. Une preuve qu'avec cette méthode on sc dispense de lire et de s'instruire, c'est, 1º la fausse imputation que l'auteur fait aux François au sujet du rat de Pharaon : 2º l'erreur qu'il commet en donnant à cet animal le nom arabe *nems*, tandis que ce mot arabe est le nom du furet, et non pas celui de la mangouste; il ne falloit pas même savoir l'arabe pour éviter cette faute, il auroit suffi d'avoir lu les voyages de ceux qui l'avoient precédé dans le même pays : 3º l'omission qu'il fait des choses essentielles, en même temps qu'il s'étend sans mesure sur les indifférentes; par exemple, il décrit la girafe aussi minutieusement que la mangouste, et ne laisse pas que de manquer le caractère essentiel, qui est de savoir si les cornes sont permanentes, ou si elles tombent tous les ans. Dans vingt fois plus de paroles qu'il n'en faut, l'on ne trouve pas le mot nécessaire, et l'on ne peut juger par sa description si la girafe est du genre des cerfs ou de celui des bœufs. Mais c'est assez s'arreter sur une critique que tout homme sensé ne manquera pas de faire, lorsque de pareils ouvrages lui tomberont entre les mains.

description du vansire donnée par M. de Buffon. Il se plaisoit beaucoup à être dans un baquet rempli d'eau, d'où il sortoit de temps en temps. Le garde qui prenoit soin de la ménagerie nous assura que, lorsqu'on tenoit cet animal pendant quelque temps à sec et hors de l'eau, il s'y replongeoit avec empressement dès qu'on lui en laissoit la liberté. La figure qu'en a donnée M. de Buffon est assez exacte; mais elle paroît un peu trop allongée, parce qu'elle a été donnée sur une peau bourrée de cet animal, et d'ailleurs le poil est plus court que celui du vansire

de la ménagerie du Cap. Ce dernier été à peu près de la taille de la martre ordinaire; sa queue égaloit en longueur ce du corps jusqu'à la tête; son poil étoit couleur brune noirâtre; il avoit cinq dois à chaque pied, bien divisés et sans mei branes. Les dents incisives étoient au not bre de six, tant en haut qu'en bas; il avoit huit mâchelières à chaque mâchoir c'est-à-dire quatre de chaque côté, et les cinnes étoient isolées; ce qui fait en to trente-deux dents. L'animal marchoit comt les mangoustes, en appuyant sur le talon.

### L'ISATISI.

Sr le nombre des ressemblances en général, si la parfaite conformité des parties intérieures suffisoient pour assurer l'unité des espèces, le loup, le renard, et le chien n'en formeroient qu'une seule ; car le nombre des ressemblances est beaucoup plus grand que celui des différences, et la similitude des parties internes est entière : cependant ces trois animaux forment trois espèces non seulement distinctes, mais encore assez éloignées pour admettre entre elles d'autres espèces; et comme celle du chacal est intermédiaire entre le chien et le loup, l'espèce de l'isatis se trouve placée de même entre le renard et le chien. Jusqu'à ce jour l'on n'avoit regardé cet animal que comme une variété dans l'espèce du renard : mais la description qu'en a donnée M. Gmelin, et de laquelle nous ferous ici l'extrait, ne permet plus de douter que ce ne soient deux espèces différentes.

L'isatis est très-commun dans toutes les terres du Nord voisines de la mer Glaciale, et ne se trouve guère en deçà du 69° degré de latitude. Il est tout-à-fait ressemblant au renard par la forme de son corps et par la longueur de la queue; mais par la tête il ressemble plus au chien : il a le poil plus doux que le renard commun, et son pelage est blanc dans un temps, et bleu cendré dans d'autres temps. La tête est courie à proportion du corps; elle est large auprès du cou, et se termine par un museau assez pointu : les oreilles sont presque rondes. Il

y a cinq doigts et cinq ongles aux pieds devant, et seulement quatre doigts et qu'tre ongles aux pieds de derrière. Dans mâle, la verge est à peine grosse comm une plume à écrire; les testicules sont gr comme des amandes, et si fort cachés da le poil, qu'on a peine à les trouver. Les po dont tout le corps est couvert sont lon d'environ deux pouces; ils sont lisses, ton fus, et doux comme de la laine: les nannes et la mâchoire inférieure ne sont pas r vêtues de poils; la peau est apparent noire, et nue dans ces parties.

L'estomac, les intestins, les viscères, l vaisseaux spermatiques taut du mâle que la femelle, sont semblables à ceux du chie il y a de mème un os dans la verge, et squelette entier ressemble à celui d'un renar

La voix de l'isatis tient de l'aboiement a chien et du glapissement du renard. Li marchands qui font commerce de pellet ries distinguent deux sortes d'isatis, les u blancs, et les autres d'un bleu cendra ceux-ci sont les plus estimés; et plus ils so bleus ou bruns, plus ils sont chers. Cet différence dans la couleur du poil ne fa pas qu'ils soient d'espèces différentes: d chasseurs expérimentés ont assuré à M. Gm lin que, dans la même portée, il se trouva de petits isatis blancs et d'autres cendréainsi l'un n'est qu'une variété de l'autre.

Le climat des isatis est le Nord, et l'terres qu'ils habitent de préférence sont ce les des bords de la mer Glaciale et des flet ves qui y tombent. Ils aiment les lieux de couverts, et ne demeurent pas dans les bois on les trouve dans les endroits les pli froids, les plus montueux, et les plus m

Peszi en langue russe, selon Gmelin.

Nom que M. Gmelin a donné à cet animal, et que nous avons adopté. Jonston indique aussi ce nom.

Ordre des Carnassiers. Famille des Carnivores. Tribu des Digitigrades. Genre Civette (Cavier)





D'ASATIS

Ordre des Carnassiers. Famille des Carnivores. Tribu des Digitiorades. Genre Chien. (Carier)

### LE GLOUTON'.

LE glouton, gros de corps et bas des jambes, est à peu près de la forme d'un blaireau; mais il est une fois plus épais et plus grand : il a la tête courte, les yeux petits, les dents très-fortes, le corps trapu, la queue plutôt courte que longue, et bien fournie de poil à son extrémité. Il est noir sur le dos, et d'un brun roux sur les flancs : sa fourrure est une des plus belles et des plus recherchées. On le trouve assez communément en Laponie et dans toutes les terres voisines de la mer du Nord, tant en Europe qu'en Asie : on le retrouve sous le nom de carcajou an Canada et dans les autres parties de l'Amérique la plus septentrionale; il y a même toute apparence que l'animal de la baie de Hudson que M. Edwards a donné sous le nom de quickhatch ou wolverenne, petit ours ou louveteau, selon son traducteur, est le même que le carcajou de Canada, le même que le glouton du nord de l'Europe; il me paroît aussi que l'animal indiqué par Fernandès sous le nom de tepertzeuitli ou chien de montagne, pourroit bien être le glouton, dont l'espèce s'est peut-être répandue jusque dans les montagnes désertes de la Nouvelle-Espague.

Olaüs Magnus me paroît être le premier qui ait fait mention de cet animal : il dit qu'il est de la grosseur d'un grand chien; qu'il a les oreilles et la face d'un chat, les pieds et les ongles très-forts; le poil brun, long et touffu; la queue fournie comme celle du renard, mais plus courte. Selon Scheffer, le glouton a la tête ronde, les dents fortes et aiguës, semblables à celles du loup, le poil noir, le corps large, et les pieds courts comme ceux de la loutre. La Hontan, qui a parlé le premier du carcajou de l'Amérique septentrionale, dit : « Figurez-vous un double blaireau, c'est l'image la plus ressemblante que je puisse donner de cet animal. » Selon Sarrazin, qui probablement n'en avoit vu que de petits, les carcajous n'ont guère que deux pieds de longueur de corps, et huit pouces de queue. « Ils ont, dit-il, la tête fort courte et fort grosse, les yeux petits, les mâchoires très-fortes, garnies de trente-deux dents bien tranchantes. » Le petit ours ou le louveteau d'Edwards, qui me paroît être le même animal, étoit, dit cet auteur, une fois aussi gros qu'un renard;

1. Nom que l'on a donné à cet animal à cause de son insatiable voracité.

1 2

il avoit le dos arqué, la tête basse, les jambes courtes, le ventre presque traînant à terre, la queue d'une longueur médiocre et touffue vers l'extrémité. Tous s'accordent à dire qu'on ne trouve cet animal que dans les parties les plus septentrionales de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique : M. Gmelin est le seul qui semble assurer qu'i voyage jusque dans les pays chauds. Mais cr fait me paroît très suspect, pour ne pas dire faux : M. Gmelin, comme quelques autre naturalistes, a peut-être confondu l'hyène du Midi avec le glouton du Nord, qui si ressemblent en effet par les habitudes naturelles, et surtout par la voracité, mais qu sont, à tons autres égards, des animau très-différens.

Le glouton n'a pas les jambes faites pou courir; il ne peut même marcher que d'un pas lent; mais la ruse supplée à la légèret qui lui manque; il attend les animaux a passage; il grimpe sur les arbres pour s lancer dessus, et les saisir avec avantage; i se jette sur les élans et sur les rennes, leu entame le corps, et s'y attache si fort ave les griffes et les dents, que rien ne peu l'en séparer : ces pauvres animaux précipi tent en vain leur course; en vain ils se froi tent contre les arbres, et font les plus grand efforts pour se délivrer; l'ennemi, assis su leur croupe ou sur leur cou, continue leur sucer le sang, à creuser leur plaie, les dévorer en détail avec le même acharne ment, la même avidité, jusqu'à ce qu'il le ait mis à mort. Il est, dit-on, inconcevabl combien de temps le glouton peut mange de suite, et combien il peut dévorer d chair en une seule fois.

Ce que les voyageurs en rapportent e peut-être exagéré : mais en rabattant beat coup de leurs récits, il en reste encore a sez pour être convaincu que le glouton e beaucoup plus vorace qu'aucun de nos an maux de proie; aussi l'a-t-on appelé vautour des quadrupèdes. Plus insatiable plus déprédateur que le loup, il détruiro tous les autres animaux, s'il avoit autai d'agilité : mais il est réduit à se trainer pe samment, et le seul animal qu'il puis prendre à la course est le castor, duquel vient très-aisément à bout, et dont il att que quelquefois les cabanes pour le dévoravec ses petits, lorsqu'ils ne peuvent assi tôt gagner l'eau; car le castor le devance



#### LE GLOUTON

Ordre des Carnassiers. Famille des Carnivores. Tribu des Plantigrades. Genre Glouton. /Cuvier/





UE CARCAJOU

Ordre des Camassiers . . . id . . id

la nage, et le glouton, qui voit échapper sa proie, se jette sur le poisson; et lorsque toute chair vivante vient à lui manquer, il cherche les cadavres, les déterre, les dépèce,

et les dévore jusqu'aux os.

Quoique cet animal ait de la finesse, et mette en œuvre des ruses réfléchies pour se saisir des autres animaux, il semble qu'il n'ait pas de sentiment distinct pour sa conservation, pas même l'instinct commun pour son salut : il vient à l'homme ou s'en laisse approcher, sans apparence de crainte. Cette indifférence, qui paroît annoncer l'imbécillité, vient peut-être d'une cause très-différente. Il est certain que le glouton n'est pas stupide, qu'il trouve les moyens de satisfaire à son appétit toujours pressant, et plus qu'immodéré; il ne manque pas de courage, puisqu'il attaque indifféremment tous les animaux qu'il rencontre, et qu'à la vue de l'homme il ne fuit, ni ne marque, par aucun mouvement, le sentiment de la peur spontanée : s'il manque donc d'attention sur lui-même, ce n'est point iudifférence pour sa conservation, ce n'est qu'habitude de sécurité. Comme il habite un pays presque désert, qu'il y rencontre très-rarement des hommes, qu'il n'y connoît point d'autres ennemis, que toutes les fois qu'il a mesuré ses forces avec les animaux il s'est trouvé supérieur, il marche avec confiance, et n'a pas le germe de la crainte, qui suppose quelque épreuve malheureuse, quelque expérience de sa foiblesse : on le voit par l'exemple du lion, qui ne se détourne pas de l'homme, à moins qu'il n'ait éprouvé la force de ses arm s; et le glouton, se traînant sur la neige dans son climat désert, ne laisse pas d'y marcher en toute sécurité, et d'y régner en lion, moins par sa force que par la foiblesse de ceux qui l'environnent.

L'isatis, moins fort, mais beaucoup plus léger que le glouton, lui sert de pourvoyeur : celui-ci le suit à la chasse, et souvent lui enlève sa proie avant qu'il l'ait entamée : au moins il la partage; car, au moment que le glouton arrive, l'isatis, pour n'être pas mangé lui-même, abandonne ce qui lui reste à manger. Ces deux animaux se creusent également des terriers; mais leurs autres habitudes sont différentes : l'isatis va souvent par troupe; le glouton marche seul, ou quelquefois avec sa femelle. On les trouve ordinairement ensemble dans leurs terriers. Les chiens, mème les plus courageux, craignent d'approcher et de combattre le glouton; il se défend des pieds et des dents, et

leur fait des blessures mortelles : mais, comme il ne peut échapper par la fuite, les hommes en viennent aisément à bout.

La chair du glouton, comme celle de tous les animaux voraces, est très-mauvaise à manger; on ne le recherche que pour en avoir la peau, qui fait une très-bonne et magnifique fourrure : on ne met au dessus que celle de la zibeline et du renard noir; et l'on prétend que, quand elle est bien choisie, bien préparée, elle a plus de lustre qu'aucune autre, et que, sur un fond d'un beau noir, la lumière se réfléchit et brille par parties comme sur une étoffe damassée.

\* Nous donnons ici (voyez planche 46) la figure du glouton, qui manquoit dans l'article précédent. Cet animal m'a été envoyé vivant des parties les plus septentrionales de la Russie; il a néanmoins vécu pendant plus de dix-huit mois à Paris : il étoit si fort privé, qu'il n'étoit aucunement féroce et ne faisoit de mal à personne. Sa voracité a été aussi exagérée que sa cruauté : il est vrai qu'il mangeoit beaucoup; mais il n'importunoit pas vivement ni fréquemment quand on le privoit de nourriture. Le dessin représente très-bien cet animal, dont néanmoins j'ai cru devoir donner ici la description. Il avoit deux pieds deux pouces de longueur depuis le bout du nez jusqu'à l'origine de la queue; le museau noir jusqu'aux sourcils; les yeux petits et noirs; depuis les sourcils jusqu'aux oreilles le poil étoit blanc mèlé de brun ; les oreilles fort courtes, c'est-à-dire d'un pouce de longueur; le poil ras sur les oreilles; sous la màchoire inférieure, il est tacheté de blanc, ainsi qu'entre les deux pieds de devant; les jambes de devant ont onze pouces de longueur depuis l'extrémité des ongles jusqu'au corps ; celles de derrière un pied; la queue huit pouces, y compris quatre pouces de poil à son extrémité; les quatre jambes, la queue, et le dessus du dos noirs, ainsi que le dessous du ventre; au nombril une tache blanche; les parties de la génération rousses; le poil roux, depuis les épaules jusqu'à l'origine de la queue ; le poil intérieur ou duvet blanc, il n'est pas aussi épais dans ces endroits que sur le dos; les pieds de devant, depuis le talon jusqu'au bout des ongles, longs de trois pouces neuf lignes; cinq ongles fort crochus et séparés, celui du milieu d'un pouce et demi de long; cinq durillons sous les ongles; quatre se tenaut ensemble et formant sous le pied un demi-cercle, et un autre au talon; cinq ongles de même aux pieds de derrière, neuf durillons et point de talon.

Largeur du pied de devant, deux pouces et demi; longueur des pieds de derrière, quatre pouces neuf lignes; largeur des pieds de derrière, deux pouces neuf lignes. Six dents incisives à la mâchoire supérieure, dont une, de chaque côté, un peu plus grosse que les quatre autres; deux grosses dents de sept lignes de longueur un peu crochues, comme on le voit dans la tête au bas de la planche; cinq dents mâchelières, dont une du côté de la gorge entre en dedans de la gueule, et dont deux sont beaucoup plus grosses que les trois autres. Cinq dents mâchelières à la mâchoire inférieure, dont une fort grosse; deux grandes dents un peu crochues, et six petites presque ras. Un peu de poil de deux pouces de longueur autour de la gueule et au dessus des yeux.

Cet animal étoit assez doux; il craint l'eau, il a peur des chevaux et des hommes habillés de noir; il marche en sautant, mange considérablement. Quand il avoit bien mangé, et qu'il restoit de la viande, il avoit soin de la cacher dans sa cage et de la couvrir de paille. En buvant, il lape comme un chien; il n'a aucun cri. Quand il a bu, il jette avec ses pattes ce qui reste d'eau par dessous son ventre. Il est rare de le voir tranquille, parce qu'il se remue toujours. Il mangeroit plus de quatre livres de viande par jour si on les lui donnoit; il ne mange point de pain, et mange si goulument presque sans

mâcher, qu'il s'en étrangle.

Cet animal, qui n'est pas rare dans la plupart des contrées septéntrionales de l'Europe, et même de l'Asie, ne se trouve fréquemment en Norwége, selon Pontoppidan, que dans le diocèse de Drontheim. Il dit que la peau en est très-précieuse, et qu'on ne les tire point à coups de fusil pour ne la pas endommager; que le poil en est doux et d'un noir nuancé de brun et de jaune.

\* J'ai dit que le glouton n'est pas rare dans les contrées septentrionales de l'Europe et même de l'Asie. M. Krachenninikow rapporte à ce sujet qu'il y a au Kamtschatka

un animal appelé glouton, dont la fourrur est si estimée, que, pour dire qu'un homm est richement habillé, on dit qu'il est vêt de fourrure de glouton. « Les femmes d Kamtschatka, dit-il, ornent leurs cheveu avec les pattes blanches de cet animal, e elles en font très-grand cas; cependant le Kamtschatkadales en tuent si peu, qu'i sont obligés d'en tirer de Jakustki, qui let reviennent fort cher. Ils préférent les blar ches et les jaunes, quoique les noires et le brunes soient plus estimées..... Ils ne per vent faire un plus grand présent à leur femmes ou à leurs maîtresses, que de let donner une de ces peaux; et c'est pourque elles se vendoient autrefois depuis trent jusqu'à soixante roubles; ils donnent por deux de leurs pattes jusqu'à deux casto marins (saricoviennes). On trouve aussi bear coup de ces gloutons dans les environs d Karaga, d'Anadirska, et de Kolima. I sont très-adroits à la chasse des cerfs, i voici la manière dont ils s'y prennent por les tuer. Ils montent sur un arbre avec que ques brins de cette mousse qu'ils ont con tume de manger : lorsqu'ils en voient vend quelques-uns, ils la laissent tomber à terre et, prenant le moment que le cerf s'appre che pour la manger, ils s'élancent sur so dos, le saisissent par le bois, lui crèver les yeux, et le tourmentent si fort, que malheureux animal, pour mettre fin à se peines et se débarrasser de son ennemi, s héurte la tête contre un arbre, et tomb mort sur la place. Il n'est pas plutôt à ba que le glouton le dépèce par morceaux cache sa chair dans la terre, pour empêche que les autres animaux ne la mangent, et n'y touche point qu'il ne l'ait mise en sûrete Les gloutons qui se trouvent aux environ du fleuve Léna s'y prennent de la mêm manière pour tuer les chevaux. Cependan quelque cruels que paroissent ces animaux on les prive aisément, et ils paroissent alon bien moins voraces. »

## LE CARCAJOU.

Nous donnons ict la description d'un animal d'Amérique, dont on a envoyé la peau bourrée à M. Aubry, curé de Saint-Louis, sous le nom de carcajou, mais qui n'a pas autant de rapport que je l'aurois pensé avec cet animal que j'ai dit être le même que le glouton de notre Nord; car il semble mém approcher de très-près de l'espèce de notr blaireau d'Europe; ses ongles ne sont poir faits pour déchirer une proie, mais pou creuser la terre; en sorte que nous le re gardons comme une espèce voisine, ou mèm

comme une variété de l'espèce du blaireau; il ne faut que le comparer avec la figure de notre blaireau pour en reconnoître la ressemblanee. Cependant il en diffère en ce qu'il n'a que quatre doigts aux pieds de devant, tandis que notre blaireau en a cinq; mais le cinquième petit doigt, qui paroît lui manquer, peut avoir été oblitéré dans la peau desséchée. Il différoit également du carcajou ou glouton par ce même caraetère; car le glouton a aussi, comme le blaireau, eing doigts aux pieds de devant : ainsi nous doutons beaucoup que cet animal, envoyé sous le nom de carcajou, soit, en effet, le vrai carcajou. Nous joignons ici la deseription de sa peau bourrée, qui est bien con-servée dans le cabinet de M. le curé de Saint-Louis. On lui a assuré qu'il venoit du pays des Esquimaux. Il a deux pieds deux pouces du bout du museau à l'origine de la queue. Quoiqu'il ressemble beaucoup au blaireau, il en diffère par la couleur et la qualité du poil, qui est bien plus doux, plus soyeux, et plus long; et ce n'est que par ce seul caractère qu'il pourroit se rapproeher du carcajou et du glouton du nord de l'Europe. Il est à peu près de la couleur du loup-cervier, d'un blanc grisâtre; sa tête est rayée de bandes blanches, mais différemment de celle du blaireau. Les oreilles sont courtes et blanches; il a trente-deux dents, six ineisives, deux canines fort grosses, quatre mâchelières de chaque côté, et le blaireau en a cinq. Le bout du nez est noirâtre. Les poils du corps, qui ont communément quatre pouces et demi ou cinq pouces, sont de quatre couleurs dans leur longueur, d'un brun clair depuis l'origine jusqu'à près de la moitié, ensuite fauve clair, puis noirs près de l'extrémité qui est blanche; le dessous du corps est couvert de poils blancs; les jambes sont aussi couverte de longs poils d'un brun musc foncé. Les pieds de devant n'ont que quatre doigts, et ceux de derrière einq. Les ongles des pieds de devant sont fort grands; le plus long a jusqu'à seize lignes, et le plus long des pieds de derrière n'en a que sept. La queue n'a que trois pouces huit lignes de tronçon; elle est terminée par de longs poils qui l'environnent, et qui sont de couleur fauve.

Je suis persuadé que le carcajou d'Amérique est le même animal que le glouton d'Europe, ou du moins qu'il est d'une espèce très-voisine; mais je dois observer que, faute d'être assez informé, je crois être tombé dans une méprise occasionée par la ressemblance du nom et de quelques habi-

tudes naturelles, communes à deux animaux différens. J'ai cru que le kinkajou étoit le même animal que le carcajou, et je n'ai reconnu cette erreur qu'à la vue de deux animaux dont l'un étoit à la foire Saint-Germain en 1773, annoncé sur l'affiche, animal inconnu à tous les naturalistes; et il l'étoit en effet. Un autre tout pareil est encore actuellement vivant à Paris, chez M. Chauvean, qui l'a amené de la Nouvelle-Espagne, et M. Messier, astronome de l'Académie des Seiences, l'a nourri pendant deux ou trois ans. C'est celui dont nous donnons iei la figure, et que nous croyons être le vrai kinkajou. M. Chauveau peusoit que ce pouvoit être un acouchi ou un coati; il dit qu'à la vérité il n'a ni le nez allongé ni la queue annelée du coati, mais qu'il a d'ailleurs le même poil, les mêmes membres, le même nombre de doigts, et surtout des dents canines pareilles, et telles que M. Perrault les a fait dessiner pour le coati, c'està-dire anguleuses et cannelées sur les trois faces. M. Chauveau avoue qu'il diffère en core du coati par sa queue prenante, avec laquelle il se suspend et s'aecroche à tout ee qu'il rencontre lorsqu'il veut descendre.

« Il ne la redresse mème, dit-il, que quand ses pieds sont assurés; il s'en sert heureusement pour saisir et approcher de lui les choses auxquelles il ne peut atteindre. Il se couche et dort dès qu'il voit le jour, et s'éveille à l'approche de la nuit. Alors il est d'une vivacité extraordinaire. Il grimpe avec une grande facilité, et furette pariout. Il arrache tout ce qu'il trouve, soit en jouant, soit en cherchant des inseetes : sans cela on pourroit le laisser en liberté; et même, avant d'être en France, on ne l'attachoit pas du tout; il sortoit et alloit où il vouloit pendant la nuit, et le lendemain matin on le retrouvoit toujours couché à la même place. On vient à bout de l'éveiller en l'excitant pendant le jour; mais il semble que le soleil ou sa réverbération l'effraie ou le suffoque. Il est assez caressant, sans cependant être doeile; il sait seulement distinguer son maître et le suivre. Il boit de tout, de l'eau, du café, du lait, du vin, et même de l'eau-de-vie, surtout s'il y a du sucre; et il en boit jusqu'à s'enivrer, ce qui le rend malade pendant plusieurs jours. Il mange aussi de tout indistinctement, du pain, de la viande, des légumes, des racines, principalement des fruits; on lui a donné longtemps pour nourriture ordinaire du pain trempé de lait, des légumes, et des fruits. Il aime passionnément les odeurs, et est

très-friand de sucre et de confitures. « Il se jette sur les volailles, et c'est toujours sous l'aile qu'il les saisit; il paroît en boire le sang, et il les laisse sans les déchirer : quand il a le choix, il préfère un canard à une poule, et cependant il craint l'eau. Il a différens cris; quand il est seul pendant la nuit, on l'entend très-souvent jeter des sons qui ressemblent assez en petit à l'aboiement d'un chien, et il commence toujours par éternuer. Quand il joue et qu'on lui fait du mal, il se plaint par un petit cri pareil à celui d'un jeune pigeon. Quand il menace, il siffle à peu près comme une oie; quand il est en colère, ce sont des cris confus et éclatans. Il ne se met guère en colère que quand il a faim; il tire une langue d'une longueur démesurée lorsqu'il bâille. C'étoit une femelle, et l'on a cru remarquer que,

Voici la description que M. de Sève a faite d'un animal tout semblable, qui étoit à la

depuis trois ans qu'elle est en France, elle

n'a été qu'une fois en chaleur; elle étoit

foire Saint-Germain en 1773:

alors presque toujours furieuse 1. »

« Par le poil, dit-il, il a plus d'analogie à la loutre qu'aux autres animaux; mais il n'a point de membrane entre les doigts des pieds : il a la queue aussi longue que le corps, au lieu que celle de la loutre n'est que moitié de la longueur du corps. Il a bien en marchant l'allure de la fouine par son corps allongé; mais il n'y ressemble pas par la queue, ni par les formes de la tête, qui ont plus de rapport, dans cette partie, à celles de la loutre. L'œil est plus gros que celui de la fouine, qui a le museau plus allongé; la tète, de face, tient un peu du petit chien danois. Il a une langue extrêmement longue et menue, qu'il allonge quelquefois dans la journée : cette langue est douce lorsqu'il lèche; car cet animal paroît ètre d'un assez bon naturel. Il étoit fort doux ce carême dernier, quand j'ai commencé à le dessiner : mais le public, qui l'agace, l'a rendu méchant; à présent il mord quelquefois après avoir léché. Il est jeune, et ses dents ne me paroissent pas formées, comme je le dirai ci-après. Il est d'un tempérament remuant, aimant à grimper; souvent il se tient sur son derrière, se gratte avec ses pieds de devant comme les singes, joue, retourne ses pattes l'une dans l'autre, et fait d'autres singeries. Il mange comme l'écureuil, tenant entre ses pattes les fruits ou herbes qu'on lui donne. On ne lui

a jamais donné de viande ni de poisson. Lorsqu'il s'irrite, il cherche à s'élancer, et son cri, dans sa colère, tient beaucoup de celui d'un gros rat. Son poil n'a aucune odeur. Il a la dextérité de se servir de sa queue pour accrocher les différentes choses qu'il veut attirer à lui. Il se pend avec cette queue, et aime à s'attacher de cette façon à tout ce qu'il rencontre. J'ai observé que ses pieds, dont les doigts ont une certaine longueur, se réunissent volontiers quand il marche ou grimpe; ils ne s'écartent point en s'appuyant, comme font les doigts des autres animaux, et les pieds ont par conséquent une forme allongée; il a aussi en marchant un peu les pieds en dedans. Enfin cet animal ( au dire de Saint-Louis , oiseleur , rue de Richelieu, à Paris, qui l'a acheté d'un particulier) vient de la côte d'Afrique; on l'appeloit kinkajou, et l'espèce en est rare. Il se figure que c'est le nom de l'île ou du pays d'où il vient, ne pouvant avoir, par les personnes qui le lui ont vendu, les éclaircissemens nécessaires. Je dirai seulement que ce kinkajou, qui est femelle, tient en général plus de la loutre que des autres animaux par rapport aux poils, qui sont courts et épais, mêlés de quelques poils plus longs. Les poils de la tête, comme ceux du corps et de la queue, sont d'une teinte jaune et olivâtre, mèlée de gris et de brun; par le luisant du poil, qui est changeant à l'aspect du jour, il forme des tons différens, plus gris, plus verdâtres (qui sont les dominans), ou plus bruns. Ce poil est de couleur grise, blanchâtre dans la plus grande partie, et d'un fauve verdâtre sale à l'extrémité; il est mélangé d'autres poils dont l'extrémité est de couleur brune, indépendamment de plus grands poils noirs, mèlés plus ou moins dans les autres poils, et qui forment à côté des yeux des bandes qui s'étendent vers le front, et une autre au milieu qui s'affoiblit vers le cou. L'œil tient beaucoup de celui de la loutre; la pupille est fort petite, et l'iris d'un brun musc ou roussâtre. Le museau est d'un brun noir, comme le tour des yeux. Le bout du nez est méplat, comme aux petits chiens, et les narines très-arquées. L'ouverture de la bouche est de quinze lignes. Les dents, qui paroissent jaunes, sont au nombre de trente-deux. Dans la mâchoire supérienre il y a six incisives, comme dans la mâchoire inférieure, deux canines au devant de chacune, et quatre mâchelières de chaque côté aux deux mâchoires. Ces dents canines sont très-grosses; la supérieure croise l'inférieure : aussi dans la mâchoire

<sup>1.</sup> Note communiquée par M. Simon Chauveau à M. de Buffon,

#### THE KINKAJOU

Ordre des Carnassiers. Famille des Carnivores. Iribu des Plantigrades. Genre Kinkajou. / Cavier / Pl. 112.





1. LE CHINCHE. 2. LE COASSE

Ordre des Carnassiers. Famille des Carnivores. Tribu des

Digitionades. Genre Marte. / Cavier/



y a-t-il un vide entre les incisives et la canine inférieure pour y recevoir la supérieure. Les mâchelieres paroissent peu fournies, surtout les dernières, qui annoncent la jeunesse de ce petit animal. Ainsi il a douze dents incisives, quatre canines, seize mâ-chelières, qui lui font trente-deux dents. Ses oreilles, plus longues que larges, sont arrondies à leurs extrémités, et couvertes d'un poil court de la couleur de celui du corps. Les côtés et le dessous du cou, le dedans des jambes, sont d'un jaune doré extrêmement vif par endroits. Cette même teinte dorée et plus foncée domine dans plusieurs endroits de la tête et des jambes de derrière. Le ventre est d'un blanc grisâtre, teint de jaune par endroits. La queue est partout garnie de poils; elle est grosse à l'origine du tronçon, va en diminuant imperceptiblement, et finit en pointe à l'extrémité. Il la porte horizontalement en marchant. Le dessous de ses pattes, qui est sans poil, est couleur de chair vermeille. Les ongles sont blancs, crochus, et faisant la gouttière en

| dessous. »                             |     |     |      |
|----------------------------------------|-----|-----|------|
|                                        | pi. | po. | lig. |
| Longueur du corps entier, prise        |     |     |      |
| en ligne superficielle                 | 2   | 5   | 6    |
| Longueur du corps entier, me-          |     |     |      |
| suré en ligne droite                   | 2   | 3   | 3)   |
| Longueur de la tête, du bout           |     |     |      |
| du museau à l'occiput                  | >>  | 2   | 6    |
| Circonférence du bout du mu-           |     | "   |      |
| seau                                   | >>  | 3   | 9    |
| Circonférence du museau au             |     | بر  |      |
| dessus des yeux                        | >>  | 5   | 1    |
| Distance entre le bout du mu-          |     |     |      |
| seau et l'angle antérieur de<br>l'œil. |     | r   | 5    |
| Mème distance entre l'angle            | >>  | T   | J    |
| postérieur de l'œil                    | 2)  | т   |      |
| Largeur de l'œil d'un angle à          | ,,  | 1   | 7    |
| l'autre                                | 22  | 2)  | -    |
| Ouverture de l'œil                     | 2)  | 33  | 7    |
| Distance entre les angles pos-         | ,,  | "   | U    |
| térieurs des yeux en ligne             |     |     |      |
| superficielle                          | 13  | 22  | тт   |
| Supernetene                            |     | .,  | * *  |
|                                        |     |     |      |

| RCAJOU.                                          |               |     | 23   |
|--------------------------------------------------|---------------|-----|------|
| La même distance en ligne                        | pi.           | po. | lig. |
| droite                                           |               | 23  | -    |
| Circonférence de la tête entre                   |               |     | 7    |
| les yeux et les oreilles                         | , ,,          | 7   | 6    |
| Longueur des oreilles                            | >>            | í   | I    |
| Largeur de la base mesurée                       |               |     |      |
| en ligne droite                                  | >>            | >>  | 7    |
| Longueur du cou                                  | >>            | 1   | 9    |
| Circonférence du cou                             | >>            | 6   | II   |
| Hauteur du train de devant                       | 2)            | 6   | 9    |
| Longueur de l'avant-bras de-                     |               |     |      |
| puis le coude jusqu'au poi-                      | •             |     |      |
| gnet                                             | <b>&gt;</b> ) | 3   | Ę    |
| Longueur de l'avant-bras près                    |               |     |      |
| du coude                                         | >>            | 1   | 9    |
| Épaisseur de l'avant-bras près                   |               |     |      |
| du coude                                         | >>            | 1   | 2    |
| Circonférence du poignet                         | >>            | 2   | 7    |
| Circonférence du métacarpe                       | 22            | 2   | 8    |
| Longueur du poignet jusqu'au                     |               |     |      |
| bout des ongles<br>Circonférence du corps, prise | >>            | 1   | 9    |
| derrière les jambes de devant                    |               | 10  | ,    |
| Circonférence du corps, prise                    | 3)            | 10  | 4    |
| à l'endroit le plus gros                         | ,,            | ıı  | 6    |
| Circonférence du corps, devant                   |               |     |      |
| les jambes de derrière                           | 2)            | 9   | 10   |
| Hauteur du train de derrière.                    | 33            | 7   | 3    |
| Longueur de la jambe depuis                      |               | ,   |      |
| le genou jusqu'au talon                          | >>            | 4   | 7    |
| Largeur du haut de la jambe.                     | >>            | 2   | ī    |
| Épaisseur                                        | a)            | 1   | 4    |
| Largeur à l'endroit du talon                     | >>            | 1   | 3    |
| Circonférence du métatarse                       | >>            | 2   | 9    |
| Longueur depuis le talon jus-                    |               |     |      |
| qu'au bout des ongles                            | >>            | 3   | >>   |
| Largeur du pied de devant                        | 2)            | r   | 1    |
| Largeur du pied de derrière.                     | >>            | I   | 2    |
| Longueur des grands ongles                       | >>            | >>  | 41/2 |
| Largeur à la base                                | >>            | 3   | >>   |
| Longueur de la queue                             | 1             | 3   | 9    |
| Circonférence de la queue à son                  |               | ,   | 6    |
| Diamètre de la queue à son                       | >>            | 4   | 0    |
| origine                                          | 3)            | 2   | r    |
|                                                  |               |     |      |

## LE KINKAJOU.

La conformité des noms de kinkajou et de carcajou m'avoit porté à croire, avec tous les autres naturalistes, qu'ils appartenoient au même animal. Cependant, ayant recherché dans les anciens voyageurs, j'ai

retrouvé ce même passage de Denis, que je n'avois cité qu'en partie, parce que j'avois imaginé que ce voyageur s'étoit trompé en disant que le kinkajou, que je prenois alors pour le carcajou, ressembloit à un chat, d'autant que tous les autres voyageurs s'accordoient à donner au carcajou une figure différente et semblable à celle du glouton.

Voici donc ce passage en entier :

« Le kinkajou ressemble un peu à un chat d'un poil roux brun; il a la queue longue et la relève sur son dos, pliée en deux ou trois plis; il a des griffes et grimpe sur les arbres, où il se couche tout de son long sur les branches pour attendre sa proie et se jeter dessus pour la dévorer. Il se jette sur le dos d'un orignal, l'entoure de sa queue, lui ronge le cou au dessus des oreilles, jusqu'à ce qu'il tombe. Quelque vite que puisse courir l'orignal, et quelque fort qu'il puisse se frotter contre les arbres ou les buissons, le kinkajou ne lâche jamais prise; mais s'il peut gagner l'eau, il est sauvé, parce qu'alors le kinkajou lâche prise et saute à terre. Il y a quatre ans qu'un kinkajou m'attrapa une génisse et lui coupa le cou. Les renards sont ses chasseurs; îls vont à la découverte tandis que le kinkajou est en embuscade, où il attend l'orignal, que les renards ne manquent pas de lui amener. »

Cette notice s'accorde assez avec la figure et la description que nous venons de donner de cet animal, pour présumer que c'est le même, et que le carcajou et le kinkajou sont deux animaux d'espèces distinctes et séparées, qui n'ont de commun entre eux que de se jeter sur les orignaux et sur les autres bêtes fauves pour en boire le sang.

Nous venons de dire que le kinkajou se trouve dans les montagnes de la Nouvelle-Espagne; mais il se trouve aussi dans celles de la Jamaïque, où les naturels du pays le nomment poto, et non pas kinkajou. M. Collinson m'a envoyé le dessin de ce poto ou

kinkajou.

« Le corps de cet animal est de couleur uniforme, et d'un roux mêlé de gris cendré; le poil court, mais très-épais; la tête arrondie, le museau court, nu et noirâtre; les yeux bruns, les oreilles courtes et arrondies; des poils longs tout autour de la gueule, qui sont appliqués sur le museau et ne forment point de moustaches; la langue étroite, longue, et que l'animal fait souvent sortir de sa gueule, de trois ou quatre pouces; la queue de couleur uniforme, diminuant toujours de grosseur jusqu'à l'extrémité, qui se recourbe lorsque l'animal le veut, et avec laquelle il s'attache et peut saisir et serrer fortement. Cette queue est plus lon-

gue que le corps, qui a quinze pouces depuis le bout du nez jusqu'à l'extrémité du corps, et la queue en a dix-sept.

« Cet animal avoit été pris dans les montagnes de la Jamaïque. Il est doux, et on peut le manier sans crainte; il est comme endormi la journée, et très-vif pendant la nuit. Il diffère beaucoup de tous ceux dont le genre est déterminé. Sa langue n'est pas si rude que celle des chats ou des autres. animaux du genre des viverra, auquel il a rapport par la forme de la tête et par celle des griffes. Il a autour de la bouche beaucoup de poils longs de deux à trois pouces qui sont bouclés et très-doux. Les oreilles sont placées bas et presque vis-à-vis de l'œil. Quand il dort, il se met en boule, à per près comme le hérisson, ses pieds ramassé en avant et étendus sous les joues. Il se ser de sa queue pour tirer un corps aussi pesant que son corps 1. »

Il est évident, en comparant les deux des sins et la description de M. Collinson avec celle de M. Simon Chauveau, qu'elles on toutes deux rapport au même animal, quelques variétés près qui n'en chaugent pa-

l'espèce.

\* Nous avons reconnu que le kinkajour que nous u'avons pas d'abord distingué de carcajou ou glouton d'Amérique, est néan moins d'une espèce toute différente; l'o peut voir ce que nous en avons dit dans e volume. Il ne nous reste qu'à y ajouter un note que M. Simon Chauveau nous a donné depuis, sur les habitudes du kinkajou qu'a gardé vivaut durant plusieurs années.

«Son attitude favorite est d'ètre ass d'aplomb sur son cul et ses pattes d' derrière, le corps droit avec un fruit dan les pattes de devant, et la queue roulée e

volute horizontale.

« J'ai plusieurs fois pris la résolution continue M. Simon Chauveau, de vous c'frir cet animal vivant, pour le soumettre vos observations: mais il venoit dans constants me caresser si doucement et jou autour de moi avec taut de gaieté, que, s' duit par ses gentillesses, je n'ai jamais le courage de m'en séparer. Il est mort 3 janvier de cette année (1780), et c'êtt le neuvième hiver qu'il passoit à Paris, sa que le froid ni aucune autre chose eût pa l'avoir incommodé. »

1. Note envoyée par M. Collinson à M. de Bi fon, 12 décembre 1766.

### LE LEMING.

OLAUS Magnus est le premier qui ait fait nention du leming; et tout ce qu'en ont it Gesner, Scaliger, Zeigler, Jonston, etc., st tiré de cet auteur : mais Wormius , après es recherches plus exactes, a fait l'histoire e cet animal, et voici la description qu'il n donne: « Il a, dit-il, la figure d'une souis, mais la queue plus courte, le corps ong d'environ cinq pouces, le poil fin et ché de diverses couleurs, la partie antéieure de la tête noire, la partie supérieure unâtre, le cou et les épaules noirs, le este du corps roussâtre, marqué de quelues petites taches noires de différentes fiures jusqu'à la queue, qui n'a qu'un demiouce de longueur, et qui est couverte de oil jaune noirâtre. L'ordre des taches, non lus que leur figure et leur grandeur, ne int pas les mêmes dans tous les individus. y a autour de la gueule plusieurs poils ides en forme de moustaches, dont il y a six de chaque côté beaucoup plus longs plus roides que les autres. L'ouverture e la gucule est petite; la lèvre supérieure it fendue comme dans les écureuils. Il sort la mâchoire supérieure deux dents incives, longues, aiguës, un peu courbes, ont les racines pénètrent jusqu'à l'orbite s yeux; deux dents semblables dans la achoire inférieure, qui correspondent à lles du dessus; trois mâchelières de chaque té, éloignées des dents incisives; la preière des mâchelières fort large, et comsée de quatre lobes, la seconde de trois, troisième plus petite, chacune de ces trois nts ayant son alvéole séparé, et toutes uées dans l'intérieur du palais, à un invalle assez grand; la langue assez ample s'étendant jusqu'à l'extrémité des dents risives. Des débris d'herbe et de paille qui pient dans la gorge de cet animal doivent re penser qu'il rumine. Les yeux sont tits et noirs, les oreilles couchées sur le s, les jambes de devant très-courtes, les ds couverts de poils et armés de cinq gles aigus et courbés, dont celui du mi-

lieu est très-long, et dont le cinquième est comme un petit pouce ou comme un ergot de coq, situé quelquefois assez haut dans la jambe. Tout le ventre est blanchâtre, tirant un peu sur le jaune, etc. » Cet animal, dont le corps est épais et les jambes fort courtes, ne laisse pas de courir assez vite. Il habite ordinairement les montagnes de Norwége et de Laponie : mais il en descend quelquefois en si grand nombre dans de certaines années et dans de certaines saisons, qu'on regarde l'arrivée des lemings comme un fléau terrible, et dont il est impossible de se délivrer; ils font un dégât affreux dans les campagnes, dévastent les jardins, ruinent les moissons, et ne laissent rien que ce qui est serré dans les maisons, où heureusement ils n'entrent pas. Ils aboient à peu près comme de petits chiens; lorsqu'on les veut frapper avec un bâton, ils se jettent dessus et le tiennent si fort avec les dents; qu'ils se laissent enlever et transporter à quelque distance sans vouloir le quitter; ils se creusent des trous sous terre, et vont, comme les taupes, manger les racines; ils s'assemblent dans certains temps, et meurent, pour ainsi dire, tous ensemble; ils sont très-courageux, et se défendent contre les autres animaux. On ne sait pas trop d'où ils viennent; le peuple croit qu'ils tombent avec la pluie. Le mâle est ordinairement plus grand que la femelle, et a aussi les taches noires plus grandes. Ils meurent infailliblement au renouvellement des herbes. Ils vont aussi en grandes troupes sur l'eau dans le beau temps; mais s'il vient un coup de vent, ils sont tous submergés. Le nombre de ces animaux est si prodigieux, que, quand ils meurent, l'air en est infecté, et cela occasionne beaucoup de maladies; il semble même qu'ils infectent les plantes qu'ils ont rongées, car le pâturage fait alors mourir le bétail. La chair des lemings n'est pas bonne à manger, et leur peau, quoique d'un beau poil ne peut pas servir à faire des fourrures, parce qu'elle a trop peu de consistance.

### LES MOUFETTES.

Nous donnons le nom générique de moufettes à trois ou quatre espèces d'animaux qui renferment et répandent, lorsqu'ils sont inquiétés, une odeur si forte et si mauvaise, qu'elle suffoque comme la vapeur souterraine qu'on appelle moufette. Ces animaux se trouvent dans toute l'étendue de l'Amérique méridionale et tempérée : ils ont été désignés indistinctement par les voyageurs sous les noms de puants, bêtes puantes, enfans du diable, etc., et non seulement on les a confondus entre eux, mais avec d'autres qui sont d'espèces très-éloignées. Hernandès a indiqué assez clairement trois de ces animaux. Il appelle le premier ysquiepatl, nom mexicain que nous lui conserverions, s'il étoit plus aisé de le prononcer; il en donne la description et la figure, et c'est le même animal dont on trouve aussi la figure dans l'ouvrage de Seba : nous l'appellerons coase du nom squash qu'il porte dans la Nouvelle-Espagne. Le second de ces animaux, qu'Hernandès nomme aussi ysquiepatl, est celui qui est ici représenté, et que nous appellerons chinche, du nom qu'il porte dans l'Amérique méridionale. Le troisième, qu'Hernandès nomme conepatl, et auquel nous conserverons ce nom, est le même que celui qui a été donné par Catesby sous la dénomination de putois d'Amérique, et par M. Brisson sous celle de putois rayé. Enfin nous connoissons encore une quatrième espèce de moufette, à laquelle nons donnerons le nom de zorille, qu'elle porte au Pérou et dans quelques autres endroits des Indes espagnoles.

C'est à M. Aubry, curé de Saint-Louis, que nous sommes redevables de la connoissance de deux de ces animaux; son goût et ses lumières en histoirc naturelle brillent dans son cabinet, qui est un des plus curieux de la ville de Paris : il a bien voulu nous communiquer ses richesses toutes les fois que nous en avons cu besoin, et ce ne sera pas ici la seule occasion que nous aurons d'en marquer notre reconnoissance. Ces animaux que M. Aubry a bien voulu nous prêter pour les faire dessiner et graver, sont le coase, le chinche, et le zorille. Ou peut regarder ces deux derniers comme nouveaux, car on n'en trouve la figure dans ancun auteur.

Le premier de ces animaux est arrivé à

M. Aubry sous le nom de pekan, enfant a diable, ou chat sauvage de Virginie. J' vu que ce n'étoit pas le pekan; j'ai reje les dénominations d'enfant du diable et ( chat sauvage, comme factices et compe sées, et j'ai reconnu que c'étoit le même an mal qu'Hernandès a décrit sous le no d'ysquiepatl, et que les voyageurs ont ind qué sous celui de squash; et c'est de cet dernière dénomination que j'ai dérivé le no de coase que je lui ai donné. Il a enviro seize pouces de long, y compris la tête et corps; il a les jambes courtes, le muser mince, les oreilles petites, le poil d'un bri foncé, les ongles noirs et pointus; il habi dans des trous, dans des fentes de rocher où il élève ses petits; il vit de scarabées, vermisseaux, de petits oiseaux; et lorsqu peut entrer dans une basse-cour, il étra gle les volailles, desquelles il ne mange qu la cervelle. Lorsqu'il est irrité ou effrayé, rend une odeur abominable : c'est pour é animal un moyen sûr de défense; ni l hommes ni les chiens n'osent en approche Son urine, qui se mèle apparemment av cette vapeur empestée, tache et infecte d'ur manière indélébile. Au reste, il paroît que cette mauvaise odeur n'est point une cho habituelle. « On m'a euvoyé de Surina cet animal vivant, dit Seba; je l'ai conser en vie pendant tout un été dans mon ja din, où je le tenois attaché avec une peti chaîne : il ne mordoit personne; et lo qu'on lui donnoit à manger, on pouvoit manier comme un petit chien. Il creusoit terre avec son museau, en s'aidant des pa tes de devant, dont les doigts sont arm d'ongles longs et recourbés. Il se cachi pendant le jour dans une espèce de taniè qu'il avoit faite lui-même : il en sortoit soir; et, après s'être nettoyé, il commenço à courir, et couroit ainsi toute la nuit, droite et à gauche, aussi loin que sa chaî lui permettoit d'aller; il furetoit partou portant le nez en terre. On lui donnoit cl que soir à manger, et il ne prenoit de nor riture que ce qu'il lui en falloit, sans to cher au reste : il n'aimoit ni la chair. le pain, ni quantité d'autres nourriture ses délices étoient les panais jaunes, les ch vrettes crues, les chenilles et les araignées... Sur la fin de l'automne, on le trouva mo dans sa tanière; il ne put sans doute suppo



#### 1. LE ZORILLE. 2. LE CONEPATE

Ordre des Carnassiers. Fanille des Carnivores Tribu des Dioitionades. Genre Marte. / cuvier / Pl. 113





LA MOUFETTE DU CHILI
Ordre des Carnassiers...id id

ter le froid. Il a le poil du dos d'un châtain foncé, de courtes oreilles, le devant de la tête rond, d'une couleur un peu plus claire que le dos, et le ventre jaune. Sa queue est d'une longueur médiocre, couverte d'un poil brun et court : on y remarque tout autour comme des anneaux jaunâtres. » Nous observerons que, quoique la description et la figure données par Seba s'accordent trèsbien avec la description et la figure d'Hernandès, on pourroit néaumoins douter encore que ce fût le même animal, parce que Seba ne fait aucune mention de son odeur détestable, et qu'il est difficile d'imaginer comment il a pu garder dans son jardin, pendant tout un été, une bète aussi puante, et ne pas parler, en la décrivant, de l'incommodité qu'elle a dû causer à ceux qui l'approchoient. On pourroit donc croire que cet animal, donné par Seba sous le nom d'ysquiepatl, n'est pas le véritable, ou bien que la figure donnée par Hernandès a été appliquée à l'ysquiepatl, tandis qu'elle appartenoit peut-être à un autre animal : mais ce doute, qui d'abord paroît fondé, ne subsistera plus quand on saura que cet animal ne rend cette odeur empestée que quand il est irrité ou pressé, et que plusieurs personnes en Amérique en ont élevé et apprivoisé.

De ces quatre espèces de moufettes que nous venons d'indiquer sous les noms de coase, conepate, chinche, et zorille, les deux dernières appartiennent aux climats les plus chands de l'Amérique méridionale, et pourroient bien n'être que deux variétés, et non pas deux espèces différentes. Les deux premières sont du climat tempéré de la Nouvelle-Espagne, de la Louisiane, des Illinois, de la Caroline, etc., et me paroissent être deux espèces distinctes et différentes des deux autres, surtout le coase, qui a le caractère particulier de ne porter que quatre ongles aux pieds de devant, tandis que tous les autres en ont cinq. Mais, au reste; ces animaux ont tous à peu près la même figure, le même instinct, la même mauvaise odeur, et ne diffèrent, pour ainsi dire, que par les couleurs et la longueur du poil. Le coase est, comme on vient de le voir, d'une couleur brune assez uniforme, et n'a pas la queue touffue comme les autres. Le conepate a sur un fond de poil noir cinq bandes blanches qui s'étendent longitudinalement de la tête à la queue. Le chinche est blanc sur le dos et noir sur les flancs, avec la tête toute noire, à l'exception d'une bande blanche qui s'étend depuis le chignon jusqu'au chanfrein du nez; sa queue est trèstouffue et fournie de très-longs poils blancs, mèlés d'un peu de noir. Le zorille, qui s'appelle aussi mapurita, paroît être d'une espèce plus petite: il a néanmoins la queue tout aussi belle et aussi fournie que le chinche, dont il diffère par la disposition des taches de sa robe; elle est d'un fond noir. sur lequel s'étendent longitudinalement des bandes blanches depuis la tête jusqu'au milieu du dos, et d'autres espèces de bandes blanches transversalement sur les reins, la croupe, et l'origine de la queue, qui est noire jusqu'au milieu de sa longueur, et blanche depuis le milieu jusqu'à l'extrémité, au lieu que celle du chinche est partout de la même couleur. Tous ces animaux sont à peu près de la même figure et de la même grandeur que le putois d'Europe : ils lui ressemblent encore par les habitudes naturelles, et les résultats physiques de leur organisation sont aussi les mêmes. Le putois est de tous les animaux de ce continent celui qui répand la plus mauvaise odeur; elle est seulement plus exaltée dans les moufettes, dont les espèces ou variétés sout nombreuses en Amérique, au lieu que le putois est seul de la sienne dans l'ancien continent : car je ne crois pas que l'animal dont Kolbe parle sous le nom de blaireau puant, et qui me paroît être une véritable moufette, existe au cap de Bonne-Espérance comme naturel au pays ; il se peut qu'il y ait été transporté d'Amérique, et il se peut aussi que Kolbe, qui n'est point exact sur les faits, ait emprunté sa description du P. Zuchel, qu'il cite comme ayant vu cet animal au Brésil. Celui de la Nouvelle-Espagne que Fernandès indique sous le nom de ortohua, me paroît être le même animal que le zorilla du Pérou; et le tepemaxtla du même auteur pourroit bien être le conepate, qui doit se trouver à la Nouvelle-Espagne comme à la Louisiane et à la Caroline.

# LA MOUFETTE DU CHILI.

M. Dombey, correspondant du Cabinet du Roi, et que nous avons eu occasion de citer plusicurs fois, nous a rapporté la dépouille d'un individu de cette espèce. Cette moufette se trouve au Chili, et appartient à la famille du zorille, du conepate et d'autres animaux appelés bêtes puantes, et qui se trouvent également dans l'Amérique méridionale. Ses habitudes, sur lesquelles nous n'avons reçu aucune observation particulière, doivent être assez semblables à celles de ces animaux puans, dont elle se rapproche par sa conformation ainsi que par la distribution de ses couleurs. L'individu dont nous avons vu la peau bourrée, étoit mâle. Il avoit la tête large et courte, les oreilles rondes et un peu aplaties, le corps épais et large à l'endroit des reins, les cuisses larges et charnues, les jambes courtes, les pieds petits, cinq doigts à chaque pied, et les ongles longs, crochus, et recourbes en gouttière . Sa queue, relevée au dessus du dos comme celle des écureuils, étoit large et garnie de poils touffus, longs de près de trois pouces. Le poil qui couvroit sa tête, son corps, ses jambes, et le dessus de sa queue vers l'origine de cette partie, avoit en quelques endroits un pouce de longueur, et étoit d'un brun noirâtre et luisant; le reste du poil qui garnissoit sa queue étoit blanc, et l'on voyoit sur le dos deux larges bandes blanches qui se réunissoient en une seule 2.

1. L'ongle le plus long des pieds de devant avoit onze lignes de longueur; et celui des pieds de derrière, cinq lignes.

rière, ciuq lignes.

2. Cet individu avoit un pied sept pouces trois lignes, depuis le bout du museau jusqu'à l'anus et la queue étoit longue de sept pouces quatre lignes, en y comprenant la longueur du poil. Les dents manquoient à la dépouille.

### LE PEKAN ET LE VISON.

IL y a long-temps que le nom de pekan étoit en usage dans le commerce de la pelleterie du Canada, sans que l'on en connût mieux l'animal auquel il appartient en propre : on ne trouve ce nom dans aucun nafuraliste, et les voyageurs l'ont employé indistinctement pour désigner différeus animaux, et surtout les moufettes; d'autres ont appelé renard ou chat sauvage l'animal qui doit porter le nom de pekan, et il n'étoit pas possible de tirer aucune connoissance précise des notices courtes et fautives que tous en ont données. Il en est du vison comme du pekan, nous ignorons l'origine de ces deux noms, et personne n'en savoit autre chose, sinon qu'ils appartiennent à deux animaux de l'Amérique septentrionale. Nous les avons trouvés, ces deux animaux, dans le cabinet de M. Aubry, curé de Saint-Louis, et il a bien voulu nous les prêter pour les décrire et les faire dessiner.

Le pekan ressemble si fort à la marte, et le vison à la fouine, que nous croyons qu'on peut les regarder comme des variétés dans chacune de ces espèces 1; ils ont non seulement la même forme de corps, les même proportions, les mêmes longueurs de queue la même qualité de poil, mais encore le même nombre de dents et d'ongles, le même instinct, les mêmes habitudes naturelles ainsi nous nous croyons fondés à regarde le pekan comme une variété dans l'espèc de la marte, et le vison comme une variét dans celle de la fouine, ou du moins comm des espèces si voisines, qu'elles ne présen tent aucune différence réelle. Le pekan e le vison ont seulement le poil plus brun plus lustré, et plus soyeux que la marte e la fouine; mais cette différence, comme l'o sait, leur est commune avec le castor, l loutre, et les autres animaux du nord d l'Amérique, dont la fourrure est plus bell que celle de ces mêmes animaux dans l nord de l'Europe.

1. Je serois assez porté à croire que l'animal ir diqué par Sagard Théodat sous le nom de otte pourroit être le même que le vison.

#### 1. LE PEKAN. 2. LE VISON

Ordre des Carnassiers. Famille des Carnivores. Tribu des Digitigrades. Genre Marte. curier







#### LA ZIBELINE.

Presoue tous les naturalistes ont parlé de zibeline sans la connoître autrement que er sa fourrure. M. Gmelin est le premier i en ait donné la figure et la description : en vit deux vivantes chez le gouverneur Tobolsk. « La zibeline ressemble, dit-il, la marte par la forme et l'habitude du rps. et à la belette par les dents : elle a dents incisives, assez longues, et un peu urbées, avec deux longues dents canines la mâchoire inférieure, de petites dents es-aigues à la mâchoire supérieure, de grans moustaches autour de la gueule, les eds larges et tous armés de cinq ongles. s caractères étoient communs à ces deux pelines : mais l'une étoit d'un brun noitre sur tout le corps, à l'exception des eilles et du dessous du menton, où le poil pit un peu fauve; et l'autre, plus petite e la première, étoit, sur tout le corps, ın brun jaunâtre, avec les oreilles et le ssous du menton d'une nuance plus pâle. s couleurs sont celles de l'hiver; car au intemps elles changent par la mue du poil : première zibeline, qui étoit d'un brun ir, devint en été d'un jaune brun; et la onde, qui étoit d'un brun jaune, devint ın jaune pâle. J'ai admiré, continue Gmelin, l'agilité de ces animaux; dès 'ils voyoient un chat, ils se dressoient · les pieds de derrière comme pour se éparer au combat. Ils sont très-inquiets et t remuans pendant la nuit 1; pendant le ir, au contraire, et surtout après avoir ngé, ils dorment ordinairement une demiure ou une heure : on peut dans ce temps prendre, les secouer, les piquer sans ils se réveillent. » Par cette description M. Gmelin, on voit que les zibelines ne it pas toutes de la même couleur, et que r conséquent les nomenclateurs qui les t désignées par les taches et les couleurs poil ont employé un mauvais caractère. isque non seulement il change dans les férentes saisons, mais qu'il varie d'indi-

lu à individu et de climat à climat 2.

Les zibelines habitent le bord des fleuves, les lieux ombragés, et les bois les plus épais; elles sautent très-agilement d'arbre en arbre, et craignent fort le soleil, qui change, diton, en très-peu de temps la couleur de leur poil. On prétend qu'elles se cachent et qu'elles sont engourdies pendant l'hiver; cependant c'est dans ce temps qu'on les chasse et qu'on les cherche de préférence, parce que leur fourrure est alors bien plus belle et bien meilleure qu'en été. Elles vivent de rats, de poisson, de graines de pin, et de fruits sauvages. Elles sont très-ardentes en amour : elles ont pendant ce temps de leur chaleur une odeur très-forte, et en tout temps leurs excrémens sentent mauvais. On les trouve principalement en Sibérie, et il n'y en a que peu dans les forêts de la grande Russie, et encore moins en Laponie. Les zibelines les plus noires sont celles qui sont les plus estimées. La différence qu'il y a de cette fourrure à toutes les autres, c'est qu'en quelque sens qu'on pousse le poil il obéit également, au lieu que les autres poils, pris à rebours, font sentir quelque roideur par leur résistance.

La chasse des zibelines se fait par des criminels confinés en Sibérie, ou par des soldats qu'on y envoie exprès, et qui y demeurent ordinairement plusieurs années: les uns et les autres sont obligés de fournir une certaine quantité de fourrures à laquelle ils sont taxés. Ils ne tirent qu'à balle seule, pour gâter le moins qu'il est possible la peau de ces animaux, et quelquefois, au lieu d'armes à feu, ils se servent d'arbalètes et de très-petites flèches. Comme le succès de cette chasse suppose de l'adresse, et encore plus d'assiduité, on permet aux officiers d'y intéresser leurs soldats, et de partager avec eux le surplus de ce qu'ils sont obligés de fournir par semaine; ce qui ne laisse pas de leur faire un bénéfice très-considérable.

Quelques naturalistes ont soupçonné que la zibeline étoit le satherius d'Aristote, et je crois leur conjecture bien fondée. La finesse de la fourrure de la zibeline indique qu'elle se tient souvent dans l'eau; et quel

de Sopka-Sinaia il y a des zibelines noires à poil court, auxquelles il est défendu de donner la chasse; qu'une semblable espèce de zibeline se trouve aussi plus avant dans les montagnes, de même que chez les Calmouks-Vrangais.

<sup>.</sup> Cette inquiétude et ce mouvement pendant la t n'est pas particulier à la zibeline: j'ai vu la me chose aux hermines que nous avons eues antes, et que nous avons nourries pendant pluurs mois.

b. Des deux zibelines dont parle M. Gmelin, la mière venoit de la province de Tomskien, et la onde de celle de Beresowien. On trouve aussi, is sa relation de la Sibérie, que sur la montagne

ques voyageurs disent qu'elles ne se trouvent en grand nombre que dans de petites îles, où les chasseurs vont les chercher. D'autre côté, Aristote parle du satherius comme d'un animal d'eau, et il le joint à la loutre et au castor. On doit encore présumer que, du temps de la magnificence d'Athènes, ces belles fourrures n'étoient pas inconnues dans la Grèce, et que l'animal qui les fournit avoit un nom: or, il n'y en a aucun qu'on puisse appliquer à la zibeline avec plus de raison que celui de satherius, si, en effet, il est vrai que la zibeline mange du poisson et se tienne assez souvent daus l'eau pour être mise au nombre des amphibies.

\* Nous n'avons rien à ajouter à ce que nous avons dit de la zibeline, que quelques faits rapportés par les voyageurs russes, et qui ont été insérés dans les derniers volumes de l'Histoire générale des voyages.

« Les zibelines vivent dans des trous ; leurs nids sont ou dans des creux d'arbres, ou dans leurs troncs couverts de mousse, ou sous leurs racines, ou sur des hauteurs parsemées de rochers. Elles construisent ces nids de mousse, de branches, et de gazon. Elles restent dans leurs trous on dans leurs nids pendant douze heures, en hiver comme en été, et le reste du temps elles vont chercher leur nourriture. En attendant la plus belle saison, elles se nourrissent de belettes, d'hermines, d'écureuils, et surtout de lièvres; mais, dans le temps des fruits, elles mangent des baies et plus volontiers le fruit du sorbier. En hiver, elles attrapent des oiseaux et des cogs de bois. Quand il fait de la neige, elles se retirent dans leurs trous, où elles restent quelquefois trois semaines. Elles s'accouplent au mois de janvier. Leurs amours durent un mois, et souvent excitent des combats sanglans entre les mâles. Après l'accouplement, elles gardent leurs nids environ quinze jours. Elles mettent bas vers la fin de mars, et font depuis trois jusqu'à cinq petits, qu'elles allaitent pendant quatre ou six semaines.

« On ne les chasse qu'en hiver, et les chasseurs vont ensemble jusqu'au nombre de quarante à cette chasse; ils y vont en canot, et prennent des provisions pour trois ou quatre mois. Ils ont un chef qui, arrivé au lieu du rendez-vous, ainsi que tous les chasseurs, assigne à chaque bande son quartier et tous les chasseurs doivent lui obéir. Or écarte la neige où l'on veut dresser des piéges; chaque chasseur en dresse vingt pai jour. On choisit un petit espace auprès de arbres; on l'entoure, à une certaine hau teur, de pieux pointus; on le couvre de petites planches, afin que la neige ne tombi pas dedans; on y laisse une entrée for étroite, au dessus de laquelle est placée un poutre qui n'est suspendue que par un lége morceau de bois ; et sitôt que la zibeline ; touche pour prendre le morceau de viand ou de poisson qu'on a mis pour amorce, l bascule tombe et la tue. On porte toutes le zibelines au conducteur général, ou bien on les cache dans des trous d'arbres, d crainte que les Tunguses ou d'autres peu ples sauvages ne viennent les enlever de force Si les zibelines ne se prennent pas dans le pièges, on a recours aux filets. Quand l chasseur a trouvé la trace d'un de ces ani maux, il la suit jusqu'à son terrier, et l'obb ge d'en sortir au moyen de la fumée de feu qu'il allume; il tend son filet autour d l'endroit où la trace finit, et se tient deu ou trois jours de suite aux aguets avec so chien; ce filet a treize toises de long su quatre ou cinq pieds de haut. Lorsque zibeline sort de son terrier, elle manque ra rement de se prendre; et quand elle est bic embarrassée dans le filet, les chiens l'étra glent. Si on les voit sur les arbres, on l tue à coups de flèches, dont la pointe e obtuse, pour ne point endommager la pea La chasse étant finie, on regagne le rende vous général, et on se rembarque aussit que les rivières sont devenues navigables p le dégel. »

#### LE TARSIER.

Nous avons eu cet animal par hasard, et d'une personne qui n'a pu nous dire ni d'où il venoit, ni comment on l'appeloit : cependant il est très-remarquable par la longueur excessive de ses jambes de derrière; les os des pieds, et surtout ceux qui composent la partie supérieure du tarse, sont d'ugrandeur démesurée, et c'est de ce caracté très-apparent que nous avons tiré son no Le tarsier n'est cependant pas le seul at mal dont les jambes de derriere soient air conformées; la gerboise a le tarse enco

olus long : ainsi ce nom tarsier, que nous lonnons anjourd'hui à cet animal, ne doit tre pris que pour un nom précaire, qu'il audra changer lorsqu'on connoîtra son vrai om, c'est-à-dire le nom qu'il porte dans le ays qu'il habite. La gerboise se trouve en gypte, en Barbarie, et aux Indes orientas. J'ai d'abord imaginé que le tarsier pouoit être du même continent et du même limat, parce qu'au premier coup d'œil il aroît lui ressembler beaucoup. Ces deux nimaux sont de la même grandeur; tous eux ne sont pas plus gros qu'un rat de oyenne grosseur; tous deux ont les jambes derrière excessivement longues, et celles devant extrêmement courtes; tous deux nt la queue prodigieuscment allongée et arnie de grands poils à son extrémité; tous bux ont de très-grands yeux, des oreilles proites, larges et ouvertes; tous deux ont a alement la partie inférieure de leurs lonles jambes dénuée de poil, tandis que tout reste de leur corps en est couvert. Ces mimaux ayant de commun ces caractères ès-singuliers, et qui n'appartiennent qu'à | x , il semble qu'on devroit présumer qu'ils nt d'espèces voisines, ou du moins d'esces produites par le même ciel et la même Fre : cependant, en les comparant par hutres parties, l'on doit non seulement en uter, mais même présumer le contraire. tarsier a cinq doigts à tous les pieds; il

a, pour ainsi dire, quatre mains, car ces cinq doigts sont très-longs et bien séparés : le pouce des pieds de derrière est terminé par un ongle plat; et quoique les ongles des autres doigts soient pointus, ils sont en même temps si courts et si petits, qu'ils n'empêchent pas que l'animal ne puisse se servir de ses quatre pieds comme de mains. La gerboise au contraire n'a que quatre doigts et quatre ongles longs et courbés aux pieds de devant, et au lieu du pouce il n'y a qu'un tubercule sans ongles : mais ce qui l'éloigne encore plus de notre tarsier, c'est qu'elle n'a que trois doigts ou trois grands ongles aux pieds de derrière. Cette différence est trop grande pour qu'on puisse regarder ces animaux comme d'espèces voisines, et il ne seroit pas impossible qu'ils fussent aussi très-éloignés par le climat; car le tarsier, avec sa petite taille, ses quatre mains, ses longs doigts, ses petits ongles, sa grande queue, ses longs pieds, semble se rapprocher beaucoup de la marmose, du cayopollin, et d'un autre petit animal de l'Amérique méridionale, dont nous parlerons vers la fin de ce volume. L'on voit que nous ne faisons ici qu'exposer nos doutes, et l'on doit sentir que nous aurions obligation à ceux qui pourroient les fixer en nous indiquant le climat et le nom de ce petit animal.

## LES MAKISI.

COMME l'on a donné le nom de 'maki à sieurs animaux d'espèces différentes, nous pouvous l'employer que comme un terme rique, sous lequel nous comprendrons is animaux qui se ressemblent assez pour e du même genre, mais qui différent si par un nombre de caractères suffisans ur constituer des espèces évidemment difentes. Ces trois animaux ont tous une gue queue, et les pieds comme les singes; is leur museau est allongé comme celui de ne fouine, ct ils ont à la mâchoire inférere six dents incisives, au lieu que tous

al li paroît que le mot maki a été dérivé de mocok naucauc, qui est le nom que l'on donne communent aux animaux au Mozambique et dans les voisines de Madagascar, dont ils sont origies.

les singes n'en ont que quatre. Le premier de ces animaux est le mocok 2 ou mococo, que l'on connoît vulgairement sous le nom de maki à queue annelée. Le second est le mongous 3, appelé vulgairement maki brun: mais cette dénomination a été mal appliquée; car dans cette espèce, il y en a de tout bruns, d'autres qui ont les joues et les pieds blancs, encore d'autres qui ont les joues noires et les pieds jaunes. Le troisième est le vari, appelé par quelques-uns makipie: mais cette dénomination a été mal appliquée; car dans cette espèce, outre ceux

3. Nom de cet animal aux Indes orientales, et que nous avons adopté.

Mocok ou mococo, nom de cet animal sur les côtes orientales de l'Afrique, et que nous avons adopté.

qui' sont pies, c'est-à-dire blancs et noirs, il y en a de tout blancs et de tout noirs. Ces quatre animanx sont tous originaires des parties de l'Afrique orientale, et notamment de Madagascar, où on les trouve en

grand nombre,

Le mococo (Lemur Catta. L.) est un joli animal, d'une physionomie fine, d'une figure élégante et svelte, d'un beau poil toujours propre et lustré : il est remarquable par la grandeur de ses yeux, par la hauteur de ses jambes de derrière, qui sont beaucoup plus longues que celles de devant, par sa belle et grande queue, qui est toujours relevée, toujours en mouvement, et sur laquelle on compte jusqu'à trente anneaux alternativement noirs et blancs, tous bien distincts et bien séparés les uns des autres. Il a les mœurs douces, et quoiqu'il ressemble en beauconp de choses aux singes, il n'en a ni la malice ni le naturel. Dans son état de liberté, il vit en société, et on le trouve à Madagascar par troupes de trente ou quarante. Dans celui de captivité, il n'est incommode que par le mouvement prodigieux qu'il se donne; c'est pour cela qu'on le tient ordinairement à la chaîne; ear, quoique très-vif et très-éveillé, il n'est ni mechant ni sauvage, il s'apprivoise assez pour qu'on puisse le laisser aller et venir sans craindre qu'il s'enfuie. Sa démarche est oblique comme celle de tous les animaux qui ont quatre mains au lieu de quatre pieds : il saute de meilleure grâce et plus légèrement qu'il ne marche. Il est assez silencieux, et ne fait entendre sa voix que par un cri court et aign, qu'il laisse, pour ainsi dire, échapper lorsqu'on le surprend ou qu'on l'irrite. Il dort assis, le museau incliné et appuyé sur sa poitrine. Il n'a pas le corps plus gros qu'un chat; mais il l'a plus long, et il paroît plus grand, parce qu'il est plus élevé sur ses jambes. Son poil, quoique très-doux au toucher, n'est pas couché, et se tient assez fermement droit. Le mococo a les parties de la génération petites et cachées, au lieu que le mongous a des testicules prodigieux pour sa taille, et extrêmement apparens.

Le nongous (Lemur Mongos. L.) est plus petit que le mococo; il a, comme lui, le poil soyeux et assez court, mais un peu frisé: il a aussi le nez plus gros que le mococo, et assez semblable à celui du vari. J'ai cu chez moi pendant plusieurs années un de ces mongous qui étoit tont brun; il avoit l'œil jaune, le nez noir, et les oreilles courtes: il s'amusoit à manger sa queue, et en avoit

ainsi détruit les quatre ou cinq dernières vertèbres. C'étoit un animal fort sale et assez incommode : on étoit obligé de le tenir à la chaîne, et, quand il pouvoit s'échapper, il entroit dans les boutiques du voisinage pour chercher des fruits, du sucre, et surtout des confitures, dont il ouvroit les boîtes: on avoit bien de la peine à le reprendre, et il mordoit cruellement alors ceux qu'il connoissoit le mieux. Il avoit un petit grognement presque continuel; et, lorsqu'il s'ennuyoit et qu'on le laissoit seul, il se faisoit entendre de fort loin par un coassement tout semblable à celui de la grenouille. C'étoit un mâle, et il avoit les testicules extrêmement gros pour sa taille : il cherchoit les chattes, et même se satisfaisoit avec elles. mais sans accouplement intime et sans production. Il craignoit le froid et l'humidité; il ne s'éloignoit jamais du feu, et se tenoit debout pour se chauffer. On le nourrissoit avec du pain et des fruits. Sa langue étoit rude comme celle d'un chat; et, si on le laissoit faire, il léchoit la main jusqu'à la faire rougir, et finissoit souvent par l'entamer avec les dents. Le froid de l'hiver 1750 le fit mourir, quoiqu'il ne fût pas sorti du coir du feu. Il étoit très-brusque dans ses monvemens, et fort pétulant par instans; cependant il dormoit souvent le jour, mais d'un sommeil léger que le moindre bruit in terrompoit.

Il y a dans cette espèce de mongou plusieurs variétés non seulement pour le poil, mais pour la grandeur : celui don nous venons de parler étoit tout brun e de la taille d'un chat de moyenne grosseur Nous en connoissons de plus grands et d bien plus petits: nous en avons vu un qui quoique adulte, n'étoit pas plus gros qu'u loir. Si ce petit mongous n'étoit pas ressen blant en tout au grand, il seroit sans cor tredit d'une espèce différente : mais la re semblance entre ces deux individus nous paru si parfaite, à l'exception de la grat deur, que nous avons cru devoir les rédui tous deux à la même espèce, sauf à les di tinguer dans la suite par un nom différen si l'on vient à acquérir la preuve que o deux animaux ne se mêlent point ensembl et qu'ils soient aussi différens par l'espe qu'ils le sont par la grandeur.

Le vari (Lemur Macaco. L.) est pl

1. Flacourt, qui appelle le mococo vari, don à celui-ci le nom de varicossy. Il y a toute app rence que cossy est une épithète augmentative pe la grandeur, la force ou la férocité de cet anim qui diffère en effet du mococo par ces attributs par plusieurs autres.



Ordre des Quadrumanes. Genre Maki. / Cuvier

Pl. 115





LE GRAND MONGOUS

Ordre des Quadrumanes . . . . id . . . . . id .

grand, plus fort et plus sauvage que le mococo; il est même d'une méchanceté farouche dans son état de liberté. Les voyageurs disent que « ccs animaux sont furieux comme des tigres, et qu'ils font un tel bruit dans les bois, que, s'il y en a deux, il semble qu'il y en a un cent, et qu'ils sont trèsdifficiles à apprivoiser 1. » En effet, la voix du vari tient un peu du rugissement du lion, et elle est effrayante lorsqu'on l'entend pour la première fois : cette force étonnante de voix dans un animal qui n'est que de médiocre grandeur dépend d'une structure singulière dans la trachée-artère, dont les deux branches s'élargissent et forment une large concavité avant d'aboutir aux bronches du poumon. Il diffère donc beaucoup du mococo par le naturel, aussi bien que par la conformation; il a en général le poil beaucoup plus long, et en particulier une espèce de cravaté de poils encore plus longs, qui lui environne le cou, et qui fait un caractère très-apparent, par lequel il est aisé de le reconnoître; car au reste il varie du blanc au noir et au pie par la couleur du poil, qui, quoique long et très-doux, n'est pas couché en arrière, mais s'élève presque perpendiculairement sur la peau. Il a le museau plus gros et plus long à proportion que le mococo, les oreilles beaucoup plus courtes et bordées de longs poils, les yeux d'un jaune orangé si foncé, qu'ils paroissent rouges.

Les mococos, les mongous, et les varis sont du même pays, et paroissent être confinés à Madagascar, au Mozambique, et aux terres voisines de ces îles : il ne paroît, par aucun témoignage des voyageurs, qu'on les ait trouvés nulle part ailleurs; il semble qu'ils soient dans l'ancien continent ce que sont dans le nouveau les marmoses, les cayopollins, les phalangers, qui ont quatre mains comme les makis, et qui, comme tous les autres animaux du Nouveau-Monde, sont fort petits en comparaison de ceux de l'ancien : et, à l'égard de la forme, les makis semblent faire la nuance entre les singes à longue queue et les animaux fissipèdes; car ils ont quatre mains et une longue queue comme ces singes, et en même temps ils ont le museau long comme les renards ou les fournes : cependant ils tiennent plus des singes par les habitudes essentielles ; car. quoiqu'ils mangent quelquefois de la chair, et qu'ils se plaisent aussi à épier les oiseaux, ils sont cependant moins carnassiers que frugivorcs, et ils préfèrent même, dans l'état de domesticité, les fruits, les racines, et le pain, à la chair cuite ou crue.

#### Sur le Mococo.

\*Les mococos ou makis-mococos sont plus jolis et plus propres que les mongous; ils sont aussi plus familiers, et paroissent plus sensibles: ils ont, comme les singes. beaucoup de goût pour les femmes. Ils sont très-doux et même caressans; et quelques observateurs ont remarqué qu'ils avoient une habitude naturelle assez singulière, c'est de prendre souvent devant le soleil une attitude d'admiration ou de plaisir. Ils s'assevent, disent-ils, et ils étendent les bras en regardant cet astre : ils répètent plusieurs fois le jour cette sorte de démonstration, qui les occupe pendant des heures entières; car ils se tournent vers le solcil à mesure qu'il s'élève ou décline. « J'en ai nourri un , dit M. de Manoncourt, pendant long-temps à Cayenne, où il avoit été apporté par un vaisseau venant des Moluques. Ce qui me détermina à en faire l'emplette; ce fut sa constance à ne pas changer de situation devant le soleil. Il étoit sur la dunette du vaisseau, et je le vis pendant une heure, toujours étendant les bras vers le soleil, et l'on m'assura qu'ils avoient tous cette même habitude dans les Indes orientales. »

Il me paroît que cette habitude, observée par M. de Manoncourt, vient de ce que ces animaux sont très-frileux. Le mongous que j'ai nourri pendant plusieurs années en Bourgogne se tenoit toujours assis très-près du feu, et étendoit les bras pour les chauffer de plus près. Ainsi je pense que l'habitude de se chauffer en déployant leurs bras, soit au feu, soit au soleil, est commune à ces deux espèces de makis.

#### Sur le grand Mongous.

\* Nous avons dit qu'il y a dans l'espèce du maki-mongous plusieurs variétés, non seulement pour le poil, mais pour la grandeur. Celui que nous avons décrit étoit de la faille d'un chat: ce n'étoit qu'un des plus petits, car celui dont je donne ici la figure étoit au moins d'un tiers plus grand; et cette différence ne pouvoit provenir ni de l'àge, puisque j'avois fait nourrir le premier pendant plusieurs années, ni du sexe, puisque tous deux étoient mâles: ce n'étoit donc qu'une variété peut-être individuelle; car du

<sup>1.</sup> Lorsque cet animal est pris jeune, il perd apparemment toute sa férocité, et il paroit aussi doux que le mococo.

reste ils se ressembloient si fort, qu'on ne peut pas douter qu'ils ne fussent de même espèce. Les gens qui l'avoient apporté à Paris lui donnoient le nom de maki-cochon. Il ne différoit du premier que par le poil de la queue, qui étoit beaucoup moins touffu et plus laineux, et par la forme de la queue, qui alloit en diminuant de grosseur jusqu'à

l'extrémité; au lieu que, dans le mongous, la queue paroît d'égale grosseur dans toute son étendue. Il y a aussi quelque différence dans la couleur du poît, celui-ci étant d'un brun beaucoup plus clair que l'autre; mai méanmoins ces légères variétés ne nous paroissent pas suffisantes pour faire de ces animaux deux espèces distinctes et séparées.

#### LE LORISI.

LE loris est un petit animal qui se trouve à Ceylan, et qui est très-remarquable par l'élégance de sa figure et la singularité de sa conformation. Il est peut-être de tous les animaux celui qui a le corps le plus long relativement à sa grosseur : il a neuf vertèbres lombaires, au lieu que tous les autres animaux n'en ont que cinq, six, ou sept, et c'est de là que dépend l'allongement de son corps, qui paroît d'autant plus long, qu'il n'est pas terminé par une queue. Sans ce défaut de queue et cet excès de vertèbres, on pourroit le comprendre dans la liste des makis; car il leur ressemble par les mains et les pieds, qui sont à peu près conformés de mème, et aussi par la qualité du poil, par le nombre des dents, et par le museau pointu. Mais incle pendamment de la singularité que nous ve nons d'indiquer, et qui l'éloigne beaucoup d'es makis, il a encore d'autres attributs p rticuliers : sa tête est tout-à-fait ronde, et on museau est presque perpendiculaire r cette sphère; ses yeux sont excessiveme ' gros et très-voisins l'un de l'autre; ses or les, larges et arrondies, sont garnies en a lans de trois oreil-

lons en forme de petite conque. Mais ce qui est encore plus remarquable, et peut-être unique, c'est que la femelle urine par le clitoris, qui est percé comme la verge du mâle, et que ces deux parties se ressemblent parfaitement, même pour la grandeur et la grosseur.

M. Linnæus a donné une courte description de cet animal, qui nous a paru trèsconforme à la nature; il est aussi fort bier représenté dans l'ouvrage de Seba, et il nous paroît que c'est le même animal dont parle Thévenot dans les termes suivans : « Je vis au Mogol des singes dont on faisoit grand cas, qu'un homme avoit apportés de Cevlan; on les estimoit parce qu'ils n'étoient pas plus gros que le poing, et qu'ils sont d'une espèce différente des singes ordinaires ils ont le front plat, les yeux ronds e grands, jaunes et clairs, comme ceux de certains chats; leur museau est fort pointu et le dedans des oreilles est jaune; ils n'on point de queue... Quand je les examinai ils se tenoient sur les pieds de derrière, e s'embrassoient souvent, regardant fixemen le monde sans s'effaroucher, »

1. Loris, loeris, nom qua

es Hollandois ont donné à cet animal, et que nous avons adopté.

### LIE LORIS DE BENGALE.

Nous donnons ici (
le nom de loris de B
animal qui nous parc
de celle du précédenpier la figure de celt
M. Vosmaër en a d
le nom de paresseus
gale: il en donne
crois devoir rapport

voy. p. 'anche 49), sous engale, la figure d'un it d'une espèce voisine t. Nous avons fait co-i-ci sur la gravure que onnée planche v1, sous pentadactyle de Ben-une description que je er ici. « On peut suffi-

samment juger de la grandeur de cet an mal, si je dis que sa longueur, depuis l sommet de la tête jusqu'à l'anus, est de treiz pouces. La figure qu'on en donne ici, qui est très-exacte, montre quelle est l conformation de tout le corps. Il a la têt presque ronde, n'ayant que le museau qu soit un peu pointu. Les oreilles sont for minces, ovales, et droites, mais presqu

entièrement cachées sous le poil laineux, et en dedans aussi velues. Les yeux sont placés sur le devant du front, immédiatement au dessus du nez et tout proche l'un de l'autre; ils sont parfaitement orbiculaires et fort gros à proportion du corps: leur couleur est le brun obscur. La prunelle étoit fort petite de jour, quand on éveilloit l'animal; mais elle grossissoit par degrés à un point considérable. Lorsqu'il s'éveilloit le soir, et qu'on apportoit la chandelle, on voyoit également cette prunelle s'étendre et occuper à peu près toute la rondeur de l'œil. Le nez est petit, aplati en devant et ouvert sur les côtés.

« La mâchoire inférieure a au devant du museau quatre dents incisives étroites et plates, suivies, des deux côtés, d'une plus grande, et enfin deux grosses dents canines. Après la dent canine viennent, de chaque côté encore, deux dents roudes et pointues, faisant ainsi en tout douze dents. Du reste, pour autant que j'ai pu voir dans le museau, il y a de chaque côté deux ou trois mâchelières. La mâchoire supérieure n'a au devant, dans le milieu, que deux petites dents écartées; un peu plus loin, deux petites dents canines, une de chaque côté; encore deux dents plus petites et deux ou trois mâchelières; ce qui fait en tout huit dents, sans compter les mâchelières. La langue est passablement épaisse et longue, arrondie au devant et rude.

« Le poil est assez long, fin, et laineux, mais rude au toucher. Sa couleur est, en général, le gris ou cendré jaunâtre clair, un peu plus roux sur les flancs et aux jambes. Autour des yeux et des oreilles, la couleur est aussi un peu plus foncée; et depuis la tête tout le long du dos règne une raie

brune.

« Cet animal a une apparence de queue d'environ deux ou trois lignes de longueur.

« Les doigts des pieds de devant sont au nombre de cinq; le pouce est plus gros que les autres doigts, dont celui du milieu est le plus long; les ongles sont comme ceux de l'homme.

"Les doigts des pieds de derrière sont conformés de même, à l'exception que, dans ceux-ci, l'ongle du doigt antérieur est fort long, et se termine en pointe aiguë. Les doigts me paroissent tous avoir trois articulations; ils sont tant soit peu velus en dessus, mais sans poil en dessous, et garnis d'une forte pellicule brune.

« La longueur des pieds de devant est d'environ six pouces, et celle des pieds de derrière, d'environ huit pouces. Il m'a paru être du sexe masculin. »

Par l'inspection de la figure, ainsi que par la description de M. Vosmaër, il me paroît que cet animal, qu'il nomme mal à propos le paresseux de Bengale, approche plus de l'espèce du loris que de celle d'aucun autre animal, et que ces deux loris se trouvant également dans l'ancien continent, on ne doit pas les dénommer par le nom de paresseux, ni les confondre avec l'unau et l'aï, qui portent le nom de paresseux, et qu'on ne trouve qu'en Amérique. Cependant M. Vosmaër, qui n'est pas de ce sentiment, me fait à cet égard quelques objections, auxquelles je vais répondre. Il dit, page 7: « M. de Buffon nie que l'animal qu'on nomme proprement paresseux se trouve dans l'ancien monde; en quoi il se trompe. »

RÉPONSE. Je n'ai jamais parlé d'aucun animal qu'on nomme proprement paresseux: j'ai seulement dit que l'unau et l'aï, qui sont deux animaux auxquels on donne également le nom de paresseux, ne se trouvent en effet que dans le nouveau continent; et je persiste à nier aussi fermement aujour d'hui que ces deux animaux se trouvent

nulle autre part qu'en Amérique.

M. Vosmaër dit « que Seba donne deux paresseux de Ceylan, la mère avec son petit, qui, à la figure, paroissent être de l'espèce de l'unau que M. de Buffon prétend n'exister que dans le Nouveau-Monde. J'ai moimême acheté, dit M. Vosmaër, le plus grand des deux; savoir, la mère, représentée dans Seba, planche xxxIV, et l'on doit avouer qu'il n'y a guère de différence entre ces paresseux que Seba dit être de Ceylan. La tête du premier me paroît seulement un peu plus arrondie et un peu plus remplie, ou moins enfoncée auprès du nez, que dans le dernier. Je conviens qu'il est étonnant de voir tant de ressemblance entre deux animaux de contrées aussi éloignées que l'Asie et l'Amérique.... L'on peut objecter à cela, comme M. de Buffon semble l'insinuer, que ce paresseux peut avoir été transporté de l'Amérique en Asie; c'est ce qui n'est nullement croyable.... Valentyn dit que ce paresseux se trouve aux Indes orientales, et Seba, qu'il l'a reçu de Ceylan.... Laissons au temps à découvrir si le paresseux de Seba, qui ressemble si bien à celui des Indes occidentales, se trouve réellement aussi dans l'île de Ceylan. »

RÉPONSE. Le temps ne découvrira que ce qui est déjà découvert sur cela; c'est-à-dire

que l'unau et l'aï d'Amérique ne se sont point trouvés et ne se trouveront pas à Ceylan, à moins qu'on ne les y ait transportés. Seba a pu être trompé ou se tromper luimême sur le climat de l'unau, et je l'ai remarqué très-précisément, puisque j'ai rapporté à l'espèce de l'unau ces animaux de Seba. Il n'est donc pas douteux que ces animaux de Seba, la mère et le petit, ne soient en effet des unaux d'Amérique; mais il est également certain que l'espèce n'en existe pas à Ceylan, ni dans aucun autre lieu de l'ancien continent, et que très-réellement elle n'existe qu'en Amérique dans son état de nature. Au reste, cette assertion n'est point fondée sur des propositions idéales, comme le dit M. Vosmaër, page 7, puisqu'elle est au contraire établie sur le plus grand fait, le plus général, le plus inconnu à tous les naturalistes avant moi : ce fait est que les animaux des parties méridionales de l'ancien continent ne se trouvent pas dans le nouveau, et que réciproquement ceux de l'Amérique méridionale ne se trouvent point

dans l'ancien continent.

Ce fait général est démontré par un si grand nombre d'exemples, qu'il présente une vérité incontestable. C'est donc sans fondement et sans raison que M. Vosmaër parle de ce fait comme d'une supposition idéale, puisque rien n'est plus opposé à une supposition qu'une vérité acquise et confirmée par une si grande multitude d'observations. Ce n'est pas que, philosophiquement parlant, il ne pût y avoir sur cela quelques exceptions, mais jusqu'à présent l'on n'en connoît aucune, et le paresseux pentadac-tyle du Bengale de M. Vosmaër n'est point du tout de l'espèce ni du genre du paresseux de l'Amérique, c'est-à-dire ni de l'unau ni de l'aï, dont les pieds et les ongles sont conformés très-différemment de ceux de cet animal du Bengale : il est, je le répète, d'une espèce voisine de celle du loris, dont il ne semble différer que par l'épaisseur du corps. Un coup d'œil de comparaison sur les figures de l'unau et de l'aï d'Amérique, et sur celle de ce prétendu paresseux d'Asie, suffit pour démontrer qu'ils sont d'espèces différentes et même très-éloignées. M. Vosmaër avoue lui-même, page 10, qu'au premier coup d'œil son paresseux pentadactyle et le loris de M. de Buffon ne semblent différer que très-peu. J'ai donc toute raison de le donner ici comme une espèce voisine de celle du loris; et quand même il en différeroit beaucoup plus, it n'en seroit pas moins vrai que ce paresseux pen-

tadactyle du Bengale n'est ni un unau ni un ai, et que par conséquent il n'existe pas plus en Amérique que les deux autres n'existent en Asie. Tous les petits rapports que M. Vosmaër trouve entre son paresseux pentadactyle et ces animaux de l'Amérique ne font rien contre le fait, et il est bien démontré, par la seule inspection de ces animaux, qu'ils sont aussi différens par l'espèce qu'ils le sont par le climat; car je ne nie pas que ce pentadactyle de Bengale ne puisse être aussi lent, aussi lourd, e aussi paresseux que les paresseux d'Amérique: mais cela ne prouve pas que ce soien les mêmes animaux, non plus que les autres rapports dans la manière de vivre dormir, etc. C'est comme si l'on disoit qui les grandes gazelles et les cerfs sont égale ment légers à la course, qu'ils dorment et s nourrissent de même, etc. M. Vosmae fournit lui-même une preuve que l'anima didactyle de Seba, qui est certainemen l'unau, n'existe point à Ceylan, puisqu'i rapporte, d'après M. de Joux, qui a de meuré trente-deux ans dans cette ile, que cette espèce (le didactyle) lui étoit inconnue Il paroît donc évidemment démontré qu' l'unau et l'aï d'Amérique ne se trouven point dans l'ancien continent, et que I paresseux pentadactyle est un animal d'un espèce très-différente des paresseux d'Amé rique, et c'est tout ce que j'avois à prouver je suis même persuadé que M. Vosmaër re connoîtra cette vérité, pour peu qu'il veuill y donner d'attention. Il nous reste maintenant à rapporter le

observations que M. Vosmaër a faites su le naturel et les mœurs de ce loris de Ben

gale.

« Je reçus, dit-il, cet animal singulier 1 25 juin 1768.... La curiosité de l'observe de près m'engagea, malgré son odeur dés agréable, à le prendre dans ma chambre... Il dormoit tout le jour et jusque vers le soir et, se trouvant ici en été, il ne s'éveillo qu'à huit heures et demie du soir. Enferm dans une cage de forme carrée oblongue garnie d'un treillis de fer, il dormoit cor stamment assis sur son derrière tout aupré du treillis, la tête penchée en avant entr les pattes antérieures repliées contre le vertre. Dans cette attitude, il se tenoit tot jours en dormant très-fortement attaché a treillis par les deux pattes de derrière, souvent encore par une des pattes antériet res; ce qui me fait soupconner que l'anima d'ordinaire dort sur les arbres, et se tien attaché aux branches. Son mouvement, étar

éveillé, étoit extrêmement lent, et toujours le même depuis le commencement jusqu'à la fin : se traînant de barre en barre, il en empoignoit une par le haut avec les pattes antérieures, et ne la quittoit jamais qu'une de ses pattes de devant n'eût saisi lentement et bien fermement une autre barre du treillis. Quand il rampoit à terre sur le foin, il se mouvoit avec la même lenteur, posant un pied après l'autre, comme s'il eût été perclus; et dans ce mouvement il n'élevoit le corps que tant soit peu, et ne faisoit que se trainer en avant, de sorte que souvent il y avoit à peine un doigt de distance entre son ventre et la terre. En vain le chassoiton en poussant un bâton à travers le treillis, il ne lâchoit pas pour cela prise; si on le poussoit trop rudement, il mordoit le bâton, et c'étoit là tonte sa défense.

« Sur le soir il s'éveilloit peu à peu, comme quelqu'un dont on interrentproit le sommeil, après avoir veillé long-temps. Son premier soin étoit de manger; car, de jour, les momens étoient trop précienx pour les ravir à son repos. Après s'être acquitté de cette fonction, assez vite encore pour un paresseux comme lui, il se débarrassoit du souper de veille. Son urine avoit une odeur forte, pénétrante, et désagréable : sa fiente ressembloit à de petites crottes de brebis. Son aliment ordinaire, au rapport du capitaine du vaisseau qui l'avoit pris à bord, n'étoit que du riz cuit fort épais, et jamais on ne

le voyoit boire. « Persuadé que cet animal ne refuseroit pas d'autre nourriture, je lui donnai une branche de tilleul avec ses feuilles; mais il la rejeta. Les fruits, tels que les poires et les cerises, étoient plus de son goût. Il mangeoit volontiers du pain sec et du biscuit; mais si on les trempoit dans l'eau, il n'y touchoit pas. Chaque fois qu'on lui présentoit de l'eau, il se contentoit de la flairer sans en boire. Il aimoit à la fureur les œufs... Souvent, quand il mangeoit, il se servoit de ses pattes et de ses doigts de devant comme les écureuils. Je jugeai, par l'expérience des œufs, qu'il pourroit manger aussi des oiseaux : en effet, lui ayant donné un moineau vivant, il le tua d'abord d'un coup de dent, et le mangea tout entier fort goulument... Curieux d'éprouver si les insectes étoient anssi de son goût, je lui jetai un hanneton vivant; il le prit dans sa patte, ct le mangea en entier. Je lui donnai ensuite un pinson, qu'il mangea avec aussi beaucoup d'appétit; après quoi il dormit le reste de la journée.

« Je l'ai vu souvent encore éveillé à deux heures après minuit; mais dès les six heures et demie du matin on le trouvoit profondément endormi, au point qu'on pouvoit nettoyer sa cage sans troubler son repos. Pendant le jour, étant éveillé, à force d'être agacé, il se fâchoit et mordoit le bâton; mais le tout avec un mouvement lent, et sous le cri continuel et réitéré d'ai, ai, ai, trainant fort long-temps chaque ai d'un son plaintif, langoureux, et tremblant, de la manière qu'on le rapporte du même paresseux d'Amérique. Après l'avoir ainsi longtemps tourmenté et bien éveillé, il rampoit deux ou trois tours dans sa cage, mais se rendormoit tout de suite. »

C'est sans doute cette conformité dans le cri et dans la lenteur de l'aï de l'Amérique, qui a porté M. Vosmaër à croire que c'étoit le nième animal; mais, je le répète encore, il n'y a qu'à comparer seulement leurs figures pour être bien convaincu du contraire. De tout ce que M. Vosmaër expose et dit à ce sujet, on ne peut conclure autre chose, sinon qu'il y a dans l'ancien continent des animanx peut-être aussi paresscux que ceux du nouveau continent; mais le nom de paresseux qu'on peut leur donner en commun ne prouve nullement que ce soient des animaux du même genre.

Au reste cet animal auquel nous avons donné la dénomination de loris de Bengale, parce que nous n'en connoissons pas le nom propre, se trouve ou s'est antrefois trouvé dans des climats de l'Asie beaucoup moins méridionaux que le Bengale; car nous avons reconnu que la tête décharnée dont M. Daubenton a donné la description, et qui a été tirée d'un puits desséché de l'ancienne Sidon, appartient à cette espèce, et qu'on doit y rapporter aussi une dent qui m'a été envoyée par M. Pierre-Henri Tesdorpf, savant naturaliste de Lubeck. « Cette dent, dit-il, m'a été envoyée de la Chine; elle est d'un animal peut-être encore inconnu à tous les naturalistes; elle a la plus parfaite ressemblance avec les dents canines de l'hippopotame, dont je possède une tête complète dans sa peau. Antant que j'ai pu juger de la dernière dent, aussi jolie et complète que petite, quoiqu'elle ne pèse pas quatorze grains, elle semble avoir tout son accroissement, parce que l'animal dont elle est prise l'a déjà usée à proportion aussi fort que l'hippopotame le plus grand, les siennes. Le noir qu'on voit à chaque côté de la pointe de la dent semble prouver qu'elle n'est pas d'un animal jeune. L'émail est aussi précisément de la même espèce que celui des dents canines de l'hippopotame; ce qui me faisoit présumer que ce très-petit animal est cependant de la même classe que l'hippopo-

tame, qui est si gros 1. »

Je répondis, en 1771, à M. Tesdorpf que je ne connoissois point l'animal auquel avoit appartenu cette dent; et ce n'est en effet qu'en 1775 que nous avons eu connoissance du loris de Bengale auquel elle appartient, aussi bien que la tête décharnée trouvée dans le territoire de l'ancienne Sidon. Nous donnons ici la figure de cette tête et de cette dent.

C'est au premier loris que j'ai décrit, au loris de Bengale, qu'on peut rapporter le nom de thevangue, que M. le chevalier d'Obsonville dit que cet animal porte dans les Indes orientales, et sur lequel il a bien voulu nous donner les notices suivantes:

« Le thevangue, qui, selon M. d'Obsonville, s'appelleaussi dans l'Inde le tátonneur, et tongre en tamoul, vit retiré dans les rochers et les bois les plus solitaires de la partie méridionale de l'Inde, ainsi qu'à Ceylan: malgré quelques rapports d'organisation, il n'appartient ni à l'espèce du singe ni à celle du maki; il est, à ce qu'on croit, peu multiplié.

«En 1775 j'eus occasion d'acheter un thevangue. Il avoit, étant debout, un peu moins d'un pied de haut; mais on dit qu'il y en a de plus grands : cependant le mien paroissoit être tout formé; car, pendant près d'un an que je l'ai eu, il n'a point pris

d'accroissement.

« La partie postérieure de sa tête, ainsi que ses oreilles, paroissent assez semblables à celles d'un singe; mais il avoit le front à proportion plus large, et aplati; son museau, aussi effilé et plus court que celui d'une fouine, se relevoit an dessus des yeux, à peu près comme celui des chiens épagneuls que l'on tire d'Espagne. Sa bouche, trèsfendue et bien garnie de dents, étoit armée de quatre canines longues et aiguës. Ses yeux étoient grands et à fleur de tête; l'iris en paroissoit d'un gris brun mêlé d'une teinte jaunâire. Il avoit le cou court, le corps très-allongé. Sa grosseur au dessus des hanches étoit de moins de trois pouces de circonférence. Je le fis châtrer : ses testicules, quoique proportionnellement fort gros, étoient absolument renfermés dans la capacité du bas-ventre; sa verge étoit détachée et couverte de son prépuce comme

1. Lettre de M. Tesdorpf à M. de Buffon, de Lubeck en 1771.

celle de l'homme.... Il n'avoit point de queue : ses fesses étoient charnues et sans callosités ; leur carnation est d'une blancheur donce et agréable. Sa poitrine étoit large; ses bras, ses mains, et ses jambes paroissoient être bien formés : cependant les doigts en sont écartés comme ceux des singes. Le poil de la tête et du dos est d'un gris sale tirant un peu sur le fauve; celui de la partie antérieure du corps est moins épais, et presque blanchâtre.

« Sa démarche a quelque chose de contraint; elle est lente au point de parcourir au plus quatre toises en une minute : ses jambes étoient trop longues à proportion du corps, pour qu'il pût courir commodément comme les autres quadrupèdes; il alloit plus librement debout, lors même qu'il emportoit un oiseau entre ses pattes de devant.

« Il faisoit quelquérois entendre une sorte de modulation ou de sifflement assez doux ; je pouvois aisément distinguer le cri du besoin, du plaisir, de la douleur, et même celui du chagrin ou de l'impatience. Si, par exemple, j'essayois de retirer sa proie, alors ses regards paroissoient altérés; il poussoit une sorte d'inspiration de voix tremblante et dont le son étoit aigu. Les Indiens disent qu'il s'accouple en se tenant accroupi, et en se serrant face à face avec sa femelle.

« Le thevangue diffère beaucoup des sin ges par l'extérieur de sa conformation, mais encore plus par le caractère et les habitudes : il est né mélancolique, silencieux, patient, carnivore, et noctambule, vivant isolé avec sa petite famille; tout le jour i reste accroupi, et dort la tête appuyée sur ses deux mains réunies entre les cuisses. Mais, au milieu du sommeil, ses oreilles sont très-sensibles aux impressions du dehors, et il ne néglige point l'occasion de saisir ce qui vient se mettre à sa portée. Le granc lie soleil paroît lui déplaire; et cependant il ne paroît pas que la pupille de ses yeux se res serre ou soit fatiguée par le jour qui entre dans les appartemens.

« Celui que je nourrissois fut d'abord mi à l'attache, et ensuite on lui donna la liberté. A l'approche de la nuit il se frottoit le yeux; ensuite, eu portant attentivement se regards de tous côtés, il se promenoit su les meubles, ou plutôt sur des cordes qui j'avois disposées à cet effet. Un peu de lai tage et quelques fruits bien fondans ne lu déplaisoient pas; mais il n'étoit friand qui de petits oiseaux ou d'insectes. S'il apercevoit quelqu'un de ces derniers objets, i s'approchoit d'un pas allongé et circonspect

el que celui de quelqu'un qui marche en àtonnant et sur la pointe des pieds pour ller en surprendre un autre. Arrivé envion à un pied de distance de sa proie, il 'arrêtoit; alors, se levant droit sur ses james, il avançoit d'abord en étendant doucenent ses bras, puis tout à coup il la saisisoit et l'étrangloit avec une prestesse sinculière. "Ce malheureux petit animal périt par accident. Il me paroissoit fort attaché; j'avois l'usage de le caresser après lui avoir donné à manger. Les marques de sa sensibilité consistoient à prendre le bout de ma main et à le serrer contre sou sein en fixant ses yeux à demi ouverts sur les miens."

### LE PETIT MAKI GRIS.

CE joli petit animal a été apporté de Maagascar par M. Sonnerat. Il a tout le corps, xcepté la face, les pieds, et les mains, couert d'un poil grisâtre, laineux, mat, et oux au toucher. Sa queue est très-longue, arnie d'un poil doux et laineux, comme ceni de tout le corps. Il tient beaucoup du ococo, tant par la forme extérieure que ar ses attitudes et la légèreté de ses moumens: cependant le mococo, paroît être lus haut de jambes. Dans tous deux, les mbes de devant sont plus courtes que cels de derrière.

La couleur grisàtre de ce petit maki est mme jaspée de fauve pâle, parce que le oil, qui a un duvet gris de souris à la rane, est fauve pâle à l'extrémité. Le poil a ir le corps six lignes de longueur, et quae sous le ventre: tout le dessous du corps, prendre depuis la mâchoire d'en bas, est lanc; mais ce blanc commence à se mêler e jaunâtre et de grisâtre sous le ventre, 1 dedans des cuisses et des jambes.

| a dedding des edisses et des jann | UC3. |     |      |
|-----------------------------------|------|-----|------|
|                                   | pi.  | po. | lig. |
| ongueur de cet animal, mesuré     |      |     |      |
| en ligne droitc                   |      | 10  | 3    |
| uivant la courbure du corps       | 1    | 2   | >>   |
| ongueur de la tête depuis le      |      |     |      |
| bout du nez jusqu'à l'occiput     | 2)   | 2   | 5    |

La tête est fort large au front et fort poine au museau; ce qui donne beaucoup de nessec à la physionomie de cet animal. Le lanfrein est droit et ne se courbe qu'au put du nez. Les yeux sont ronds et illans.

|                           |   | pi  | . po. | lig. |
|---------------------------|---|-----|-------|------|
| es oreilles ont de hauteu | r |     | , ,,  | 9    |
| argeur                    |   | . > | 2)    | 7    |

Elles sont différentes de celles des autres makis, qui les ont larges et comme aplaties sur l'extrémité. Celles de ce petit maki sont larges en bas et arrrondies au bout; elles sont couvertes et bordées de poils cendrés. Le tour des yeux, des oreilles, et les côtés des joues, sont d'un cendré clair, ainsi que le dedans des cuisses et des jambes.

| •                                                         |           |        |       |     |
|-----------------------------------------------------------|-----------|--------|-------|-----|
| Les mains en nieds de dement                              | pi.       | po     | , lig | 5.  |
| Les mains ou pieds de devant<br>ont de longueur depuis le |           |        |       |     |
| poignet                                                   |           | 1      | 4     |     |
| Les doigts en sont minces et                              |           |        |       | ,   |
| allongés; les deux du mi-                                 |           |        |       |     |
| lieu, qui sont les plus                                   |           |        |       |     |
| grands, ont                                               | ))        | 1      | >>    |     |
| plus courts, n'ont que                                    | 3)        | >>     | 4     |     |
| Le pouce a                                                | <b>33</b> | »<br>» | 5     | 1/2 |
| Les picds de derrrière ont de                             |           |        |       | ′   |
| longueur, du talon au bout                                |           |        |       |     |
| des doigts<br>Le second doigt externe, qui                | >>        | 2      | 8     |     |
| est le plus grand, a                                      | 2)        | 22     | ^     |     |
| Le pouce, qui est large et plat,                          |           | -      | 20    |     |
| a                                                         | >>        | >>     | 8     |     |
|                                                           |           |        |       |     |

Le premier doigt interne, qui est le plus court, a un ongle mince et crochu; les autres ont l'ongle plat et allongé: les quatre doigts sont de longueur inégale.

La queue a quinze pouces de longueur : clle est également grosse et couverte d'un poil laineux et de la même couleur que le corps : les plus grands poils de l'extrémité de cette queue, où le fauve domine, ont sept lignes de longueur.

## LE VARI, AUTRE ESPÈCE DE MAKI.

JE crois devoir joindre à l'espèce du petit maki gris un autre maki que M. Sonnerat a de même rapporté de Madagascar, et qui ne diffère du premier que par la teinte et la

distribution des couleurs du poil.

Il a, comme tous les autres makis, un poil doux et laineux, mais plus touffu et en flocons conglomèrés; ce qui fait paroûre son corps large et gros. La tête est large, assez petite et courte: il n'a pas le museau aussi allongé que le vari, le mongous, et le mococo. Les yeux sont très-gros, et les paupières bordées de noirâtre. Le front est large; les oreilles courtes sont cachées dans le poil.

Il a les jambes de devant courtes en comparaison des jambes de derrière; ce qui rend, lorsqu'il marche, le train de derrière trèélevé, comme dans le mococo. La queue est longue de dix pouces dix lignes, couverte d'un poil touffu, et de la même grosseur

dans toute sa longueur.

La longueur de cet animal, du bout du nez à l'origine de la queue, le corps étendu, est de onze pouces six lignes. Sa tête a de longueur, du bout du nez à l'occiput, deux pouces trois lignes. Une grande tache noire qui se termine en pointe par le haut couvn le nez, les naseaux, et une partie de la ma choirc supérieure. Les pieds sont couveri de poil fauve teinté de cendré; les doig et les ongles sont noirs. Le pouce des pied de derrière est grand et assez gros, avec u ongle large, mince, et plat: ce premie doigt tient au second par une membran noirâtre.

En général, la couleur du poil de l'ani mal est brune et d'un fauve cendré, plus e moins foncé en différens endroits, parce qu les poils sont bruns dans leur longueur, fauves à la pointe. Le dessous du cou, l gorge, la poitrine, le ventre, la face inti rieure des quatre jambes, sont d'un blan sale teinté de fanve ; le brun domine sur tète, le cou, le dos, le dessus des bras des jambes; le fauve cendré se montre si les côtés du corps, les cuisses, et une pa tie des jambes; un fauve plus foncé se ve autour des oreilles, ainsi que sur la face e terne des bras et des jambes jusqu'au talor et toute la partie du dos voisine de la quet 51 est blanche, teintée d'une couleur fauvi qui devient orangée sur toute la longueur é la queue.

### NOMENCLATURE DES SINGES.

Comme endoctriner des écoliers, ou parler à des hommes, sont deux choses différentes; que les premiers reçoivent sans examen, et même avec avidité, l'arbitraire comme le réel, le faux comme le vrai, dès qu'il leur est présenté sous la forme de documens; que les autres, au contraire, rejettent avec dégoût ces mêmes documens, lorsqu'ils ne sont pas fondés; nous ne nous servirons d'aucune des méthodes qu'on a imaginées pour entasser sous le même nom de singes une multitude d'animaux d'espèces différentes et même très-éloignées.

J'appelle singe un animal sans queue dont la face est aplatie, dont les dents, les mains, les doigts, et les ongles ressemblent à ceux de l'homme, et qui, comme lui, marche

debout sur ses deux pieds. Cette definitio tirce de la nature même de l'animal et ses rapports avec celle de l'homme, exclu comme l'on voit, tous les animaux qui o des queues, tous ceux qui ont la face rel vée ou le museau long, tous ceux qui o les ongles courbés, crochus, ou pointu tons ceux qui marchent plus volontiers s quatre que sur deux pieds. D'après cet notion fixe et précise, voyons combien existe d'espèces d'animaux auxquelles ( doive donner le nom de singe. Les ancie n'en connoissoient qu'une seule ; le pithêc des Grecs, le simia des Latins, est un sing un vrai singe, et c'est celui sur lequel Ar tote, Pline, et Galien, ont institué tout les comparaisons physiques et fondé tout

relations du singe à l'homme; mais ce hèque, ce singe des anciens, si ressemnt à l'homme par la conformation extéure, et plus semblable encore par l'organiion intérieure, en diffère néanmoins par attribut qui, quoique relatif en lui-même, n est cependant ici pas moins essentiel; st la grandeur. La taille de l'homme en réral est au dessus de cinq pieds : celle pithèque n'atteint guère qu'au quart de te hauteur; aussi, ce singe eût-il été plus semblant à l'homme, les anciens auroient raison de ne le regarder que comme un moncule, un nain manqué, un pygmée pable tout au plus de combattre avec les ies, tandis que l'homme sait dompter l'éhant et vaincre le lion.

Mais depuis les anciens, depuis la découte des parties méridionales de l'Afrique les Indes, on a trouvé un autre singe avec attribut de grandeur, un singe aussi haut, si fort que l'homme, aussi ardent pour femmes que pour ses femelles, un singe i sait porter des armes, qui se sert de rres pour attaquer, et de bâtons pour se endre, et qui d'ailleurs ressemble encore homme plus que le pithèque; car indéndamment de ce qu'il n'a point de queue, ce que sa face est aplatie, que ses bras, mains, ses doigts, ses ongles, sont pals aux nôtres, et qu'il marche toujours out, il a une espèce de visage, des traits prochans de ceux de l'homme, des oreilles la même forme, des cheveux sur la tête, la barbe au menton, et du poil ni plus moins que l'homme en a dans l'état de ure: aussi les habitans de son pays, les liens policés, n'ont pas hésité de l'assor à l'espèce humaine par le nom d'orangtang, homme sauvage, tandis que les nes, presque aussi sauvages, aussi laids que singes, et qui n'imaginent pas que pour e plus ou moins policé l'on soit plus ou ins homme, leur ont donné un nom pro-(pongo), un nom de bète et non pas omme; et cet orang-outang ou ce pongo st en effet qu'un animal, mais un animal s-singulier, que l'homme ne peut voir is rentrer en lui-même, sans se recontre, sans se convaincre que son corps st pas la partie la plus essentielle de sa na-

Voilà donc deux animaux, le pithèque et rang-outang, auxquels on doit appliquer nom de singe, et il y en a un troisieme quel on ne peut guère le refuser, quoi-la soit difforme, et par rapport à l'homme, par rapport au singe. Cet animal, jusqu'à

présent inconnu, et qui a été apporté des Îndes orientales sous le nom de gibbon, marche debout comme les deux autres, et a la face aplatie: il est aussi sans queue; mais ses bras, an lieu d'être proportionnés comme ceux de l'homme, ou du moins comme ceux de l'orang-outang ou du pithèque, à la hauteur du corps, sont d'une longueur si démesurée, que l'animal étant debout sur ses deux pieds, il touche encore la terre avec ses mains sans courber le corps et sans plier les jambes. Ce singe est le troisième et le dernier auquel on doive donner ce nom; c'est, dans ce genre, une espèce monstreuse, liétéroclite, comme l'est dans l'espèce humaine la race des hommes à grosses jambes, dite de Saint-Thomas.

Après les singes, se présente une autre famille d'animaux, que nous indiquerons sous le nom générique de babouin; et, pour les distinguer nettement de tous les autres, nons dirons que le babouin est un animal à queue courte, à face allongée, à museau large et relevé, avec des dents canines plus grosses à proportion que celles de l'homme, et des callosités sur les fesses. Par cette définition, nous excluons de cette famille tous les singes qui n'ont point de queue, toutes les guenons, tous les sapajous et sagouins qui n'ont pas la queue courte, mais qui tous l'ont aussi lengue ou plus longue que le corps, et tous les makis, loris, et autres quadrumanes qui ont le museau mince et pointu. Les anciens n'ont jamais eu de nom propre pour ces animaux : Aristote est le seul qui paroît avoir désigné l'un de ces babouins par le nom de simia porcaria 1; encore n'en donne-t-il qu'une indication fort indirecte. Les Italiens sont les premiers qui l'aient nommé babuino : les Allemands l'ont appelé bavion ; les Francois, babouin; et tous les auteurs qui, dans ces derniers siecles, ont écrit en latin, l'ont désigné par le nom papio : nous l'appellerons nous-même papion, pour le distinguer des autres babouins qu'on a trouvés depuis dans les provinces méridionales de l'Afrique et des Indes. Nous connoissons trois espèces de ces animaux : 1º le papion ou babouin proprement dit, dont nous venons de parler, qui se trouve en Libye, en Arabie, etc.,

1. Cette dénomination, simia porcaria, qui ne se trouve que dans Aristote, et qui n'a été employée par aucun autre auteur, étoit néanmoins une trèsbonne expression pour désigner le babouin : car j'ai trouvé dans des voyageurs qui probablement n'avoient jamais lu Aristote la même comparaison du museau du babouin à celui du cochon; et d'ailleurs ces deux animaux se ressemblent un peu par la forme du corps.

et qui vraisemblablement est le simia porcaria d'Aristote; 2º le mandrill, qui est un babouin encore plus grand que le papion, avec la faee violette, le nez et les joues sillonnés de rides profondes et obliques, qui se trouve en Guinée et dans les parties les plus ehaudes de l'Afrique; 3° l'ouanderou, qui n'est pas si gros que le papion, ni si grand que le mandrill, dont le eorps est moins épais, et qui a la tête et toute la face environnées d'une espèce de erinière trèslongue et très-épaisse. On le trouve à Ceylan, au Malabar, et dans les autres provinces méridionales de l'Inde. Ainsi voilà trois singes et trois babouins, bien définis, bien séparés, et tous six distinctement différens les uns des autres.

Mais comme la nature ne eonnoît pas nos définitions; qu'elle n'a jamais rangé ses ouvrages par tas, ni les êtres par genres; que sa marche, au contraire, va toujours par degrés, et que son plan est nuaneé partout, et s'étend en tout sens, il doit se trouver entre le genre du singe I et eelui du babouin quelque espèce intermédiaire qui ne soit précisément ni l'un ni l'autre, et qui eependant participe des deux. Cette espèce intermédiaire existe en effet, et e'est l'animal que nous appelons magot, il se trouve placé entre nos deux définitions : il fait la nuanee entre les singes et les babouins; il diffère des premiers en ee qu'il a le museau allongé et de grosses dents canines; il diffère des seconds, parce qu'il n'a réellement point de queue, quoiqu'il ait une petite appendiee de peau qui a l'apparenee d'une naissance de queue : il n'est par conséquent ni singe ni babouin, et tient en même temps de la nature des deux. Cet animal, qui est fort commun dans la haute Égypte, ainsi qu'en Barbarie, étoit connu des anciens; les Grees et les Latins l'ont nommé cynocéphale, paree que son museau ressemble assez à eelui d'un dogue. Ainsi, pour présenter ees animaux, voici l'ordre dans lequel on doit les ranger: l'orang-outang ou pongo, premier singe; le pithèque, second singe; le gibbon, troisième singe, mais difforme; le cynocéphale ou magot, quatrième singe on premier babouin; le papion, premier babouin; te mandrill, seeond babouin; l'ouanderou, troisième babouin. Cet ordre n'est ni arbi-

1. Le gibbon commence déjà la nuance entre les singes et les babouins, en ce qu'il a des callosités sur les fesses comme les babouins, et les ongles des pieds de derrière plus pointus que ceux de l'orang-outang, qui n'a point de callosités sur les fesses, et qui a les ongles plats et arrondis comme l'homme.

traire ni fictif, mais relatif à l'échelle me de la nature.

Après les singes et les babouins, se ti vent les guenons; e'est ainsi que j'appe d'après notre idiome ancien, les anim qui ressemblent aux singes où aux babou mais qui ont de longues queves, c'est-à-c des queues aussi longues ou plus longues le corps. Le mot guenon a eu, dans ces ( niers siècles, deux acceptions différentes eelle que nous lui donnons ici : l'on a ployé ee mot guenon généralement pour signer les singes de petite taille, et en me temps on l'a employé particulièrement p nommer la femelle du singe : mais plus eiennement nous appelions singes ou gots les singes sans queue, et guenons mones eeux qui avoient une lougue que je pourrois le prouver par quelques passa de nos voyageurs des seizième et dix-s tième siècles : le mot même de guenon s'éloigne pas et peut-être a été dérivé kêbos ou kêpos, nom que les Grecs de noient aux singes à longue queue. Ces bes ou guenons sont plus petites et mo fortes que les babouins et les singes; « sont aisées à distinguer des uns et des tres par eette différence, et surtout par longue queue. On peut aussi les séparer sément des makis, parce qu'elles n'ont le museau pointu, et qu'au lieu de six de l incisives qu'ont les makis, elles n'en que quatre comme les singes et les babou Nous en connoissons neuf espèces, que n indiquerons ehacune par un nom différe afin d'éviter toute eonfusion. Ces neuf pèces de guenous sont : 1º les macaque 2º les patas; 3º les malbrouks; 4º les m gabeys; 5° la mone; 6° le callitriche; moustac; 8° le talapoin; 9° le douc. anciens Grecs ne connoissoient que deur ees guenons, la mone et le callitriehe, sont originaires de l'Arabie et des par le septentrionales de l'Afrique; ils n'avoil aueune notion des autres, paree qu'elles se trouvent que dans les provinces mérican nales de l'Afrique et des Indes oriente pays entièrement inconnus dans le term d'Aristote. Ce grand philosophe, et les Gi en général, étoient si attentifs à ne pas ce fondre les êtres par des noms commun dès lors équivoques, qu'ayant appelé pit cos le singe sans queue, ils ont nommé bos la guenon ou singe à longue que comme ils avoient reconnu que ees anim étoient d'espèces différentes, et même as éloignées, ils leur avoient à chacun do un nom propre, et ee nom étoit tiré du

actère le plus apparent. Tous les singes ct abouins qu'ils connoissoient, c'est-à-dire pithèque ou singe proprement dit, le cyocéphale ou magot, et le simia porcaria ou apion, ont le poil d'une couleur à peu près niforme : au contraire, la guenon que nous ppelons ici mone, et que les Grecs appeient kébos, a le poil varié de couleurs ifférentes; on l'appelle même vulgairement singe varié; c'étoit l'espèce de guenon la lus commune et la mieux connue du temps Aristote, et c'est de ce caractère qu'est érivé le nom de kébos, qui désigne en grec variété dans les coulcurs. Ainsi tous les himaux de la classe des singes, babouins, guenons indiqués par Aristote, se réduint à quatre, le pithécos, le cynocephalos, simia porcaria et le kébos, que nous nous royons fondés à représenter aujourd'hui somme étant réellement le pithèque on singe roprement dit, le magot, le papion ou abouin proprement dit, et la mone, parce le non seulement les caractères particuers que leur donne Aristote leur conviens ent en effet, mais encore parce que les nitres espèces que nous avons indiquées, celles que nous indiquerons encore, des pient nécessairement lui être inconnues, uisqu'elles sont natives et exclusivement in abitantes des terres où les voyageurs grecs at 'avoient point encore pénétré de son temps. Deux ou trois siècles après celui d'Ariste, on trouve dans les auteurs grecs deux ouveaux noms, callithrix et cercopithécos, Bous deux relatifs aux guenons ou singes à ngue queue : à mesure qu'on découvroit edi terre et qu'on s'avançoit vers le Midi, un vit en Afrique, soit en Asie, on trouvoit en nouveaux animaux, d'autres espèces de uenons; et comme la plupart de ces gueons n'avoient pas, comme le kêbos, les en puleurs variées, les Grecs imaginèrent de R, ure un nom générique cercopithécos, c'estdire singe à queue, pour désigner toutes es espèces de guenons ou singes à longue le ueue; et ayant remarqué parmi ces espèces ouvelles une guenon d'un poil verdâtre de couleur vive, ils appelerent cette esèce callithrix, qui signifie beau poil. Ce allithrix se trouve en effet dans la partie partéridionale de la Mauritanie et dans les erres voisines du cap Vert : c'est la guenon ue l'on connoît sous le nom de singe vert; t comme nous rejetons dans cet ouvrage outes les dénominations composées, nous ui avons conservé son nom ancien, callihrix ou callitriche.

A l'égard des sept autres espèces de gue-

nons que nous avons indiquées ci-dessus par les noms de macaque, patas, malbrouk, mangabey, moustac, talapoin, et douc, elles étoient inconnues des Grecs et des Latins. Le macaque est natif de Congo; le patas du Sénégal; le mángabey, de Madagascar; le malbrouk, de Bengale; le moustac, de Guinée; le talapoin, de Siam; et le douc de la Cochinchine. Toutes ces terres étoient également ignorées des anciens, et nous avons eu grand soin de conserver aux animaux qu'on y a trouvés les noms propres de leur pays.

Et comme la nature est constante dans sa marche, qu'elle ne va jamais par sauts, et que toujours tout est gradué, nuancé, on trouve entre les babouins et les guenons unc espèce intermédiaire, comme celle du magot l'est entre les singes et les babouins: l'animal qui remplit cet intervalle et forme cette espèce intermédiaire ressemble beaucoup aux guenons, surtout aux macaques, et en même temps il a le museau fort large et la queue courte comme les babouins : ne lui connoissant pas de nom, nous l'avons appelé maimon pour le distinguer des autres. Il se trouve à Sumatra; c'est le seul de tous ces animaux, tant babouins que guenons, dont la queue soit dégarnie de poil, et c'est par cette raison que les auteurs qui en ont parlé l'ont désigné par la dénomination de singe à queue de cochon ou de singe à queue de rat.

Voilà les animaux de l'ancien continent auxquels on a donné le nom commun de singe, quoiqu'ils soient non seulement d'espèces éloignées, mais même de genres assez différens; et ce qui a mis le comble à l'erreur et à la confusion, c'est qu'on a donné ces mêmes noms de singe, de cynocéphale, de kèbe, et de cercopithèque, noms faits il y a quinze cents ans par les Grecs, à des animaux d'un nouveau monde, qu'on n'a découverts que depuis deux ou trois siècles. On ne se doutoit pas qu'il n'existoit dans les parties méridionales de ce nouveau continent aucun des animaux de l'Afrique et des Indes orientales. On a trouvé en Amérique des bêtes avec des mains et des doigts; ce rapport seul a suffi pour qu'on les ait appelées singes, sans faire attention que, pour transférer un nom, il faut au moins que le genre soit le même, et que, pour l'appliquer juste, il faut encore que l'espèce soit identique : or ces animaux d'Amérique, dont nous ferons deux classes sous les noms de sapajous et de sagouins, sont très-différens de tous les singes de l'Asie et de l'Afri-

que; et de la même manière qu'il ne se trouve dans le nouveau continent ni singes, ni babouins, ni guenons, il n'existe aussi ni sapajous ni sagouins dans l'ancien. Quoique nous ayons déjà posé ces faits en général dans notre Discours sur les animaux des deux continens, nous pouvons les prouver ici d'une manière plus particulière, et démontrer que, de dix-sept espèces auxquelles on peut réduire tous les animaux appelés singes dans l'ancien continent, et de douze ou treize auxquelles on a transféré ce nom dans le nouveau, aucune n'est la même, ni ne se trouve également dans les deux : car, sur ces dix-sept espèces de l'ancien continent, il faut d'abord retrancher les trois ou quatre singes qui ne se trouvent certainement point en Amérique, et auxquels les sapajous et les sagouins ne ressemblent point du tout; 2º il faut en retrancher les trois ou quatre babouins, qui sont beaucoup plus gros que les sagouins ou les sapajons, et qui sont aussi d'une figure très-différente : il ne reste donc que les neuf guenons auxquelles on puisse les comparer. Or toutes les guenons ont, aussi bien que les singes et les babouins, des caractères généraux et particuliers qui les séparent en entier des sapajous et des sagouins : le premier de ces caractères est d'avoir les fesses pelées, et des callosités naturelles et inhérentes à ces parties; le second, c'est d'avoir des abajoues, c'est-à-dire des poches au bas des joues, où elles peuvent garder leurs alimens; et le troisième, d'avoir la cloison des narines etroite, et ces mêmes narines ouvertes au dessous du nez comme celles de l'homme. Les sapajous et les sagouins n'ont aucun de ces caractères; ils ont tous la cloison des narines fort épaisse, les narines ouvertes sur les côtés du nez et non pas en dessous; ils ont du poil sur les fesses, et point de callosités; ils n'ont point d'abajoues : ils different donc des guenons, non seulement par l'espèce, mais même par le geure, puisqu'ils n'ont aucun des caractères généraux qui leur sont communs à toutes; et cette différence dans le genre en suppose nécessairement de bien plus grandes dans les espèces, et démontre qu'elles sont très-éloignées.

C'est donc mal à propos que l'on a donné le nom de singe et de guenon aux sapajous et aux sagouins; il falloit leur conserver leurs noms, et, au lieu de les associer aux singes, commencer par les comparer entre eux. Ces deux familles différent l'une de l'autre par un caractère remarquable : tous les sapajous se servent de leur queue comme

d'un doigt pour s'accrocher, et même pour saisir ce qu'ils ne peuvent prendre avec le main; les sagouins, au contraire, ne peuven se servir de leur queue pour cet usage; leur face, leurs oreilles, leur poil, sont auss différens. On peut donc en faire aisemen deux genres distincts et séparés.

Sans nous servir de dénominations qu ne peuvent s'appliquer qu'aux singes, au babouins, et aux guenons; sans employe des noms qui leur appartiennent et qu'or ne doit pas donner à d'autres, nous avon tâché d'indiquer tous les sapajous et tous le sagouins par les noms propres qu'ils on dans leur pays natal. Nous connoissons si: ou sept especes de sapajous et six especes d sagouins, dont la plupart ont des variétés nous en donnerons l'histoire et la description dans ce volume. Nous avons recherche leur noms avec le plus grand soin dans tous le auteurs, et surtout dans les voyageurs qu les ont indiqués les premiers. En général lorsque nous n'avons pu savoir le nom qu chacun porte dans son pays, nous avon cru devoir le tirer de la nature même d l'animal, c'est-à-dire d'un caractère qui sei fût suffisant pour le faire connoître et dis tinguer de tous les autres. L'on verra dan chaque article les raisons qui nous ont fa adopter ces noms.

Et à l'égard des variétés, lesquelles, dan la classe entiere de ces animaux, sont peut être plus nombreuses que les espèces, o les trouvera aussi très-soigneusement con parées à chacune de leurs espèces propre Nous connoissons et nous avons eu, la plu part vivans, quarante de ces animaux pli ou moins différens entre eux. Il nous a par qu'on devoit les réduire à trente espèces savoir, trois singes, une intermédiaire enti les singes et les babouins; trois babouins une intermédiaire entre les babouins et le guenons; neuf guenous, sept sapajous, six sagouins; et que tous les autres ne do vent, au moins pour la plupart, être con sidérés que comme des variétés. Mais comme nous ne sommes pas absolument ce tains que quelques-unes de ces variétes r puissent être en effet des espèces distincte nous tâcherons de leur donner aussi de noms qui ne seront que précaires, suppos que ce ne soient que des variétés, et qui pou ront devenir propres et spécifiques si ce soi réellement des espèces distinctes et séparée

A l'occasion de toutes ces bètes, do quelques-unes ressemblent si fort à l'homm considérons pour un instant les animaux d la terre sous un nouveau point de vue : c'e

#### LE LORIS DU BENGALE

Ordre des Quadrumanes. Genre Maki. (Curier)

Pl. 116





LE PETIT MAKI
Ordre des Quadrumanes.....id...id...



is raison suffisante qu'on leur a donné néralement à tous le nom de quadrupèdes. les exceptions n'étoient qu'en petit nome, nous n'attaquerions pas l'application cette dénomination : nous avons dit et us savons que nos définitions, nos noms, elque généraux qu'ils puissent être, ne mprennent jamais tout; qu'il existe touırs des êtres en deçà et au delà; qu'il s'en uve de mitoyens; que plusieurs, quoique cés en apparence au milieu des autres, lai sent pas d'échapper à la liste; que le m général qu'on voudroit leur imposer une formule incomplète, une somme nt souvent ils ne font pas partie, parce que nature ne doit jamais être présentée que r unités et non par agrégats, parce que omme n'a imaginé les noms généraux que ur aider à sa mémoire et pour tâcher de ppléer à la trop petite capacité de son enndement, parce qu'ensuite il en a fait us en regardant ce nom général comme lelque chose de réel, parce qu'enfin il a ulu y rappeler des êtres et même des asses d'êtres qui demandoient un autre m. Je puis en donner et l'exemple et la euve sans sortir de l'ordre des quadrudes, qui, de tous les animaux, sont ceux re l'homme connoît le mieux, et auxquels ctoit par consequent en état de donner les énominations les plus précises.

Le nom de quadrupède suppose que l'anial ait quatre pieds: s'il manque de deux ieds comme le lamantin, il n'est plus quarupède; s'il a des bras et des mains comme le nge, il n'est plus quadrupède; s'il a des ailes omme la chauve-souris, il n'est plus quadrnède, et l'on fait abus de cette dénomination énérale lorsqu'on l'applique à ces animaux. our qu'il y ait de la précision dans les mots, faut de la vérité dans les idées qu'ils repréentent. Faisons pour les mains un nom pareil celui qu'on a fait pour les pieds, et alors ous dirons avec vérité et précision que homme est le seul qui soit bimane et bipède, parce qu'il est le seul qui ait deux nains et deux pieds; que le lamantin n'est que bimane, que la chauve-souris n'est que pipède, et que le singe est quadrumane. Maintenant appliquous ces nouvelles dénoninations générales à tous les êtres particuiers auxquels elles conviennent, car c'est unsi qu'il faut toujours voir la nature, nous rouverons que, sur environ deux cents espèces d'animaux qui peuplent la surface de a terre, et auxquelles on a donné le nom commun de quadrupède, il y a d'abord, trente-cinq espèces de singes, babouins,

guenons, sapajous, sagouins, et makis, qu'on doit en retrancher, parce qu'ils sont quadrumanes; qu'à ces trente-cinq espèces il faut ajouter celles du loris, du sarigue, de la marmose, du cayopollin, du tarsier. du phalanger, etc., qui sont aussi quadrumanes comme les singes, guenous, sapajous, et sagouins; que par conséquent la liste des quadrumanes étant au moins de quarante espèces, le nombre réel des quadrupèdes est déjà réduit d'un cinquieme ; qu'ensuite, ôtant douze ou quinze espèces de bipèdes, savoir, les chauve-souris et les roussettes, dont les pieds de devant sont plutôt des ailes que des pieds, et en retranchant aussi trois ou quatre gerboises qui ne peuvent marcher que sur les pieds de derrière, parce que ceux de devant sont trop courts, en ôtant encore le lamantin qui n'a point de pied de derrière, les morses, le dugon, et les phoques, auxquels ils sont inutiles, ce nombre des quadrupèdes se trouvera diminué de presque un tiers; et si on vouloit encore en soustraire les animaux qui se servent des pieds de devant comme de mains. tels que les ours, les marmottes, les coatis, les agoutis, les écureuils, les rats, et beaucoup d'autres, la dénomination de quadrupède paroîtra mal appliquée à plus de la moitié des animaux : et en effet, les vrais quadrupèdes sont les solipèdes et les piedsfourchus; des qu'on descend à la classe des fissipèdes, on trouve des quadrumanes ou des quadrupèdes ambigus qui se servent de leurs pieds de devant comme de mains, et qui doivent être séparés ou distingués des autres. Il y a trois espèces de solipèdes, le cheval, le zèbre, et l'âne; en y ajoutant l'éléphant, le rhinocéros, l'hippopotame, le chameau, dont les pieds, quoique terminés par des ongles, sont solides et ne leur servent qu'à marcher, l'on a déjà sept espèces auxquelles le nom de quadrupède convient parfaitement. Il y a un beaucoup plus grand' nombre de pieds-fourchus que de solipèdes; les bœufs, les beliers, les chèvres, les gazelles, les bubales, les chevrotains, le lama, la vigogne, la girafe, l'élan, le renne, les cerfs, les daims, les chevreuils, etc., sont tous des pieds-fourchus, et composent en tout un nombre d'environ quarante espèces. Ainsi voilà déjà cinquante animaux, c'est-àdire dix solipedes et quarante pieds-four-

<sup>1.</sup> Nous ne disons pas trop en ne comptant que quarante espèces dans la liste des quadrumanes; car il y a dans les guenons, sapajous, sagouins, sarigues, etc., plusieurs variétés qui pourroient bien être des espèces réellement distinctes.

chus, auxquels le nom de quadrupède a été bien appliqué. Dans les fissipèdes, le lion, le tigre, les panthères, le léopard, le lynx, le ehat, le loup, le chien, le renard, l'hyène, les eivettes, le blaireau, les fouines, les belettes, les furets, les pores-épics, les hérissons, les tatous, les fourmilliers, et les cochons, qui font la nuance entre les fissipèdes et les pieds-fourehus, forment un nombre de plus de quarante autres espèces, auxquelles le nom de quadrupède convient aussi dans toute la rigueur de l'aeception, paree que, quoiqu'ils aient le pied de devant divisé en quatre ou cinq doigts, ils ne s'en servent jamais comme de mains : mais tous les autres fissipedes, qui se servent de leurs pieds de devant pour saisir et porter à leur gueulc, ne sont pas de purs quadrupèdes; ees espèces, qui sont aussi au nombre de quarante, font une classe intermédiaire entre les quadrupèdes et les quadrumanes, et ne sont précisément ni des uns ni des autres. Il y a done, dans le réel, plus d'un quart des animaux auxquels le nom de quadrupède disconvient, et plus d'une moitié auxquels il ne eouvient pas dans toute l'étendue de son aeception.

Les quadrumanes remplissent le grand intervalle qui se trouve entre l'homme et les quadrupèdes; les bimanes sont un terme moyen dans la distance encore plus grande de l'homme aux cétaeés 1; les bipèdes avec des ailes font la nuanee des quadrupèdes aux oiseaux; et les fissipèdes, qui se servent de leurs pieds eomme de mains, remplissent tous les degrés qui se trouvent entre les quadrumanes et les quadrupèdes. Mais c'est nous arrêter assez sur eette vue; quelque utile qu'elle puisse être pour la connoissance distincte des animaux, elle l'est eneore plus par l'exemple, et par la nouvelle preuve qu'elle nous donne qu'il n'y a aucune de nos définitions qui soit précise, aueun de nos termes généraux qui soit exact, lorsqu'on vient à les appliquer en partieulier aux choses ou aux êtres qu'ils représentent.

Mais par quelle raison ees termes généraux, qui paroissent être le ehef-d'œuvre de la pensée, sont-ils si défectueux? pourquoi ces définitions, qui semblent n'être que les purs résultats de la combinaison des êtres, sont-elles si fautives dans l'application? Est-ce erreur nécessaire, défaut de

reetitude dans l'esprit humain? ou plute n'est ce pas simple ineapacité, pure impuisance de combiner et même de voir à fois un grand nombre de choses? Compa rons les œuvres de la nature aux ouvrage de l'homme, elierchons comment tous deu opcrent, et voyons si l'esprit, quelque acti quelque étendu qu'il soit, peut aller de pai et suivre la même marche sans se perdr lui-même, ou dans l'immensité de l'espace ou dans les ténèbres du temps, ou dans l nombre infini de la combinaison des êtres 🦠 Que l'homme dirige la marche de son espri sur un objet queleonque: s'il voit juste, il se prend la ligne droite, parcourt le moin d'espace, et emploie le moins de temps por la sible pour atteindre à son but. Combien n lui faut-il pas déjà de réflexions et de com binaisons pour ne pas entrer dans les ligne 🥾 obliques, pour éviter les fausses routes, le euls-de-sac, les ehemins ereux, qui tous s présentent les premiers et en si grand nom bre, que le choix du vrai sentier suppose la plus grande justesse de discernement Cela cependant est possible, c'est-à-dire n'e pas au dessus des forces d'un bon esprit; i peut marcher droit sur sa ligne et sant s'éearter; voilà sa manière d'aller la plui sûre et la plus ferme : mais il va sur une ligne pour arriver à un point; et s'il veu saisir un autre point, il ne peut l'atteindre que par une autre ligne : la trame de se idées est un fil délié qui s'étend en longueur sans autres dimensions. La nature, au con traire, ne fait pas un seul pas qui ne soit er tous sens ; en marchant en avant elle s'étend à côté et s'élève au dessus ; elle pareourt e remplit à la fois les trois dimensions; co tandis que l'homme n'atteint qu'un point! elle arrive au solide, en embrasse le volume et pénètre la masse dans toutes ses parties. Que font nos Phidias lorsqu'ils donnent une forme à la matière brute ? A force d'art et de temps, ils parviennent à faire une surface qui représente exactement les dehors de l'objet qu'ils se sont proposé; chaque point de cette surface qu'ils ont créée leur a eoûté mille eombinaisons : leur génic a marehé droit sur autant de lignes qu'il y a de traits dans leur figure; le moindre écart l'auroit déformée. Ce marbre, si parfait qu'il semble respirer, n'est done qu'une multitude de points auxquels l'artiste n'est arrivé qu'avec peine et successivement, parce que l'esprit humain ne saisissant à la fois qu'une seule dimension, et nos sens ne s'appliquant qu'aux surfaces, nous ne pouvons pénétrer la matière et ne savons que l'effleurer : la

r. Dans cette phrase et dans toutes les autres semblables, je n'entends parler que de l'homme physique, c'est-à-dire de la forme du corps de l'homme, comparée à la forme du corps des animany.

dure, au contraire, sait la brasser et la nuer à fond; elle produit ses formes par d actes presque instantanés; elle les dévepe en les étendant à la fois dans les trois nensions; en même temps que son moument atteint à la surface, les forces pénéntes dont elle est animée opèrent à l'inieur; chaque molécule est pénétrée; le s petit atome, dès qu'elle veut l'emyer, est forcé d'obéir : elle agit donc en is sens, elle travaille en avant, en arrière, bas, en haut, à droite, à gauche, de is côtés à la fois, et par conséquent elle brasse non seulement la surface, mais le ume, la masse, et le solide entier dans ites ses parties. Aussi quelle différence hs le produit! quelle comparaison de la tue au corps organisé! mais aussi quelle galité dans la puissance! quelle disprortion dans les instrumens! L'homme ne ut employer que la force qu'il a; borné ıne petite quantité de mouvemens qu'il peut communiquer que par la voie de ppulsion, il ne peut agir que sur les sures, puisqu'en général la force d'impuln ne se transmet que par le contact des perficies: il ne voit, il ne touche donc e la surface des corps; et lorsque, pour her de les mieux connoître, il les ouvre, divise, et les sépare, il ne voit et ne uche encore que des surfaces : pour pétrer l'intérieur, il lui faudroit une partie cette force qui agit sur la masse, qui fait pesanteur, et qui est le principal instruent de la nature. Si l'homme pouvoit dispor de cette force pénétrante comme il disse de celle d'impulsion, si seulement il oit un sens qui y fût relatif, il verroit le nd de la matière; il pourroit l'arranger en tit comme la nature la travaille en grand. est donc faute d'instrumens que l'art de omme ne peut approcher de celui de la ture; ses figures, ses reliefs, ses tableaux, s dessins, ne sont que des surfaces ou des uitations de surfaces, parce que les images i'il recoit par ses sens sont toutes superfielles, et qu'il n'a nul moyen de leur donr du corps.

Ce qui est vrai pour les arts l'est aussi ur les sciences; seulement elles sont oins bornées, parce que l'esprit est leur ul instrument; parce que dans les arts il t subordonné aux sens, et que dans les iences il leur commande, d'autant qu'il agit de connoître et non pas d'opérer, de mparer et non pas d'imiter. Or l'esprit, uoique resserré par les sens, quoique souant abusé par de faux rapports, n'en est

ni moins pur ni moins actif : l'homme qui a bien voulu savoir a commencé par les rectifier, par démontrer leurs erreurs; il les a traités comme des organes mécaniques, des instrumens qu'il faut mettre en expérience pour les vérifier et juger de leurs effets. Marchant ensuite la balance à la main, et le compas de l'autre, il a mesuré et le temps et l'espace; il a reconnu tous les dehors de la nature, et, ne pouvant en pénétrer l'intérieur par les sens, il l'a deviné par comparaison et jugé par analogie : il a trouvé qu'il existoit dans la matière une force générale, différente de celle de l'impulsion, une force qui ne tombe point sous nos sens, et dont par conséquent nous ne pouvons disposer, mais que la nature emploie comme son agent universel : il a démontré que cette force appartenoit à toute matière également, c'est-à-dire proportionnellement à sa masse ou quantité réelle; que cette force, ou plutôt son action, s'étendoit à des distances immenses, en décroissant comme les espaces augmentent. Ensuite tournant ses vues sur les êtres vivans, il a vu que la chaleur étoit une autre force nécessaire à leur production; que la lumière étoit une matière vive, douée d'une élasticité et d'une activité sans bornes; que la formation et le développement des êtres organisés se font par le concours de toutes ces forces réunies; que l'extension, l'accroissement des corps vivans ou végétans suit exactement les lois de la force attractive, et s'opère en effet en augmentant à la fois dans les trois dimensions; qu'un moule une fois formé doit, par ces mêmes lois d'affinité, en produire d'autres tout semblables, et ceux-ci d'autres encore, sans aucune altération de la forme primitive. Combinant ensuite ces caractères communs, ces attributs égaux de la nature vivante et végétante, il a reconnu qu'il existoit et dans l'une et dans l'autre un fonds inépuisable et toujours réversible de substance organique et vivante; substance aussi réelle, aussi durable que la matière brute; substance permanente à jamais dans son état de vie comme l'autre dans son état de mort ; substance universellement répandue, qui, passant des végétaux aux animaux par la voie de la nutrition, retournant des animaux aux végétaux par celle de la putréfaction, circule incessamment pour animer les êtres. Il a vu que ces molécules organiques vivantes existoient dans tous les corps organisés, qu'elles y étoient combinées en plus ou moins grande quantité avec la matière morte, plus abondantes dans les animaux où tout

est plein de vie; plus rares dans les végétaux où la mort domine et le vivant paroît éteint, où l'organique surehargé par le brut n'a plus ni mouvement progressif, ni sentiment, ni chaleur, ni vie, et ne se manifeste que par le développement et la reproduction; et, réfléchissant sur la manière dont l'un et l'autre s'opèrent, il a reconnu que chaque être vivant est un moule auquel s'assimilent les substances dont il se nourrit; que e'est par cette assimilation que se fait l'accroissement du corps; que son développement n'est pas une simple augmentation de volume, mais une extension dans toutes les dimensions, une pénétration de matière nouvelle dans toutes les parties de la masse; que ces parties augmentant proportionnellement au tout, et le tout proportionnellement aux parties, la forme se conserve et demeure toujours la même jusqu'à son développement entier; qu'enfin le corps ayant acquis toute son étendue, la même matière jusqu'alors employée à son accroissement est des lors renvoyée, comme superflue, de toutes les parties auxquelles elle s'étoit assimilée, et qu'en se réunissant dans un point commun, elle y forme un nouvel être semblable au premier, qui n'en diffère que du petit au grand, et qui n'a besoin, pour le représenter, que d'atteindre aux menies dimensions, en se développant à son tour par la même voie de la nutrition. Il a reconnu que l'homme, le quadrupède, le cétacé, l'oiseau, le reptile, l'insecte, l'arbre, la plante, l'herbe, se nourrissent, se développent et se reproduisent par cette même loi, et que si la manière dont s'executent leur nutrition et leur génération paroît si différente, c'est que, quoique dépendante d'une eause générale et commune, elle ne peut s'exercer en particulier que d'une façon relative à la forme de chaque espece d'ètres; et chemin faisant (car il a fallu des siècles à l'esprit humain pour arriver à ces grandes vérités, desquelles toutes les autres dépendent), il n'a cessé de comparer les êtres ; il leur a donné des noms particuliers pour les distinguer les uns des autres, et des noms généraux pour les réunir sous un même point de vue : prenaut son corps pour le module physique de tous les êtres vivans, et les ayant mesurés, soudés, comparés dans toutes leurs parties, il a vu que la forme de tout ee qui respire est à peu près la même; qu'en disséquant le singe on pouvoit donner l'anatomie de l'homme; qu'en prenant un autre animal on trouvoit toujours le même fond d'organisation, les mêmes sens, les mêmes viscères, les mêmes

os, la même chair, le même mouvement d les fluides, le même jeu, la même act dans les solides : il a trouvé dans tous eœur, des veines, et des artères; dans to les mêmes organes de eirculation, de res ration, de digestion, de nutrition, d'exc tion; dans tous une charpente solide, ce posée des mêmes pièces à peu près asse blées de la même manière ; et ce plan, t jours le même, toujours suivi de l'hom au singe, du singe aux quadrupèdes, qua rupèdes aux cétacés, aux oiseaux, poissons, aux reptiles; ce plan, dis-je, b saisi par l'esprit humain, est un exempla fidèle de la nature vivante, et la vue la 1 simple et la plus générale sous laquelle puisse la considérer : et lorsqu'on y l'étendre et passer de ee qui vit à ce qui gète, on voit ce plan, qui d'abord n'av la varié que par nuances, se déformer par 📲 grés des reptiles aux insectes, des insectes aux vers, des vers aux zoophytes, des z phytes aux plantes, et quoique altéré de toutes ses parties extérieures, conser la néanmoins le nième fond, le même can k tère, dont les traits principaux sont la 1 de trition, le développement, et la reprode m tion; traits généraux et communs à to substance organisée; traits éternels et div le que le temps, loin d'effacer ou de détrui ne fait que renouveler et rendre plus évide 💩 Si de ee grand tableau des ressemblane

dans lequel l'univers vivant se prése la comme ne faisant qu'une même famil nous passons à celui des différences, où com que espece réclame une place isolée et de avoir son portrait à part, on reconnoi de qu'à l'exception de quelques espèces r jeures, telles que l'éléphant, le rhinocér l'hippopotame, le tigre, le lion, qui doiv avoir leur eadre, tous les autres sembles se réunir avec leurs voisins et former groupes de similitudes dégradées, des gen s que nos nomenclateurs ont présentés par lacis de figures dont les unes se tienne par les pieds, les autres par les dents, 1 les cornes, par le poil, et par d'autres ra ports encore plus petits; et eeux mêmes de la forme nous paroît la plus parfaite, c'é à-dire la plus approchante de la notre, singes se présentent ensemble et demande déjà des yeux attentifs pour être distingt les uns des autres, parce que c'est moin la forme qu'à la grandeur qu'est attaché privilége de l'espèce isolée, et que l'hom lui-même, quoique d'espèce unique, infi ment différente de toutes celles des animat n'étant que d'une grandeur médiocre,

moins isolé, et a plus de voisins que les grands animaux. On verra, dans l'histoire de l'orang-outang, que si l'on ne faisoit attention qu'à la figure, on pourroit également regarder cet animal comme le premier des singes ou le dernier des hommes, parce qu'à l'exception de l'âme il ne lui manque rien de tout ce que nous avons, et parce qu'il iffère moins de l'homme pour le corps qu'il ne diffère des autres animaux auxquels na donné le mème pour le cierce.

on a donné le même nom de singes. L'âme, la pensée, la parole, ne dépendent donc pas de la forme ou de l'organisation du corps; rien ne prouve mieux que e'est un don particulier et fait à l'homme seul, puisque l'orang-outang, qui ne parle ni ne pense, a néanmoins le corps, les memores, les sens, le cerveau, et la langue enierement semblables à l'homme, puisqu'il peut faire ou contrefaire tous les mouvenens, toutes les actions humaines, et que rependant il ne fait aucun acte de l'homme. des D'est peut-être faute d'éducation; c'est enpore faute d'équité dans votre jugement. Vous comparez, dira-t-on, fort injustement e e singe des bois avec l'homme des villes; la c'est à côté de l'homme sauvage, de l'homme auquel l'éducation n'a rien transmis, qu'il at laut le placer pour les juger l'un et l'autre : et a-t-on une idée juste de l'homme dans état de pure nature? la tête couverte de id cheveux herissés ou d'une laine crépue; la ha face voilée par une longue barbe, surmontée de deux croissans de poils encore plus grossiers, qui, par leur largeur et leur saillie, in raccourcissent le front et lui font perdre et son caractère auguste, et non seulement mettent les yeux dans l'ombre, mais les en-8 l'oncent et les arrondissent comme ceux des manimaux; les lèvres épaisses et avancées; domle nez aplati; le regard stupide ou farouche; males oreilles, le corps, et les membres velus; prela peau dure comme un cuir noir ou tanné; les ongles longs, épais et crochus; une semelle calleuse, en forme de corne, sous la plante des pieds; et pour attributs du sexe, des mamelles longues et molles, la peau du rventre pendante jusque sur les genoux; les denfans se vautrant dans l'ordure et se trainant à quatre, le père et la mère assis sur leurs talons, tous hideux, tous couverts d'une crasse empestée. Et cette esquisse, tirée d'après le sauvage Hottentot, est encore un portrait flatté; car il y a plus loin de l'homme dans l'état de pure nature à l'Hottentot, que de l'Hottentot à nous : chargez donc encore le tableau si vous voulez comparer le singe à l'homme; ajoutez-y les rapports d'organisation, les convenances de tempérament, l'appétit véhément des singes pour les fenimes, la mème conformation dans les parties génitales des deux sexes, l'écoulement périodique dans les femelles, et les mélanges forcés ou volontaires des négresses aux singes, dont le produit est rentré dans l'une ou l'autre espèce; et voyez, supposé qu'elles ne soient pas la nème, combien l'intervalle qui les sépare est difficile à saisir.

Je l'avoue, si l'on ne devoit juger que par la forme, l'espèce du singe pourroit être prise pour une variété dans l'espece humaine : le Créateur n'a pas voulu faire pour le corps de l'homme un modele absolument différent de celui de l'animal; il a compris sa forme, comme celle de tous les animaux, dans un plan général : mais en même temps qu'il lui a départi cette forme matérielle semblable à celle du singe, il a pénétré ce corps animal de son souffle divin. S'il eût fait la même faveur, je ne dis pas au singe, mais à l'espèce la plus vile, à l'animal qui nous paroit le plus mal organisé, cette espèce seroit bientôt devenue la rivale de l'homme ; vivifiée par l'esprit, elle eût primé sur les autres, elle eût peusé, elle eût parlé. Quelque ressemblance qu'il y ait donc entre l'Hottentot et le singe, l'intervalle qui les sépare est immense, puisqu'à l'intérieur il est rempli par la pensée et au dehors par la parole.

Qui pourra jamais dire en quoi l'organisation d'un imbécile differe de celle d'un autre homme? le défaut est certainement dans les organes matériels, puisque l'imbécile a son âme comme un autre : or, pnisque d'homme à homme, où tout est entièrement conforme et parfaitement semblable, une différence si petite qu'on ne peut la saisir suffit pour détruire la pensée ou l'empêcher de naître, doit-on s'étonner qu'elle ne soit jamais née dans le singe qui n en a pas le principe?

L'âme en général a son action propre et indépendante de la matiere : mais comme il a plu à son divin auteur de l'unir avec le corps, l'exercice de ses actes particuliers dépend de la constitution des organes matériels; et cette dépendance est non seulement prouvée par l'exemple de l'imbécile, mais mème démontree par ceux du malade en délire, de l'homme en santé qui dort, de l'enfant nouveau-né qui ne pense pas encore, et du vieillard décrépit qui ne pense plus; il semble même que l'effet principal de l'éducation soit moins d'instruire l'âme ou de perfectionner ses opérations spirituel-

les, que de modifier les organes matériels, et de leur procurer l'état le plus favorable à l'exercice du principe pensant. Or il y a deux éducations qui me paroissent devoir être soigneusement distinguées, parce que leurs produits sont fort différens ; l'éducation de l'individu, qui est commune à l'homme et aux animaux; et l'éducation de l'espèce qui n'appartient qu'à l'homme. Un jeune animal, tant par l'incitation que par l'exemple, apprend en quelques semaines d'âge à faire tout ce que ses père et mère font: il faut des années à l'enfant, parce qu'en naissant il est sans comparaison beaucoup moins avancé, moins fort, et moins formé que ne le sont les petits animaux; il l'est même si peu, que dans ce premier temps il est nul pour l'esprit relativement à ce qu'il doit être un jour. L'enfant est donc plus long que l'animal à recevoir l'éducation individuelle : mais par cette raison même il devient susceptible de celle de l'espèce; les secours multipliés, les soins continuels qu'exige pendant long-temps son état de foiblesse, entretiennent, augmentent l'attachement des père et mère, et en soignant le corps ils cultivent l'esprit; le temps qu'il faut au premier pour se fortifier tourne au profit du second. Le commun des animaux est plus avancé pour les facultés du corps à deux mois, que l'enfant ne peut l'être à deux ans: il y a donc douze fois plus de temps employé à sa première éducation, sans compter les fruits de celle qui suit, sans considérer que les animaux se détachent de leurs petits dès qu'ils les voient en état de se pourvoir d'eux-mêmes; que dès lors ils se séparent et bientôt ne se connoissent plus, en sorte que tout attachement, toute éducation, cessent de très-bonne heure, et dès le moment où les secours ne sont plus nécessaires : or ce temps d'éducation étant si court, le produit ne peut en être que trèspetit, et il est même étonnant que les animaux acquièrent en deux mois tout ce qui leur est nécessaire pour l'usage du reste de la vie; et si nous supposions qu'un enfant, dans ce même petit temps, devînt assez formé, assez fort de corps, pour quitter ses parens et s'en séparer sans besoin, sans retour, y auroit-il une différence apparente et sensible entre cet enfant et l'animal? quelque spirituels que fussent les parens, auroientils pu, dans ce court espace de temps, modifier ses organes, et établir la moindre communication de pensées entre leur âme et la sienne? pourroient-ils éveiller sa mémoire, ni la toucher par des actes assez souvent réitérés pour y faire impression? pourroien ils même exercer ou dégourdir l'organe à la parole? il faut, avant que l'enfant pre nonce un seul mot, que son oreille soit mil et mille fois frappée du même son; avant qu'il puisse l'appliquer et le pr noncer à propos, il faut encore mille mille fois lui présenter la même comb naison du mot et de l'objet auquel il a rap port : l'éducation, qui seule peut dévelor per son âme, veut donc être suivie lon temps et toujours soutenue; si elle cessoit je ne dis pas à deux mois, comme celle de animaux, mais même à un an d'âge, l'âm de l'enfant qui n'auroit rien reçu seroit sar exercice, et, faute de mouvement commu niqué, demeureroit inactive comme cell de l'imbécile, à laquelle le défaut des on ganes empêche que rien ne soit transmis et à plus forte raison, si l'enfant étoit r dans l'état de pure nature, s'il n'avoit pou instituteur que sa mère hottentote, et qui deux mois d'âge il fût assez formé de corp pour se passer de ses soins et s'en sépare pour toujours, cet enfant ne seroit-il pa an dessous de l'imbécile, et, quant à l'ex térieur, tout-à-fait de pair avec les animaux Mais, dans ce même état de nature, la première éducation, l'éducation de nécessité exige autant de temps que dans l'état civil parce que dans tous deux l'enfant est égald ment foible, également lent à croître; qu par conséquent il a besoin de secours per dant un temps égal ; qu'enfin il périroit s' étoit abandonné avant l'âge de trois ann Or cette habitude nécessaire, continuelle, commune entre la mère et l'enfant pendar un si long temps, suffit pour qu'elle le communique tout ce qu'elle possède; quand on voudroit supposer faussement qu cette mère dans l'état de nature ne possèd rien, pas même la parole, cette longue ha bitude avec son enfant ne suffiroit-elle pa pour faire naître une langue? Ainsi cet éta de pure nature où l'on suppose l'homm sans pensée, sans parole, est un état idéa imaginaire, qui n'a jamais existé; la néce sité de la longue habitude des parens à l'er fant produit la société au milieu du désert la famille s'entend et par signes et par son: et ce premier rayon d'intelligence, entre tenu, cultivé, communiqué, a fait ensuit éclore tous les germes de la pensée : comm l'habitude n'a pu s'exercer, se soutenir long-temps sans produire des signes mutue et des sons réciproques, ces signes on ce sons, toujours répétés et gravés peu à pe dans la mémoire de l'enfant, deviennent de

expressions constantes; quelque courte qu'en soit la liste, c'est une langue qui deviendra bientôt plus étendue, si la famille augmente, et qui toujours suivra dans sa marche tous les progrès de la société. Dès qu'elle commence à se former, l'éducation de l'enfant n'est plus une éducation purement individuelle, puisque ses parens lui communiquent nou seulement ce qu'ils tiennent de la nature, mais encore ce qu'ils ont reçu de leurs aïeux et de la société dont ils font partie : ce n'est plus une communication faite par des individus isolés, qui, comme dans les animaux, se borneroit à transmettre leurs simples facultés; c'est une institution à laquelle l'espèce entière a part, et dont le produit fait la base et le lien de la société.

Parmi les animaux mêmes, quoique tous dépourvus du principe pensant, ceux dont l'éducation est la plus longue sont aussi ceux qui paroissent avoir le plus d'intelligence : l'éléphant qui de tous est le plus long-temps là croître, et qui a besoin des secours de sa mère pendant toute la première année, est paussi le plus intelligent de tous; le cochonad'Inde, auquel il ne faut que trois semaines d'âge pour prendre tout son accroissement et se trouver en état d'engendrer, est peutêtre par cette seule raison l'un des plus stupides; et à l'égard du singe, dont il s'agit ici de décider la nature, quelque ressemblant qu'il soit à l'homme, il a néanmoins une si forte teinture d'animalité, qu'elle se reconnoît dès le moment de la naissance; car il est à proportion plus fort et plus formé que l'enfant, il croît beaucoup plus myite, les secours de la mère ne lui sont nécessaires que pendant les premiers mois, il ene reçoit qu'une éducation purement individuelle, et par conséquent aussi stérile que celle des autres animaux.

Il est donc animal, et malgré sa ressempublance à l'homme, bien loin d'être le second dans notre espèce, il n'est pas le premier dans l'ordre des animaux, puisqu'il n'est pas le plus intelligent : c'est uniquement sur ce rapport de ressemblance corporelle qu'est mappuyé le préjugé de la grande opinion qu'on et s'est formée des facultés du singe : il nous ressemble , a-t-on dit , tant à l'extérieur qu'à l'intérieur; il doit donc non seulement nous illeimiter, mais faire encore de lui-même tout ce que nous faisons. On vient de voir que toutes les actions qu'on doit appeler humaines sont relatives à la société; qu'elles dépendent d'abord de l'âme, et ensuite de l'éducation, dont le principe physique est la nécessité de la longue habitude des parens

à l'enfant; que dans le singe cette habitude est fort courte; qu'il ne reçoit, comme les autres animaux, qu'une éducation purement individuelle, et qu'il n'est pas même susceptible de celle de l'espèce; par conséquent il ne peut rien faire de tout ce que l'homme fait, puisque aucune de ses actions n'a le même principe ni la même fin. Et à l'égard de l'imitation, qui paroît être le caractère le plus marqué, l'attribut le plus frappant de l'espèce du singe, et que le vulgaire lui accorde comme un talent unique, il faut, avant de décider, examiner si cette imitation est libre ou forcée. Le singe nous imitct-il parce qu'il le veut, ou bien parce que sans le vouloir il le peut? J'en appelle sur cela volontiers à tous ceux qui ont observé cet animal sans prévention, et je suis convaincu qu'ils diront avec moi qu'il n'y a rien de libre, rien de volontaire, dans cette imitation; le singe ayant des bras et des mains, s'en sert comme nous, mais sans songer à nous; la similitude des membres et des organes produit nécessairement des mouvemens et quelquefois même des suites de mouvemens qui ressemblent aux nôtres: étant conformé comme l'homme, le singe ne peut que se mouvoir comme lui; mais se mouvoir de même n'est pas agir pour imiter. Qu'on donne à deux corps bruts la même impulsion; qu'on construise deux pendules, deux machines pareilles, elles se mouvront de même, et l'on auroit tort de dire que ces corps bruts ou ces machines ne se meuvent ainsi que pour s'imiter. Il en est de même du singe relativement au corps de l'homme; ce sont deux machines construites, organisées de même, qui par nécessité de nature se meuvent à très-peu près de la même façon : néanmoins parité n'est pas imitation; l'une gît dans la matière, et l'autre n'existe que par l'esprit : l'imitation suppose le dessein d'imiter; le singe est incapable de former ce dessein, qui demande une suite de pensées, et par cette raison l'homme peut, s'il le veut, imiter le singe, et le singe ne peut pas même vouloir imiter l'homme.

Et cette parité, qui n'est que le physique de l'imitation, n'est pas aussi complete ici que la similitude, dont cependant elle émane comme effet immédiat. Le singe ressemble plus à l'homme par le corps et les membres que par l'usage qu'il en fait : en l'observant avec quelque attention, on s'apercevra aisément que tous ses mouvemens sont brusques, intermittens, précipités, et que, pour les comparer à ceux de l'homme, il faudroit leur supposer une autre échelle, ou plutôt un

module différent. Toutes les actions du singe tiennent de son éducation, qui est purement animale; elles nous paroissent ridicules, inconséquentes, extravagantes, parce que nous nous trompons d'échelle en les rapportant à nous, et que l'unité qui doit leur servir de mesure est très-différente de la nôtre. Comme sa nature est vive, son tempérament chand, son naturel pétulant, qu'aucune de de ses affections n'a été mitigée par l'éducation, toutes ses habitudes sont excessives, et ressemblent beaucoup plus aux mouvemens d'un maniaque qu'aux actions d'un homme, ou même d'un animal trauquille. C'est par la même raison que nous le trouvons indocilé, et qu'il récoit difficilement les habitudes qu'on voudroit lui transmettre; il est insensible aux caresses, et n'obéit qu'au châtiment; on peut le tenir en captivité, mais non pas en domesticité; toujours triste ou revêche, toujours répugnant, grimaçant, on le dompte plutôt qu'on ne le prive: aussi l'espèce n'a jamais été domestique nulle part; et par ce rapport il ést plus éloigné de l'homme que la plupart des animaux : car la docilité suppose quelque analogie entre celui qui donne et celui qui reçoit : c'est une qualité relative qui ne peut être exercée que lorsqu'il se tronve des deux parts un certain nombre de facultés communes, qui ne différent entre elles que parce qu'elles sont actives dans le maître et passives dans le sujet. Or le passif du singe a moins de rapport avec l'actif de l'homme que le passif du chien ou de l'éléphant, qu'il suffit de bien traiter pour leur communiquer lés sentimens doux et même délicats de l'attachement fidèle, de l'obéissance volontaire, du sérvice gratuit, et du dévouement sans réserve.

Le singe est donc plus loin de l'homme que la plupart des autres animaux par le qualités relatives; il en diffère aussi beau coup par le tempérament. L'homme peu habiter tous les climats; if vit, il multiplie dans ceux du Nord et dans ceux du Midi le singe a de la peine à vivre dans les con trées tempérées, et ne peut multiplier que dans les pays les plus chauds. Cette différence dans le tempérament en suppo-e d'autres dans l'organisation, qui, quoiqué cachées, n'en sont pas moins réelles; elle doit aussi influer beaucoup sur le naturel : l'excès de chaleur qui est nécessaire à la pleine vie de cet animal rend excessives toutes ses affections, toutes ses qualités; et il ne faut pas chercher une autre cause à sa pétulance. à sa lubricité, et à ses autres passions, qui toutes nous paroissent aussi violentes que désordonnées.

Ainsi ce singe, que les philosophes, avec le vulgaire, ont regardé comme un être difficile à définir, dont la nature étoit au moins équivoque et moy enne entre celle de l'homme et celle des animaux, n'est dans la vérité qu'un pur animal, portant à l'extérieur un masque de figure humaine, mais dénné à l'intérieur de la pensée et de tout ce qui fait l'homme; un animal au dessous de plusieurs autres par les facultés relatives, et encore esseutiellement différent de l'homme par le naturel, par le tempérament, et aussipar la mesure du temps nécessaire à l'éducation, à la gestation, à l'accroissement du corps, à la durée de la vie, c'est-à-dire par toutes les habitudes réelles qui constituent ce qu'on appelle nature dans un être particulier.

# LES ORANGS-OUTANGS, OU LE PONGO: ET LE JOCKO?.

Nous présentons ces deux animaux ensemble, parce qu'il se peut qu'ils ne fassent tous deux qu'une seule et même espère. Ce sont de tous les singes ceux qui ressemblent le plus à l'homme, ceux qui, par conséquent, sont les plus dignes d'être observés. Nous avons vu le petit orang-outang ou le jocko

1. Orang-outang, nom de cet animal aux Indes orientales. — Pongo, nom de ce même animal à Lowando, province de Congo; kukurlackó dans quel-

vivant, et nous en avons conservé les dépouilles: mais nous ne pouvons parler du pongo ou grand orang-outang que d'après les relations des voyageurs. Si elles étoient fidèles, si souvent elles n'étoient pas obscures, fautives, exagérées, nous ne douterions pas qu'il ne fût d'une autre espèce que le

ques endroits des Indes orientales. — 2. Jocho, enjoho, nom de cet animal à Congo, que nous avons adopté.

jocko, d'une espèce plus parfaite et plus voisine encore de l'espece de l'homme. Bontius, qui étoit médecin en chef à Batavia, et qui nous a laissé de bonnes observations sur l'histoire naturelle de cette partie des Indes, dit expressément qu'il a vu avec admiration quelques individus de cette espèce marchant debout sur leurs pieds, et entre autres une fenielle (dont il donne la figure) qui sembloit avoir de la pudeur, qui se couvroit de sa main à l'aspect des hommes qu'elle ne connoissoit pas; qui pleuroit, gémissoit, et faisoit les autres actions humaines, de manière qu'il sembloit que rien ne lui manquât que la parole. M. Linnæus dit, d'après Kjoep et quelques autres voyageurs, que cette faculté même ne manque pas à l'orang-outang ; qu'il pense , qu'il parle, qu'il s'exprime en sifflant; il l'appelle homme nocturne, et en donne en même temps une description, par laquelle il ne seroit guère possible de décider si c'est un animal ou un homme: seulement on doit remarquer que cet être, quel qu'il soit, n'a, selon lui, que la moitié de la hauteur de l'homme; et comme Bontius ne fait nulle mention de la grandeur de son orang-outang, on pourroit penser, avec M. Linnæus, que c'est le même : mais alors cet orang-outang de Linnæus et de Bontius ne seroit pas le véritable, qui est de la taille des plus grands hommes. Ce ne seroit pas non plus celui que nous appelous jocko, et que j'ai vu vivant; car quoiqu'il soit de la taille que M. Linnæus donne au sien, il en diffère néanmoins par tous les autres caractères. Je puis assurer, l'ayant vu plusieurs fois, que non seulement il ne parle ni ne siffle pour s'exprimer, mais même qu'il ne fait rien qu'un chien bien instruit ne pût faire; et d'ailleurs il diffère presque en tout de la description que M. Linuæus donne de l'orang-outang, et se rapporte beaucoup mieux à celle du satyrus de ce même auteur. Je doute donc beaucoup de la vérité de la description de cet homme nocturne ; je doute même de son existence; et c'est probablement un nègre blanc, un chacrelas 1, que les voyageurs cités par M. Linnæus auront mal vu et mal décrit; car ces chacrelas ont en effet, comme l'homme nocturne de cet auteur, les cheveux blancs, laineux, et frisés, les yeux rouges, la vue foible, etc.; mais ce sont des hommes, et ces hommes ne sifflent pas, et ne sont pas des pygmées de trente pouces

de hauteur; ils pensent, parlent et agissent comme les autres hommes, et sont aussi de la même grandeur.

En écartant donc cet être mal décrit, en supposant aussi un peu d'exagération dans le récit de Bontius, un peu de préjugé dans ce qu'il raconte de la pudeur de sa femelle orang-outang, il ne nous restera qu'un animal, un singe, dont nous trouvons ailleurs des indications plus précises. Edward Tyson, celebre anatomiste anglois, qui a fait une très-bonne description tant des parties extérieures qu'intérieures de l'orang-outang, dit qu'il y en a de deux espèces, et que celui qu'il décrit n'est pas si grand que l'autre appelé barris ou baris par les voyageurs, et vulgairement drill par les Anglois. Ce barris ou drift est en effet le grand orangoutang des Iudes orientales ou le pongo de Guinée; et le pygmée décrit par Tyson est le jocko que nous avons vu vivant. Le philosophe Gassendi ayant avancé, sur le rapport d'un voyageur nommé Saint-Amand, qu'il y avoit dans l'île de Java une espèce de créature qui faisoit la nuance entre l'homme et le singe, on n'hésita pas à nier le fait; pour le prouver, Peiresc produisit une lettre d'un M. Noël (Natalis), médecin, qui demeuroit en Afrique, par laquelle il assure qu'on trouve en Guinée de très-grands singes appelés barris, qui marchent sur deux pieds, qui ont plus de gravité et beaucoup plus d'intelligence que tous les autres singes. et qui sont très-ardens pour les femmes. Darcos, et ensuite Nieremberg et Dapper, disent à peu près les mêmes choses du barris. Battel l'appelle pongo, et assure «qu'il est, dans toutes ses proportions, semblable à l'homme; seulement qu'il est plus grand; grand, dit-il, comme un géant; qu'il a la face comme l'homme, les yeux enfoncés, de longs cheveux aux côtés de la tête, le visage nu et sans poil, aussi bien que les oreilles et les mains, le corps légérement velu; et qu'il ne differe de l'homme à l'extérieur que par les jambes, parce qu'il n'a que peu ou point de mollets; que cependant il marche toujours debout; qu'il dort sur les arbres, et se construit une hutte, un abri contre le soleil et la pluie; qu'il vit de fruit et ne mange point de chair; qu'il ne peut parler, quoiqu'il ait plus d'entendement que les autres animaux; que quand les nègres font du feu dans les bois, ces pongos viennent s'asseoir autour et se chauffer, mais qu'ils n'ont pas assez d'esprit pour entretenir le feu en y mettant du bois; qu'ils vont de compagnie, et tuent quelquefois des nè-

r. Voyez ce que nous avons dit de cette race d'hommes dans notre discours sur les variétés de l'espèce humaine.

gres dans les lieux écartés; qu'ils attaquent même l'éléphant, qu'ils le frappent à coups de bâton, et le chassent de leurs bois; qu'on ne peut prendre ces pongos vivans, parce qu'ils sont si forts que dix hommes ne suffiroient pas pour en dompter un seul; qu'on ne peut donc attraper que les petits tout jeunes; que la mère les porte marchant debout, et qu'ils se tiennent attachés à son corps avec les mains et les genoux; qu'il y a deux espèces de ces singes très-ressemblans à l'homme, le pongo, qui est aussi grand et plus gros qu'un homme, et l'enjocko, qui est beaucoup plus petit, etc. » C'est de ce passage très-précis que j'ai tiré les noms de pongo et de jocko. Battel dit encore que, lorsqu'un de ces animaux meurt, les autres couvrent son corps d'un amas de branches et de feuillages. Purchass ajoute, en forme de note, que, dans les conversations qu'il avoit eues avec Battel, il avoit appris de lui qu'un pongo lui enleva un petit nègre, qui passa un an entier dans la société de ces animaux; qu'à son retour ce petit nègre raconta qu'ils ne lui avoient fait aucun mal; que communément ils étoient de la hauteur de l'homme, mais qu'ils sont plus gros et qu'ils ont à peu près le double du volume d'un homme ordinaire. Jobson assure avoir vu, dans les endroits fréquentés par ces animaux, une sorte d'habitation composée de branches entrelacées, qui pouvoit servir du moins à les garantir de l'ardeur du soleil. «Les singes de Guinée, dit Bosman, que l'on appelle *smitten* en flamand, sont de couleur fauve, et deviennent extrêmement grands; j'en ai vu, ajoute-t-il, un de mes propres yeax qui avoit cinq pieds de haut..... Ces singes ont une assez vilaine figure, aussi bien que ceux d'une seconde espèce qui leur ressemblent en tout, si ce n'est que quatre de ceux-ci seroient à peine aussi gros qu'un de la première espèce.... On peut leur apprendre presque tont ce que l'on veut.... » Gauthier Schouten dit « que les singes appelés par les Indiens orangs-outangs sont presque de la même figure et de la même grandeur que les hommes, mais qu'ils ont le dos et les reins tout couverts de poil, sans en avoir néanmoins au devant du corps; que les femelles ont deux grosses mamelles; que tous ont le visage rude, le nez plat, même enfoncé, les oreilles comme les hommes; qu'ils sont robustes, agiles, hardis; qu'ils se mettent en défense contre les hommes armés; qu'ils sont passionnés pour les femmes; qu'il n'y a point de sûreté pour elles à passer dans les bois, où elles se trou-

Eve.

vent tout d'un coup attaquées et violées par ces singes. » Dampier, Froger, et d'autres voyageurs, assurent qu'ils enlèvent de petites filles de huit à dix ans, qu'ils les emportent au dessus des arbres, et qu'on a mille peines à les leur ôter. Nous pouvons ajouter à tous ces témoignages celui de M. de La Brosse, qui a écrit son voyage à la côte d'Angole, en 1738, et dont on nous a communiqué l'extrait. Ce voyageur assure « que les orangs-outangs, qu'il appelle quimpezés, tâchent de surprendre des négresses; qu'ils les gardent avec eux pour en jouir; qu'ils les nourrissent très-bien. J'ai connu, dit-il, à Lowango une négresse qui étoit restée trois ans avec ces animaux. Ils croissent de six à sept pieds de haut; ils sont d'une force sans égale; ils cabanent et se servent de bâtons pour se defendre; ils ont la face plate, le nez camus et épaté, les oreilles plates sans bourrelet, la peau un peu plus claire que celle d'un mulatre, un poil long et clairsemé dans plusieurs parties du corps, le ventre extrêmement tendu, les talons plats. et élevés d'un demi-pouce environ par derrière; ils marchent sur leurs deux pieds, et sur les quatre quand ils en ont la fantaisie. Nous en achetâmes deux jeunes, un mâle qui avoit quatorze lunes, et une femelle qui n'avoit que douze lunes d'âge, etc. »

Voilà ce que nous avons trouvé de plus précis et de plus certain au sujet du grand orang-outang ou pongo : et comme la grandeur est le seul caractère bien marque par lequel il diffère du jocko, je persiste à croire qu'ils sont de la même espèce; car il y a ici deux choses possibles : la première, que la jocko soit une variété constante, c'est-à-dire une race beaucoup plus petite que celle du in pongo. A la vérité, ils sont tous deux du même climat, ils vivent de la même façou, et devroient par conséquent se ressembler en tout, puisqu'ils subissent et recoivent également les mêmes altérations, les mêmes influences de la terre et du ciel. Mais n'avons-nous pas dans l'espèce humaine un exemple de variété semblable? Le Lapon et a le Finlandois, sous le même climat, différent la entre eux presque autant par la taille, et beaucoup plus pour les autres attributs, que 🥨 le jocko ou petit orang-outang ne diffère du grand. La seconde chose possible, c'est que le jocko on petit orang-outang que nous a avons vu vivant, celui de Tulpius, celui de n Tyson, et les autres qu'on a transportés en in Europe, n'étoient peut-être tous que des jeunes animaux qui n'avoient encore pris qu'une partie de leur accroissement, Celui

ue j'ai vu avoit près de deux pieds et demi e hauteur; le sieur Nonfoux, auquel il apartenoit, m'assura qu'il n'avoit que deux as. Il auroit donc pu parvenir à plus de inq pieds de hauteur s'il eût vécu, en ipposant son accroissement proportionnel celui de l'homme. L'orang-outang de Tyin étoit encore plus jeune; car il n'avoit n'environ deux pieds de hauteur, et ses nts n'étoient pas entièrement formées. elui de Tulpius étoit à peu pres de la graneur de celui que j'ai vu ; il en est de même e celui qui est gravé dans les Glanures de . Edwards. Il est donc, très-probable que s jeunes animaux auroient pris avec l'âge 1 accroissement considérable, et que s'ils ssent été en liberté dans leur climat, ils troient acquis la même hauteur, les mêmes mensions que les voyageurs donnent à leur and orang-outang. Ainsi nous ne considérons plus ces deux animaux comme difféns entre eux, mais comme ne faisant qu'une ule et même espèce, en attendant que des nnoissances plus précises détruisent ou nfirment cette opinion qui nous paroît

L'orang-outang que j'ai vu marchoit touurs debout sur ses deux pieds, même en rtant des choses lourdes; son air étoit asz triste, sa démarche grave, ses mouveens mesurés, son naturel doux et très-difrent de celui des autres singes; il n'avoit l'impatience du magot, ni la méchanceté babouin, ni l'extravagance des guenons. avoit été, dira-t-on, instruit et bien apis; mais les autres que je viens de citer que je lui compare avoient eu de même ur éducation. Le signe et la parole suffiient pour faire agir notre orang-outang; falloit le bâton pour le babouin, et le fouet our tous les autres, qui n'obéissent guère l'à la force des coups. J'ai vu cet animal ésenter sa main pour reconduire les gens ii venoient le visiter, se promener graveent avec eux et comme de compagnie; je i vu s'asseoir à table, déployer sa serviette, n essuyer les lèvres, se servir de la cuilet de la fourchette pour porter à sa uche, verser lui-même sa boisson dans un rre, le choquer lorsqu'il y étoit invité, ler prendre une tasse et une soucoupe, pporter sur la table, y mettre du sucre, verser du thé, le laisser refroidir pour le bire, et tout cela sans autre instigation ie les signes ou la parole de son maître, souvent de lui-même. Il ne faisoit du mal personne, s'approchoit même avec circonection, et se présentoit comme pour de-

mander des caresses. Il aimoit prodigieusement les bonbons : tout le monde lui en donnoit; et comme il avoit une toux fréquente et la poitrine attaquée, cette grande quantité de choses sucrées contribua sans doute à abréger sa vie. Il ne vécut à Paris qu'un été, et mourut l'hiver suivant à Londres. Il mangeoit presque de tout; seulement il préféroit les fruits mûrs et secs à tous les autres alimens. Il buvoit du vin, mais en petite quantité; il le laissoit volontiers pour du lait, du thé, ou d'autres liqueurs douces. Tulpius, qui a donné une bonne description avec la figure d'un de ces animaux qu'on avoit présenté vivant à Frédéric-Henri, prince d'Orange, en raconte les mêmes choses à peu près que celles que nous avons vues nous-mêmes, et que nous venons de rapporter. Mais si l'on veut reconnoître ce qui appartient en propre à cet animal, et le distinguer de ce qu'il avoit reçu de son maître ; si l'on veut séparer sa nature de son éducation, qui en effet lui étoit étrangère, puisqu'au lieu de la tenir de ses père et mere, il l'avoit reçue des hommes, il faut comparer ces faits dont nous avons été témoins avec ceux que nous ont donnés les voyageurs qui ont vu ces animaux dans leur état de nature, en liberté, et en captivité. M. de La Brosse, qui avoit acheté d'un nègre deux petits orangs-outangs qui n'avoient qu'un an d'âge, ne dit pas si le nègre les avoit éduqués; il paroît assurer, au contraire, que c'étoit d'eux mêmes qu'ils faisoient une grande partie des choses que nous avons rapportées ci-dessus. « Ces animaux, dit-il, ont l'instinct de s'asseoir à table comme les hommes; ils mangent de tout sans distinction; ils se servent du couteau, de la cuiller, et de la fourchette, pour couper et prendre ce qu'on leur sert sur l'assiette : ils boivent du vin et d'autres liqueurs. Nous les portâmes à bord : quand ils étoient à table, ils se faisoient entendre des mousses lorsqu'ils avoient besoin de quelque chose; et quelquefois, quand ces enfans refusoient de leur donner ce qu'ils demandoient, ils se mettoient en colère, leur saisissoient les bras, les mordoient, et les abattoient sous eux... Le mâle fut malade en rade : il se faisoit soigner comme une personne; il fut même saigné deux fois au bras droit : toutes les fois qu'il se trouva depuis incommodé , il montroit son bras pour qu'on le saignât, comme s'il eût su que cela lui avoit fait du bien. »

Henri Grosse dit « qu'il se trouve de ces animaux vers le nord de Coromandel, dans

les forêts du domaine du raïa de Carnate; qu'on en fit présent de deux, l'un mâle, l'autre femelle, à M. Horne, gouverneur de Bombay; qu'ils avoient à peine deux pieds de haut, mais la forme entièrement humaine; qu'ils marchoient sur leurs deux pieds, et qu'ils étoient d'un blanc pâle, sans autres cheveux ni poils qu'aux endroits où nous en avons communément; que leurs actions étoient très-semblables pour la plupart aux actions humaines, et que leur mélancolie faisoit voir qu'ils sentoient fort bien leur captivité; qu'ils faisoient leur lit avec soin dans la cage dans laquelle on les avoit envoyés sur le vaisseau; que, quand on les regardoit, ils cachoient avec leurs mains les parties que la modestie empêche de montrer. La femelle, ajoute-t-il, mourut de maladie sur le vaisseau; et le mâle, donnant toutes sortes de signes de douleur, prit tellement à cœur la mort de sa compagne, qu'il refusa de manger, et ne lui survécut pas

plus de deux jours. »

François Pyrard rapporte « qu'il se trouve dans la province de Sierra-Leona une espèce d'animaux appelée barris, qui sont gros et membrus, lesquels ont une telle industrie, que, si on les nourrit et instruit de jeunesse, ils servent comme une personne; qu'ils marchent d'ordinaire sur les deux pattes de derrière seulement; qu'ils pilent ce qu'on leur donne à piler dans des mortiers; qu'ils vont querir de l'eau à la rivière dans de petites cruches qu'ils portent toutes pleines sur leur tête; mais qu'arrivant à la porte de la maison, si on ne leur prend bientôt leurs cruches, ils les laissent tomber; et voyant la cruche versée et rompue, ils se mettent à crier et à pleurer. » Le P. du Jaric, cité par Nieremberg, dit la même chose, et presque dans les mêmes termes. Le témoignage de Schouten s'accorde avec celui de Pyrard au sujet de l'éducation de ces animaux. « On en prend, dit-il, avec des lacs; on les apprivoise; on leur apprend à marcher sur les pieds de derrière, et à se servir des pieds de devant, qui sont à peu près comme des mains, pour faire certains ouvrages, et même ceux du ménage, comme rincer des verres, donner à boire, tourner la broche, etc. » «J'ai vu à Java, dit Le Guat, un singe fort extraordinaire : c'étoit une femelle; elle étoit de grande taille, et marchoit souvent fort droit sur ses pieds de derrière; alors elle cachoit d'une de ses mains l'endroit de son corps qui distinguoit son sexe; elle avoit le visage sans autre poil que celui des sourcils, et elle ressembloit

as ez en général à ces faces grotesques c femmes hottentotes que j'ai vues au Ca elle faisoit tous les jours proprement son s'y couchoit la tête sur un oreiller, et couvroit d'une couverture.... Quand e avoit mal à la tête, elle se serroit d'un me choir, et c'étoit un plaisir de la voir ai coiffée dans son lit. Je pourrois en racon diverses autres petites choses qui paroisse extrêmement singulières; mais j'àvoue q je ne pouvois pas admirer cela autant o le faisoit la multitude, parce que, n'igz rant pas le dessein qu'on avoit de porcet animal en Europe pour le faire voi j'avois beaucoup de penchant à suppoqu'on l'avoit dressé à la plupart des sins ries que le peuple regardoit comme lui éta naturelles : à la vérité, c'étoit une suppotion. Il mourut à la hauteur du cap Bonne-Espérance dans un vaisseau sur leg j'étois. Il est certain que la figure de singe ressembloit beaucoup à celle l'homme, etc. » Gemelli Carreri dit en avi vu un qui se plaignoit comme un enfan qui marchoit sur les deux pieds de derriè en portant sa natte sous son bras pour coucher et dormir. « Ces singes, ajoute-tparoissent avoir plus d'esprit que les ho mes, à certains égards : car, quands ils trouvent plus de fruits sur les montagne ils vont au bord de la mer, où ils attrape des crabes, des huîtres, et autres cho semblables. Il y a une espèce d'huîtres qui appelle taclovo, qui pesent plusieurs livi et qui sont souvent ouvertes sur le rivas or le singe craignant que, quand il veut manger, elles ne lui attrapent la patte er refermant, il jette une pierre dans la coqui qui l'empêche de se fermer, et ensuite mange l'huître sans crainte. »

« Sur les côtes de la rivière de Gamb dit Froger, les singes y sont plus gros plus méchans qu'en aucun endroit de l'Al que; les nègres les craignent, et ils peuvent aller seuls dans la campagne se courir risque d'être attaqués par ces a maux, qui leur présentent un bâton et obligent à se battre... Souvent on le vus porter sur les arbres des enfans de ser huit ans qu'on avoit une peine incroyable leur ôter. La plupart des nègres croient et c'est une nation étrangere qui est vei s'établir dans leur pays, et que s'ils ne plent pas, c'est qu'ils craignent qu'on ne

oblige à travailler. »

« On se passeroit bien, dit un autre vo geur, de voir à Macaçar un aussi gra nombre de singes, car leur rencontre uvent funeste; il faut toujours être bien mé pour s'en défendre... Ils n'ont point queue; ils se tiennent toujours droits de mme des hommes, et ne vont jamais que

les deux pieds de derrière.» Voilà, du moins à très-peu près, tout ce e les voyageurs les moins crédules et les is véridiques nous disent de cet animal; cru devoir rapporter leurs passages en ier, parce que tout peut paroître imporint dans l'histoire d'une bète si ressemponte à l'homme; et, pour qu'on puisse noncer avec encore plus de connoissance sa nature, nous allons exposer aussi tes les différences qui éloignent cette ese de l'espèce humaine, et toutes les conmités qui l'en approchent. Il diffère de pnume à l'extérieur par le nez qui n'est proéminent, par le front qui est trop et ert, par le menton qui n'est pas relevé à pase; il a les oreilles proportionnellement grandes, les yeux trop voisins l'un de fattre; l'intervalle entre le nez et la bouche aussi trop étendu : ce sont là les seules rerences de la face de l'orang-outang avec risage de l'homme. Le corps et les memhas différent en ce que les cuisses sont revement trop courtes, les bras trop longs, pouces trop petits, la paume des mains p longue et trop serrée, les pieds plutôt che's comme des mains que comme des pieds nains : les parties de la génération du e ne sont différentes de celles de l'homme en ce qu'il n'y a point de frein au prée; les parties de la femelle sont à l'exeur fort semblables à celles de la femme. l'intérieur, cette espèce differe de l'es-suite humaine par le nombre des côtes; mme n'en a que douze, l'orang-outang mba treize: il a aussi les vertebres du cou s courtes, les os du bassin plus serrés, hanches plus plates, les orbites des yeux s enfoncées; il n'y a point d'apophyse neuse à la première vertebre du cou; les es sout plus ronds que ceux de l'homme, el les uretères ont une forme différente, bisi bien que la vessie et la vésicule du qui sont plus étroites et plus longues dans l'homme; toutes les autres parties corps, de la tête, et des membres, tant rieures qu'intérieures, sont si parfaiteat semblables à celles de l'homme, qu'on peut les comparer sans admiration, et pareille et d'une organisation qui est abment la même, il n'en résulte pas les mes effets. Par exemple, la langue et ls les organes de la voix sont les mêmes

que dans l'homme; et cependant l'orangoutang ne parle pas; le cerveau est absolument de la même forme et de la même proportion, et il ne pense pas : y a-t-il une preuve plus évidente que la matière seule, quoique parfaitement organisée, ne peut produire ni la pensée ni la parole qui en est le signe, à moins qu'elle ne soit animée par un principe supérieur? L'homme et l'orang-outang sont les seuls qui aient des fesses et des mollets, et qui par conséquent soient faits pour marcher debout; les seuls qui aient la poitrine large, les épaules aplaties, et les vertèbres conformées l'un comme l'autre; les seuls dont le cerveau, le cœur, les poumons, le foie, la rate, le pancréas, l'estomac, les boyaux, soient absolument pareils; les seuls qui aient l'appendice vermiculaire au cœcum. Enfin l'orang-outang ressemble plus à l'homme qu'à aucun des animaux, plus même qu'aux babouins et aux guenons, non seulement par toutes les parties que je viens d'indiquer, mais encore par la largeur du visage, la forme du crâne, des mâchoires, des dents, des autres os de la tête et de la face, par la grosseur des doigts et du pouce, par la figure des ongles, par le nombre des vertèbres lombaires et sacrées, par celui des os du coccyx; et enfin par la confirmité dans les articulations, dans la grandeur et la figure de la rotule, dans celle du sternum, etc.; en sorte qu'en comparant cet animal avec ceux qui lui ressemblent le plus, comme avec le magot, le babouin, ou la guenon, il se trouve encore avoir plus de conformité avec l'homme qu'avec ces animaux, dont les espèces cependant paroissent être si voisines de la sienne, qu'on les a toutes désignées par le même nom de singes : ainsi les Indiens sont excusables de l'avoir associé à l'espèce humaine par le nom d'orang-outang, homme sauvage, puisqu'il ressemble à l'homme par le corps plus qu'il ne ressemble aux autres singes ou à aucun autre animal. Comme quelques-uns des faits que nous venons d'exposer pourroient paroître suspects à ceux qui n'auroient pas vu cet animal, nous avons cru devoir les appuyer de l'autorité de deux célèbres anatomistes, Tyson ret Cowper, qui l'ont ensem-

r. L'orang-outang ressemble plus à l'homme qu'aux singes ou aux guenons: 1° en ce qu'il a les pois des épaules dirigés en bas et ceux des bras dirigés en haut; 2° par la face, qui est plus semblable à celle de l'homme, étant plus large et plus aplatic que celle des singes; 3° par la figure de l'oreille, qui ressemble plus à celle de l'homme, à l'exception que la partie cartilagineuse est minec comme dans les singes; 4° par les doigts, qui sont

ble disséqué avec une exactitude scrupuleuse, et qui nous ont donné les résultats des comparaisons qu'ils ont faites de toutes les par-

proportionnellement plus gros que ceux des singes; en ce qu'il est à tous égards fait pour marcher debout, au lieu que les singes et les guenons ne sont pas conformés à cette fin ; 6° en ce qu'il a des fesses plus grosses que tous les autres singes; 7° en ce qu'il a des mollets aux jambes; 8° en ce que sa poirrine et ses épaules sont plus larges que celles des singes; 9° son talon plus long; 10° en ce qu'il a la membrane adipeuse placée, comme l'homme, sous la peau; 11° le péritoine entier, et non percé ou allongé, comme il l'est dans les singes; 12° les intestins plus longs que dans les singes; 13° le canal des intestins de différent diamètre, comme dans l'homme, et non pas égal ou à peu près égal, comme il l'est dans les singes; 14° en ce que le cœum a l'appendice vermiculaire comme dans l'homme, tandis que cette appendice vermiculaire manque dans tous les autres singes, et aussi en ce que le commencement du colon n'est pas si pro-longé qu'il l'est dans les singes; 15° en ce que les insertions du conduit biliaire et du conduit pancréatique n'ont qu'un seul orifice commun dans l'homme et l'orang-outang, au lieu que ccs inser-tions sont à deux pouces de distance dans les guenons; 16° en ce que le colon est plus long que dans les singes; 17° en ce que le foie n'est pas divisé en lobes, comme dans les singes, mais entier et d'une seule pièce, comme dans l'homme; 18° en ce que les vaisseaux biliaires sont les mêmes que dans l'homme; 19° la rate la même; 20° le pancréas le même; 21° le nombre des lobes du poumon le même; 22° le péricarde attaché au diaphragme comme dans l'hoinme, et non pas comme il l'est dans les singes ou guenons; 23° le cône du cœur plus émoussé que dans les singes; 24° en ce qu'il n'a point d'abajoues ou poches au bas des joues, comme les autres singes et guenons; 25° en ce qu'il a le cerveau beaucoup plus grand que ne l'ont les singes, et, dans toutes ses parties, exactement conformé comme le cerveau de l'homme; 26° le crane plus arrondi et du double plus grand que dans les guenons; 27° toutes les sutures du crâne semblables à celles de l'homme ; les os appelés ossa triquetra wormiana se trouvent dans la suture lambdoide, ce qui n'est pas dans les autres singes ou guenons; 28° il a l'os cribriforme et le cristagalli, ce que les guenons n'ont pas; 29° la selle (sella equina) comme dans l'homme, au lieu que dans les singes et guenons cette partie est plus élevée et plus proéminente; 30° le processus pterpgoides comme dans l'honme; cette partie manque aux singes et guenons; 31° les os des tempes et les os appelés ossa bregmatis comme dans l'homme; ces os sont d'une forme différente dans les singes et guenons; 32° l'os zygomatique petit, au lieu que dans les singes et guenons cet os est grand; 33° les dents sont plus semblables à celles de l'homme qu'à celles des autres singes, surtout les canines et les molaires ; 34° les apophyses transverses des vertèbres du cou et les sixième et septième vertèbres ressem-blent plus à celles de l'homme qu'à celles des singes et des guenons; 35° les vertèbres du cou ne sont pas percées comme dans les singes pour laisser passer les nerfs, elles sont pleines et sans trou dans l'orang-outang comme dans l'homme; 36° les vertèbres du dos et leurs apophyses sont comme dans l'homme ; et dans les vertèbres du bas il n'y a que deux apophyses inférieures, au lieu qu'il y en a

ties de son corps avec celui de l'hom J'ai cru devoir traduire de l'anglois et ] senter ici cet article de leurs ouvrages,

quatre dans les singes ; 37° il n'y a que cinq tèbres lombaires comme dans l'homme, au lieu dans les guenons il y en a six ou sept; 38° apophyses épineuses des vertèbres lombaires droites comme dans l'homme; 39° l'os sacrum composé de cinq vertèbres comme dans l'hom au lieu que dans les singes et guenons il n'est c pose que de trois ; 40° le coccyx n'a que quatre comme dans l'homme, et ces os ne sont pas tro au lieu que dans les singes et guenons le con est composé d'un plus grand nombre d'os, et os sont troués; 41° dans l'orang-outang il n que sept vraies côtes (costæ veræ), et les extrén des fausses côtes (nothæ) sont cartilagineuses, e côtes sont articulées au corps des vertèbres; ( les singes et guenons il y a huit vraies côtes, e extrémités des fausses côtes sont osseuses, et articulation se trouve placée dans l'interstice e les vertèbres; 42° l'os du sternum dans l'or; outaug est large comme dans l'homme, et non étroit comme dans les guenons; 43° les os quatre doigts sont plus gros qu'ils ne le sont « les singes ; 44° l'os de la cuisse, soit dans son ; culation, soit à tous autres égards, est semble à celui de l'homme ; 45° la rotule est ronde et pas longue, simple et non pas double, comme l'est dans les singes; 46° le talon, le tarse i métatarse de l'orang-outang sont comme ceux l'homme; 47° le doigt du milieu dans le pied 1 pas si long qu'il l'est dans les singes; 48° muscles obliquus inferior capitis, pyriformis et bil femoris, sont semblables dans l'orang-outant dans l'homme, tandis qu'ils sont différens dans

singes et guenons, etc.
L'orang-outang diffère de l'homme plus que singes ou guenons: 1° en ce que le pouce est petit à proportion que celui de l'homme, quo cependant il soit plus gros que celui des au singes; 2° en ce que la paume de la main est t longue et plus étroite que dans l'homme ; 3° il fère de l'homme et approche des singes par la gueur des doigts des pieds; 4° il diffère de l'hor en ce qu'il a le gros doigt des pieds éloigné à près comme un pouce, étant plutôt quadrums comme les autres singes, que quadrupède; 5 ce qu'il a les cuisses plus courtes que l'hom 6° les bras plus longs; 7° en ce qu'il n'a pas bourses pendantes; 8° l'épiploon plus ample dans l'homme; 9° la vésicule du fiel longue et étroite; 10° les reins plus ronds que dans l'horr et les uretères différens; 11° la vessie plus long 13° en ce qu'il n'a point de frein au prépi 13° les os de l'orbite de l'œil trop enfoncés; 14 ce qu'il n'a pas les deux cavités au dessus d selle du Turc (sella turcica) comme dans l'hom 15° en ce que les processus mastoides et style sont très-petits et presque nuls; 16° en ce qu'il os du nez plats; 17° il diffère de l'homme e que les vertèbres du cou sont courtes comme c les singes, plates devant et non pas rondes, et leurs apophyses épineuses ne sont pas fourcl comme dans l'homme; 18° en ce qu'il n'y a p d'apophyse épineuse dans la première vertèbre cou; 19° il diffère de l'homme en ce qu'il a tr côtes de chaque côté, et que l'homme n'en a douze; 20° en ce que les os des îles sont parsa ment semblables à ceux des singes, étant ] longs, plus étroits, et moins concaves que d

ue tout le monde puisse mieux juger de ressemblance presque entière de cet anial avec l'homme. J'obscryerai seulement, our une plus grande intelligence de cette pte, que les Anglois ne sont pas réduits, mme nous, à un seul nom pour désigner s singes; ils ont, comme les Grecs, deux oms différens, l'un pour les singes sans ieue, qu'ils appellent ape, et l'autre pour s singes à queue, qu'ils appellent monkey. ai toujours traduit le mot monkey par cei de guenon, et le mot ape par celui de ige; et ces singes que Tyson désigne par mot ape ne peuvent être que ceux que ous avons appelés le pithèque et le magot; il y a même toute apparence que c'est magot seul qu'on doit rapporter le nom e ou singe de la comparaison de Tyson. dois observer aussi que cet auteur donne elques caractères de ressemblance et de fférence qui ne sont pas assez fondés : j'ai u devoir faire sur cela quelques remares. On trouvera peut-être que ce détail est ig; mais il me semble qu'on ne peut pas aminer de trop près un être qui, sous la me d'un homme, n'est cependant qu'un

r° Tyson donne comme un caractère parulier à l'homme et à l'orang-outang, d'air le poil des épaules dirigé en bas, et ui des bras dirigé en haut. Il est vrai e la plupart des quadrupèdes out le poil toutes les parties du corps dirigé en bas en arrière; mais cela n'est pas sans exption. Le paresseux et le fourmilier ont le il des parties antérieures du corps dirigé arrière, et celui de la croupe et des reins igé en avant : ainsi ce caractère n'est pas

omme; 21° il diffère de l'homme en ce que les scles suivans se trouvent dans le corps humain manquent dans celui de l'orang outang, savoir, ipitales, frontales, dilatatores alarum nasi seu vatores labii superioris, interspinales colli, glutæi umi, extensor digitorum pedis brevis et transversalis lis; 22° les muscles qui ne paroissent pas se uver dans l'orang-outang, et qui se trouvent elquefois dans l'homme, sont ceux qu'on appelle amidales, caro musculosa quadrata, le long tenscles attollens et retrahens auriculam; 23° les scles élévateurs des clavicules sont dans l'orangang comme dans les singes, et non pas comme is l'homme; 24° les muscles par lesquels l'orangang ressemble aux singes et diffère de l'homme, t les suivans: longus colli, pectoralis, latissimus si, glutæus maximus et medius, psoas magnus et iliacus internus et gasteronamius internus; il diffère encore de l'homme par la forme des seles deltoides, pronator radii teres et extensor pols brevis. (Anatomie de l'orang-outang, par Tyson; indres, 1699, in-4°.)

d'un grand poids dans la comparaison de cet animal à l'homme.

2º J'ai aussi retranché dans ma traduction les quatre premières différences, qui, comme celles-ci, sont trop légeres ou mal fondées. La première, c'est la différence de la taillé: ce caractère est très incertain et tout-à-fait gratuit, puisque l'auteur dit lui-même que son animal étoit fort jeune : les seconde, troisième, et quatrième ne roulent que sur la forme du nez, la quantité du poil, et sur d'autres rapports aussi petits. Il en est de même de plusieurs autres que j'ai retranchées; par exemple, du vingt-unième caractère tiré du nombre des dents : il est certain que cet animal et l'homme ont le même nombre de dents, et que s'il n'en avoit que vingthuit, comme le dit l'auteur, c'est qu'il étoit fort jeune, et l'on sait que l'homme dans sa jeunesse n'en a pas davantage.

3° Le onzième caractère des différences de l'auteur est aussi très-équivoque : les enfans ont les bourses fort relevées : cet animal étant fort jeune ne devoit pas les avoir prendentes

4º Le quarante-huitième caractère des ressemblances, et les trente, trente-unième, trente-deuxième, trente-troisième, et trente-quatrième caractères des différences, ne désignant que la présence ou la figure de certains muscles qui, dans l'espèce humaine, varient pour la plupart d'un individu à l'autre, ne doivent pas être considérés comme des caractères essentiels.

5º Toutes les ressemblances et différences tirées de parties trop petites, telles que les apophyses des vertèbres, ou prises de la position de certaines parties, de leur grandeur, de leur grosseur, ne doivent aussi être considèrées que comme des caractères accessoires, en sorte que tout le détail de cette table de Tyson peut se réduire aux différences et aux ressemblances essentielles que nous avons indiquées.

6° Je crois devoir insister sur quelques caractères plus généraux, dont les uns ont été omis par Tyson, et les autres mal indiqués. 1° L'orang-outang est le seul de tous les singes qui n'ait point d'abajoues, c'est-àdire de poches au bas des joues; toutes les guenons, tous les babouins, et même le magot et le gibbon, ont ces poches, où ils peuvent garder leurs alimens avant de les avaler: l'orang-outang seul a cette partie du dedans de la bouche faite comme l'homme. 2° Le gibbon, le magot, tous les babouins et toutes les guenons, à l'exception du douc, ont les fesses plates et des callosités sur ces

parties : l'orang-outang est encore le seul qui ait les fesses renflées et sans callosités. Le douc les a aussi sans callosités; mais elles sont plates et velues, en sorte qu'à cet égard le douc fait la nuance entre l'orangoutang et les guenons, comme le gibbon et le magot font cette même nuance à l'égard des abajoues, et le magot seul à l'égard des dents canines et de l'allongement du museau. 3º L'orang-outang est le seul qui ait des mollets ou gras de jambes et des fesses charnues : ce caractère indique qu'il est de tous le mieux conformé pour marcher debont; seulement, comme les doigts de ses pieds sont fort longs, et que son talon pose plus difficilement à terre que celui de l'homme, il court plus facilement qu'il ne marche, et il auroit besoin de talons artificiels plus élevés que ceux de nos souliers, si l'on vouloit le faire marcher aisément et long-temps. 4° Quoique l'orang-outang ait treize côtes, et que l'homme n'en ait que douze, cette différence ne l'approche pas plus des babouins ou des guenons qu'elle ne l'éloigne de l'homme, parce que le nombre des côtes varie dans la plupart de ces espèces, et que les uns de ces animaux en ont douze, d'autres onze, et d'autres dix, etc.; en sorte que les seules différences essentielles entre le corps de cet animal et celui de l'homme se réduisent à deux, savoir, la conformation des os du bassin et la conformation des pieds; ce sont là les seules parties considérables par lesquelles l'orang-outang ressemble plus aux autres singes qu'il ne ressemble à l'homme.

D'après cet exposé, que j'ai fait avec toute l'exactitude dont je suis capable, on voit ce que l'on doit penser de cet animal. S'il y avoit un degré par lequel on pût descendre de la nature humaine à celle des animaux, si l'essence de cette nature consistoit en entier dans la forme du corps et dépendoit de son organisation, ce singe se trouveroit plus près de l'homme que d'aucun animal : assis au second rang des êtres, s'il ne pouvoit commander en premier, il feroit au moins sentir aux autres sa supériorité, et s'efforceroit de ne pas obéir. Si l'imitation qui semble copier de si près la pensée en étoit le vrai signe ou l'un des résuitats, ce singe se trouveroit encore à une plus grande distance des animaux et plus voisin de l'homme; mais, comme nous l'avons dit, l'intervalle qui l'en sépare réellement n'en est pas moins immense, et la ressemblance de la forme, la conformité de l'organisation, les mouvemens d'imitation qui paroissent résulter de ces similitude ni ne le rapprochent de la nature de l'homn ni même ne l'élèvent au dessus de celle c animaux.

#### Caractères distinctifs de cette espèce.

L'orang-outang n'a point d'abajoues, c'é à-dire point de poches au dedans des jou point de queue, point de callosités sur fesses; il les a renflées et charnues : i toutes les dents, et même les canines, se blables à celles de l'homme : il a la fa plate, nue, et basanée; les oreilles, mains, les pieds, la poitrine, le vent aussi nus : il a des poils sur la tête qui d cendent en forme de cheveux des deux tés des tempes, du poil sur le dos et sur lombes, mais en petite quantité; il a ci ou six pieds de hauteur, et marche toujoi droit sur ses deux pieds. Nous n'avons été à portée de vérifier si les femelles si sujettes, comme les femmes, à l'écouleme périodique; mais nous le présumons, par analogie, nous ne pouvons guere

\* Nous avons dit que les orangs-outar pouvoient former deux espèces. Ce mot dien, qui signifie homme sauvage, est effet un nom générique, et nous avons connu qu'il existe réellement et au modeux espèces bien distinctes de ces auiman la première, à laquelle, d'après Batt nous avons donné le nom de pongo, et a est bien plus grande que la seconde espè que nous avons nommée jocko, d'après même voyageur. Comme il y a plus de vi ans que j'ai écrit l'histoire de ces singes n'étois pas aussi bien informé que je le s aujourd'hui, et j'étois alors dans le doute les deux espèces dont je viens de par étoient réellement différentes l'une de l'au par des caractères autres que la grande Le singe que j'avois vu vivant, et auq j'avois cru devoir donner le nom de joci parce qu'il n'avoit que deux pieds et de de hauteur, étoit un jeune pongo, qui i voit que deux ans d'âge, et seroit parve à la hanteur de plus de cinq pieds; et com ce très-jeune singe présentoit tous les car tères attribués par les voyageurs au gra orang-outang ou pongo, j'avois cru pouv ne le regarder que comme une variété; qui me faisoit croire qu'il se pouvoit q n'y eût qu'une seule espèce d'orang-outar mais, ayant reçu depuis des grandes Inc un orang-outang bien différent du pons et auquel nous avons reconnu tous les car

tères que les voyageurs donnent au jocko, nous pouvons assurer que ces deux dénoninations de pongo et jccko appartiennent à deux espèces réellement différentes, et qui, ndépendamment de la grandeur, ont encore

les caractères qui les distinguent.

Les principaux caractères qui distinguent ces deux especes sont la grandeur, la difféence de la couleur et de la quantité du oil, et le défaut d'ongle au gros orteil des ieds ou mains postérieures, qui toujours nanque au jocko, et qui se trouve toujours laus l'espèce du pongo. Il en est de même le leurs habitudes naturelles : le pongo narche presque toujours debout sur ses deux sieds de derrière, au lieu que le jocko ne rend cette attitude que rarement, et surout lorsqu'il veut monter sur les arbres. linsi tout ce que j'ai dit de l'orang-outang ue j'ai vu vivant, et que je croyois être un ocko, doit au contraire s'attribuer au pongo, t s'accorde en effet avec tout ce que les oyageurs les plus récents ont observé sur s habitudes naturelles de ce grand orangutang. Je dois même observer que la figure e ce jeune pongo avoit été faite d'après ature vivante, mais que le dessinateur l'aoit chargée dans quelques parties; et c'est robablement cette différence entre cette gure et celle qu'a donnée Bontius, qui a u faire penser qu'elles ne représentoient as le même animal. Cependant il est cerain que la figure de Bontius est celle du rand orang-outang on pongo adulte, et celle ue j'ai donnée représente le même orangutang ou pongo jeune : d'ailleurs la figure onnée par Bontius est peut-être un peu rop ressemblante à l'espèce humaine. Tulius a donné du pongo une figure encore lus imparfaite. C'est encore ce même aninal que Bosman a nommé smitten, que plucurs voyageurs ont nommé barris, d'aures drill, et quelques autres quimpezé; sur uoi cependant nous devons observer que plupart de ces derniers noms ont été apliques indifféremment au grand et au petit rang-outang. C'est à ce grand orang-outang u'on doit rapporter les combats contre les egres, l'enlèvement et le viol des négresses, t les autres actes de force et de violence ités par les voyageurs.

Mais nous devons ajouter à tout ce que ous en avons dit les observations des nauralistes et des voyageurs qui ont été puliées, ou qui nous sont parvenues en difféens temps, sur ce qui regarde ce pongo ou rand orang-outang. M. le chevalier d'Obonville a bien voulu nous communiquer ce

qu'il avoit observé sur cet animal, qu'il a vu et décrit avec autant de sagacité que d'exactitude.

« C'est, dit-il, de l'orang-outang qui a cinq pieds de haut qu'il est ici question. Cet animal ne paroît maintenant exister que dans quelques parties de l'Afrique et des grandes îles à l'est de l'Inde. D'après diverses informations, je crois pouvoir dire que l'on n'en voit plus dans la presqu'île en deçà du Gange, et que même il est devenu tresrare dans les contrées où il propage encore. Auroit-il été détruit par les bêtes féroces, ou seroit-il confondu avec d'autres?

« Un de ces individus, que j'ai eu occasion de voir deux mois après qu'il fut pris, avoit quatre pieds huit ou dix pouces de haut, Une teinte jaunâtre paroissoit dominer dans ses yeux, qui étoient du reste petits et noirs: quoique ayant quelque chose de hagard, ils annonçoient plutôt l'inquiétude, l'embarras, et le chagrin, que la férocité. Sa bouche étoit fort grande, les os du nez très-peu proéminens, et ceux des joues fort saillans.... Son visage avoit des rides; le fond de sa carnation étoit d'un blanc bis ou basané; sa chevelure, longue de quelques pouces, étoit brunâtre, ainsi que le poil du reste du corps, qui étoit plus épais sur le dos que sur le ventre; sa barbe étoit peu fournie, sa poitrine large, les fesses médiocrement charnues, les cuisses couvertes, les jambes arquées; les pouces de ses pieds, quoique un peu moins écartés des autres doigts que ceux des autres singes, l'étoient cependant assez pour devoir lui procurer beaucoup de facilité, soit pour grimper ou saisir...

"Je n'ai vu ce satyre qu'accroupi ou debout; mais, quoique marchant habituellement droit, il s'aidoit, me dit-on, dans l'état de liberté, des mains ainsi que des pieds, lorsqu'il étoit question de courir ou de franchir un fossé; peut-être même est-ce l'exercice de cette faculté qui contribue à entretenir dans l'espèce la longueur un peu excessive des bras, car l'extrémité des doigts de ses mains approchoit de ses genoux. Ses parties génitales étoient assez bien proportionnées; sa verge, en état d'inertie, étoit longue d'environ six pouces, et paroissoit ètre celle d'un homme circoncis.

« Je n'ai point vu de femelles; mais en dit qu'elles ont les mamelles un peu aplaties. Leurs parties sexuelles, conformées comme celles des femmes, sont aussi sujettes à un flux menstruel périodique. Le temps de la gestation est présumé être d'environ sept mois.... Elles ne propagent point dans

l'état de servitude.....

"Le mâle dont je viens de parler poussoit quelquefois une espèce de soupir élevé et prolongé, ou bien il faisoit entendre un cri sourd; mais c'étoit lorsqu'on l'inquiétoit ou qu'on le maltraitoit; ainsi ces modulations de voix n'expriment que l'impatience, l'ennui, ou la douleur.

« Suivant les Indiens, ces animaux errent dans les bois et sur les montagnes de difficile accès, et y vivent en petites sociétés.

« Les orangs-outangs sont extrêmement sauvages; mais il paroît qu'ils sont peu méchans, et qu'ils parviennent assez promptement à entendre ce qu'on leur commandé.... Leur caractère ne peut se plier à la servitude; ils y conservent toujours un fonds d'ennui et de mélancolie profonde, qui, dégénérant en une espèce de consomption ou de marasme, doit bientôt terminer leurs jours. Les gens du pays ont fait cette remarque, et elle me fut confirmée par l'ensemble de ce que je crus entrevoir dans les regards et le maintien de l'individu dont il a été question. »

M. le professeur Allamand, dont j'ai eu si souvent occasion de faire l'éloge, a ajouté d'excellentes réflexions et de nouveaux faits à ce que j'ai dit des orangs-outangs.

« L'histoire des singes étoit très-embrouillée, dit ce savant et judicieux naturaliste, avant que M. de Buffon entreprit de l'éclaircir; nous ne saurions trop admirer l'ordre qu'il y a apporté, et la précision avec laquelle il a déterminé les différentes espèces de ces animaux, qu'il étoit impossible de distinguer par les caractères qu'en avoient donnés les nomenclateurs. Son histoire des orangsoutangs est un chef-d'œuvre qui ne pouvoit sortir que d'une plume telle que la sienne; mais, quoiqu'il y ait rassemblé tout ce qui a été dit par d'antres sur ces animaux singuliers, en y ajoutant ses propres observations qui sont bien plus sûres, et quoiqu'il y ait décrit un plus grand nombre de singes qu'aucun anteur n'en a décrit jusqu'à présent, il ne faut pas croire cependant qu'il ait épuisé la matière : la race des singes contient une si grande variété d'espèces, qu'il est bien difficile, pour ne pas dire impossible, de les connoître toutes; on en apporte très-souvent en Hollande plusieurs, que M. de Buffon, ni aucun naturaliste, n'a jamais vus. Un de mes amis, revenu d'Amérique, où il a séjourné pendant quelques années, et qui y a porté les yeux d'un observateur judicieux, m'a dit qu'il y avoit

vu plus de quatre-vingts espèces différente de sapajous et de sagouins; M. de Buffon n'en a décrit que onze. Il s'écoulera don encore bien du temps avant qu'on puiss parvenir à connoître tous ces animaux; є même il est très-douteux qu'on en puiss jamais venir à bout, vu l'éloignement et l nature des lieux où ils habitent.

« Il y a quelques années qu'on apport chez moi la tête et un pied d'un animal sin gulier : cette tête ressembloit tout-à-fait celle d'un homme, excepté qu'elle étoit u peu moins haute; elle étoit bien garnie d longs cheveux noirs; la face étoit couvert partout de poils courts : il n'y avoit pa moyen de douter que ce ne fût la tête d'u animal, mais qui, par cette partie, ne di féroit presque point de l'homme; et M. A binus, ce grand anatomiste, à qui je la f voir, fut de mon avis. Si l'on doit juger, pa cette tête, de la taille de l'animal auqui elle avoit appartenu, il devoit pour le moir avoir égalé celle d'un homme de cinq pied Le pied qu'on montroit avec cette tête, qu'on assuroit être du même animal, éto plus long que celui d'un grand homme.

« M. de Buffon soupçonne qu'il y a u peu d'exagération dans le récit de Bontiu et un peu de préjugé dans ce qu'il racont des marques d'intelligence et de pudeur d sa femelle orang-outang : cependant ce qu' en dit est confirmé par ceux qui ont vu ce animaux aux Indes; au moins j'ai entend la même chose de plusieures personnes qu avoient été à Batavia, et qui sûrement igne roient ce qu'en a écrit Bontins. Pour savo à quoi m'en tenir là dessus, je me suis adres à M. Relian, qui demeure dans cette vil de Batavia, où il pratique la chirurgie ave beaucoup de succès : connoissant son goi pour l'histoire naturelle, et son amitié pou moi, je lui avois écrit pour le prier de m'e voyer un orang-outang, afin d'en orner cabinet de curiosité de notre académie, en même temps je lui avois demande qui me communiquât ses observations sur c animal, en cas qu'il l'eût vu. Voici sa r ponse, qu'on lira avec plaisir; elle est date de Batavia, le 15 janvier 1770 :

"
"J'ai été extrêmement surpris, éci M. Relian, que l'homme sauvage, qu'o nomme en malais orang-outang, ne trouve point dans votre académie; c'est un pièce qui doit faire l'ornement de tous l cabinets d'histoire naturelle. M. Pallavicin qui a été ici sabandhaar, en a amené det en vie, mâle et femelle, lorsqu'il partit po l'Europe en 1759; ils étoient de grander

umaine, et faisoient précisément tous les ouvemens que font les hommes, surtout vec leurs mains, dont ils se servoient mme nous. La femelle avoit des mamelles récisément comme celles d'une femme, noique plus pendantes; la poitrine et le entre étoient sans poils, mais d'une peau rt dure et ridée. Ils étoient tous les deux rt houteux quand on les fixoit trop; alors femelle se jetoit dans les bras du mâle, se cachoit le visage dans son sein, ce qui isoit un spectacle véritablement touchant; est ce que j'ai vu- de mes propres yeux. ne parlent point; mais ils ont un cri semable à celui du singe, avec lequel ils ont plus d'analogie par rapport à la manière vivre, ne mangeant que des fruits, des cines, des herbages, et habitant sur des bres dans les bois les moins fréquentés. ces animaux ne faisoient pas une race à rt qui se perpétue, on pourroit les nomer des monstres de la nature humaine. Le m d'hommes sauvages qu'on leur donne ir vient du rapport qu'ils ont extérieureent avec l'homme, surtout dans leurs moumens, et dans une façon de penser qui ir est sûrement particulière, et qu'on ne marque point dans les autres animaux; r eelle-ci est toute différente de cet instinct is ou moins développé qu'on voit dans les imaux en général. Ce seroit un spectacle en curieux si l'on pouvoit observer ces mmes sauvages dans les bois, sans en être perçu, et si l'on étoit témoin de leurs ocpations domestiques : je dis hommes sauges, pour me conformer à l'usage; car te dénomination n'est point de mon goût, ree qu'elle présente d'abord une idée anaue aux sauvages des terres incounues, xquels ces animaux-ei ne doivent point e comparés. L'on dit qu'on en trouve les les montagnes inaccessibles de Java; is e'est dans l'île de Bornco où il y en a plus, et d'où l'on nous envoie la plupart ceux qu'on voit ici de temps en temps. » Cette lettre, continue M. Allamand, firme pleinement cc qu'a dit Bontius; est écrite par un témoin oculaire, par homme qui est lui-même observateur rieux et attentif, ct qui sait que ce qu'il dure avoir vu a été vu aussi par plusieurs sonnes qui sont actuellement ici, et que suis à portée de consulter tous les jours, fur m'assurer de la vérité de sa relation : isi il n'y a point la moindre raison pour ter de la vérité de ce qu'il m'a mandé. récit de Bontius il ajoute la taille de ces ngs-outangs. Ils sont de grandeur hu-

maine; par conséquent ee ne sont pas les hommes nocturnes de M. Linnæus, qui ne parviennent qu'à la moitié de cette stature, ct qui, suivant cet anteur, ont l'admirable talent de parler : il est vrai que c'est en sifflant; ce qui pourroit bien significr qu'ils parlent comme les autres singes, ainsi que l'observe M. Relian. Je ne dirai rien du degrć d'intelligence que leur attribue mon correspondant; il n'y a rien à ajouter aux réflexions de M. de Buffon sur cet article. Si ceux que M. Pallavicini a embarques avec lui, quand il est venu en Europe, étoient arrivés ici en vie, on scroit en état d'en rapporter plusieurs autres particularités qui seroient vraisemblablement très-intéressantes : mais sans doute ils sont morts sur la route; au moins est-il certain qu'ils ne sont pas parvenus en Hollande.»

Nous croyons devoir ajouter ici ce que M. le professeur Allamand rapporte d'un grand singe d'Afrique, qui pourroit bien ètre une variété dans l'espèce du pongo ou grand orang-outang, par laquelle eette espèce se rapprocheroit du mandrill.

« Plusieurs personnes m'ont parlé d'un singe qu'elles avoient vu à Surinam, où il avoit été apporté des côtes de Gninée; mais, faisant peu de fond sur des relations vagues de gens qui, sans anenne connoissance de l'histoire naturelle, examinent peu attentivement les objets nouveaux qui se présentent à cux, je me suis adressé à M. May, capitaine de haut-bord au service de la province de Hollande. Je savois qu'il avoit été à Surinam pendant que cet animal y étoit. et je ne doutois pas qu'il ne l'y eût vu. Personne ne pouvoit m'en rendre un compte plus exact que lui : il est aussi distingué par son goût pour toutes sortes de sciences, que par les connoissances qui forment un excellent officier de mer. Voici ce que j'en appris:

a Étant avec son vaisseau sur les côtes de Guinée, un de ses matelots y fit l'acquisition d'un petit singe sans queue, âgé d'environ six mois, qui avoit été apporté du royaume de Benin. De là, ayant fait voile pour se rendre à Surinam, il arriva heureusement à Paramaribo, où il vit ce grand singe dont je viens de parler. Il fut étonné en voyant qu'il étoit précisément de la même espèce que celui qu'il avoit à son bord : il n'y avoit d'autre différence entre ces animaux que celle de la taille; mais aussi étoit-elle trèsconsidérable, puisque ce grand singe avoit cinq pieds et demi de hauteur, tandis que celui de son matelot surpassoit à peine un

pied. Il n'avoit point de queue; son corps étoit couvert d'un poil brun, mais qui étoit assez peu touffu sur la poitrine pour laisser voir sa peau, qui étoit bleuâtre. Il n'avoit point de poil à la face; son nez étoit extrêmement long et plat, et d'un très-beau bleu; ses joues étoient sillonnées de rouge sur un fond noirâtre; ses oreilles ressembloient à celles de l'homme; ses fesses étoient nues et sans callosités. C'étoit un mâle, et il avoit les parties de la génération d'un rouge éclatant. Il marchoit également sur deux pieds ou sur quatre; son attitude favorite étoit d'ètre assis sur les fesses. Il étoit très-fort : le maître à qui il appartenoit étoit un assez gros homme; M. May a vu ce singe le prendre par le milieu du corps, l'élever de terre avec facilité, et le jeter à la distance d'un pas ou deux. On m'a assuré qu'un jour il se saisit d'un soldat qui passoit tout près de lui, et qu'il l'auroit emporté au haut de l'arbre au pied duquel il étoit attaché, si son maître ne l'en eût pas empêché. Il paroissoit fort ardent pour les jeunes femmes. Il étoit depuis une vingtaine d'années à Surinam, et il ne sembloit pas avoir acquis encore son plein accroissement. Celui à qui il appartenoit assuroit avoir remarqué que sa hauteur étoit augmentée encore cette année même. Un capitaine anglois lui en offrit cent guinées; il les refusa, et deux jours après cet animal mourut.

« En lisant ceci, on se rappellera d'abord le mandrill, avec lequel ce singe a beaucoup de rapport, tant pour la figure que pour la grandeur et la force ; la seule différence bien marquée qu'il y ait entre ces animaux consiste dans la queue, qui, quoique fort courte, se trouve dans le mandrill, mais qui manque

tout-à-fait à l'autre.

« Voilà donc une nouvelle espèce de singe sans queue, habitant de l'Afrique, d'une taille qui égale, si même elle ne surpasse pas celle de l'homme, et dont la durée de la vie paroît être la même, vu le temps qui lui est nécessaire pour acquérir toute sa grandeur. Ce singe ne pourroit-il pas être celui dont parlent plusieurs voyageurs, et dont les relations ont été appliquées à l'orang-outang? Au moins je serois fort porté à croire que c'est le smitten de Bosman, et le quimpezé de M. de La Brosse: les descriptions qu'ils en donnent lui ressemblent assez; et celui dont parle Battel, qui avoit une longue chevelure, a bien l'air d'être de la même espèce que celui dont j'ai vu la tète; il ne paroît en différer qu'en ce qu'il a le visage nu et sans poil. »

Nous venons de présenter tous les f que nous avons pu recueillir au sujet pongo ou grand orang-outang; il nous re maintenant à parler du jocko ou petit ora outang. Nous en donnons ici la figure (pl.! et nous en avons la dépouille au Cabinel Roi. C'est d'après cette dépouille que n nous sommes assurés que les principaux ractères par lesquels il differe du pongo s le défaut, ou, pour mieux dire, le man d'ongle au gros orteil des pieds de derrie la quantité et la couleur roussâtre du dont il est revêtu, et la grandeur, qui d'environ moitié au dessous de la grand du pongo ou grand orang-outang. M. A mand a vu cet animal vivant, et en a une très-bonne description; il en a do la figure dans l'édition faite en Hollande mes ouvrages sur l'histoire naturelle.

J'ai donné, a dit ce savant naturali la figure d'un singe sans queue, ou ora ontang, qui m'avoit été envoyé de Bata Cette figure, faite d'après un animal avoit été long-temps dans de l'eau-ded'où je l'avois tiré pour le faire empail ne pouvoit que le représenter très-impar tement : je crus cependant devoir la publi parce qu'on n'en avoit alors aucune au Il me paroissoit différent de celui qui a décrit par Tulpius; depuis j'ai eu des sons de croire que c'est le même, sans pour cela j'aie trouvé meilleure la figure

cet auteur en a donnée.

Quelques années après, au comme ment de juillet 1776, on envoya du calla Bonne-Espérance à la ménagerie de M prince d'Orange une femelle d'un de ces maux, et de la même espèce que celui j'avois décrit. On a profité de cette occa pour en donner unc figure plus exacte.

« Elle arriva en bonne santé. Dès j'en fus averti, j'allai lui rendre visite, 🐗 fut avec peine que je la vis attachée bloc par une grosse chaîne qui la pre par le cou, et qui la gênoit beaucoup ses mouvemens. Je m'insinuai bientôt ses bonnes grâces par les bonbons que j donnai, et elle eut la complaisance de s frir que je l'examinasse à mon aise.

« La plus grande partie de son corps : couverte de poils roussâtres partout à près de la même longueur, excepté si 🖟 dos, où ils étoient un peu plus longs. I en avoit point sur le ventre, où la pear roissoit à nu ; mais , quelques semaines a je fus fort surpris de voir cette même tie velue comme le reste du corps. J'ig si elle avoit été couverte auparavant de

ui étoient tombés, ou s'ils y paroissoient our la première fois. L'orang-outang que 'ulpius a décrit, et qui étoit aussi une ferelle, avoit de même le ventre dénué de oils. Sa face étoit plate, cependant un peu elevée vers le bas, mais beaucoup moins ue dans le magot et les autres espèces de nges; elle étoit nue et basance, avec une iche autour de chaque œil, et une plus rande autour de la bouche, d'une couleur ui approchoit un peu de la couleur de nair. Elle avoit les dents telles que M. de uffon les a décrites parmi les caractères stinctifs des orangs-outangs. La partie inrieure de son nez étoit fort large et trèseu éminente; ses narines étoient fort disntcs de sa bouche, à cause de la hauteur insidérable de sa lèvre supérieure; ses ux étoient environnés de paupières gares de cils, et au dessus il y avoit quelies poils, mais qui ne pouvoient pas passer our des sourcils; ses oreilles étoient semables à celles de l'homme ; ses gras de jams étoient fort peu visibles, on pourroit cme dire qu'elle n'en avoit point; ses fess étoient velues, et on ne remarquoit pas r'il y ent de callosités.

« Quand elle étoit debout, sa longueur, puis la plante des pieds jusqu'au haut de tête, n'étoit que de deux pieds et demi. s bras étoient fort longs; mesurcs depuis isselle jusqu'au bout des doigts, ils avoient ngt-trois pouces: cependant, quand l'aniil se dressoit sur ses pieds, ils ne touoient pas à terre comme ceux des deux bons décrits par M. de Buffon. Ses mains ses pieds n'étoient point velus; leur couir étoit noirâtre, et ils étoient aussi fort igs proportionnellement à son corps : deis le poignet jusqu'au bont du plus long igt, la longueur de sa main étoit de sept uces, et celle de son pied de huit : le s orteil n'avoit point d'ongle, pendant e le pouce et tous les autres doigts en pient. L'on voit, par cette description, 'à la grandeur près, cette femelle étoit de même espèce que l'animal que j'ai décrit devant. Elle étoit originaire de Bornéo; l'avoit envoyée de Batavia au cap de Bonnepérance, où elle a passé une année : de là le est venue à la ménagerie de M. le prince Drange, où elle n'a pas vécu si long-temps;

le est morte en janvier 1777.

« Elle n'avoit point l'air méchant; elle a moit volontiers la main à ceux qui lui préatoient la leur. Elle mangeoit sans glour merie du pain, des carottes, des fruits et me de la viande rôtie; elle ne parois-

soit pas aimer la viande crue; elle prenoit la tasse qui contenoit sa boisson d'une seule main, la portoit à sa bouche, et elle la vidoit fort tranquillement. Tous ses mouvemens étoient assez lents, et elle témoignoit peu de vivacité; elle paroissoit plutôt mélancolique. Elle jouoit avec une couverture qui lui servoit de lit, et souvent elle s'occupoit à la déchirer. Son attitude ordinaire ctoit d'être assise avec ses cuisses et ses genoux élevés : quand elle marchoit, elle étoit presque dans la même posture; ses fesses étoient peu éloignées de la terre. Je ne l'ai point vue se tenir parfaitement debout sur ses pieds, excepté quand elle vouloit prendre quelque chose d'élevé, et même encore alors les jambes étoient toujours un peu pliées, et elle étoit vacillante. Ce qui me confirme dans ce que j'en ai dit ci-devant c'est que les animaux de cette espèce ne sont pas faits pour marcher debout comme l'homme, mais comme les autres quadrupèdes, quoique cette dernière allure doive être aussi assez fatigante pour eux, à cause de la conformation de leurs mains. Ils me paroissent principalement faits pour grimper sur les arbres : anssi notre femelle grimpoit-elle volontiers contre les barres de la fenètre de sa chambre, aussi haut que le lui permettoit sa chaine.

« M. Vosmaër, qui l'a observée pendant tout le temps qu'elle a vécu dans la ménagerie de M. le prince d'Orange, en a publié une fort bonne description, d'où j'ai tiré les dimensions que j'en ai données, parce qu'elles étoient plus justes que celles que j'avois prises sur l'animal vivant et en mouvement ; il a été fort attentif à examiner de près ses actions, et ce qu'il en rapporte est tres-intéressant. On aime à voir le détail des actions d'un animal qui imite si bien les nôtres; nous sommes tentés de lni accorder un degré d'intelligence supérieur à celui de toutes les autres brutes, quoique tout ce que nons admirons dans tout ce qu'il fait soit une suite de la forme de son corps, et particulicrement de ses mains, dont il se sert avec autant de facilité que nous. Si le chien avoit de pareilles mains, et qu'il pût se tenir debout sur ses pieds, il nous paroitroit bien plus intelligent qu'un singe. Pendant que cette femelle a été dans ce pays, M. Vosmacr n'a pas remarqué qu'elle ait eu des écoulemens périodiques. Il en a donné en deux planches trois figures qui la représentent très-bien dans trois différentes attitudes.

"Dans le même temps que cet animal étoit ici, il y avoit à Paris une femelle gibbon, comme je l'ai appris par la lettre de M. Daubenton, qui me manda que son allure étoit à peu pres la même que celle que je viens de décrire; elle couroit étant presque debout sur ses pieds; mais les jambes et les cuisses étoient uu peu pliées, et quelquefois la main touchoit la terre pour soutenir le corps chancelant; elle étoit vacillante lorsqu'etant debout elle s'arrètoit; elle ne portoit que sur le talon, et relevoit la plante du pied; elle ne restoit que peu de temps dans cette attitude, qui paroissoit forcée.

« M. Gordon, que je dois presque toujours citer, ni'a envoyé le dessin d'un orangoutang dont le roi d'Asham, pays situé à l'est du Bengale, avoit fait présent, avec plusieurs autres curiosités, à M. Harwood, président du conseil provincial de Dinagipal. Le frère de M. Harwood l'apporta au Cap, et le donna à M. Gordon, chez qui malheureusement il ne vécut qu'un jour. Sur le vaisseau, il avoit été altaqué du scorbut; et, en arrivant au cap de Ronne-Espérance, il étoit si foible, qu'il mourut au bout de vingt-quatre heures. Ainsi M. Gordon n'a eu que le temps de le faire dessiner; et ne pouvant point me donner ses propres observations, il m'a communiqué ce que lui en avoit dit M. Harwood. Voici ce qu'il en

avoit appris:

« Cet orang-ontang , nommé voulock dans le pays dout il est originaire, étoit une femelle, qui avoit régulierement ses écoulemens périodiques, mais qui cessèrent dès qu'elle fut attaquée du scorbut. Elle étoit d'un caractère fort doux : il n'y avoit que les singes qui lui déplaisoient; elle ne pouvoit pas les souffrir. Elle se tenoit toujours droite en marchant; elle pouvoit même courir trèsvite. Quand elle marchoit sur une table ou parmi de la porcelaine, elle étoit fort attentive à ne rien casser. Lorsqu'elle grimpoit quelque part, elle ne faisoit usage que de ses mains. Elle avoit les genoux comme un homme. Elle pouvoit faire un cri si aigu, que, quand on étoit près d'elle, il falloit se tenir les oreilles bouchées pour n'en être pas étourdi. Elle prononçoit souvent, et plusieurs fois de suite, les syllabes raa-hou, en insistant avec force sur la dernière. Quand elle entendoit quelque bruit approchant de celui-là, elle commençoit d'abord aussi à crier; si elle étoit contente, on lui entendoit faire un grognement donx qui partoit de la gorge. Lorsqu'elle étoit malade, elle se plaignoit comme un enfant, et cherchoit à être secourue. Elle se nourrissoit de végétaux et de lait : jamais elle n'avoit voulu

toucher à un animal mort, ni manger de la viande; elle refusoit même de manger su une assiette où il y en avoit eu. Quand elle vouloit boire, elle plongeoit ses doigts dan l'eau et les léchoit. Elle se couvroit volon tiers avec des morceaux de toile; mais ell ne vouloit point souffrir d'habits. Dès qu'elle entendoit prononcer sou nom, qui étoi Jenny, elle venoit. Elle étoit ordinairemen assez mélancolique et pensive. Quand ell vouloit faire ses nécessités, lorsqu'elle étoi sur le vaisseau, elle se tenoit à une cord par les mains, et les faisoit dans la mer.

« La longueur de son corps étoit de deu pieds cinq pouces et demi; sa circonférence près de la poitrine, étoit d'un pied deu pouces, et celle de la partie de son corps l moins grosse étoit de dix pouces et demi Quand elle étoit en santé, elle étoit micu en chair, et elle avoit des gras de jambes Le dessin que M. Gordon a eu la bonté d m'en envoyer a été fait lorsqu'elle étoit ma lade, ou peut-être lorsqu'elle étoit morte et d'une très-grande maigreur : ainsi il m peut servir qu'à douner une idée de la los gueur et de la figure de sa face, qui me pa roît être très-semblable à celle de la femelle que nons avons eue ici. Je vois aussi pa l'échelle qui est ajoutée à ce dessin que le dimensions des différentes parties sont peu près les mêmes : mais il y avoit cett différence entre ces deux orangs-outang c'est que celui de Bornéo n'avoit point d'or gle au gros orteil ou au pouce des pieds, a lieu que celui d'Asham en avoit, comm M. Gordon me l'a mandé bien expressi ment; aussi a-t-il eu soin que cet ongle fi représenté dans le dessin. Cette différence indiqueroit-elle une diversité dans l'espèce eutre des animaux qui semblent d'ailleu avoir tant de rapports entre eux par de caractères plus essentiels? »

Toutes ces observations de M. Allamar sont curienses. Je ne doute pas plus que le nom orang-outang ne soit une dém mination générique qui comprend plusieur espèces, telles que le pongo et le jocko, peut-être le singe dont il parle, comme ayant vu la tête et le pied, et peut-être et core celui qui pourroit faire la nuance et tre le pongo et le mandrill. M. Vosmaër reçu, il y a quelques années, un individ de la petite espèce de ce genre, qui n'e probablement qu'un jocko; il en a fait trécit qui contient quelques faits que not dounons par extrait dans cet article.

« Le 29 jnin 1776, dit-il, l'on m'inford de l'heureuse arrivée de cet orang-outang.

l'étoit une femelle. Nous avons apporté la lus grande attention à nous assurer si elle toit sujette à l'écoulement périodique, sans ien pouvoir découvrir à cet égard. En maneant, elle ne faisoit point de poches latéraes au gosier, comme toutes les autres espèces e singes. Elle étoit d'un si bon naturel, qu'on e lui vit jamais montrer la moindre marue de méchanceté ou de fâcherie; on pouoit sans crainte lui mettre la main dans la ouche. Son air avoit quelque chose de iste.... Elle aimoit la compagnie sans istinction de sexe, donnant seulement la référence aux gens qui la soignoient jourellement et qui lui faisoient du bien, qu'elle aroissoit affectionner davantage; souvent, rsqu'ils se retiroient, elle se jetoit à terre ant à la chaîne, comme au désespoir, oussant des cris lamentables, et déchirant ur lambeaux tout le linge qu'elle pouvoit traper dès qu'elle se voyoit seule. Son irde ayant quelquefois la coutume de sseoir auprès d'elle à terre, elle prebit d'autres fois du foin de sa litière, l'arngeoit à son côté, et sembloit, par toutes s démonstrations, l'inviter à s'asseoir auès d'elle...

« La marche ordinaire de cet animal étoit quatre pieds, comme les autres singes; ais il pouvoit bien aussi marcher debout r les pieds de derrière, et, muni d'un bâa, il s'y tenoit souvent fort long-temps: pendant il ne posoit jamais les pieds à it, à la façon de l'homme, mais recours en dehors, de sorte qu'il se soutenoit les côtés extérieurs des pieds de derrière, doigts retirés en dedans; ce qui dénotoit e aptitude à grimper sur les arbres... Un tin nous le trouvâmes dechaîné..., et us le vîmes monter avec une merveilleuse lité contre les poutres et les lattes obliles du toit ; on eut de la peine à le repren-.... Nous remarquâmes une force exordinaire dans ses muscles; on ne parvint avec beaucoup de peine à le coucher sur los; deux hommes vigoureux eurent chaassez à faire à lui serrer les pieds, l'auà lui tenir la tête, et le quatrième à lui asser le collier par dessus la tête et a le ner mieux. Dans cet état de liberté, l'aial avoit entre autres choses ôté le boun d'une bouteille contenant un reste de de Malaga, qu'il but jusqu'à la dernière tte, et remit ensuite la bouteille à sa me place.

Il mangeoit presque de tout ce qu'on présentoit. Sa nourriture ordinaire étoit pain, des racines, en particulier des ca-

rottes jaunes, toutes sortes de fruits, et surtout des fraises; mais il paroissoit singulièrement friand de plantes aromatiques, comine du persil et de sa racine. Il mangeoit aussi de la viande bouillie ou rôtie, et du poisson. On ne le voyoit point chasser aux insectes, dont les autres especes de singes sont d'ailleurs si avides... Je lui présentai un moineau vivant...; il en goûta la chair, et le rejeta bien vite. Dans la ménagerie, et lorsqu'il étoit tant soit pen malade, je l'ai vu manger tant soit peu de viande crue, mais sans aucune marque de goût. Je lui donnai un œuf cru, qu'il ouvrit des dents, et suça tout entier avec beaucoup d'appétit... Le ròti et le poisson étoient ses alimens favoris. On lui avoit appris à manger avec la cuiller et la fourchette. Quand on lui donnoit des fraises sur une assiette, c'étoit un plaisir de voir comme il les piquoit une par une, et les portoit à sa bouche avec la fonrchette, tandis qu'il tenoit de l'autre patte l'assiette. Sa boisson ordinaire étoit l'eau; mais il buvoit tres-volontiers toutes sortes de vins, et principalement le Malaga. Lui donnoit-on une bouteille, il en tiroit le bouchon avec la main, et buvoit très bien dehors, de même que hors d'un verre à biere; et, cela fait, il s'essuyoit les lèvres comme une personne.... Apres avoir mangé, si on lui donnoit un cure-dent, il s'en servoit au même usage que nons. Il tiroit fort adroitement du pain et autres choses hors des poches. On m'a assuré qu'étant à bord du navire il couroit librement parmi l'équipage, jouoit avec les matelots, et alloit quérir, comme eux, sa portion à la cuisine.

« A l'approche de la nuit, il alloit se coucher.... Il ne dormoit pas volontiers dans. sa loge, de peur, à ce qu'il me parut, d'y être enfermé. Lorsqu'il vouloit se coucher, il arrangeoit le foin de sa litière, le secouoit bien, en apportoit davantage pour former son chevet, se mettoit le plus souvent sur le côté, et se convroit chaudement d'une couverture, étant fort frileux... De temps en temps nous lui avons vu faire une chose qui nous surprit extrêmement la première fois que nous en fûmes témoins. Ayant preparé sa couche à l'ordinaire, il prit un fambeau de linge qui étoit aupres de lui, l'étendit fort proprement sur le plancher, mit du foin au milieu, en relevant les quatre coins du linge par dessus, porta ce paquet avec beaucoup d'adresse sur son lit pour lui servir d'oreiller, tirant ensuite la couverture sur son corps... Une fois, me voyant ouvrir à la clef et refermer en∞

suite le cadenas de sa chaîne, il saisit un petit morceau de bois..., le fourra dans le trou de la serrure, le tournant et retournant en tout sens, et regardant si le cadenas ne s'ouvroit pas... On l'a vu essayer d'arracher des crampons avec un gros clou dont il se servoit comme d'un levier. Un jour, lui ayant donné un petit chat, il le flaira partout; mais, le chat lui ayant égratigné le bras, il ne voulut plus le toucher... Lorsqu'il avoit uriné sur le plancher de son gite, il l'essuyoit proprement avec un chiffon... Lorsqu'on alloit le voir avec des bottes aux jambes, il les nettoyoit avec un balai, et savoit déboucler les souliers avec autant d'adresse qu'un domestique auroit pu le faire ; il dénonoit aussi fort bien les nœuds faits dans les cordes, quelque serres qu'ils fussent, soit avec ses dents, soit avec les ongles... Ayant un verre ou un baquet dans une main, et un baton dans l'autre, on avoit bien de la peine à le lui ôter, s'esquivant et s'escrimant continuellement du bâton pour le conserver.

« Jamais on ne l'entendoit pousser quelque cri, si ce n'est lorsqu'il se trouvoit seul, et pour lors c'étoit d'abord un son approchant de celui d'un jeune chien qui hurle; ensuite il deveuoit tres-rude et rauque, ce que je ne puis mieux comparer qu'au bruit que fait une grosse scie en passant à travers le bois. Nous avons déjà remarqué que cet animal avoit une force extraordinaire; mais elle étoit surtout apparente dans les pattes de devant ou mains dont il se servoit à tout..., pouvant lever et remuer de très-lourds fardeaux.

« Ses excrémens, lorsqu'il se portoit bien, étoient en crottes ovales. Sa hauteur, mesure debout, étoit de deux pieds et demi rhénaux..... Le ventre, surtout étant accroupi, étoit gros et gonflé..... Les tétins des manuelles étoient fort petits et tout près des aisselles; le nombril ressembloit beaucoup

à celui d'une personné.

« Les pieds de devant ou bras avoient, depuis les aisselles jusqu'au bout des doigts du milieu, dix-sept pouces; le doigt du milieu, trois pouces et demi; le premier, un peu plus court; le troisième, un peu plus long; le quatrième, ou petit doigt, beaucoup plus court; mais le pouce l'est encore bien davantage. Tous les doigts ont trois articulations; le pouce n'en a que deux: ils sont tous garnis d'un ongle noir et rond.

« Les jambes, depuis la hanche jusqu'au talon, avoient vingt pouces; mais le fémur me parut à proportion beaucoup plus court que le tibia. Ses pieds, posés à plat, étoient, depuis le derrière du talon jusqu'au bout de doigts du milieu, longs de huit pouces. Les doigts des pieds sont plus courts que ceux des mains; celui du milieu est aussi un peu plus long que les autres; mais ici le pouce est beaucoup plus court que celui de la main....; et ces doigts des pieds ont auss des ongles noirs. Le pouce ou gros orteil qui n'a que deux articulations, est absolument dépourvu d'ongle dans quatre sujet de cette espèce asiatique.

« Le côté intérieur des pieds de devant et de derrière est entièrement nu, sans poil, revêtu d'une peau assez douce, d'un noi fauve : mais, après la mort de l'animal, e pendant sa maladie, cette peau étoit déjà devenne beaucoup plus blanche : les doign des pieds de devant et de derrière étoien

aussi sans poil.

« Les cuisses ne sont ni pelées ni calleuses..... On ne pouvoit apercevoir ni fesses ni mollets aux jambes, non plus que le moin

dre indice de queue.

"La tête est, par devant, toute recou verte d'une peau chauve, couleur de souris Le museau ou la bouche est un peu sail lant, quoique pas tant qu'aux espèces de magots; mais l'animal pouvoit aussi beau coup l'avancer et le retirer. L'onverture d la bouche est fort large. Antour des yeux sur les lèvres et sur le menton, la peau étoi un peu couleur de chair; les yeux sont d'u brun bleuâtre, dans le milieu noirs; les pau pieres sont garnies de petits cils..... On vol aussi quelques poils au dessus des yeux ; é que l'on ne peut pourtant pas bien nomme des sourcils. Le nez est très-épaté et larg vers le bas; les dents de devant, à la ma choire supérieure, sont au nombre de qua tre, suivies, de chaque côté, d'un intervall après lequel..... vient une dent mâchelièr qui est plus longue.... L'on compte encor trois dents molaires, dont la dernière est l plus grosse. Le même ordre regne à la mê choire inferieure. Les dents sont fort sen blables à celles de l'homme..... Le pala est de couleur noire; le dessous de la langu est couleur de chair..... La langue est lon gue, arrondie par devant, lisse et douce les oreilles sont sans poil et de forme hu maine, mais plus petites qu'elles ne sor représentées par d'autres.

« A son arrivée, l'animal n'avoit point d poil, si ce n'est du noir à la partie post rienre du corps, sur les bras, les cuisses et les jambes.... A l'approche de l'hiver il acquit beaucoup plus de poil.... Le dos







la poitrine, et toutes les autres parties du corps, étoient couverts de poil châtain clair..... Les plus longs poils du dos avoient trois pouces 1. »

1. Description de l'espèce de singe, aussi singu-

lier que très-rare, nommé orang-outang, de l'île de Bornéo. (Feuilles de Vosmaër; Amsterdam, 1778.)

#### LE GIBBON 1.

LE gibbon se tient toujours debout, lors même qu'il marche à quatre pieds, parce que ses bras sont aussi longs que son corps et ses jambes. Nous l'avons vu vivant; il n'avoit pas trois pieds de hauteur : mais il étoit jeune, il étoit en captivité; ainsi l'on doit présumer qu'il n'avoit pas encore acquis toutes ses dimensions, et que, dans l'état de nature, lorsqu'il est adulte, il parvient au moins à quatre pieds de hauteur. Il n'a nulle apparence de queue; mais le caractère qui le distingue évidemment des autres singes, c'est cette prodigieuse grandeur de ses bras, qui sont aussi longs que le corps et les jambes pris ensemble, en sorte que l'animal étant debout sur ses pieds de derrière, ses mains touchent encore à terre, et qu'il peut marcher à quatre pieds sans que son corps se penche. Il a tout autour de la face un cercle de poil gris, de manière qu'elle se présente comme si elle étoit environnée d'un cadre rond; ce qui donne à ce singe un air très-extraordinaire. Ses yeux sont grands, mais enfoncés; ses oreilles nues et bien bordées : sa face est aplatie, de couleur tannée, et assez semblable à celle de l'homme. Le gibbon est, après l'orang-outang et le pithèque, celui qui approcheroit le plus de la figure humaine, si la longueur excessive de ses bras ne le rendoit pas difforme : car, dans l'étal de nature, l'homme auroit aussi une mine bien étrange ; les cheveux et la barbe, s'ils étoient négligés, formeroient autour de son visage un cadre assez sem-

r. Gibbon, c'est le nom sous lequel M. Dupleix nous a donné ce singe, qu'il avoit apporté des Indes orientales. J'ai d'abord cru que ce mot étoit indien; mais, en faisant des recherches sur la nomenclature des singes, j'ai trouvé, dans une note de Dalèchamp sur Pline, que Strabon a désigné le cephus par le mot keipon, dont il est probable qu'on a fait gubon, gibbon. Voici le passage de Pline, avec la note de Dalèchamp: Pompeti Mugni primum udi ostenderunt ex Æthiopia quas vocant cephos, quarum pedes posteriores pedibus humanis et cruribus, priores manibus fuere similes: hoc animal posteà Roma non vidit.

blable à celui qui environne la face du gib-

Ce singe nous a paru d'un naturel tranquille et de mœurs assez douces; ses mouvemens n'étoient ni trop brusques ni trop précipités : il prenoit doucement ce qu'on lui donnoit à manger; on le nourrissoit de pain, de fruits, d'amandes, etc. Il craignoit beaucoup le froid et l'humidité, et il n'a pas vécu long-temps hors de son pays natal. Il est originaire des Indes orientales, particulièrement des terres de Coromandel, de Malaca, et des îles Molugues 2. Il paroît qu'il se trouve aussi dans des provinces moins méridionales, et qu'on doit rapporter au gibbon le singe du royaume de Gannaure, frontière de la Chine, que quelques voyageurs ont indiqué sous le nom de fefé 3. Au reste, cette espèce varie pour la grandeur et pour les couleurs du poil. Il y en a deux au Cabinet, dout le second, quoique adulte, est bien plus petit que le premier, et n'a

2. Le P. Lecomte dit avoir vu aux Moluques une espèce de singe, marchant naturellement sur se deux pieds, se servant de ses bras comme un homme, le visage à peu près comme celui d'un Hottentot, mais le corps tout couvert d'une espèce de laine grise, étant exactement comme un enfant, et exprimant parfaitement ses passions et ses appétits. Il ajoute que ces singes sont d'un naturel très doux; que, pour montrer leur affection aux personnes qu'ils connoissent, ils les embrassent et les baisent avec des transports singuliers; que l'un de ces singes qu'il a vu avoit au moins quatre pieds de hauteur, qu'il étoit extrémement adroit et encore plus agile. (Mémoires sur la Chine, par Louis Lecomte, page 510.)

3. « Dans le royaume de Gannaure, frontière de « la Chine, il se trouve un animal qui est fort rare, « qu'ils nomment fefé: il a presque la forme hu, « maine, les bras fort longs, le corps noir et velu, « marche fort légèrement et fort vite. » (Recueil des

Voyages, etc.: Rouen, 1716, t. III, p. 168.)

1° Ce caractère des brus fort longs n'appartient
qu'à ce singe, et par conséquent indique assez
clairement que le felé est le même que le gibbon.
2° Un peut présumer que le mot fefé vient de jesef
ou sesef, nom du babouin dans les provinces de
l'Afrique voisines de l'Arabie, et qu'on a transféré
ce nom du babouin au gibbon; car le babouin n'a
pas les bras plus longs que les autres singés.

que du brun dans tous les endroits où l'autre a du noir; mais, comme ils se ressemblent parfaitement à tous autres égards, nous ne doutons pas qu'ils ne soient tous deux d'une seule et même espèce.

Caractères distinctifs de cette espèce.

Le gibbon n'a point de queue; il a les fesses pelées, avec de légères callosités; sa face est plate, brune, et environnée tout autour d'un cercle de poils gris; il à les dents canines plus grandes à proportion que celles de l'homme; il a les oreilles nues, noires, et arrondies, le poil brun ou gris suivant l'âge ou la race, les bras excessivement longs; il marche sur ses deux pieds de derrière : il a deux pieds et demi ou trois pieds de hauteur. La femelle est sujette, comme les femmes, à un écoulement périodique de sang.

# LE PITHÈQUE.

« Ir. v a, dit Aristote, des animaux dont la nature est ambiguë, et tient en partie de l'homme et en partie du quadrupede, tels que les pithèques, les kèbes, et les cynocéphales. Le kebe est un pithèque avec une queue. Le cynocéphale est tout semblable au pithèque : senlement il est plus grand et plus fort; il a le museau avancé, approchant presque de celui du dogue, et c'est de là qu'on a tiré son nom : il est aussi de mœurs plus féroces, et il a les dents plus fortes que le pithèque, et plus ressemblantes à celles du chien. » D'après ce passage, il est clair que le pithèque et le cynocéphale indiqués par Aristote n'ont ni l'un ni l'autre de queue, puisqu'il dit que les pithèques qui ont une queue s'appellent kèbes, et que le cynocéphale ressemble en tout au pithèque, à l'exception du museau qu'il a plus avancé et des deuts qu'il a plus grosses. Aristote fait donc mention de deux espèces de singes sans queue, le pithèque et le cynocéphale, et d'autres singes avec une queue, qu'il appelle kèbes. Maintenant, pour comparer ce que nous connoissons avec ce qui étoit connu d'Aristote, nous observerons que nous avons vu trois espèces de singes qui n'ont point de queue, savoir, l'orangoutang, le gibbon, et le magot, et qu'aucune de ces trois espèces n'est le pithèque; car les deux premières, c'est-à-dire l'orangoutang et le gibbon, n'étoient certainement pas counues d'Aristote, puisque ces animaux ne se trouvent que dans les parties méridionales de l'Afrique et des Indes qui n'étoient pas découvertes de son temps, et que d'ailleurs ils ont des caractères très-différens de ceux qu'il donne au pithèque. Mais la troisième espèce, que nous appelons magot, est le cynocéphale d'Aristote; il n'a point

de queue; il a le museau comme un dogue. et les dents canines grosses et longues : d'ailleurs il se trouve communément dans l'Asie mineure et dans les autres provinces de l'Orient qui étoient connues des Grecs. Le pithèque est du même pays; mais nous ne l'avons pas vu : nous ne le connoissons que par le témoignage des auteurs; et quoique, depuis vingt ans que nous recherchons les singes, cette espèce ne se soit pas rencontrée sous nos yeux, nous ne doutons cependant pas qu'elle n'existe aussi réellement que celle du cynocéphale. Gesner et Jonston ont donné des figures de ce singe pithèque : M. Brisson l'a indiqué comme l'ayant vu; il le distingue du cynocéphale ou magot, qu'il désigne aussi comme l'ayant vu, et il confirme ce que dit Aristote, en assurant que ces deux animaux se ressemblent à tous égards, à l'exception du museau, qui est court dans le pithèque ou singe proprement dit, et allongé dans le cynocéphale. Nous avons dit que l'orang-outang, le pithèque, le gibbon, et le magot, sont les seuls animaux auxquels on doive appliquer le nom générique de singe, parce qu'ils sont les seuls qui n'ont point de queue, et les seuls qui marchent plus volontiers et plus souvent sur deux pieds que sur quatre. L'orang-outang et le gibbon sont très-différens du pithèque et du magot; mais, comme ceux-ci se ressemblent en tout, 🖡 à l'exception de la grandeur des mâchoires et de la grosseur des deuts canines, ils ont souvent été pris l'un pour l'autre : on les a toujours indiqués par le nom commun de singe; et même dans les langues où il y a un nom pour les singes sans queue, et un autre nom pour les singes à queue, on n'a pas distingué le pithèque du magot; on les appelle tous deux du même nom aff en allemand, ape en anglois: ce n'est que dans la langue grecque que ces deux animaux ont en chacun leur nom; encore le nom cyno-éphale est plutôt une dénomination adjective qu'un substantif propre, et c'est par ette raison que nous ne l'avous pas adopté.

Il paroît, par les témoignages des anciens, que le pithèque est le plus doux, le plus locile de tous les singes qui leur étoient conius, et qu'il étoit commun en Asie aussi pien que dans la Libye et dans les autres provinces de l'Afrique qui étoient fréquenées par les voyageurs grecs ou romains; 'est ce qui me fait présumer qu'on doit raporter à cette espèce de singe les passages uivans de Léon l'Africain et de Marmol: ls disent que les singes à longue queue qu'on oit en Mauritanie, et que les Africains apbellent mones, viennent du pays des Nères; mais que les singes sans queue sont laturels et se trouvent en très-grande quanité dans les montagnes de Mauritanie, de Bugie, et de Constantine. « Ils ont, dit Marmol, les pieds, les mains, ct, s'il faut unsi dire, le visage de l'homme, avec beauoup d'esprit et de malice. Ils vivent d'herbes, de blé, et de toutes sortes de fruits ju'ils vont en troupes dérober dans les jarlins ou dans les champs : mais, avant que le sortir de leur fort, il y en a un qui monte ur une éminence, d'où il découvre toute la ampagne; et, quand il ne voit paroître personne, il fait sigue aux autres par un ri pour les faire sortir, et ne bouge de là andis qu'ils sont dehors : mais, sitôt qu'il oit venir quelqu'un, il jette de grands cris, et sautant d'arbre en arbre tous se sauvent lans les montagnes : c'est une chose admiable que de les voir fuir; car les femelles portent sur leur dos quatre ou cinq petits, t ne laissent pas avec cela de faire de grands auts de branche en branche. Il s'en prend quantité par diverses inventions, quoiqu'ils oient fort fins. Quand ils deviennent farouhes, ils mordent; mais, pour peu qu'on es flatte, ils s'apprivoisent aisément. Ils ont grand tort aux fruits et au blé, parce ju'ils ne font autre chose que de cueillir, ouper, et jeter par terre, soit qu'il soit nûr ou non, et en perdent beaucoup plus ju'ils n'en mangent et qu'ils n'en emporent. Ceux qui sont apprivoisés font des choses incroyables, imitant l'homme en tout e qu'ils voient. » Kolbe rapporte les mêmes aits à peu près au sujet des singes du cap le Bonne-Espérance; mais on voit, par la igure et la description qu'il en donne, que ces singes sont des babouins qui ont une

queue courte, le museau allongé, les ongles pointus, etc., et qu'ils sont aussi beaucoup plus gros et plus forts que ces singes de Mauritanic. On peut donc présumer que Kolbe a copié le passage de Marmol, et appliqué aux babouins du Cap les habitudes naturelles des pithèques de Mauritanie.

Le pithèque, le magot, et le babouin, que nous avons appelé papion, étoient tous trois counus des anciens : aussi ces animaux se trouvent dans l'Asie mineure, en Arabie, dans la haute Égypte, et dans toute la partie septentrionale de l'Afrique. On pourroit donc aussi appliquer ce passage de Marmol à tous trois : mais il est clair qu'il ne convient pas au babouin, puisqu'il y est dit que ces singes n'ont point de queuc; et ce qui me fait présumer que ce n'est pas du magot, mais du pithèque, que cet auteur a parlé, c'est que le magot n'est pas aisé à apprivoiser, qu'il ne produit ordinairement que deux petits et non pas quatre ou cinq, comme le dit Marmol, au lieu que le pithèque, qui est plus petit, doit en produire davantage; d'ailleurs il est plus doux et plus docile que le magot, qui ne s'apprivoise qu'avec peine et ne se prive jamais parfaitement. Je me suis convaincu par toutes ccs raisons que ce n'est point au magot, mais au pithèque, qu'il faut appliquer ce passage des auteurs africains. Il cu est de mêmc de celui de Rubruquis, où il est fait mention des singes du Cathay. Il dit « qu'ils ont en toutes choses la forme et les façons des hommes..... qu'ils ne sont pas plus hauts qu'une coudée, et tout couverts de poils; qu'ils habitent dans des cavernes ; que, pour les prendre, on y porte des boissons fortes et enivrantes..... qu'ils viennent tous ensemble goûter de ce breuvage, en criant chin-chin, dont on leur a donné le nom de chinchin, et qu'ils s'enivrent si bien qu'ils s'endorment, en sorte que les chasseurs les prennent aisément. » Ces caractères ne conviennent qu'au pithèque, et point du tout au magot. Nous avons eu celui-ci vivant, et nous ne l'avons jamais entendu crier chinchin; d'ailleurs il a beaucoup plus d'une coudée de hauteur, et ressemble moins à l'homme que ne le dit l'auteur. Nous avons eu les mêmes raisons pour appliquer au pithèque, et non point au magot, la figure et l'indication de Prosper Alpin, par laquelle il assure que les petits singes sans queue qu'il a vus en Égypte s'apprivoisent plus vite et plus aisément que les autres, qu'ils ont plus d'intelligence et d'industrie, et qu'ils sont aussi plus gais et plus plaisans

que tous les autres. Or le magot est d'une grosse et assez grande taille; il est maussade, triste, farouche, et ne s'apprivoise qu'à demi. Les caractères que donne ici Prosper Alpin à son singe sans queue ne conviennent donc en aucune manière au magot, et ne peuvent appartenir à un autre animal qu'au pithèque.

#### Caractères distinctifs de cette espèce.

Le pithèque n'a point de queue; il n'a point les dents canines plus grandes à proportion que celles de l'homme; il a la face plate, les ongles plats aussi, et arrondis comme ceux de l'homme; il marche sur ses deux pieds; il a environ une coudée, c'està-dire tout au plus un pied et demi de hauteur; son naturel est doux, et on l'apprivoise aisément. Les anciens ont dit que la femelle est sujette à l'écoulement périodique, et l'analogie ne nous permet pas d'en douter.

\* Nous avons désigné, d'après Aristote, cet animal par tous les caractères qui le distinguent des autres singes sans queue; et, quoique nous ne l'eussions pas vu, nous ne doutions pas de son existence, que plusieurs naturalistes regardoient comme incertaine. Depuis ce temps, M. Desfontaines, savant naturaliste, et professeur au Jardin du Roi, a rencontré dans le royaume d'Alger un singe qu'il a reconnu pour le pithèque que j'avois indiqué. Il l'a nourri pendant plusieurs mois en Barbarie; et, à son retour en France, il a bien voulu m'en faire hommage, et j'ai eu la satisfaction de pouvoir reconnoître tous ses caractères et ses habitudes naturelres, depuis plus d'un an que je l'ai vivant et sous mes yeux. Je l'ai fait dessiner dans deux attitudes de mouvement, c'est-à-dire debout sur ses deux pieds de derrière, et sur ses quatre pieds; il est aussi représenté en petit, assis, troisième attitude qu'il prend lorsqu'il est en repos. Je dois donner d'abord les observations de M. Desfontaines sur la nature et les mœurs de cet animal :

« Les singes pithèques, a dit ce savant naturaliste, se trouvent dans les forèts de Bugie, du Côle et de Stora, dans l'ancienne Numidie, qui est aujourd'hui la province de Constantine du royaume d'Alger. Ils habitent particulièrement ces contrées, et je n'ai pas ouï dire qu'on en eût observé dans aucun autre lieu de la Barbarie, Ils vivent en troupes dans les forèts de l'Atlas qui avoisinent la mer; et ils sont si communs à Stora, que les arbres des environs en sont

quelquefois couverts. Ils se nourrissent de pommes de pin, de glands doux, de figues d'Inde, de melons, de pastèques, de légumes qu'ils enlèvent des jardins des Arabes, quelques soins qu'ils prennent pour écarter ces animaux malfaisans. Pendant qu'ils commettent leurs vols, il y en a deux ou trois qui montent sur la cime des arbres et des rochers les plus élevés pour faire sentinelle; et dès que ceux-ci aperçoivent quelqu'un ou qu'ils entendent quelque bruit, ils poussent un cri d'alerte, et aussitot toute la troupe prend la fuite en emportant tout ce qu'ils

ont pu saisir.

« Le pithèque n'a guère que deux pieds de hauteur lorsqu'il est droit sur ses jambes. Il peut marcher debout pendant quelque temps; mais il se soutient avec difficulté dans cette attitude qui ne lui est pas naturelle. Sa face est presque nue, un peu allongée et ridée; ce qui lui donne toujours un air vieux. Il a vingt-huit dents; les canines sont courtes et à peu près semblables à celles de l'homme. Ses abajoues ont peu de largeur; ses yeux sont arrondis, roussâtres, et d'une grande vivacité; les fesses sont calleuses, et à la place de la queue, il y a une petite appendice de peau, longue de cinq à six lignes; les ongles sont aplatis comme dans l'homme, et il se sert de ses pieds et de ses mains avec beaucoup d'adresse pour saisir les divers objets qui sont à sa portée : j'en ai vu qui dénouoient leurs liens avec la plus grande facilité. La couleur du pithèque varie du fauve au gris : dans tous ceux que j'ai observés, une partie de la poitrine et du ventre étoit recouverte d'une large tache noirâtre. La verge est grèle et pendante dans le mâle; les testicules ont peu de vo-

« Quoique ces animaux soient très-lubriques et qu'ils s'accouplent fréquemment dans l'état de domesticité, comme j'ai eu occasione l'observer, il n'y a cependant pas d'exemple qu'ils aient jamais produit dans cet état de servitude, même en Barbarie, où l'on en éleve beaucoup dans les maisons des Francs. Lorsqu'ils s'accouplent, le mâle moute sur la femelle, qui est à quatre pieds, il lui appuie ceux de derrière sur les jambes, et il l'excite au plaisir en lui chatouillant les côtés avec les mains. Elle est sujette à un lèger écoulement périodique, et je me suis aperçu que ses parties naturelles augmentoient alors sensiblement de volume.

« Dans l'état sauvage, elle ne produit ordinairement qu'un seul petit. Presque aussitôt qu'il est né, il monte sur le dos de la

# LE PITHÈQUE

· Ordre des Quadrumanes. Genre Singe. / Cuvier/

P1. 118





LE MAGOT

Ordre des Quadrumanes.....id ...id...



nère, lui embrasse étroitement le cou avec es bras, et elle le transporte ainsi d'un ieu dans un autre : souvent il se cramonne à ses mamelles, et s'y tient fortement

ittaché.

« Celui de tous les singes avec tequel le oithèque a le plus de rapport est le magot, dont il diffère cependant par des caractères i tranchés, qu'il paroît bien former une espèce distincte. Le magot est plus grand; ses testicules sont très-volumineux; ceux lu pithèque, au contraire, sont fort petits. Les dents canines supérieures du magot sont allongées comme les crocs des chiens; celles du pithèque sont courtes, et à peu près semblables à celles de l'homme. Le pitheque 1 des mœurs plus douces, plus sociales que le magot : celui-ci conserve toujours, dans l'état de domesticité, un caractère méchant et même féroce; le pithèque, au contraire, s'apprivoise facilement et devient familier. Lorsqu'il a été élevé jeune, il mord rarement, quelque mauvais traitement qu'on lui fasse subir. Il est naturellement craintif, et il sait distinguer avec une adresse étonnante ceux qui lui veulent du mal. Il se rappelle les mauvais traitemens; et, lorsqu'ou lui en a souvent fait essuyer, il faut du temps et des soins assidus pour lui en faire perdre le souvenir. En revanche, il reconnoît ceux qui lui font du bien; il les caresse, les appelle, les flatte par des cris et par des gestes très-expressifs; il leur donne même des signes d'attachement et de fidélité; il les suit comme un chien, sans jamais les abandonner. La frayeur se peint sur le visage du pithèque; j'ai souvent vu ces animaux changer sensiblement de couleur lorsqu'ils étoient saisis d'effroi. Ils annoncent leur joie, leur crainte, leurs désirs, leur ennui même, par des accens différens et faciles à distinguer. Ils sont très-malpropres et lâchent leurs ordures partout où ils se trouvent; ils se plaisent à mal fairc, et brisent tout ce qui se rencontre sous leur main, sans qu'on puisse les en corriger, quelque châtiment qu'on leur inflige. Les Arabes mangeut la chair du pithèque, et la regardent conime un bon mets. »

Je dois ajouter à ces remarques de M. Desfontaines les observations que j'ai faites moimême sur les habitudes naturelles et même sur les habitudes acquises de ce singe que l'on nourrit depuis plus d'un an dans ma maison. C'est un mâle, mais qui ne paroît point avoir, comme les autres singes, aucune ardeur bien décidée pour les femmes. Son attitude de mouvement la plus ordinaire est

de marcher sur ses quatre pieds, et ce n'est jamais que pendant quelques minutes qu'il marche quelquefois debout sur ses deux pieds, le corps un peu en avant et les genoux un peu pliés. En général, il se balance en marchant. Il est très-vif et presque toujours en mouvement. Son plus grand plaisir est de sauter, grimper, et s'accrocher à tout ce qui est à sa portée. Il paroît s'ennuyer lorsqu'il est scul; car alors il fait entendre un cri plaintif. Il aime la compagnie; et, lorsqu'il est en gaieté, il le marque par un grand nombre de culbutes et de petits sauts. Au reste, il est d'un naturel fort doux, et ressemble par là aux orangs-outangs. Malgré sa grande vivacité, il mord très-rarement, et toujours foiblement.

Cet individu avoit, au mois d'avril 1787, deux pieds cinq pouces de hauteur , et lorsqu'il se tenoit debout sur ses pieds. Il étoit âgé de près de deux ans : il avoit cru de près de six pouces en dix mois, et avoit, dans le même temps, pris en proportion plus de grosseur et d'épaisseur de corps; son poil avoit bruni, surtout à la racine. De tous les animaux de ce genre, le patas à bandeau blanc est celui auquel il ressemble le plus par la forme de la tête, qui est un peu allongée et aplatie au sommet; le front est assez court et couvert de poils presque aussi longs que ceux de la tête; il a les yeux enfoncés, et l'iris d'un jaune rougeâtre; l'os frontal, au dessus de l'orbite des yeux, est saillant, et l'on ne voit autour de cette partie aucun poil disposé en forme de sourcils : il a des cils aux deux paupières; son nez

| <ol> <li>Principales dimensions du pith</li> </ol>                              | èque.  |     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------|
| Longueur du corps entier, mesure<br>depuis le bout du n°useau jusqu'é           |        | po. | lig. |
| l'anus  Longueur de la tête, uepuis le bou du museau jusqu'à l'insertion oc     | t      | 9   | 3)   |
| cipitale                                                                        | . 33   | 6   | 6    |
| dessus des narines<br>Distance entre le bout du museau e                        | . »    | 5   | >>   |
| l'angle antérieur de l'œil                                                      | . 33   | 2   | I    |
| Longueur de l'œil d'un angle à l'autre<br>Circonférence prise derrière les jam- |        | >>  | 8    |
| bes de devant                                                                   |        | 1   | 2    |
| derrière<br>Longueur de l'avant-bras, depuis le                                 |        | II  | 6    |
| coude jusqu'au poignet                                                          | - >>   | 5   | 4 5  |
| Circonférence du poignet<br>Longueur depuis le poignet jus-                     |        | 3   | 5    |
| qu'au bout des ongles<br>Longueur de la jambe depuis le der-                    |        | 4   | I    |
| rière du genou jusqu'au talon<br>Longueur depuis le talon jusqu'au              | ))<br> | 5   | 8    |
| bout des ongles                                                                 | . >>   | 5   | 10   |

est aplati, et forme gouttière entre les deux narines, qui sont posées obliquement et s'inclinent en dedans; toute la face est de couleur de chair pâle, avec des poils noirâtres très-clair-senés, mais en plus grand nombre autour de la bouche et sur le menton, au dessous duquel des poils encore nombreux et d'un blanc sale forment une espèce de petite barbe. Il a trente deuts, et deux alvéoles vides, d'où il en étoit tombé deux autres. L'oreille est grande, ronde et large en bas, mince, sans rebord, et presque sans poils; elle a vingt-trois lignes de longueur, sur quinze lignes à sa plus grande largeur. Chaque poil est noirâtre, tant à sa

racine qu'à son extrémité, et d'un jaun doré dans son milieu; ce qui préseute à l'œ une couleur générale d'un brun jaunâtres la tête et sur tou! le dessus du corps et de membres. Le ventre et la face intérieure de cuisses et des jambes sont d'un blanc sale et les poils y sont plus courts et moin touffus : la plus grande partie de la peau d cette face intérieure et du ventre est d'un beau bleu; la peau du dessous des mains e des pieds est douce, brunâtre, et sans poils les ongles sont arrondis et presque noirs l'appendice de peau qui est à la place de la queue est souple, et n'a que six lignes de longueur.

#### LE MAGOTI.

Cer animal est de tous les singes, c'est-àdire de tous ceux qui n'ont point de queue 2, celui qui s'accommode le mieux de la température de notre climat. Nous en avons nourri un pendant plusieurs années ; l'été il se plaisoit à l'air, et l'hiver on pouvoit le tenir dans une chambre sans feu. Quoiqu'il ne fût pas délicat, il étoit toujours triste et souvent maussade; il faisoit également la grimace pour marquer sa colère ou montrer son appétit; ses mouvemens étoient brusques, ses manières grossières, et sa physionomie encore plus laide que ridicule; pour peu qu'il fût agité de passion, il montroit et grinçoit les dents en remuant la mâchoire. Il remplissoit les poches de ses joues de tout ce qu'on lui donnoit, et il mangeoit généralement de tout, à l'exception de la viande crue, du fromage, et d'autres choses fermentées; il aimoit à se jucher, pour dormir, sur un barreau, sur une patte de fer. On le tenoit toujours à la chaîne, parce que, malgré sa longue domesticité, il n'en étoit pas plus civilisé, pas plus attaché à ses maîtres: il avoit apparemment été mal édu-

qué; car j'en ai vu d'autres de la même espèce qui en tout étoient mieux, plus recornoissans, plus obéissans, même plus gais, et assez dociles pour apprendre à danser, à gesticuler en cadence, et à se laisser tranquillement vêtir et coiffer.

Ce singe peut avoir deux pieds et demi ou trois pieds de hauteur lorsqu'il est debout sur ses jambes de derrière : la femelle est plus petite que le mâle. Il marche plus volontiers à quatre pieds qu'à deux. Lorsqu'il est en repos, il est presque toujours assis, et son corps porte sur deux callosités trèséminentes qui sont situées au bas de la région où devroient être les fesses; l'anus est plus élevé : ainsi il est assis plus bas que sur le cul; aussi son corps est plus incliné que celui d'un homme assis. Il diffère du pithèque ou singe proprement dit, 1º en ce qu'il a le museau gros et avancé comme un dogue, au lieu que le pithèque a la face aplatie: 2º en ce qu'il a de longues dents canines, tandis que le pithèque ne les a pas plus longues à proportion que l'homme; 3º en ce qu'il n'a pas les ongles des doigts aussi plats et aussi arrondis; et enfin parce qu'il est plus grand, plus trapu, et d'un naturel moins docile et moins doux.

Au reste, il y a quelques variétés dans l'espèce du magot; nous en avons vu de diférentes grandeurs et de poils plus ou moins foncés et plus ou moins fournis : il paroît même que les cinq animaux dont Prosper Alpin a donné les figures et les indications sous le nom de cynocéphales sont tous cinq des magots, qui ne différent que par la

 Magot, nom ancien de ce singe en françois, et que nous avons adopté; momenet, selon Jonston: on l'a aussi appelé tartarin, parce qu'il est fort commun dans la Tartarie méridionale.

2. Il est certain que ce singe est sans queue, quoiqu'il en ait une légère apparence formée par une petite appendice de peau d'environ un demipouce de longueur, qui se trouve au dessus de l'anus; mais cette appendice n'est point une queue avec des vertebres, ce n'est qu'un bout de peau qui ne tient pas même plus particulièrement au coceyx que le reste de, la peau.

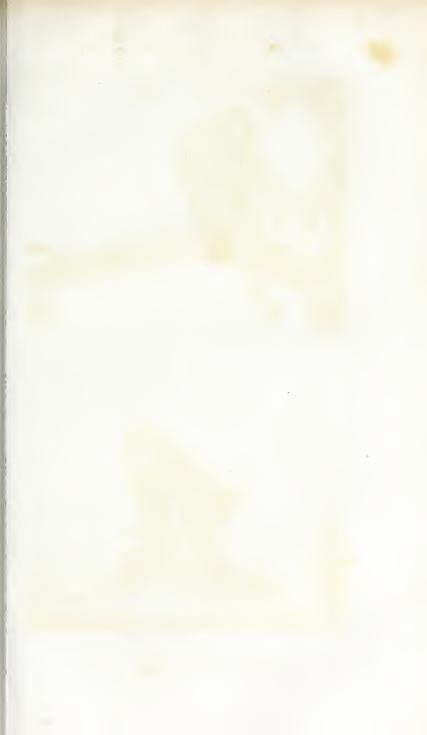

# Ordre des Quadrumanes. Famille des Singes Genre Cynocephale. (cuier)





LE GRAND PAPION

Ordre des Quadrumanes...id..id.

grandeur et par quelques autres caractères rop légers pour qu'on doive en faire des espèces distinctes et séparées. Il paroît aussi que l'espèce en est assez généralement répandue dans tous les climats chauds de l'ancien continent, et qu'on la trouve également en Tartarie, en Arabie, en Éthiopie, au Malabar, en Barbarie, en Mauritanie, et jusque dans les terres du cap de Bonne-Espérance.

Caractères distinctifs de cette espèce.

Le magot n'a point de queue, quoiqu'il ait un petit bout de peau qui en ait l'apparence: il a des abajoues, de grosses callosités proéminentes sur les fesses, des dents canines beaucoup plus longues à proportion que celles de l'homme; la face relevée par le bas en forme de museau, semblable à celui du dogue: il a du duvet sur la face, du poil brun verdâtre sur le corps, et jaune blanchâtre sous le ventre; il marche sur ses deux pieds de derrière, et plus souvent à quatre: il a trois pieds ou trois pieds et demi de hauteur, et il paroît qu'il y a dans cette espèce des races qui sont encore plus grandes. Les fenelles sont, comme les femmes, sujettes à un écoulement périodique de sang.

# LE PETIT CYNOCÉPHALE.

J'AI dit que le singe que nous avons appelé magot étoit le cynocéphale des auciens, et je crois mon opinion bien fondée. Mais il y a deux espèces de cynocéphales : l'une, plus grande, qui est en effet le magot; et l'autre, plus petite, que nous donuons ici, d'après un dessin qui m'a été envoyé par feu M. Collinson. Ce petit cynocéphale est sans queue, et cet animal ne nous paroît avoir été indiqué par aucun naturaliste, à l'exception de Prosper Alpin, qui s'exprime dans les termes suivans : « Je donne ici, dit-il, la figure (pl. 20, fig. 1) d'un petit cynocéphale qui n'a point de queue. Il s'apprivoise plus aisément, et est aussi plus spirituel et plus gai que les autres cynocéphales. » En comparant cette figure donnée par Prosper Alpin avec celle que nous donnons ici, on ne pourra guère douter que ce ne soit le même animal. Nous aurions pu l'appeler petit magot; mais nous avons mieux aimé lui donner le nom de petit cynocéphale,

parce qu'il diffère du magot en ce qu'il n'a pas les fesses pelées, et qu'il est couvert d'un poil roux, et plus doux que le magot; et c'est par le caractère de n'avoir pas les fesses pelées, ainsi que par la grosseur et par la prolongation du museau, qu'il diffère aussi du pithèque, avec lequel on pourroit le confondre. J'ai dit que cette dernière espèce (le magot) se trouvoit en Espagne, dans les montagnes de Gibraltar. M. Collinson, qui doutoit de ce fait, a écrit pour s'en informer; M. Charles Frédéric, commandant à Gibraltar, lui a répondu que ces singes habitent en effet sur le côté de la montagne qui regarde la mer, qu'ils y sont nombreux, et que des personnes dignes de foi lui ont attesté qu'ils s'y multiplient 1. C'est néanmoins le seul endroit de l'Europe où l'on trouve des singes dans leur état de

1. Lettre de feu M. Collinson à M. de Buffon, datée de Londres, le 9 février 1764.

## LE PAPION',

#### OU BABOUIN PROPREMENT DIT.

DANS l'homme, la physionomie trompe, et la figure du corps ne décide pas de la forme de l'âme; mais dans les animaux, on peut juger du naturel par la mine, et de tout

1. Papion, mot dérivé de papio, nom de cet animal en latin moderne, et que nous avons adopté l'intérieur par ce qui paroît au dehors : par exemple, en jetant les yeux sur nos singes et nos babouins, il est aisé de voir que ceux-ci doivent être plus sauvages, plus mé-

pour le distinguer des autres babouins. Baboon en anglois; pavyon en allemand.

chans que les autres ; il y a les mêmes différences, les mêmes nuances dans les mœurs que dans les figures. L'orang-ontang, qui ressemble le plus à l'homme, est le plus intelligent, le plus grave, le plus docile de tous; le magot, qui commence à s'éloigner de la forme humaine, et qui approche par le museau et par les dents canines de celle des animaux, est brusque, désobéissant, et maussade; et les babouins, qui ne ressemblent plus à l'homme que par les mains, et qui ont une queue, des ongles aigus, de gros museaux, etc., ont l'air de bètes féroces, et le sont en effet. J'ai vu vivant celui dont nous donnons ici la figure; il n'étoit point hideux, et cependant il faisoit horreur : grinçant continuellement les dents, s'agitant, se débattant avec colère, on étoit obligé de le tenir enfermé dans une cage de fer, dont il remuoit si puissamment les barreaux avec les mains, qu'il inspiroit de la crainte aux spectateurs. C'est un animal trapu, dont le corps ramassé et les membres nerveux indiquent la force et l'agilité, qui, couvert d'un poil épais et long, paroît encore beaucoup plus gros qu'il n'est, mais qui, dans le réel, est si puissant et si fort qu'il viendroit aisément à bout d'un ou de plusieurs hommes, s'ils n'étoient point armés t. D'ailleurs il paroît continuellement excité par cette passion qui rend furieux les animaux les plus doux : il est insolemment lubrique, et affecte de se montrer en cet état, de se toucher, de se satisfaire seul aux yeux de tout le monde; et cette action, l'une des plus honteuses de l'humanité, et qu'aucun animal ne se permet, copiée par la main du babouin, rappelle l'idée du vice, et rend abominable l'aspect de cette bête, que la nature paroît avoir particulièrement vouée à cette espèce d'impudence; car dans tous les autres animaux, et même dans l'homme, elle a voilé ces parties : dans le babouin, au contraire, elles sont tout à-fait nues, et d'autant plus évidentes que le corps est couvert de longs poils; il a de même les fesses nues et d'un rouge couleur de sang, les bourses pendantes, l'anus découvert, la queue toujours levée. Il semble faire parade de toutes

1. C'est à cette espèce qu'il fant rapporter l'animal appelé tré tré tré tré à Madagascar. « Il est, dit « Flaccourt, gros comme un veau de deux aus ; il a « la tête ronde et une face d'homme, les pieds de « devant et de derrière comme un singe, le poit « frisotté, la queue courte, les oreilles comme « celles de l'homme; il ressemble au tamach décrit « par Ambroise Paré. C'est un animal solitaire : les « gens du pays en ont grand'peur. » (Voyage à Madagascar, page 151.)

ces nudités, présentant son derrière plu souvent que sa tête, surtout dès qu'il aper çoit des femmes, pour lesquelles il déploi une telle effronterie, qu'elle ne peut naîtr que du désir le plus immodéré. Le magot é quelques autres ont bien les mêmes inclinations: mais, comme ils sont plus petits é moins pétulans, on les rend modestes coups de fouet, au lieu que le babouin es non seulement incorrigible sur cela, mai intraitable à tous autres égards.

Quelque violente que soit la passion d ces animaux, ils ne produisent pas dans le pays tempérés; la femelle ne fait ordinaire ment qu'un petit, qu'elle porte entre se bras, et attaché, pour ainsi dire, à sa ma melle : elle est sujette, comme la femme, i l'évacuation périodique, et cela lui est commun avec toutes les autres femelles de singe qui ont les fesses nues. Au reste, ces babouins, quoique méchans et féroces, ne son pas du nombre des animaux carnassiers; il se nourrissent principalement de fruits, de racines, et de grains : ils se réunissent et s'entendent pour piller les jardins; ils s, jettent les fruits de main en main et par dessus les murs, et font de grands dégâts dans toutes les terres cultivées.

#### Caractères distinctifs de cette espèce.

Le papion a des abajoues, et de larges callosités sur les fesses, qui sont nues et de couleur de sang : il a la queue arquée et de sept ou huit pouces de long; les dents canines beaucoup plus longues et plus grosses à proportion que celles de l'homme ; le museau très-gros et très-long; les oreilles nues, mais point bordées; le corps massif et ramassé; les menibres gros et courts; les par ties génitales nues et couleur de chair; le poil long et touffu, d'un brun roussâtre, et de couleur assez uniforme sur tout le corps. Il marche plus souvent à quatre qu'à deux pieds; il a trois ou quatre pieds de hauteur lorsqu'il est debout. Il paroît qu'il y a dans cette espèce des races encore plus grandes, et d'autres beaucoup plus petites. Le babouin que nous avons fait représenter est de la petite espèce; nous l'avons soigneusement comparé au grand babouin ou papion, et nous n'avons remarque d'autre différence entre eux que celle de la grandeur; et cette différence ne venoit pas de celle de l'âge, car le petit babouin nous a paru adulte comme le grand. Les femelles sont sujettes, comme les femmes, à un écoulement périodique.

#### LE BABOUIN DES BOIS

Ordre des Quadrumanes, Famille des Singes.

Genre Cynocéphale. (Cuvier)

PI. 120





LE BABOUIN À LONGUES JAMBES
Ordre des Quadrumanes....id ....id ...



#### LE BABOUIN DES BOIS.

M. Pennant a fait connoître cette espèce, conservée à Londres dans la collection de M. Lever. Ce babouin a le museau très-allongé et semblable à celui d'un chien; sa face est couverte d'une peau noire et un peu luisante: les pieds et les mains sont unis et noirs comme la face; mais les ongles sont blancs. Le poil de ce babouin est très-long et agréablement mélangé de noir et de brun. L'individu décrit par M. Pennant n'avoit que trois pieds de haut; la queue n'avoit que trois pouces de long, et le dessus en étoit très-garni de poil. Cet animal se trouve en Guinée, où les Anglois l'ont appelé l'homme des bois.

Nous croyons devoir placer ici la notice de trois autres babouins, qui probablement ne sont que des variétés du babouin des bois, et que M. Pennant a également vus dans la

collection de M. Lever.

Le premier de ces trois babouins, que M. Pennant a nommé le babouin jaune, avoit la face noire, le museau allongé, et des poils longs et bruns au dessus des yeux;

les oreilles étoient cachées dans le poil, dont la couleur étoit, sur tout le corps, d'un jaune mélangé de noir.

Il avoit deux pieds de hauteur; il ne différoit du babouin des bois que par sa taille, et parce qu'il avoit les mains couvertes de

poils.

Le second de ces trois babouins avoit la face d'un brun foncé; son poil étoit d'un brun pâle sur la poitrine, d'un cendré obscur sur le corps et sur les jambes, et mélangé de jaune sur la tête. M. Pennant l'a appelé le babouin cendré.

Le troisième avoit la face blenâtre, de longs poils au dessus des yeux, et une touffe de poils derrière chaque oreille. Le poil qui garnissoit la poitrine étoit cendré, mêlé de noir et de jaunâtre. Il avoit trois pieds de

hauteur.

On voit que les caractères de ces trois babouins se rapprochent de si près de eeux du babouin des bois, qu'on ne doit les regarder que comme de simples variétés d'une seule et même espèce.

#### LE BABOUIN A LONGUES JAMBES.

CE babouin est plus haut monté sur ses jambes qu'aucun autre babouin, et même qu'aucune guenon : il a la face incarnate; le front noir et avancé en forme de bourrelet; le poil d'un brun mêlé de jaune verdâtre sur la tête, le dos, les bras, et les cuisses; blanchâtre sur la poitrine et sur le ventre; très-long et très-touffu sur le cou, ce qui fait paroître son encolure très-grosse. Les callosités sur les fesses sont larges et rouges; il a la queue très-courte, très-relevée, et presque entièrement dénuée de poil, surtout dans sa partie inférieure.

Ce babouin tient ordinairement ses pouces et ses gros orteils écartés de manière à former un angle droit avec les autres doigts. Le gros orteil est un peu réuni par une membrane avec le doigt qui l'avoisine; les ongles des pouces sont rouds et plats, ceux des autres doigts sont convexes et plus étroits.

Il se nourrit, ainsi que les autres babouins, de fruits, de feuilles de tabac, d'oranges, d'insectes, et partienlièrement de scarabées, de fourmis, et de mouches qu'il saisit avec beaucoup d'adresse pendant qu'elles volent. Lorsqu'on lui donne de l'avoine, il en remplit ses abajoues, dont il retire les grains l'un après l'autre pour les peler. Il aime à boire de l'eau-de-vie, du vin, de la bière même jusqu'à s'enivrer. M. Hermann, savant professeur d'histoire naturelle à Strasbourg, a vu vivans un mâle et une femelle de cette espèce; ils ne différoient l'un de l'autre que par la longueur de la queue, qui étoit de quatre pouces dans le mâle, et d'un pouce dans la femelle.

Cette femelle étoit fort douce; elle se lais soit toucher sans peine et paroissoit se plaire à être caressée : elle aimoit beaucoup les enfans; mais elle paroissoit haïr les femmes,

Nous donnons ici la figure d'un animal qui ressemble presque entièrement à celui dont il est ici question, et qui n'en diffère que par la queue, qui est beaucoup plus longue. L'estampe gravée et enluminée de cet animal nous a été envoyée par feu M. Edwards; et comme ce naturaliste no nous a donné aucun éclaircissement sur cet individu, nous prévenons que le dessinateur employé par M. Edwards s'est trompé, que l'animal qu'il a représenté avoit la que aussi courte que le babouin à longues jar bes, et étoit absolument de la même espè que celui-ci.

#### LE BABOUIN A MUSEAU DE CHIEN.

CE babouin a le museau très-allongé, très-épais, et semblable à celui du chien; ce qui lui a fait donner sa dénomination. Sa face est couverte d'une peau rouge, garnie de poils très-clair-semés, et la plupart fort courts; le bont du museau est violet; les yeux sont petits. Les cils des paupières supérieures sont longs, noirs, et touffus; mais ceux des paupières inférieures sont trèsclair-semés. Les oreilles sont pointnes et cachées dans le poil; la tête est converte, tout autour de la face, de poils touffus d'un gris plus ou moins mêlé d'un vert jaunâtre, dirigés en arrière, beaucoup plus longs au dessus de chaque oreille, et y formant une houppe bien fournie. Les dents incisives y sont très-grandes, surtout les deux du milieu de la mâchoire supérieure; celles de la màchoire inférieure sont inclinées en avant: les dents canines sont très-longues; celles du dessus ont un pouce et demi de longueur, et avancent sur la lèvre inférieure. Le corps est gros et couvert d'un poil épais, de la même couleur que celui de la tête, et trèslong sur le devant et au milieu du corps. Le poil du ventre est blanchâtre. Les callosités sur les fesses sont larges, proéminentes, et roussâtres; la queue est velue, plus mince vers l'extrémité qu'à son origine, presque aussi longue que le corps, et communément relevée. Ce caractère suffiroit pour faire distinguer le babouin à museau de chien, du papion qui a la queue très-courte, mais avec lequel le premier a cependant une trèsgrande ressemblance, tant par sa conformation que par ses habitudes.

Le babouin à museau de chien a les bras et les jambes fort épais et couverts d'un poil touffu. Les mains et les pieds sont noirâtres et presque nus; tous les ongles sont arrondis

et plats.

M. Edwards avoit recu un individu cette espèce qui avoit près de cinq pies de hauteur et qui avoit été pris dans l'Ar bie. Cette espèce de babouin s'y rassemb par centaines; ce qui oblige les propriétaire des plantations de café à être continuelle ment sur leurs gardes contre les dépréda tions de ces animaux. Celui que M. Edward a vu vivant étoit fier, indomptable, et si for qu'il auroit terrassé aisément un homme fo et vigoureux. Son inclination pour le femmes s'exprimoit d'une manière très-vie lente et très-énergique. Quelqu'un étant all le voir avec une jeune fille, et l'ayant en brassée devant ce babouin pour exciter s jalousie, l'animal devint furieux; il saisit u pot d'étain qui étoit à sa portée, et le jet avec tant de force contre son prétendu riva qu'il lui fit une blessure très-considérable la tète.

Au reste, cette espèce se trouve non seule ment en Arabie, mais encore en Abyssinie en Guinée, et en général dans tout l'intérieur de l'Afrique, jusqu'au cap de Bonne Espérance; ils y sont également en gran nombre. Ils ont les mêmes habitudes qu les papions, et se réunissent de même pon aller piller les jardins, plusieurs ensemblé Ils se nourrissent communément de fruits ils aiment aussi les insectes et particulière ment les fourmis; mais ils ne mangent poir de viande, à moins qu'elle ne soit cuite.

Malgré leur grande force, il est aisé d' les priver lorsqu'ils sont jeunes, et quelque voyageurs ont dit qu'au cap de Bonne-Espa rance on s'en servoit quelquefois comme d' chiens de garde. Ils ajontent que, lorsqu'o les frappe, ils ponssent des soupirs et de gémissemens accompagnés de larmes.



LE CHORAS

Ordre des Quadrumanes. Famille des Singes.

Genre Mandrill. (Cavier)

7. 127





1. LE MANDRILL MÂLE. 2. LE MANDRILL FEMELLE
Ordre des Quadrumanes ... id ... id ...

#### LE CHORAS.

Ce grand et gros babouin, qu'on trouve lans les parties méridionales des grandes ndes, et particulièrement dans l'île de Ceyan, suivant quelques voyageurs, peut se listinguer des autres babouins par une touffe le poils qui se relève en forme de houppe u dessus de la tête, et par la couleur de a peau sur le nez, qui forme une bande 'un rouge très-vif, et sur le milieu de sa

ace, dont les joues sont violettes.

M. Pennant en a vu, en 1779, un indiidu vivant qui avoit cinq pieds de haut. es oreilles de ce babouin sont petites et ues; son museau est très-allongé, et son ez paroît tronqué par le bout, ce qui lui onne de la ressemblance avec le boutoir 'un sanglier. Ce boutoir, ainsi que toute la artie supérieure qui forme le nez, est d'un ouge tres-éclatant; les joues, comme dans mandrill, sont d'un violet clair et trèsidées : l'ouverture de la bouche est trèsetite.

Sa houppe est composée de poils noirâtres t très-longs; la tète, les bras, et les jambes ont revêtus d'un poil court, dont la coueur est mêlée de jaune et de noirâtre; des oils bruns très-longs couvrent les épaules; eux qui garnissent la poirrine sont aussi es-longs; les mains et les pieds sont noirs, t les ongles plats; la queue, dont le poil st fort touffu et assez court, n'a que quatre ouces de longueur; les fesses sont pelées, t d'un pourpre très-vif qui s'étend sur le

errière des cuisses.

Nous donnons ici la figure d'un babouin e cette espèce, âgé de trois ans, que nous vons vu et fait dessiner vivant; il avoit rois pieds un pouce de hauteur : son maître avoit acheté à Marseille deux ans auparaant; et il n'étoit alors pas plus gros qu'un etit sapajou. Il étoit très-remarquable par es couleurs de la face et les parties de la énération : il avoit le nez, les naseaux, et lèvre supérieure d'un rouge vif écarlate; 'avoit aussi une petite tache de ce même ouge an dessous des paupières. Les yeux toient environnés de noir et surmontés de oils touffus de même couleur; les oreilles toient pointues et de couleur brune : il ortoit sous le menton une barbe à flocons 'un blanc jaune, à peu près semblable à elle du mandrill. Les poils à côté des joues toient d'un blanc sale et jaunâtre, mais

longs et bien fournis : ces poils hérissés se couchoient et diminuoient de longueur en gagnant le sommet de la tête, et les taches blanches au dessus des oreilles étoient d'un poil très-court. Le milieu du front étoit couvert de poils noirs qui, s'élevant en pointe vers le sommet de la tête, y formoient une houppe, et s'étendoient en forme de crinière qui venoit s'unir sur l'épine du dos à une raie noire, laquelle se prolongeoit jusqu'à la queue. Le poil du corps étoit d'un brun verdâtre mêlé de noir, celui des flancs un peu ardoisé; et sur le ventre il étoit d'un blanc sale et un peu jaunâtre. Le poil étoit plus long sous le ventre que sur le dos. Le fourreau de la verge, ainsi que les callosités sur les fesses, étoient d'un rouge écarlate aussi vif que celui des naseaux, tandis que les testicules étoient d'un violet foncé, ainsi que la peau de l'intérieur des cuisses. Ce choras avoit, en marchant à quatre pattes. la même allure que le papion; le train de devant étoit sensiblement plus élevé que le train de derrière, les jambes de devant étant plus longues.

On a observé que cet animal se nourrissoit de fruits, de citrons, d'avoine, de noix qu'il écrasoit entre ses dents et qu'il avaloit avec la coque; il les serroit dans ses abajoues, qui pouvoient en contenir jusqu'à huit sans paroître très-remplies. Il mangeoit la viande cuite et refusoit la crue; il aimoit les boissons fermentées, telles que le vin et l'eau-de-vie. On a observé aussi que ce babouin étoit moins agile, plus grave, et moins malpropre que la plupart des autres singes. Schreber dit qu'ou montroit en Allemagne, en 1764, un de ces grands babouins, qui avoit grand soin de nettoyer sa hutte, d'en ôter les excrémeus, et qui même se lavoit souvent le visage et les mains avec sa salive. Tous les naturalistes qui ont vu ce babouin s'accordent à dire qu'il est très-ardent en

amour, même pour les femmes.

L'individu que M. Pennant a vu en Angleterre étoit d'une très-grande force; car il compare son cri au rugissement du lion. Jamais il ne se tenoit sur les pieds de derrière que lorsqu'il y étoit forcé par son conducteur; il s'asseyoit souvent sur ses fesses en se penchant en avant et en laissant tomber ses bras sur son ventre. Au reste, cet animal, que nous avons nommé choras, est

le povio de Gesner: car la figure que ce naturaliste en a donnée est tres-conforme à celle que M. Pennant a fait dessiner d'après l'animal vivant; et on ne l'a regardée comme défectueuse que parce qu'on l'a rapportoit à notre papion, dont il diffère principal ment par les sillons et les couleurs rouges la face, ainsi que par la touffe de poils qu porte au dessus de la tête.

#### LE MANDRILL'.

CE babouin est d'une laideur désagréable et dégoritante : indépendamment de son nez tout plat, ou plutôt de deux naseaux dont découle continuellement une morve qu'il recueille avec la langue; indépendamment de son très-gros et long museau, de son corps trapa, de ses fesses couleur de sang, et de son anus apparent, et placé, pour ainsi dire, dans les lombes, il a encore la face violette et sillonnée des deux côtés de rides profondes et longitudinales qui en augmentent beaucoup la tristesse et la difformité. Il est aussi plus graud et pent-ètre plus fort que le papion; mais il est en mème temps plus tranquille et moins féroce. Nous domions ici la figure du mâle et de la femelle, que nous avous vus vivans : soit qu'ils eussent été mieux éduqués, ou que naturellement ils soient plus doux que le papion, ils nous ont paru plus traitables et nioins impudens sans ètre moins désagréables.

Cette espece de babouin se trouve à la Côte d'Or et dans les autres provinces méridionales de l'Afrique, où les negres l'appellent boggo, et les Européens mandrill. Il paroît qu'après l'orang-outang c'est le plus grand de tous les singes et de tous les babouins. Smith 2 raconte qu'on lni fit présent

Mandrell, nom que les Anglois qui fréquentent la côte de Guinee ont donné à cet animal, et que nous avons adopté.

2. Dans le meme pays l'on appelle boogoe ou boggo et mandrill l'animal dont il est ici question, et l'on appelle aussi pougo et drill l'orang-outang : ces noms se ressemblent, et sont vraisemblablement dérives les uns des autres. Et en effet, le pongo et le boggo, ou, si l'on veut, le drill et le mandrill, ont plusieurs caractères communs: mais le premier est un singe sans queue et presque sans poil, qui a la face aplatie et ovale; au lieu que le second est

d'une femelle mandrill qui n'étoit âgée q de six mois et qui étoit déjà aussi grander cet âge qu'un babonin adulte. Il dit au que ces mandrills marchent toujours sur de pieds, qu'ils pleurent et qu'ils gémisse comme des homnes, qu'ils ont une violen passion pour les femmes, et qu'ils ne ma quent pas de les attaquer avec succès lo qu'ils les trouvent à l'écart.

Caractères distinctifs de cette espèce.

Le mandrill a des abajoues, et des calsités sur les fesses : il a la queue très-conf et seulement de deux ou trois pouces long; les dents canines beaucoup p'us gr ses et plus longues à proportion que cel de l'homme; le museau tres-gros et tr. long, et sillonné des deux côtés de rides le gitudinales, profondes, et tres-marquées; face nue et de couleur bleuâtre; les oreil nues aussi bien que le dedans des mains des pieds; le poil long, d'un brun roussà sur le corps, et gris sur la poitrine et ventre: il marche sur deux pieds plus si vent que sur quatre. Il a quatre ou qua pieds et demi de hauteur lorsqu'il est bout : il paroit même qu'il y en a d'ence plus grands. Les femelles sont sujett comme les femmes, à l'écoulement pér dique.

un babouin avec une queue, de longs poils, e museau gros et long. Le mot man, dans les I gues allemande, angloise, etc., signifie l'hon en géneral; et le mot drill, dans le jargon de ques-unes de nos provinces de France, comme Bourgogne, signifie un homme vigoureux et liber les paysans disent, c'est un bon drill, c'est maître drill.

#### Lº OUANDEROU

Ordre des Quadrumanes Famille des Singes Genre Macaque. / Cuvier/

PI. 122





Ordre der Quadrumanes.....id...id...

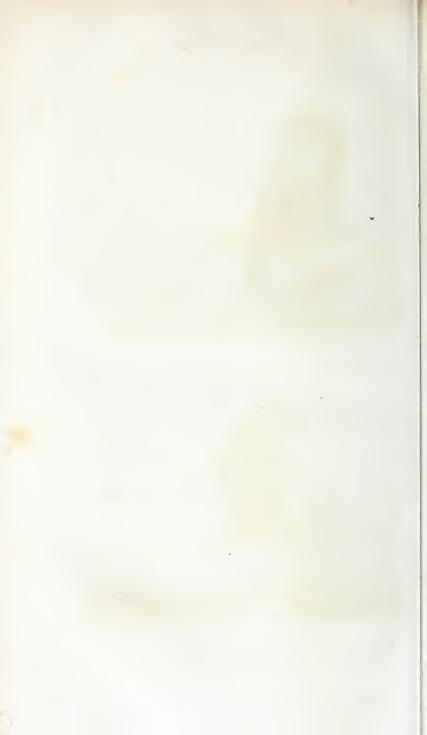

#### L'OUANDEROU! ET LE LOWANDO?.

Quorque ces deux animaux nous paroisent être d'une seule et mênie espèce, nous 'avons pas laissé de leur conserver à chauu le nom qu'ils portent dans leur pays atal, à Ceylan, parce qu'ils forment au oins deux races distinctes et constantes. l'ouanderou a le corps couvert de poils bruns t noirs, avec une large chevelure et une rande barbe blanche; au contraire, le lovando a le corps couvert de poils blanchàres, avec la chevelure et la barbe noires. Il a encore dans le même pays une troisième ace ou variété qui pourroit bien être la ige commune des deux autres, parce qu'elle at d'une couleur uniforme et entièrement lanche, corps, chevelure, et barbe. Ces rois animaux ne sont pas des singes, mais les babouins; ils en out tous les caractères, ant pour la figure que pour le naturel; ils out farouches et nième un peu féroces : ils out le museau allougé, la queue courte, et ont à peu près de la même grandeur et de a même force que les papions ; ils out seuement le corps moins ramassé, et paroissent dus foibles des parties de l'arrière du corps. Celui dont nons donnous la figure nous avoit té présenté sous une fausse dénomination, ant pour le uom que pour le climat; les ens anxquels il appartenoit nous dirent qu'il venoit du continent de l'Amérique méridionale, et qu'on l'appeloit cayouvassou. Je reconnus bientot que ce mot cayouvassou est un terme brasilien qui se prononce sajouona sou, et qui signifie sapajou, et que par conséquent ce nom avoit été mal appliqué, puisque tons les sapajous ont de très-longues queues, au lieu que l'animal dont il est ici question est un babouin à queue très-courte. D'ailleurs, non seulement cette espece, mais aucune espece de babouin, ne se trouve en Amérique, et par conséquent on s'étoit aussi trompé sur l'indication du climat : et cela arrive assez ordinairement. surtout à ces montreurs d'ours et de singes, qui, lorsqu'ils ignorent le climat et le nom d'un animal, ne manquent pas de lui appliquer une dénomination étrangere, laquelle, vraie ou fausse, est également boupe pour l'usage qu'ils en font. Au reste, ces babouinsouanderous, lorsqu'ils ne sont pas dourptés, sont si méchans, qu'on est obligé de les tenir dans une cage de fer, où souvent :ls s'agitent avec fureur; mais, lorsqu'on les prend jeunes, on les apprivoise aisément, et ils paroissent même être plus suscertibles d'éducation que les autres babouias. Les Iudiens se plaisent à les instruire, et ils prétendent que les autres singes, c'est-à-dire les guenous, respectent becuconp ces ba-bouins, qui ont plus de gravité et plus d'intelligence qu'elles. Dans leur état de liberté, ils sout extrêmencent sauvages, et se tiennent dans les bois. Si l'on en croit les voyageurs, ceux qui sont tout blancs sont les plus forts et :es plus méchaus de tous. Ils sont tres-ardeus pour les femmes, et assez forts pour les violer lorsqu'ils les trouvent seules, et sonvent ils les outragent jusqu'à les faire mourir.

#### Caractères du tinctifs de cette espèce.

L'onanderou & des abajones, et des callosités sur les fesses, la queue de sept ou huit pouces de long, es dents canines plus longues et plus grosses que celles de l'homnie, le museau gros et allonge, la tête environnce d'une large criniere et d'une grande barbe de poils rudes, le corps assez long et assez mince par le bas. Il y a dans cette es pece des races qui varient par la couleur du poil : les uns ont celui du corps noir et la barbe blanche; les autres ont le poil du corps blanchâtre et la barbe noire. Ils marchent à quatre pieds plus souvent qu'à deux, et ils ont trois pieds ou trois pieds et demi de hauteur lorsqu'ils sont debout. Les femelles sont sujettes à l'écoulement périodique.

Sur l'Ouanderou.

\* M. Marcellus Bless m'a écrit que les habitans de Ceylan appellent oswanderou ou vanderou des singes blancs qui out une lon gue barbe. Il ajonte qu'il en avoit embarqué quarre pour les amener en Hollande avec lui; mais que tous étoient morts en route, quoique les autres singes auenés du

derou; 2º il nous paroit qu'il y a une seconde variéte dans ces animaux; l'unanderou a le corps noir et la barbe grise; le lowando a le corps gris et la barbe noire, et il y en a d'autres de même espèce qui sont tout blancs corps et barbe.

Ouanderou, wanderu, nom de cet animal à Ceylan, et que nous avons adopté.

Ceylan, et que nous avons adopté.
2. Lowando, elwandu, nom de cet animal à Cey-

lan, et que nous avons adopté.

1º Il neus paroît n'être qu'une variété de l'ouan-

même pays et en même temps eussent bien soutenu la fatigue du voyage : ainsi l'ouanderou paroit être l'espèce la plus délicatedes singes de Ceylan. M. Marcellus Bless ajonte qu'il a eu chez lui, à Ceylan, un petit ouanderou né depuis trois jours, et qu'il avoit de la barbe autant à proportion que les vieux; ce qui prouve qu'ils naissent avec cette barbe,

Nous avons aussi été informés que l'ouanderou, ainsi que le lowaudo, sont trèsadroits, qu'ils s'apprivoisent avec peine, et que ordinairement ils vivent peu de temps en captivité. Dans leur pays natal, la taille des plus forts, lorsqu'ils sont debout, est à peu près de trois pieds et demi.

#### Sur le Lowando.

Nous parlerons ici d'une gravure enluminée qui m'a été envoyée d'Angleterre par feu M. Edwards, sous le nom de singe de Moco, parce qu'il étoit venu de Moco dans le golfe Persique. « Ce singe mâle, m'écrit M. Edwards, que j'ai dessiné vivant, étoit aussi ardent en amour qu'il étoit spirituel... Pendant que je faisois sa figure, un jeune homme et une jeune femme vinrent le voir: il parut désirer très-fort de s'approcher de la femme; il la tiroit fortement par ses jupons, tâchant de la faire tomber sur lui; mais le jeune homme l'ayant écarté et chassé, il fit très-mauvaise mine, et pour se venger il lui jeta de toutes ses forces un gros pot d'étain qu'il trouva sous sa main. Il n'étoit néanmoins que de la taille d'un enfant de dix ans. »

L'espèce à laquelle ce singe de Moco nous paroît appartenir est celle du lowando, dont nons avons parlé. J'ai dit que, quoique l'ouanderou et le lowando nons parussen être d'une seule et même espèce, nous ne laissious pas que de leur conserver à chacun le nom qu'ils portent dans leur pays natal parce qu'ils forment au moins deux rac distinctes et constantes. L'ouanderou a corps couvert de poils bruns et noirs, aw une large chevelure et une grande barb blanche: au contraire, le lowando a le corp couvert de poils blanchâtres avec la chev lure et la barbe noires. Par ces derniers cractères, on voit que c'est en effet au l wando plutôt qu'à l'ouanderou qu'on per rapporter l'animal dont nous domnons ici figure; car les autres caractères, tels que longueur de la queue, la forme du corps, celle des membres, sont communs à ces de espèces, c'est-à-dire les mèmes dans l'oual derou et le lowando.

Au reste, ce lowando a les fesses pelée la face sans poil et de couleur de chair, ju qu'an bas, où elle est noire aussi bien qu le nez. Il y a des poils au dessus des yeu: en forme de sourcils. La tête est coiffée grands poils grisâtres, touffus, et serré qui lui forment comme une large perruqu dont les bords sont blancs et accompagne la face. Les pieds et les mains sont noir les ougles un peu lougs et en gouttière; queue est d'une médiocre longueur et bis couverte de poils; les cuisses et les jamb sont garnies de poils d'un brun roussatr Le corps et les bras, jusqu'au poignet, so revetus de longs poils d'un blanc sale, et dessus du dos est d'un poil brun; ce qui l forme comme une pelisse qui lui tombe ju qu'aux reins. Cette description, qui n'e faite que d'après la gravure enluminée, peut pas être bien exacte, et je ne la don que faute de plus amples observations. Per être M. Edwards, qui m'avoit envoyé cel gravure trois ans avant sa mort, aura-tlaissé dans ses papiers une description con plete de ce même animal, qu'il a dessi vivant.

### LE MAIMON'.

LES singes, les babouins, et les guenons forment trois troupes qui laissent entre elles deux intervalles; le premier est rempli par le magot, et le second par le maimon : celui-ci fait la nuance entre les babouins et les guenons, comme le magot la fait en les singes et les babouins. En effet, le m mon ressemble encore aux babouins par s gros et large museau, par sa queue cou et arquée; mais il en diffère et s'approc

1. Maimon, maimonet, nom que l'on a donné dans les deruiers siècles aux singes à queue courte, et que nous avons appliqué à celui-ci, en attendant qu'on soit informé du nom qu'il porte dans ; pays natal, à Sumatra, et dans les autres provin de l'Inde méridionale,



LE MACAQUE

Ordre des Quadrumanes Famille des Singes.
Genre Macaque (Cuvier)

Pl.123





L°AUGRETTE
Ordre des Quadrumanes...id...id...

des guenons par sa taille, qui est fort au dessous de celle des babouins, et par la douceur de son naturel. M. Edwards nous a donné la figure et la description de cet animal sous la dénomination de singe à queue de cochon. Ce caractère particulier suffit pour le faire reconnoître; car il est le seul de tous les babouins et guenons qui ait la queue nue, menue, et tournée comme celle du cochon. Il est à peu près de la grandeur du magot, et ressemble si fort au macaque qu'on pourroit le prendre pour une variété de cette espèce, si sa queue n'étoit pas tout-à-fait différente. Il a la face nue et basanée, les yeux châtains, les paupières noires, le nez plat, les levres minces avec quelques poils roides, mais trop courts pour faire une moustache apparente. Il n'a pas, comme les singes et les babouins, les bourses à l'extérieur et la verge saillante : le tout est caché sous la peau : aussi le maimon, quoique très-vif et plein de feu, n'a rien de la pétulance impudente des babouins; il est doux, traitable, et même caressant. On le trouve à Sumatra, et vraisemblablement dans les autres provinces de l'Inde méridionale : aussi souffre-t-il avec peine le froid de notre climat. Celui que nous avons vu à Paris n'ecu que peu de temps, et M. Edwards dit n'avoir gardé qu'un an à Londres celui qu'il a décrit.

#### Caractères distinctifs de cette espèce.

Le maimou a des abajoues, et des callosités sur les fesses; la queue nue, recoquillée, et longue de cinq ou six pouces; les dents canines pas plus longues à proportion que celles de l'homme; le muscau tres-large; les orbites des yeux fort saillantes au dessus; la face, les oreilles, les mains, et les pieds nus et de conleur de chair; le poil d'un noir olive sur le corps, et d'un jaune roussàtre sur le ventre. Il marche tantôt sur deux pieds, et tantôt sur quatre; il a deux pieds ou deux pieds et demi de banteur lorsqu'il est debout. La femelle est sujette à l'écoulement periodique.

## LE MACAQUE¹ ET L'AIGRETTE2.

De toutes les guenons ou singes à longue queue, le macaque est celui qui approche le plus des babouius ; il a, comme eux, le corps court et ramassé, la tèle grosse, le museau large, le nez plat, les joues ridées, et en même temps il est plus gros et plus grand que la plupart des autres guenons; il est aussi d'une laideur hideuse, en sorte qu'on pourroit le regarder comme une petite espece de babouin, s'il n'en différoit pas par la queue qu'il porte en arc comme eux, mais qui est longue et bien touffue, au lieu que celle des babouins en général est fort courte. Cette espèce est originaire de Congo et des autres parties de l'Afrique méridionale; elle est nombreuse et sujette à plusieurs variétés pour la grandeur, les couleurs, et la disposition du poil. Celui qu'Hasselquist a décrit woit le corps long de plus de deux pieds, et ceux que nous avons vus ne l'avoient guère que d'un pied et demi. Celui que nous appelons ici l'aigrette, parce qu'il a sur le sommet de la tête un épi ou aigrette de poil, ne nous a paru qu'une variété du premier, auquel il ressemble en tout, à l'exception de cette différence et de quelques autres légères variétés dans le poil. Ils out tous deux les mœurs douces, et sont assez dociles; mais, indépendamment d'une odeur de fourmi ou de faux musc qu'ils répandent autour d'eux, ils sont si malpropres, si laids, et même si affreux lorsqu'ils font la grimace, qu'on ne peut les regarder sans horreur et dégoût. Ces guenons vont souvent par troupes, et se rassemblent surtout pour voler des fruits et des légumes. Bosman raconte qu'elles prennent dans chaque patte un ou deux pieds de milhio, autant sous leurs bras et autant dans leur bouche; qu'elles s'en retournent ainsi chargées, santant continuellement sur les pattes de derrière, et que, quand on les poursuit, elles jettent les tiges de milhio

 Macaque, macaquo, nom de cet animal dans ion pays natal, à Congo, et que nous avons idopté.

2. Aigrette. Cette guenon ne nous paroît être qu'une variété du macaque : nous l'avons appelée l'aigrette, parce qu'elle a un grand épi de poil au dessus de la tête. Nous croyons que c'est le même que l'aygula de M. Linnaus (S) st. nat., êdit. X., page 27), indiqué par Osbeck sous la dénomination de simia caudata subbarbata grisea, eminentia pilosa verticis longitudinali. (Itiner., page 99.) qu'elles tenoient dans les mains et sous les bras, ne gardant que celles qui sont entre leurs dents, afin de pouvoir fuir plus vite sur les quatre pieds. Au reste, ajoute ce voyagenr, elles examinent avec la dernière exactitude chaque tige de mi<sup>th</sup>io qu'elles arrachent; et si elle ue leur plait pas, elles la rejettent a terre et en arrachent d'autres, en sorte que, par leur bizarre délicatesse, elles causent beaucoup plus de dommage encore que par leurs vols.

#### Caractères distinctifs de ces espèces.

Le macaque a des abajones, et des callosités sur les fesses; il a la queue longue à pen pres counne la tête et le corps pris ensemble, d'environ dix-lunit à vingt pouces; la tête grosse; le muscau tres-gros; la face nue, livide, et ridée; les oreilles velues; le co ps court et ramassé; les jambes courtes et grosses: le poil des parties supérieures est d'un cendre verdâtre, et sur la poitrine et le ventre, d'un gris jaunâtre. Il porte une petite crète de poil au dessus de la tète; il marche à quatre et quelquefois à deux pieds. La longueur de son corps, y compris celle de la tête, est d'environ dix-huit ou vingt pouccs. Il paroit qu'il y a dans cette espèce des races beaucoup plus grandes et d'autres beaucoup plus petites, telles que celle qui suit.

L'aigrette ne nous paroît être qu'une varreté du macaque; elle est plus petite d'environ un tiers dans toutes les dimensions au lieu de la petite crète de poil qui se trouve au sommet de la tête du macaque, l'aigrette porte un épi droit et pointn. Elle semble différer encore du macaque par le poil du front, qui est noir, au lieu que sur le front du macaque il est ver l'âtre. Il paroît aussi que l'aigrette a la queue plus longue que le macaque, à proportion de la longueur du corps. Les femelles dans ces especes sont sujettes, comme les femmes, à l'écoulement périodique.

## LE MACAQUE A QUEUE COURTE.

Nous ne donnons cette dénomination à l'animal décrit ici, que faute d'un nom propre, et parce qu'il nous paroît approcher un peu plus du macaque que des autres guenons : cependant il en differe par un grand nombre de caractères même essentiels. Il a la face moius large et plus effilée, la queue beaucoup plus courte, les fesses unes, couleur de sang, aussi bien que tontes les parties voismes de la génération. Il n'a du macaque que la quene, tres-grosse à sou origine, ou la peau forme des rides profondes; ce qui le rend différent du maimon, ou singe à quene de cochon, avec lequel il a néanmoins beaucoup de rapports par le caractère de la queue courte; et comme ce macaque et le singe à quene de cochon out tous deux la queue beaucoup plus courte que les autres guenons, on peut les regarder comme faisant à cet égard la nuance entre le genre des babouins qui ont la queue courte et celui des guenons qui l'ont trèslongue.

Tont le has du corps de ce macaque, qui étoit femeile, est couvert, depuis les reins, de grandes rides qui forment des inégalisés sur cette partie et jusqu'à l'origine de la queue. Il a des abajoues, et des callosités sur les fesses, qui sont d'un rouge très-vif aussi bien que le dedans des cuisses, le ba du veutre, l'anus, la vulve, etc. : mais o pourroit croire que l'animal ne porte cett belle conleur rouge que lorsqu'il est vivar et en bon état de santé; car, étant tomb malade, elle disparut entierement, et aprè sa mort (le 7 fevrier 1778) il n'en paroisso plus aucun vestige. Il étoit aussi doux qu'u petit chien : il acqueilloit tous les hommes mais il refusoit les caresses des femmes, torsqu'il étoit en liberté, il se jetoit aprileurs jupous.

Ce macaque femelle n'avoit que quim pouces de longueur. Son nez étoit aplati, ay un enfoncement à la partie supérieure, que étoit ocasioné par le rebord de l'os fronts. L'iris de l'œil étoit januatre; l'oreille ront et couleur de chair en dedans, où elle éto dénuée de poil. A la partie postérieure a chaque oreille, on remarquoit une pet déconpure, différente, pour la forme et position, de celle qui se trouve aux oreille du macaque. La face, ainsi que le desso de la mâchoire intérieure et du con, étoie dênués de poil. Le dessus de la tête et corps étoit jaune verdâtre, mêlé d'un peu gris; le dessous du ventre, blauc, nuancé

# LE MACAQUE À QUEUE COURTE

Ordre des Quadrumanes Famille des Singes Genre Macaque. /Cuvier/

Pl. 124.





LE PATAS

Ordre des Quadrumanes Famille des Singes.

Genre Guenon. / Cavier /



jaunâtre; la face externe des bras et des jambes étoit de couteur cendrée, mèlée de jaune, et la face interne d'un gris cendré clair; les pieds et les mains d'un brun noirâtre en dessous, et couverts en dessus de poils cendrés. L'ongle du pouce étoit plat, et les autres courbés en gouttière. La queue étoit converie, comme les jambes, de poils cendrés, mèles de janne: elle finissoit tout d'un coup en pointe; son extrémité étoit noire, et sa longueur étoit en tout de sept pouces deux lignes. La dépouille de ce macaque est au Cabinet du Roi.

### LE PATAS'.

Le patas est encore du même pays et à peu près de la même grosseur que le macaque : mais il en differe en ce qu'il a le corps plus allongé, la face moins hidense, et le poil plus bean; il est même remarquable par la couleur brillante de sa robe, qui est d'un roux si vif, qu'elle paroit avoir été peinte. Nous avons vu deux de ces animaux qui font variété dans l'espèce : le premier porte un bandeau de poils noirs au dessus des yeux, qui s'étend d'une oreille à l'autre; le second ne diffère du premier que par la couleur de ce bandeau, qui est blanc : tous deux ont du poil long au dessus du menton et autour des joues, ce qui leur fait une belle barbe; mais le premier l'a jaune, et le second l'a blanche. Cette variété paroît en indiquer d'autres dans la couleur du poil, et je suis fort porté à croire que l'espèce de gnenon couleur de chat sauvage dont parle Marmol, et qu'il dit venir du pays des Nègres, est une des variétés de l'espece du patas. Ces guenons sont moins adroites que les autres, et en même temps elles sont extrêmement curieuses. « Je les ai vues, dit Brue, descendre du hant des arbres jusqu'à l'extrémité des branches pour admirer les barques à leur passage; elles les considéroient quelque temps, et paroissoient s'entretenir de ce qu'elles avoient vu, elles abandonnoient la place à celles qui arrivoient après; quelques-unes devinrent familieres jusqu'à jeter des branches aux François, qui leur répondirent à coups de fusil. Il en tomba quelques-unes, d'autres demeurerent blessées, et tout le reste tomba dans une étrange consternation; une partie se mit à pousser des cris affreux, une autre à ramasser des pierres pour les jeter à leurs ennemis : quelquesunes se viderent le ventre dans leur main. et s'efforcèrent d'envoyer ce présent aux spectateurs; mais, s'apercevant à la fin que le

1. Patas, nom de cette espèce de guenon ou singe à longue queue dans son pays natal, au Sécombat étoit du moins inégal, elles prirent le parti de se retirer, »

Il est à présumer que c'est cette même espece de guenon dont parle Le Maire. « On ne sauroit exprimer, dit ce voyageur, le dégat que ces siuges font dans les terres du Sénégal lorsque le mil et les grains dont ils se nourrissent sont en maturité. Ils s'assemblent quarante ou cinquante; l'un d'eux demeure en sentinelle sur un arbre, écoute et regarde de tous côtés pendant que les autres font la récolte : des qu'il aperçoit quelqu'un, il crie comme un enragé pour avertir les autres, qui, au signal, s'enfuient avec leur proie, sautant d'un arbre à l'antre avec une prodigieuse agilité; les femelles, qui portent leurs petits contre leur ventre, s'enfuient comme les antres, et sautent comme si elles n'avoient rien. »

Au reste, quoiqu'il y ait dans toutes les terres de l'Afrique un très-graud nombre d'espèces de singes, de babouins, et de guenons, dont quelques-mes paroissent assez semblables, les voyageurs ont cependant rema qué qu'el es ne se mèlent jamais, et que, pour l'ordinaire, chaque espèce habite un quartier différent.

## Caractères distinctifs de cette espèce.

Le patas a des abajoues, et des callosités sur les fesses; sa quene est moins longue que la tête et le corps pris ensemble : il a le sommet de la tête plat, le museau long, le corps allongé, les jambes longues; il a du poil noir sur le nez, et un bandeau étroit de même couleur au dessus des yeux, qui s'étend d'une oreille à l'autre : le poil de toutes les parties supérieures du corps est d'un roux presque rouge, et celui des parties de dessous, telles que la gorge, la poitrine et le ventre, est d'un gris jaunatre.

négal, et que nous avons adopté. On l'appelle vulgairement le singe rouge du Sénégal. Il y a variété dans cette espèce pour la couleur du bandean qui est au dessus des yeux; les uns l'out noir, et les autres blanc. Ils n'agitent point leur màchoire, comme le font les autres guenons lorsqu'elles sont en colère. Ils marchent à quatre pieds plus souvent qu'à deux, et ils out environ un pied et demi ou deux pieds depuis le bout du museau jusqu'à l'origine de la queue. Il paroît, par le témoignage des voyageurs, qu'il y en a de plus grauds. Les femelles sont sujettes, comme les femmes, à un écoulement périodique.

## LE PATAS A QUEUE COURTE.

Nous avons donné la figure d'un patas à bandeau noir : nous donnons ici la description d'un autre patas à bandeau blanc, mais dont la queue est beaucoup plus courte que celle des autres. Cependant, comme il ne semble différer du patas à bandeau blanc que par ce seul caractere, nous ne pouvons pas décider si c'est une espèce différente, ou une simple variété dans l'espèce : voici la description que nous en avous faite sur un individu dont la dépouille bien préparée se trouve au Cabinet du Roi : La queue n'a que neuf pouces de longueur, au lieu que celle des deux autres patas en a quatorze. Le diamètre de la queue étoit de dix ou onze lignes à son origine, et de deux lignes seulement à son extrémité, en sorte que nous sommes assurés que l'animal n'en a rien retranché en la rongeant. La longueur de l'animal entier, depuis le bout du museau jusqu'à l'origine de la queue, étoit d'un pied cinq pouces dix lignes; ce qui approche autant qu'il est possible des mêmes dimen-

sions du corps des autres patas, qui ont ur pied six pouces. Celui-ci a la tête toute semblable à celle des autres, et il porte un bandeau de poils blancs au dessus des yeux mais d'un blanc plus sale que celui du pa tas. Le corps est convert, sur le dos, d'un poil gris cendré, dont l'extrémité est un peu teinte de fauve : sur la tête et vers le reins, le fauve domine, et il est mèlé d'un peu d'olivâtre. Le ventre, le dessus de l'es tomac et de la poitrine, les côtés du coule dedans des cuisses et des jambes, son d'un fauve mêlé de quelques teintes grises les pieds et les mains sont couverts de poi d'un gris cendré, mêlés de brunâtre. Le podu dos a un pouce dix lignes de longueur les jambes de devant sont couvertes de poi d'un gris cendré, mèlés d'une teinte brur qui augmente et devient plus foncée en ap prochant des mains. Dans tout le reste, singe nous a paru parfaitement semblable a patas.

## LE MALBROUCK ET LE BONNET CHINOIS 2.

Cas deux guenons ou singes à longue queue nous paroissent être de la même espèce; et cette espèce, quoique différente à quelques égards de celle du macaque, ne laisse pas d'en être assez voisine pour que nons soyons dans le doute si le macaque, l'aigrette, le malbrouck, et le bonnet chinois ne sont pas quatre variétés, c'est-à-dire quatre races constantes d'une seule et même es-

pèce. Comme ces animaux ne produise pas dans notre climat, nous n'avons pas acquérir par l'expérience aucune conno sance sur l'unite ou la diversité de leurs pèces, et nous sommes réduits à en jupar la différence de la figure et des aut attributs extérieurs. Le macaque et l'aigre nous ont paru assez semblables pour p sumer qu'ils sont de la mème espèce. Il

1. Malbrouck, nom de cet animal dans son pays natal, au Bengale, et que nous avons adopté. qu'elle a le poil du sommet de la tête disposé forme de calotte ou de bonnet plat, comme le s les bonnets des Chinois.

<sup>2.</sup> Bonnet-chinois, nom que l'on a donné à cette espèce de guenon ou singe à longue queue, parce



# LE PATAS À QUEUE COURTE

Ordre des Quadrumanes. Famille des Singes. Genre Guenon. / Cavier /

Pl. 125.





LE MALBROUC

Ordre des Quadrumanes .....id...id...

est de même du malbrouck et du bonnetchinois; mais comme ils diffèrent plus des deux premiers qu'ils ne diffèrent entre eux, nous avons cru devoir les en séparer. Notre présomption sur la diversité de ces deux espèces est fondée, 1° sur la différence de la force extérieure; 2º sur celle de la couleur et de la disposition du poil; 3º sur les différences qui se trouvent dans les proportions du squelette de chacun de ces animaux; et enfin sur ce que les deux premiers sont natifs des contrées méridionales de l'Afrique, et que les deux dont il s'agit ici sont du pays de Bengale. Cette dernière considération est d'un aussi grand poids qu'aucune autre, car nous avons prouvé que, dans les animaux sauvages et indépendans de l'homme, l'éloignement du climat est un indice assez sûr de celui des espèces. Au reste, le malbrouck et le bonnet-chinois ne sont pas les seules espèces ou races de singes que l'on trouve au Bengale 1 : il paroît par le témoignage des voyageurs, qu'il y en a quatre variétés; savoir, des blancs, des noirs, des rouges, et des gris. Ils disent que les noirs sont les plus aisés à apprivoiser : ceux-ci étaient d'un gris roussâtre, et nous ont paru privés et même assez dociles.

« Ces animaux, disent les voyageurs, dérobent les fruits, et surtout les cannes de sucre; l'un d'eux fait sentinelle sur un arbre pendant que les autres se chargent du butin: s'il aperçoit quelqu'un, il crie, houp, houp, houp, d'une voix haute et distincte; au moment de l'avis, tous jettent les cannes qu'ils tenoient dans la main gauche, et ils s'enfuient en courant à trois pieds; et s'ils sont vivement poursuivis, ils jettent encore ce qu'ils tenoient dans la main droite, et se sauvent en grimpant sur les arbres, qui sont lcurs demeures ordinaires : ils sautent d'arbre en arbre; les femelles, même chargées de leurs petits, qui les tiennent étroitement embrassées, sautent aussi comme les autres, mais ombent quelquefois. Ces animaux ne s'apprivoisent qu'à demi; il faut toujours les tenir à la chaîne. Ils ne produisent pas dans leur état de servitude, même dans leur pays ; il

leur état de servitude, même dans leur pays; il faut qu'ils soient en liberté dans leurs bois.

1. Je crois qu'on peut rapporter au malbrouck du Rengale l'espèce de singe à poil grisatre de Calicut dont parle Pyrard. « Il est, di, ce voya « geur, défendu de tuer aucun singe dans ce pays: « ils sont si importuns, si facheux, et en si grand « nombre, qu'ils causent beaucoup de dommage, « et que les habituns des villes et des campagnes « sont obligés de mettre des treillis à leurs fenètres « pour les empècher d'entrer dans les maisons. » ( Voyage de François Pyrard, tome I, page 427.)

Lorsque les fruits et les plantes succulentes leur manquent, ils mangent des insectes, et quelquefois ils descendent sur les bords des fleuves et de la mer pour attraper des poissons et des crabes. Ils mettent leur queue entre les pinces du crabe; et dès qu'elles serrent, ils l'enlèvent brusquenient et l'emportent pour le manger à leur aise. Ils cueillent les noix de cocos, et savent fort bien en tirer la liqueur pour la boire, et le noyau pour le manger. Ils boivent aussi du zari qui dégoutte par des bamboches qu'on met à la cime des arbres pour en tirer la liqueur, et ils se servent de l'occasion. On les prend par le moyen des noix de cocos où l'on fait une petite ouverture; ils y fourrent la patte avec peine, parce que le trou est étroit, et les gens qui sont à l'affût les prennent avant qu'ils puissent se dégager. Dans les provinces de l'Inde habitées par les Bramans, qui, comme l'on sait, épargnent la vie de tous les animaux, les singes, plus respectés encore que tous les autres, sont en nombre infini; ils viennent en troupes dans les villes; ils entrent dans les maisons à toute heure, en toute liberté, en sorte que ceux qui vendent des denrées, et surtout des fruits, des légumes, etc., ont bien de la peine à les conserver. » Il y a dans Amadabad, capitale du Guzarate, deux ou trois hòpitaux d'animaux, où l'on nourrit les singes estropiés, invalides, et même ceux qui, sans être malades, veulent y demeurer. Deux fois par semaine, les singes du voisinage de cette ville se rendent d'eux-mêmes tous ensemble dans les rues; ensuite ils montent sur les maisons, qui ont chacune une petite terrasse où l'on va coucher pendant les grandes chaleurs: on ne manque pas de mettre ces deux jours-là, sur ces petites terrasses, du riz, du millet, des cannes de sucre dans la saison, et autres choses semblables; car, si par hasard les singes ne trouvoient pas leur provision sur ces terrasses, ils romproient les tuiles dont le reste de la maison est couvert, et feroient un grand désordre. Ils ne mangent rien sans le bien sentir auparavant; et lorsqu'ils sont repus, ils remplissent pour le lendemain les poches de leurs joues. Les oiseaux ne peuvent guère nicher sur les arbres dans les endroits où il y a beaucoup de singes; car ils ne manquent jamais de détruire les nids et de jeter les œufs par terre.

Les ennemis les plus redoutables pour les singes ne sont ni le tigre ni les autres bêtes féroces; car ils leur échappent aisément par leur légéreté et par le choix de leur domicile au dessus des arbres, où il n'y a que les serpens qui ailleut les chercher et sa-

chent les surprendre.

"Les singes, dit un voyagenr, sont en possession d'être maîtres des forêts; car il n'y a ni tigres ni lious qui leur disputent le terrain: ils n'ont rien à craindre que les serpens, qui nuit et jour leur font la guerre. Il y en a de prodigieuse grandeur, qui, tout d'un coup, avalent un singe; d'autres, moins gros, mais plus agiles, les vont chercher jusque sur les arbres... Ils épient le temps où ils sont endormis, etc. »

#### Caractères distinctifs de cette espèce.

Le malbrouck a des abajoues, et des callosités sur les fesses, la queue à peu près longue comme la tête et le corps pris ensemble, les paupières couleur de chair, la face d'un gris cendré, les yeux grands, la nuseau large et relevé; les oreilles grandes, minces, et couleur de chair. Il porte un bandeau de poil gris comme la mone; mais au reste il a le poil d'une couleur uniforme, d'un jaune brun sur les parties supérieures du corps, et d'un gris jaunâtre sur celles du dessous. Il marche à quatre pieds, et il a environ un pied et demi de longueur depuis l'extrémité du museau jusqu'à l'origine de la queue.

Le bonnet-chinois paroît être une variété du malbrouck; il eu diffère en ce qu'il a le poil du sommet de la tête disposé en forme de calotte ou de bonnet plat, et que sa queue est plus longue à proportion du corps. Les femelles, dans ces deux races, sont sujettes, comme les femmes, à l'écoule-

ment périodique.

### LE MANGABEY 1.

Nous avons eu deux individus de cette espèce de guenons ou singes à longue queue; tous deux nous ont été donnés sous la dénomination de singes de Madagascar. Il est facile de les distinguer de tous les autres par un caractère tres apparent : les mangabeys ont les paupières nues et d'une blancheur frappante; ils out aussi le museau gros, large, et allongé, et un bourrelet saillant autour des yeux. Ils varient pour les couleurs : les uns ont le poil de la tête uoir, celui du cou et du dessus du corps bruu fauve et le ventre blanc; les autres l'ont plus clair sur la tête et sur le corps, et ils different surtout des premiers par un large collier de poils blancs qui leur environne le cou et les joues : tous deux portent la queue relevée et ont le poil l<mark>ong et to</mark>uffu. Ils sont du même pays que le vari, et comme ils lui ressemblent par l'allougement du museau, par la longueur de la queue, par la manière de la porter, et par les variétés de la couleur du poil, ils me paroissent faire la nuance entre les makis et les guenons.

 Mangabey, nom précaire que nous donnons à cet animal, en attendant qu'on sache son vrai nom. Comme il se trouve à Madagascar, dans les terres voisines de Mangabey, cette dénomination en rapCaractères distinctiss de cette espèce.

Le mangabey a des abajones, et des callosités sur les fesses, la queue aussi longue que la tête et le corps pris ensemble. Il a un bourrelet proéminent autour des yeux, et la paupière supérieure d'une blaucheur frappante. Son museau est gros et long; ses sourcils sont d'un poil roide et hérissé; ses oreilles sont noires et presque nues; le poil des parties supérieures du corps est brun, et celui des parties inférieures est gris. Il y a varieté dans cette espece, les uns étant de couleur uniforme, et les autres ayant un cercle de poils blancs en forme de collier autour du cou, et eu forme de barbe autour des joues. Ils marchent à quatre pieds, et ils ont à peu pres un pied et demi de longueur depuis le bout du museau jusqu'à l'origine de la queue. Les femelles dans ces especes sont sujettes, comme les femmes, à un écoulement périodique.

pellera l'idée aux voyageurs qui seront à portée de le voir, et de s'informer du nom qu'il porte dans cette île, qui est son pays natal.

#### LE BONNET CHINOIS

Ordre des Quadrumanes. Famille des Singes.
Genre Macaque. / Cavier/

Pl. 126





UE MANGABEY À COLLIER BLANC

Ordre des Quadrumanes Famille des Singes.

Genre Guenon. / Cavier/



#### LA MONEI.

La mone est la plus commune des gueons ou singes à longue quene. Nous l'avons ue vivante pendant plusieurs années. C'est, vec le magot, l'espèce qui s'accommode le nieux de la température de notre climat; ela seul suffiroit pour prouver qu'elle n'est as originaire des pays les plus chauds de Afrique et des Indes méridionales : et elle e trouve en effet en Barbarie, en Arabie, n Perse, et dans les autres partics de l'Asie mi étoient connues des anciens; ils l'avoient lésignée par le nom de kêhos, cebus, cehus, à cause de la variété de ses couleurs. Elle a en effet la face brune, avec une espèce le barbe mèlée de blanc, de jaune et un peu le noir; le poil du dessus de la tête et du ou, mèlé de janne et de noir; celui du dos nèlé de roux et de noir; le ventre blanhâtre, aussi bien que l'intérieur des cuisses et des jambes ; l'extérieur des jambes et des pieds noir; la queue d'un gris foncé; deux petites taches blanches, une de chaque côté le l'origine de la queue; un croissant de poil gris sur le front; une bande noire depuis les yeux jusqu'aux orcilles, et depuis les oreilles jusqu'à l'épaule et au bras. Quelques-uns l'out appelée nonne par corruption de mone; d'autres, à cause de sa barbe grise, l'ont appelée le vicillard : mais la dénomination vulgaire sons laquelle la mone est la plus commue est celle de singe varié, et cette dénomination répond parfaitement au nom kébos que lui avoient donné les Grecs, et qui, par la définition d'Aristote, désigne une guenon on singe à longue queue de couleur variée.

En général, les gnenons sont d'un naturel beaucoup plus doux que les babouins, et d'un caractere moins triste que les singes; elles sont vives jusqu'à l'extravagance et sans férocité; car elles deviennent dociles des qu'ou les fixe par la crainte. La mone en particulier est susceptible d'éducation, et mème d'un certain attachement pour ceux qui la soignent; celle que nous avons nour-

rie se laissoit toucher et enlever par les gens qu'elle connoissoit; mais elle se refusoit aux autres, et même les mordoit. Elle cherchoit aussi à se mettre en liberté : on la tenoit attachée avec une longue chaîne; quand elle pouvoit ou la rompre ou s'en délivrer, elle s'enfuyoit à la campagne, et, quoiqu'elle ne revint pas d'elle-même, elle se laissoit assez aisément reprendre par son maître. Elle mangeoit de tout, de la viande cuite, du pain, et surtout des fruits; elle cherchoit anssi les araignées, les fourmis, les insectes. Elle remplissoit ses abajoues lorsqu'on lui dounoit plusienrs morceaux de suite. Cette habitude est commune à tous les babonins et guenons, auxquels la nature a donné ces especes de poches au bas des joues, où ils peuvent garder une quantité d'alunchs assez grande pour se nourrir un jour ou deux.

#### Caractères distinctifs de cette espèce.

La mone a des abajoues, et des callosités sur les fesses; elle a la queue d'environ deux pieds de longueur, plus longue d'un demi pied que la tête et le corps pris ensemble, la tète petite et roude, le museau gros et court, la face couleur de chair basauée: elle porte un bandean de poils gris sur le front, une bande de poils noirs qui s'étend des yeux aux oreilles, et des oreilles jus-qu'aux épaules et aux bras; elle a une espèce de barbe grise formée par les poils de la gorge et du dessous du cou, qui sont plus longs que les autres; son poil est d'un noir roussâtre sur le corps blanchâtre sous le ventre; l'extérieur des ambes et les pieds sont noirs; la queue est d'un gris brun, avec deux taches blanches de chaque côté de son origine. Elle marche à quatre pieds, et la longueur de sa tête et de son corps pris ensemble, depuis l'extrémité du museau jusqu'à l'origine de la queue, est d'environ un pied et demi. La femelle est sujette, comme les femmes, à l'écoulement périodique.

<sup>1.</sup> Mona, monina, mounina, est le nom des guenons ou singes à longue queue, dans les langues moresque, espagnole et provençale.

## LE MONA'.

CET animal mâle, apporté de la côte de Guinée, doit être regardé comme une variété dans l'espèce de la mone, à laquelle il ressemble assez par sa grosseur et la couleur du poil : il a seulement plus de légèreté dans les mouvemens et dans la forme de ses membres; la tête a aussi plus de finesse, ce qui lui rend la physionomie agréable. Les orcilles n'ont point, comme celles de la mone, une échancrure sur le bord supérieur: et ce sont là les caractères par lesquels il diffère de la mone : mais au reste il a comme elle des abajoues, et des callosités sur les fesses. La face est d'un gris ardoisé; le nez plat et large; les yeux sont enfoncés, et l'iris en est orangé; la bouche et les màchoires sont d'un rouge pâle; les joues sont garnies de grands poils grisâtres et jaune verdâtre qui lui forment comme une barbe épaisse qui s'étend jusque sous le menton. On voit au dessus des yeux une bande noire qui se termine aux oreilles, lesquelles sont assez plates et noires, excepté à l'orifice du canal auditif, qui est recouvert de grands poils grisâtres. On voit sur le front un bandeau blanc grisâtre, plus large au milieu et en forme de croissant. Le sommet de la tête et le derrière du cou sont couverts de poils verdâtres, mélangés de poils noirs. Le corps est couvert de poils bruns et jaunâtres, ce qui lui donne un reflet olivâtre. Les faces externes des bras et des jambes sont noires, et cette couleur tranche avec celle des faces

internes, qui sont blanches, ainsi que i le dessous du corps et du cou. La queue très-longue, de plus de vingt pouces de l gueur, et garnie de poils courts et noirâts on remarque de chaque côté de l'origine la queue, une tache blanche de figure obl gue. Les pieds et les maius sont tout no ainsi que le poignet.

Cet animal n'étoit âgé que de deux a il avoit seize pouces quatre lignes de l gueur depuis le museau jusqu'à l'anus. dents étoient au nombre de trente-det seize en haut comme en bas, quatre in sives, deux canines et deux machelières chaque côté: les deux canines supérieu étoient beaucoup plus longues que les in rieures.

Au reste, le naturel de cette guenon roît être fort doux; elle est même craintiet semble peureuse. Elle mange voloutidu pain, des fruits, et des racines.

C'est le même animal auquel Linnæur donné le nom de diana, le même qu M. Schreber a nommé diane, et encore même que M. Pennant appelle spotted mc key; mais ils se sont trompés en le confo dant avec l'exquima de Marcgrave, qu comme je l'ai dit, n'est qu'une variété a coaita d'Amérique, sapajou à queue pr nante, au lieu que celui-ci est une guent de l'ancieu continent, dont la queue n'e point préhensible.

1. Même espèce que la précédente.

## LE CALLITRICHE.

Callitheix est un terme employé par Homere pour exprimer en général la belle couleur du poil des animaux : ce n'est que plusieurs siecles après celui d'Homère que les Grecs ont en particulier appliqué ce nom à quelques espèces de guenous ou singes à longue queue, remarquables par la beauté des couleurs de leur poil; mais il doit appartenir de préférence à celui dont il est ici question. Il est d'un beau vert sur le corps, d'un beau blanc sur la gorge et le ventre, et il a la face d'un beau noir : d'ailleurs il se trouve en Mauritanie et dans les terres de

l'ancienne Carthage. Ainsi il y a toute appareure qu'il étoit connu des Grees et des Remains, et que c'étoit l'une des guenons o singes à longue queue auxquels ils donnoier le nom de cal-ithrix. Il y a d'autres guenon de couleur blonde dans les terres voisine de l'Éthiopie, soi de celui de l'Arabie, que les anciens on aussi désignées par le nom générique de callithrix. Prosper Alpin et Pietro dell. Valle parlent de ces callitriches de couleu blonde. Nous n'avons pas vu cette espec blonde, qui n'est peut-ètre qu'une variéte



## 1. LA MÔNE Ordre des Quadrumanes Famille des Singes. Genre Guenon. (Cavier)

PI. 127.

2. LA MONA
Ordre des Quadrumanes...id..id...

# Ordre des Quadrumanes Famille des Singes Genre Guenon. / Cuvier/





DE MOUSTAC

Ordre des Quadrumanes...id...id...



e celle-ci ou de celle de la mone, qui est rès-commune dans ces mêmes contrées.

Au reste, il paroît que le callitriche ou inge vert se trouve au Sénégal aussi bien u'en Mauritanie et aux îles du cap Vert. 1. Adanson rapporte que les environs des ois de Podor, le long du fleuve Niger, sont mplis de singes verts. « Je n'aperçus ces nges, dit cet auteur, que par des branches n'ils cassoient au haut des arbres, d'où les tomboient sur moi; car ils étoient 'ailleurs fort silencieux et si légers dans urs gambades, qu'il eût été difficile de les ntendre. Je n'allai pas plus loin, et j'en iai d'abord un, deux, et même trois, sans ue les autres parussent efirayés : cependant, rsque la plupart se sentirent blessés, ils ommencèrent à se mettre à l'abri, les uns n se cachant derrière les grosses branches, s autres en descendant à terre; d'autres nfin, et c'étoit le plus grand nombre, s'énçoient de la pointe d'un arbre sur la me d'un autre.... Pendant ce petit manége continuois toujours à tirer dessus, et j'en nai jusqu'au nombre de vingt-trois en moins d'une heure, et dans un espace de vingt toises, sans qu'aucun d'eux eût jeté un seul cri, quoiqu'ils se fussent plusieurs fois rassemblés par compagnie en sourcillant, grinçant des dents, et faisant mine de vouloir m'attaquer x.»

#### Caractères distinctifs de cette espèce.

Le callitriche a des abajoues, et des callosités sur les fesses, la queue beaucoup plus longue que la tête et le corps pris ensemble; il a la tête petite, le museau allongé, la face noire, aussi bien que les oreilles; il porte une baude étroite, au lieu de sourcils, au bas du front, et cette bande est de longs poils noirs. Il est d'un vert vif mèlé d'un peu de jaune sur le corps, et d'un blanc jaunàtre sur la poitrine et le ventre: il marche à quatre pieds, et la longueur de son corps, y compris celle de la tète, est d'environ quinze pouces. La femelle est sujette à l'écoulement périodique.

1. Voyage au Sénégal, par M. Adanson, p. 178.

### LE MOUSTACI.

Le moustac nous paroît être du même ays que le niacaque, parce qu'il a, comme n', le corps plus court et plus ramassé que se autres guenons. C'est tres-vraisemblablement le même animal que les voyageurs de uinée ont appelé blanc-nez, parce qu'en ffet il a les levres au dessons du nez d'une lancheur éclatante, tandis que le reste de face est d'un bleu noirâtre: il a aussi eux toupets de poils jaunes au dessons des reilles, ce qui lui donne l'air très-singuer: et, comme il est en même temps l'assez petite taille, c'est de tous les singes l'ongue queue celui qui nous a paru le lus joli.

## Caractères distinctifs de cette espèce.

Le moustac a des abajoues, et des calloités sur les fesses; la queue beaucoup plus

x. Mustax, moustache: comme la guenon dont est ici question n'a point été nommée, nous lui vons donné ce nom, qui suffira pour la faire reonnoître et distinguer de toutes les autres. Elle

longue que la tête et le corps pris ensemble : elle a dix-neuf ou vingt pouces de longueur. Il a la face d'un noir bleuâtre, avec une grande et large marque blanche en forme de chevron au dessous du nez et sur toute l'étendue de la lèvre supérieure, qui est nue dans toute cette partie; elle est sculement bordée de poils noirs, aussi bien que la lèvre inférieure tout autonr de la bouche. Il a le corps court et ramassé; il porte deux gros toupets de poils d'un jaune vif au dessous des oreilles; il a aussi un toupet de poils hérissés au dessus de la tête; le poil du corps est d'un cendré verdâtre; la poitrine et le ventre d'un cendré blanchâtre : il marche à quatre pieds, et il n'a qu'environ un pied de longueur, la tête et le corps compris. La femelle est sujette à l'écoulement périodique.

est en effet très-remarquable par sa lèvre supérieure, qui est nue et d'une blancheur d'autant plus frappante, que le reste de sa face est noir.

## LE TALAPOINT.

CETTE guenon est de petite taille, et d'une assez jolie figure. Son nom paroitroit indiquer qu'elle se trouve à Siam et dans les autres provinces de l'Asie orientale; mais nous ne ponvons l'assurer : senlement il est certain qu'elle est originaire de l'ancien continent, et qu'elle ne se trouve point dans le nonveau, parce qu'elle a des abajoues et des callosités sur les fesses, et que ces deux caractères n'appartiennent ni aux sagouins ni aux sapajous, qui sont les seuls animaux di Nouveau-Monde qu'on puisse comparer aux guenons.

Ce qui me porte à croire, indépendamment du nom, que cette guenon se trouve plus communément aux Indes orientales qu'en Afrique, c'est que les voyageurs rapportent que la plupart des singes de cette partie de l'Asie ont le poil d'un vert brun. « Les singes du Guzarate, disent-ils, sont d'un vert brun; ils ont la barbe et les sourcils longs et blancs. Ces animaux, que les Banianes laissent multiplier à l'infini par un principe de religion, sont si familiers, qu'ils entrent dans les maisons à toute heure, et en si grand nombre, que les marchands de fruits et de confitures ont beaucoup de peine à conserver leurs marchandises. »

M. Edwards a donné la figure et la description d'une guenon sous le nom de singe noir de moyenne grandeur, qui nous paroît approcher de l'espèce du talapoin plus que d'aucune autre. J'ai cru devoir en rapporter ici la description', et renvoyer à la figure

1. Talapoin, nom sous lequel ce singe nous a été donné, et que nous avons adopte.

2. Ce singe étoit à peu près de la taille d'un

donnée par M. Edwards, pour qu'on puiss comparer ces animaux : on verra qu'à l'ex ception de la grandeur et de la couleur il se ressemblent assez pour qu'on doive pré sumer que ce sont au moins deux espece bien voisines, si ce ne sont pas des variété de la même espèce. Dans ce cus, comm nous ne sommes pas sûrs que notre talapoi soit natif des Indes orientales, et qui M. Edwards assure que celui qu'il décr venoit de Guinée, nous rendrions le tals poin à ce même climat, ou bien nous sur poserions que cette espèce se trouve égale ment dans les terres du midi de l'Afrique de l'Asie. C'est vraisemblablement cet même espèce de singes noirs décrits pa M. Edwards dont parle Bosman sous le noi de baurdmanneijes, et dont il dit que peau fait une bonne fourrure.

gros chat; il étoit d'un naturel doux, ne faisant mal à personne.... C'étoit un mâle, et il étoit peu vieux.... Sa tête étoit assez ronde ; la peau son visage étoit d'une couleur de chair rembruni couverte de poils noirs assez clair - semés ; l oreilles étoient faites comme celles de l'homm les yeux étoient d'une couleur de noisette rouge tre, avec les panpières noires : le poil étoit lo au dessous des yeux, et les sourcils se joignoien il étoit long aussi sur les tempes, et couvroit partie les oreilles : la tête, le dos, les jambes devant et de derrière, et la queue, étoient couve d'assez longs poils d'un brun noiratre, qui n'étoit ni trop doux ni trop rudes; la poitrine, le ventr etc, étoient presque sans poils, d'une couleur chair rembrunie, ayant des bouts de sein à poitrine Les quatre pattes étoient faites à peu p comme la main de l'homme, étant couvertes d'u peau douce et noire presque sans poils; les ong étoient plats. (Glanures d'Edwards, page 221.)

## LA GUENON A LONG NEZ.

Cette guenon, ou singe à longue queue, nous a été envoyée des grandes Indes, et n'étoit counte d'aucun naturaliste, quoique très-remarquable par un trait apparent, et qui n'appartient à aucune des autres espèces de guenons, ni même à aucun autre animal. Ce trait est un nez large, proémiment, assez semblable par la forme à celui de l'homme, mais encore plus long, mince à son extrémité, et sur le milieu duquel règne un sillon

qui semble le diviser en deux lobes. I narines sont posées et ouvertes horizonta ment, comme celles de l'homme; leur c verture est grande, et la cloison qui les pare est mince; et comme le nez est tr allongé en avant, les narines sont éloign des lèvres, étant situées à l'extrémité nez. La face entière est dénuée de pc comme le nez; la peau en est d'un bi mèlé de bleu et de rougeàtre. La tête



Ordre des Quadrumanes. Famille des Singes.
Genre Guenon. /Cuvier/





LA GUENON À LONG NEZ

Ordre des Quadrumanes . id . . id . . .

# LA GUENON À MUSEAU ALONGÉ Ordre des Quadrumanes. Fanille des Singes. Genre Guenon. /Cavier/

Pl. 130





LA GUENON À CAMAIL

Ordre der Quadrumanes ... id ... id ...



onde, couverte au sommet, et sur toutes s parties postérieures, d'un poil touffu ssez court et d'un brun marron. Les oreilles, achées dans le poil, sout nues, minces, irges, de couleur noirâtre et de forme arondie, avec une échancrure as ez sensible leur bord. Le front est court : les yeux ont assez grands et assez éloignés l'un de autre; il n'y a ni sourcils ni cils à la pauière inférieure, mais la paupière supérieure des cils assez longs. La bouche est grande, t garnie de fortes dents canines et de quatre risives à chaque mâchoire, semblables à elles de l'homme. Le corps est gros, et ouvert d'un poil d'un brun marron, plus u moins foncé sur le dos et sur les flancs, rangé sur la poitrine, et d'un fauve mèlé e grisâtre sur le ventre, les cuisses, et les ras, tant au dedans qu'au deliors.

Il y a sous le menton, autour du cou et ur les épaules, des poils bien plus longs ue ceux du corps, et qui forment une esèce de camail dont la couleur contraste avec elle de la peau nue de la face. Cette gueon a, comme les autres, des callosités sur es fesses Sa quene est très-longue, et garie, en dessus et en dessons, de poils fauves ssez courts; ses mains et ses pieds, nus à intérieur, sont à l'extérieur couvers de poils courts et d'un fauve mêlé de gris. Elle a cinq doigts, tant aux mains qu'aux pieds, dont les onigtes sont noirs; celui des pouces est aplati, et les autres sont convexes. Voici les principales dimensions de l'individu qui est au Cabinet du Roi: c'étoit un mâle, mais dout les parties de la génération étoient trop altérées pour que nous ayons pu les décrire:

| decine.                         |     |     |      |
|---------------------------------|-----|-----|------|
| 1                               | oi. | po. | lig. |
| Longueur du corps du museau     |     | •   |      |
| à l'anus                        | I   | 11  | 9    |
| Longueur du bout du museau à    |     |     | ·    |
| l'occiput                       | 3)  | 5   | 3    |
| Distance du bout du museau à    |     |     |      |
| l'angle antérieur de l'œil      | 23  | 2   | 9    |
| Distance de l'angle postérieur  |     |     | 0    |
| de l'œil à l'oreille            | 22  | 2   | 22   |
| Longueur de la queue            | 2   | 1   | 9    |
| Longueur de l'avant-bras        | 20  | 5   | 6    |
| Longueur du coude au poignet.   | 22  | 8   | 10   |
| Longueur du poignet au bout     |     |     | 20   |
| des doigts                      | 22  | 6   | 5    |
| Longueur de la jambe du genou   |     | 0   | 0    |
| au talon                        | 22  | 10  | 2    |
| Longueur du talon au bout des   | "   | 10  | . 4  |
| doigts                          |     | 8   | 3    |
| Longueur des ougles du pied.    | 22  |     | _    |
|                                 | 2)  | 22  | 7    |
| Longueur des ongles de la main. | 33  | 3)  | 6    |
|                                 |     |     |      |

## LA GUENON A MUSEAU ALLONGÉ.

CETTE guenon a en effet le museau trèsong, tres-délié, couvert d'une peau nue et ougeâtre. Sou poil est très-long sur tout e corps, mais principalement sur les épaules, a poitrine, et la tête, la conleur en est d'un gris de fer mèlé de noir, excepté sur la poirine et le ventre, où elle est d'un cendré lair. La queue est très-longue. Cet animal 1 deux pieds de haut lorsqu'il est assis: son naturel est fort doux. M. Pennant, qui l'a

fait connoître, ignoroit son pays natal; mais il crovoit qu'il avoit été apporté d'Afrique.

Cette espèce ressemble beaucoup, par sa conformation, à celle dont nous avons parlé sous le nont de babouin à museau de chien; mais indépendamment de ses habitudes, qui sont bien plus douces que celles des babouins, elle en diffère par les couleurs de son poil, et surtout par la longueur de sa queue.

## LA GUENON COURONNÉE.

Nous donnons ici la description d'une guenon dont l'espèce nous paroît très-voisine de celle du malbrouck, et encore plus de celle du bonnet-chinois, dont nous avons parlé dans le mème article, et donné les figures. Cette guenon étoit à la foire Saint-Germain en 1774: ses maîtres l'appeloient

le singe couronné, à cause du toupet en hérisson qui étoit au dessus de sa tête; ce toupet formoit une espèce de couronne qui, quoique interrompue par derrière, paroissoit assez régulière en la regardant de face. Cet animal étoit mâle, et une femelle de même espèce, que nous avons eu occasion de voir

aussi, avoit également sur la tête des poils hérissés, mais plus courts que ceux du mâle; ce qui prouve que, si ce n'est pas une espèce, c'est au moins une variété constante. Ces poils, longs de deux pouces à deux pouces et demi, sont bruns à la racine, et d'un jaune doré jusqu'à leur extrémité : ils s'élèvent en s'avançant en pointe vers le milieu du front, et remontent sur les côtés pour gagner le sommet de la tête, où ils se réunissent avec les poils qui couvrent le cou. Le poil est moins grand au centre de la couronne, et forme comme un vide au milieu: et en les couchant avec la main, ils paroissent partir circulairement de la circonférence d'un petit espace qui est nu.

La face n'a que vingt-deux lignes depuis la pointe du toupet entre les yeux jusqu'au bout du museau; elle est nue et sillounée de rides plus ou moins profondes. La lèvre inférieure est noirâtre, et l'extrémité des mâchoires est garnie de petits poils noirs clair-semés; le nez est large et aplati comme dans le malbrouck et dans le bonnet-chinois; les yeux sont grands, les paupières arquées, et l'iris de l'œil couleur de cannelle mêlée de verdâtre. Les côtés de la tête sont légèrement couverts de petits poils bruns et grisâtres, semés de quelques poils jaunatres. Les oreilles sont nues et d'un brun rougeâtre; elles sont arroudies par le bas et forment une pointe à l'autre extrémité. Le poil du corps est d'un brun musc, mêlé de teintes d'un jaune foncé qui domine sur les bras en dehors, avec de légères teintes grises en dedans; en général, le poil du corps et des bras ressemble, pour la couleur, à celui qui forme la couronne de la tête; les cuisses et les jambes sont d'un janne plus foncé et mèlé de brun ; le dessous du corps et le dedans des bras et des jambes sont d'un blanc tirant sur le gris; les maius et les pieds sont couverts d'une peau d'un brun noirâtre, avec de petits poils ras et noirs sur la partie supérieure. Les ongles sont en forme de gouttière, et n'excedent pas le bout des doigts. Cette guenon avoit rongé une petite partie de sa queue, qui devoit avoir treize ou quatorze pouces de longueur lorsqu'elle étoit entière. Cette queue est garnie de poils bruns, et ne sert point à l'animal pour s'attacher : lorsqu'il la poi en l'air, elle flotte par ondulations. Ce guenon avoit des abajoues, et des callosit sur les fesses; ces callosités étoient coule de chair; en sorte que par ces deux dernit caractères, aussi bien que par celui c longs poils, elle paroit approcher de si pu de l'espèce de la guenon que nous avons a pelée bonnet-chinois, que l'on pourroit d'qu'elle n'en est qu'une variété. Il n'y a différence très-remarquable que dans po ition des poils du sommet de la têt lorsqu'on les couche avec la main, ils retent aplatis sans former une sorte de calot comme on le voit dans le bonnet-chinois

|                               | pi. | po. |
|-------------------------------|-----|-----|
| Longueur du corps mesuré en   |     |     |
| ligne droite                  | 22  | II  |
| Longueur du corps mesuré en   |     |     |
| ligne superficielle           | r   | 3   |
| Longueur de la tète           | 2)  | 3   |
| Distance de la mâchoire supé- |     |     |
| rieure aux yeux               | 22  | r   |
| Longueur des yeux             | 22  | T   |
| Distance entre les yeux       |     | _   |
| Largeur des narines           | 22  | 23  |
| Largeur des narmes            | 33  | 23  |
| Longueur de l'oreille         | 2)  | 1   |
| Largeur de l'oreille          | 33  | I   |
| Hauteur du train de devant    | 20  | 7   |
| Hauteur du train de derrière. | 23  | 8   |
| Longueur du coude au poignet. | 33  | 3   |
| Longueur du poignet au bout   |     |     |
| des ongles                    | >>  | 2   |
| Longueur du jarret au talon   | 23  | 4   |
| Longueur des plus grands on-  |     |     |
| gles                          | 23  | 23  |
| Largeur de la main            | 23  | 22  |
| Longueur de la main           | 22  | 2   |
| Longueur du talon au bout du  |     | -   |
| plus long doigt               | 33  | 3   |
| Language du mied              |     | 3   |
| Longueur du pied              | 33  | -   |
| Largeur du pied               | >>  | 1   |
| Longueur de la queue          | 1   | 2   |
| Son épaisseur à l'origine du  |     |     |
| tronçon                       | ))  | >>  |

La guenon que M. Pennant a décrite sor le nom de *bonneted monkey* ne nous paro être qu'une variété de cette guenon cot ronnée.

#### LA GUENON A CAMAIL.

LE sommet de la tête, le tour de la face, le cou, les épaules et la poitrine de cette guenon, sont couverts d'un poil long, touffu, flottant, d'un jaune mèlé de noir, qui lui forme une sorte de camail. Elle a trois pieds de hanteur lorsqu'elle est debout, comme dans la figure, sur ses pieds de derrière. Elle a la face noire : le corps, les bras et les jambes sont garnis d'un poil très-court, luisant, et d'un beau noir; ce qui fait ressortir la couleur de la queue, qui est d'un blanc de neige et qui se termine par une touffe de poils également blancs. Tous les membres de cet animal sont très-déliés. Il n'a que quatre doigts aux mains, comme le coaita, dont il diffère cependant par un très-grand nombre de caractères, et principalement par les abajoues et par sa queue, qui n'est point prenaute : aussi n'est-il pas du nombre des sapajous, qui tous appartiennent au nouveau continent, mais de celui des guenons, qui ne se trouve que dans l'ancien.

Elle habite en effet dans les forêts de Sierra Leone et de Guinée, où les negres lui donnent le nom de roi des singes, apparemment à cause de la beauté de ses couleurs, et à cause de son camail qui représente une sorte de diademe; ils estiment fort sa fourrure, dont ils se font des ornemens, et qu'ils emploient aussi à différens usages.

Nous ajoutons ici la notice d'une autre nouvelle espèce de guenon que M. Pennant a décrite. Elle a été apportée du même pays que la guenon à camail, et elle lui ressemble par ses membres déliés, par la longueur et le peu de grosseur de sa queue, et surtout en ce qu'elle a cinq longs doigts aux pieds de derrière, et qu'elle n'en a que quatre aux pieds de devant. Son poil est noir au dessus de la tête et sur les jambes, bai foncé sur le dos, et d'un bai très-clair sur les jones, le dessus du corps, et la face intérieure des jambes et des bras. Elle nous paroit être une variété dans l'espèce de la guenon à camail.

#### LE BLANC-NEZ.

Nous croyons devoir placer ici un article tiré des additions de M. Allamand: il contient la description d'une guenon appelée par les Hollandois blanc-nez, que je croyois étre de la même espèce que le moustac, mais qui est en effet d'une espèce différente.

"M. de Buffon, dit M. Allamand, est porté à croire que la guenon que quelques voyageurs nomment blanc-nez est la même que celle qu'il a appelée moustac; et il se fonde sur le témoignage d'Artus, qui dit qu'on voit à la Côte-d'Or des singes que les Hollandois nomment blanc-nez, parce que c'est la seule partie de leur corps qui soit de cette coulcur; il ajoute qu'ils sont puans et farouches. Il se peut que ces singes soient les mêmes que les moustacs de M. de Buffon, quoique ceux-ci aient la moustache et non le nez blanc; mais il y en a une autre espèce en Guinée, qui mérite à aussi juste titre le même nom que je lui donne. Son nez est effectivement couvert d'un poil court, d'un blanc très-éclatant, tandis que le reste de sa face est d'un beau noir; ce qui rend saillante cette partie, et fait qu'elle frappe d'abord plus que toute autre.

« J'ai actuellement chez moi une guenon de cette espèce, dont je suis redevable à M. Butini , qui me l'a envoyée de Surinam, où elle avoit été apportée des côtes de Guinée. Ce n'est point celle dont parle Artus, car elle n'est ni puante ni farouche, c'est au contraire le plus aimable animal que j'aie jamais vu. Il est extrêmement familier avec tout le moude, et on ne se lasse point de jouer avec lui, parce que jamais singe n'a joué de meilleure grâce. Il ne déchire ni ne gâte jamais rien; s'il mord c'est en badinant, et de façon que la main la plus délicate n'en remporte aucune marque. Cepeudant il n'aime pas qu'on l'interrompe quand il mange, ou qu'on se moque de lui quand il a manqué ce qu'il médite de faire; alors il se met en colère : mais sa colère dure peu, et il ne garde point de rancune. Il marche sur quatre pieds, excepté quand il vent examiner quelque chose qu'il ne connoît pas; alors il s'en approche en marchant sur ses

deux pieds seulement. Je soupçonne que c'est le même dont parle Barbot, quand il dit qu'il y a en Gninée des singes qui ont la poitrine blanche, la barbe pointue de la même couleur, une tache blanche sur le bout du nez, et une raie noire autour du front. Il en apporta un de Boutri qui fut estimé vingt louis d'or, et je n'en suis pas surpris; súrement je ne donnerois pas le mien pour ce prix. La description de Barbot lui convient fort, à l'exception de la couleur du corps qu'il dit être d'un gris clair moucheté.

« La race de ces guenons doit être nombreuse aux côtes de Guinée; au moins en voit-on beaucoup aux établissemens que les Hollandois y ont : mais quoique souvent ceux-ci aient tenté d'en rapporter en Europe, ils n'ont pas pu y réussir. La mienne est peut-être la seule qui ait tenu bon contre le froid de notre climat, et jusqu'à présent elle

ne paroît pas en être affectée.

« Cet animal est d'unc légèrcté étonnante, et tous ses mouvemens sont si prestes, qu'il semble voler plutôt que sauter. Quand il est tranquille, son attitude favorite est de reposer et soutenir sa tête sur un de ses pieds de derrière, et alors on le diroit occupé de quelque profonde méditation. Quand on lui offre quelque chose de bon à manger, avant que de le goûter il le roule avec sa main comme un pâtissier roule sa pâte.

#### Caractères distinctifs de cette espèce.

« Le blanc-nez a des abajoues, et des callosités sur les fesses. La longueur de son corps et de sa tête pris ensemble est d'environ treize pouces; et celle de sa queue, de vingt. La couleur de la partie supérieure de son corps et de sa queue est un agréable mélange d'un vert couleur d'olive et de noir, mais où cependant le vert domine. Cette même couleur s'étend sur la partie extérieure des cuisses et des jambes, où plus elle approche des pieds, plus elle devient noire. Les pieds sont sans poils et tout-à-fait noirs, de même que les ongles, qui sont plats.

« Le menton, la gorge, la poitrine et ventre sont d'un beau blanc, qui s'étend pointe presque au dessous des oreilles. dessous de la queue et la partie interne d jambes et des bras sont d'un gris noirât Le front, le tour des yeux et des lèvre les joues, en un mot, toute la face noire à l'exception de la moitié inférieure nez, remarquable par une tache blanc presque triangulaire qui en occupe toute largeur, et qui se termine au dessus de lèvre en une espèce de pointe, aux de côtés de laquelle sont posées les narines peu obliquement. Les oreilles sont saus po et noirâtres; il en part une raie aussi no qui entoure circulairement toute la par supérieure de la tête, dont le poil est ta soit peu plus long que celui qui convre dos, et forme une sorte d'aigrette. Une lig de poils blancs, qui a son origine près l'angle postérieur de l'œil, s'étend de cl que côté an dessous des oreilles et un p plus loin, au milieu des poils noirs qui co vrent cette partie. La racine du nez et yeux sont un peu enfoncés; ce qui fait i roître le museau un peu allongé, quoiqu soit aplati. Le nez est aussi fort plat de toute sa longueur, surtout dans cette par qui est blanche. Il n'y a point de poils a tour des yeux, ni sur une partie des jour ceux qui couvrent le reste de la face se fort courts. Les yeux sont bien fendus; prunelle en est fort grande, et elle est e tourée d'un cercle jaune assez large po que le blanc reste caché sous les paupier Les poils du menton sont plus longs que ce des autres parties, et forment une barbe est surtout visible quand l'animal a ses al joues remplies de manger. Il n'aime pas l'avoir mouillée, et il a soin de l'essur contre quelque corps see dès qu'il a bu. ne saurois dire si les femelles de cette pèce sont sujettes aux écoulemens pério ques; je n'en ai pu apercevoir aucune m que dans celle que j'ai. »

## LA GUENON A NEZ BLANC PROÉMINENT.

IL y a grande apparence, comme le soupconne M. Allamand, qu'il y a plusieurs espèces de guenons auxquelles on peut donner le nom de blanc-nez; mais on doit l'appliquer de préférence à celle qu'il vient de décrire, ét laisser le nom de moustac à cé dont j'ai donné la figure.

On m'a apporté depuis, pour le Cabi du Roi, une peau assez bien conservée d'u autre guenon, à laquelle on pourroit au

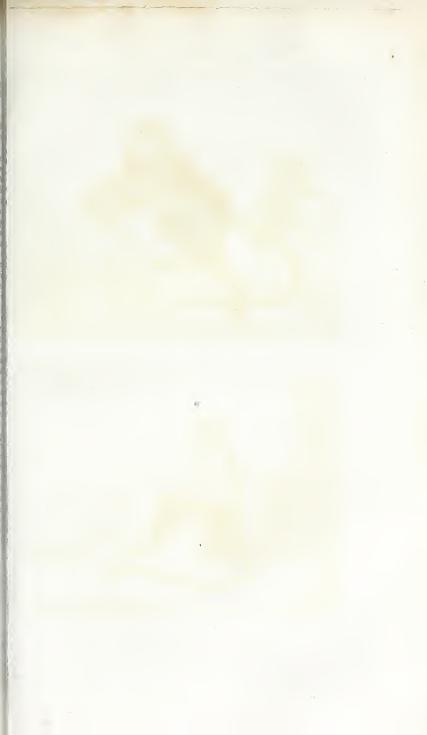

# LA GUENON À NEZ BLANC Ordre des Quadrumanes Famille des Singes Genre Guenon. / Cwier /

Pl. 131.





ciner le nom de blanc-nez, et qui a mème sieurs autres rapports avec le blanc-nez crit par M. Allamand. Cette guenon étoit le, et celle de M. Allamand étoit felle: on pourroit donc croire que leur d'érence pourroit provenir de celle du sexe. Johne ici la description de cette guenon le, d'après sa dépouille conservée au Cate du Roi.

Le mâle a seize pouces sept lignes, depuis Dout du museau jusqu'à l'origine de la rue, et la femelle décrite par M. Allamand n avoit que treize. Le nez, qui est tout nc, est remarquable par sa forme et sa leur; il est large sans être aplati, et proément sur toute sa longueur. Ce seul catere seroit suffisant pour distinguer cet mal du blanc-nez décrit dans l'article cédent, qui n'avoit pas le nez proémit ou arrondi en dessus, mais au contraire aplati. Le poil du corps est d'un brun âtre mêlé de gris; mais il est jaunâtre la tête : les bras et la poitrine sont aussi couleur noirâtre. Ce poil, tant du corps des jambes et du dessus du corps, est g de treize lignes, et frisé on crépu à près comme de la laine. Les orbites des x ont beaucoup de saillie, ce qui fait pître l'œil enfoncé ; l'iris en est jaunâtre, on ouverture est de trois lignes. Les pières supérieures sont de couleur de ir, et les inférieures sont d'un brun roure: il y a du noir sur le nez et au des-

sous des yeux. La mâchoire inférieure est couverte de poils gris mêlés de roussâtre; et sur les tempes, l'occiput, et le cou, les poils gris sont mèlés de noir. Les oreilles sont de couleur rougeâtre et dénuées de poils, ainsi que la face, qui est brune; elles ont un pouce six lignes de longueur, et onze lignes de largeur à la base. La queue a un pied neuf ponces trois ligues de longueur, quoiqu'elle ne soit pas entiere, et qu'il y manque quelques vertebres; elle est couverte de poil noirâtre comme celui des jambes. Les pieds et les mains sont sans poil et de couleur brune tirant sur le noir : les ponces, surtout ceux des mains, sont plus menus que dans la plupart des singes et guenons.

Au reste, cet auimal étoit encore jeune; car la verge étoit fort petite et cachée au fond du fourreau, qui ne paroissoit pas excéder la peau du ventre; et d'ailleurs les testicules

n'étoient pas encore apparens.

Mais ce que nous venons de dire ne suffit pas pour juger si cet animal et la femelle décrite par M. Allamand sont deux espèces réellement distinctes, ou si on ne doit les regarder que comme deux simples variétés dépendantes du sexe; et ce ne sera que quand on aura vu un plus grand nombre de ces animaux qu'on pourra décider s'ils ne forment pas deux espèces, on du moins deux variétés constantes et appartenant au mâle comme à la femelle.

## LE ROLOWAY, OU LA PALATINE.

La guenon qui est représentée dans la iche 13, dit M. Allamand, n'a point ene été décrite : elle est actuellement vite à Amsterdam, chez le sieur Berger, dont la maison est connue non seulent de tous les habitans de cette grande , mais encore de tous les étrangers qui rivent; et cela parce qu'on voit toujours z lui plusieurs animaux rares qu'il fait ir à grands frais des pays les plus élois. Cette guenon lui a été envoyée des s de Guinée, sous le nom de roloway, j'ai cru devoir lui conserver. C'est un joli animal, doux et caressant pour son tre; mais il se défie de ceux qu'il ne noît pas, et il se met en posture de dée quand ils veulent s'en approcher ou le cher.

Sa longueur, depuis l'origine de la

queue jusqu'au dessus de la tête, est d'environ un pied et demi. Le poil qui couvre son dos est d'un brun très-foncé et presque noir: celui qui est sur les flancs, les cuisses, les jambes, et la tête; est terminé par une pointe blanchâtre; ce qui le fait paroître d'un gris obscur. Les poils qui couvrent la poitrine, le ventre, le contour des fesses, et la partie intérieure des bras et des cuisses, sout blancs; mais on assure que cette couleur ne leur est pas naturelle, et qu'en Guinée ils sont d'une belle couleur orangée, qui se perd en Europe, et se change en blanc, soit par l'influence du climat, soit par la qualité de la nourriture. Quand cette guenon est arrivée à Amsterdam, elle conservoit encore quelques restes de cette couleur orangée, qui se sont dissipés peu à peu. Le sieur Bergmeyer en a reçu une seconde

depuis quelques mois, dont la partie interne des cuisses est entièrement jaune: si elle reste en vie, nous saurons avec plus de certitude ce qu'il faut penser de ce changement de couleur.

« Ces guenons ont la face noire, et de forme presque triangulaire. Leurs yeux sont assez grands et bien fendus; leurs oreilles sont saus poil et pen éminentes. Un cercle de poils blanchâtres leur environne le sommet de la tête; leur cou, ou plutôt le contour de la face, est aussi recouvert d'une raie de longs poils blancs qui s'étend jusqu'aux oreilles. Elles ont au menton une barbe de la même couleur, longue de trois ou quatre pouces, qui se termine en deux pointes, et qui contraste singulièrement avec le poil de la face. Quand elles sont dans une situation où cette barbe repose sur la poitrine et se confond avec ses poils, on la

prendroit pour la continuation de ceux qui

forment le collier; et alors ces animaux, vus à une certaine distance, paroissent avoir

autour du cou une palatine semblable à ce que les dames portent en hiver; et même leur en ai donné d'abord le nom, qui trouve encore seul sur la planche qui a « gravée, et dans la table des articles de volume, qui a été imprimée avant que susse celui qu'elles portent en Guinée. Le queue égale, pour la longueur, celle de le corps, et les poils qui la recouvrent m'e paru plus longs et plus touffus que dans plupart des autres especes. Leurs fesses si nues et callenses. J'ignore si elles sont sujet aux écoulemens périodiques.

« Jonston a donné, dans la planche 61 son Histoire des Quadrupèdes, la figure d'singe qu'il a nommé cercopithecus meerka qui paroit avoir quelque rapport à notre loway. Je croirois même que c'est le mè animal qu'il a voulu représenter, si la fig qu'il en donne n'étoit pas une mauvaise pie d'une figure plus mauvaise encore guariba, publiée par Maregrave. »

#### LA GUENON A FACE POURPRE.

CETTE guenon est remarquable par sa face et ses mains, qui sont d'un violet pourpre, et par une grande barbe blanche et triangulaire, courte et pointue sur la poitrinc, mais s'étendant de chaque coté en forme d'aile jusqu'au delà des oreilles; ce qui lui donne quelque ressemblance avec la palatine décrite dans l'article précédent. Le poil du corps est noir; la queue est trèslongue, et sc termine par une houppe de poils blancs très-touffus. Cette espèce habite dans l'île de Ceylan, où on lui a donné

quelquefois le nom d'ouanderou, ainsi qu babouin, que nous avons décrit sous ce no Ses habitudes sont très-douces; elle deme dans les bois, où elle se nourrit de fruit de bourgeons. Lorsqu'on l'a prise, elle vient bientôt privée et familiere. On tro également à Ceylan quelques guenons sont entièrement blanches, mais qui ress blent pour tout le reste à la guenon à pourpre, et cette variété de guenons blanc est assez rare.

# LA GUENON A CRINIÈRE.

Nous donnons cette dénomination à une guenon qui nous étoit inconnue, et qui a une crinière autour du cou et un flocon de poils au bout de la queue comme le lion. Elle appartenoit à M. le duc de Bouillon, et elle paroissoit non seulement adulte, mai agée. Nous en donnons ici la description faite d'après l'animal vivant; c'étoit un mâle, et il étoit assez privé : il vivoit encore en

1775 à la Ménagerie du Roi à Versai Voici la description que nous en avons fe

Il a deux pieds de longueur depuis le l' du nez jusqu'à l'origine de la queue, et huit pouces de hauteur lorsqu'il est sun quatre jambes, qui paroissent longuproportion de la longueur du corps. Il face nue et toutc noire; tout le poil du c et des jambes est de cette même coule

# LA GUENON À FACE POURPRE Ordre des Quadrumanes Famille des Singes Genre Guenon. /Gunier/

Pl. 132



LA GUENON À CRINTERE Ordre des Quadrumanes id id id



, quoique long et luisant, il paroît court ix yeux parce qu'il est couche. Il porte ne belle crinière d'un gris brun autour de face, et une barbe d'un gris clair : cette inière, qui s'étend jusqu'au dessus des ux, est mêlée de poils gris, et dans son ilieu, elle est composée de poils noirs; le forme une espèce d'eufoncement vers le mmet de la tête, et passe devant les oreilles, venant se réunir sous le cou avec la barbe. s yeux sont d'un brun foncé, le nez plat, les narines larges et écartées comme celles l'ouanderon, dont il a tonte la physiomie par la forme du nez, de la bouche, de la mâchoire supérieure, mais duquel diffère tant par la crinière que par la eue et par plusieurs autres caractères. La eue est couverte d'un poil court et noir

partout, avec une belle touffe de longs poils à l'extrémité, et longue de vingt-sept pouces. Le dessous de la queue pres de son origine est sans poil, ainsi que les deux callosités sur lesquelles s'assied cette guenon. Les pieds et les mains sont un peu couverts de poils, à l'exception des doigts, qui sont nus, de même que les oreilles, qui sont plates et arrondies à leurs extrémités, et cachées par la crinière, en sorte qu'on ne les apercoit qu'en regardant l'animal de face. Nous conjecturons que cette espèce de grande guenon à crinière se trouve en Abyssinie, sur le témoignage d'Alvarès, qui dit qu'aux environs de Bernacasso il rencoutra de grands singes aussi gros que des brebis, qui ont une crinière comme le lion, et qui vont par nombreuses compagnies.

## LA GUENON NÈGRE.

CETTE guenon a été ainsi nommée à cause me sorte de ressemblance des traits de sa e avec ceux du visage des nègres. Sa face aplatic, et présente des rides qui s'étento bbliquement depuis le nez jusqu'au bas i joues. Le nez est large et aplati; les rines sont longues et évasées, la bouche ude, et les levres épaisses; les oreilles ges et sans rebord saillant; le menton et joues sont couverts jusqu'aux oreilles de ils assez longs, fins, et jaunâtres. Cette enon a le poil brun sur la tête, noirrâtre le dos, les bras, et les mains, un peu is clair sur les cuisses et sur les jambes, ir-semé et jaunâtre sur la poitrine et sur ventre. Les ongles sont allongés et con-

vexes, excepté ceux des pouces, qui sont ronds et aplatis. La queue est aussi longue que le corps, et le poil qui la garnit est de même couleur que celui du dos. Au reste, l'espèce de cette guenon est peut-être la plus petite de toutes celles de l'ancien continent : car elle n'est guère plus grosse qu'un sagouin, et n'a communément que six ou sept pouces de longueur de corps. Albert, Seba, Edwards, et d'autres naturalistes qui l'ont vue vivante, s'accordent sur la petitesse de sa taille. Celle que cite Edwards étoit trèsagile, assez douce, amusante par la légèreté de ses mouvemens, et aimoit beaucoup à jouer, surtout avec les petits chats. Son pays natal est la Guinée.

## LE DOUC'.

Le douc est le dernier de la classe des maux que nous avons appelés singes, bouins, et guenons. Sans être précisément ucun de ces trois genres, il participe de s; il tient des guenons par sa queue lond, des babouins par sa graude taille, et singes par sa face plate: il a de plus un actère particulier, et par lequel il paroît

faire la nuance entre les guenons et les sapajous. Ces deux familles d'animaux diffèrent entre elles en ce que les guenons ont les fesses pelées, et que tous les sapajons les ont couvertes de poil. Le douc est la seule des guenons qui ait du poil sur les fesses comme les sapajous. Il leur ressemble aussi par l'aplatissement du museau : mais en tout

Douc, nom de cet animal à la Cochinchine, que nous avons adopté. Ce nom, que nous igno-

rions, nous a été donné par M. Poivre, aussi bien que l'animal même. Sifac à Madagascar.

il approche infiniment plus des guenons que des sapajons, desquels il diffère en ce qu'il n'a pas la queue prenante, et aussi par plusieurs autres caracteres essentiels. D'ailleurs, l'intervalle qui sépare ces deux familles est immense, puisque le donc et toutes les guenons sont de l'ancien continent, tandis que tous les sapajons ne se trouvent que dans le nouveau. On pourroit dire aussi, avec quelque raison, que le donc ayant une longue queue comme les gnenous, et n'ayant pas comme elles des callosités sur les fesses, il fait la nuance entre les orangs-outangs et les guenons, comme le gibbon la fait aussi à un autre égard, n'ayant point de queue comme les orangs-outangs, mais ayant des callosités sur les fesses comme les guenons. Indépendamment de ces rapports genéraux, le douc a des caractères particuliers par lesquels il est très-remarquable et fort aisé à distinguer de tous les singes, babouins, guenous, ou sapajous, même au premier coup d'œil; sa robe variée de toutes couleurs semble indiquer l'ambiguité de sa nature, et en même temps différencier son espèce d'une manière évidente. Il porte autour du cou un collier d'un brun pourpre, autour des joues une barbe blanche; il a les levres et le tour des yeux noirs, la face et les oreilles rouges, le dessus de la tête et le corps gris, la poitrine et le ventre jaunes ; les jambes blanches en bas, noires en haut; la queue blanche avec une large tache de même couleur sur les lombes; les pieds noirs avec plusieurs autres nuances de couleur. Il me paroît que cet animal, qu'on nous a assuré venir de la Cochinchine, se trouve aussi à Madagascar, et que c'est le même que Flaccourt indique sous le nom de sifac dans les termes suivans : « A Madagascar, il y a, dit-il, une autre espèce de guenuche blanche, qui a un chaperon tanné, et qui se tient le plus souvent sur les pieds de derrière; elle a la queue blanche et deux taches tannées sur les flancs : elle est plus grande que le vari (mococo), mais plus pet te que le varicossi (vari). Cette espece s'appelle sifac; elle vit de fèves : il y en a beaucoup vers Andrivoure, Dambourlomb, et Ranafoulchy. » Le chaperon ou collier tanné, la queue blanche, les taches sur les flancs, sont des caractères qui indiquent assez clairement

que ce sifac de Madagascar est de la mêi espèce que le douc de la Cochinchine.

Les voyageurs assurent que les grar singes des parties méridionales de l'A produisent des bézoards qu'on trouve de leur estomac, et dont la qualité est su rieure à celle des bézoards des chèvres et gazelles. Ces grands singes des parties mé dionales de l'Inde sont l'ouanderou et douc; nous croyons donc que c'est à ces pèces qu'il faut rapporter la production (bézoards. On prétend que ces bézoards singe sont toujours d'une forme ronde, lieu que les autres bézoards sont de dil rentes figures 1.

#### Caractères distinctifs de cette espèce.

Le douc n'a point de callosités sur fesses; il les a garnies de poil partout : queue, quoique longue, ne l'est pas aut que la tête et le corps pris ensemble. Il : face rouge et couverte d'un duvet roux, oreilles nues et de même couleur que face; les lèvres brunes, aussi bien que orbites des yeux; le poil de couleurs tr vives et très-variées : il porte un bandeau un collier d'un brun pourpre; il a du ble sur le front, sur la tête, sur le corps, bras, les jambes, etc.; une espèce de bad'un blanc jaunâtre; il a du noir au des du front et à la partie supérieure des bi les parties du dessous du corps sont d gris cendré et d'un jaune blanchâtre queue est blanche, aussi bien que le bas lombes: il marche aussi souvent sur de pieds que sur quatre, et il a trois piede demi ou quatre pieds de hauteur lorsq est debout. J'ignore si les femelles d cette espèce sont sujettes à l'écoulement. riodique.

1. « Comme les singes, aussi bien que les «vres, mangent les boutons de certains arl «seaux, il se produit dans leur ventre des pie « de bézoard : on en trouve souvent dans leurs « crémens, que la peur qu'ils ont d'être ba leur fait làcher en courant. Ces pierres de « zoard sont les plus chères et les plus estimée « toutes celles qui se trouvent dans les Indes; « sont aussi plus rondes que les autres, et ont « plus de force : on a éprouvé quelquefois q « grain de celles-ci avoit autant d'effet que deu « celles qui viennent des chèvres. » (Description torique de Macassar, p. 51.)



flocon de poils au bout de la queue comme le lion, ce qui lui a fait donner le nom de petit lion. Le cinquième est le pinche, qui a la face d'un beau noir, avec des poils blancs qui descendent du dessus et des côtés de la tète en forme de cheveux longs et lisses. Le sixième et le dernier est le mico, qui est le plus joli de tous, dont le poil est d'un blond argentin, et qui a la face colorée d'un rouge aussi vif que du vermillon. Nous allons donner l'histoire et la description de chacun de ces sapajous et de ces sagouins, dont la plupart n'étoient ni dénommés, ni décrits, ni connus.

### L'OUARINE ET L'ALOUATE 2.

L'ouarine et l'alouate sont les plus grands animaux quadrumanes du nouveau continent; ils surpassent de beaucoup les plus grosses guenons, et approchent de la grandeur des babouins : ils ont la queue prenante, et sont par consequent de la famille des sapajous, dans laquelle ils tiennent un rang bien distinct, non seulement par leur taille, mais aussi par leur voix, qui retentit comme un tambour et se fait entendre à une trèsgrande distance. Marcgrave raconte « que tons les jours, matin et soir, les ouarines s'assemblent dans les bois; que l'un d'entre eux prend une place élevée, et fait signe de la main aux autres de s'asseoir autour de lui pour l'écouter; que, dès qu'il les voit placés, il commence un discours à voix si haute et si précipitée, qu'à l'entendre de loin on croiroit qu'ils crient tous ensemble; que cependant il n'y en a qu'un seul, et que, pendant tout le temps qu'il parle, tous les autres sont dans le plus grand silence; qu'ensuite, lorsqu'il cesse, il fait signe de la main aux autres de répondre, et qu'à l'instant tous se metteut à crier eusemble, jusqu'à ce que par un autre signe de la main il leur ordonne le silence; que dans le moment ils obéissent et se taisent; qu'enfin alors le premier reprend son discours ou sa chanson, et que ce n'est qu'après l'avoir encore écouté bien attentivement qu'ils se séparent et rompent l'assemblée. » Ces faits, dont Marcgrave dit avoir été plusieurs fois témoin, pourroient bien être exagérés et assaisonnés d'un peu de merveilleux. Le tout n'est peut-être fondé que sur le bruit effroyable que font ces animaux : ils ont dans la gorge une espèce de tambour osseux dans la concavité duquel le son de leur voix grossit, se multiplie, et forme des hurlemens par écho; aussi a-t-on distingué ces sapajous de tous les autres par

le nom de hurleurs. Nous n'avons pas vi l'ouarine; mais nous avons les dépouilles d'un alouate et un embryon desséché de cette même espèce, dans lequel l'instrument du grand bruit, c'est-à-dire l'os de la gorgeest déjà très-sensible. Selon Marcgrave l'ouarine a la face large et carrée, les yeux noirs et brillans, les oreilles courtes et arrondies, la queue nue à son extrémité, avec laquelle il s'accroche et s'attache fermemen à tout ce qu'il peut embrasser. Les poils de tout le corps sont noirs, longs, luisans, é polis; des poils plus longs sous le menton et sur la gorge lui forment une espèce de barbo ronde. Le poil des mains, des pieds, e d'une partie de la queue, est brun. Le mâlest de la même couleur que la femelle, et i n'en diffère qu'en ce qu'il est un peu plus grand. Les femelles portent leurs petits sur le dos, et sautent avec cette charge de bran che en branche et d'arbre en arbre : le petits embrassent avec les bras et les main le corps de leur mère dans la partie la plui étroite, et s'y tiennent fermement atlaché tant qu'elle est en mouvement. Au reste ces animaux sont sauvages et méchans; or ne peut les apprivoiser, ni même les domp ter; ils mordent cruellement; et, quoiqu'il ne soient pas du nombre des animaux car nassiers et féroces, ils ne laissent pas d'in spirer de la crainte, tant par leur voix ef froyable que par leur air d'impudence Comme ils ne vivent que de fruits et de lé gumes, de graines, et de quelques insectes leur chair n'est pas mauvaise à manger « Les chasseurs, dit Ocxmelin, apportèren sur le soir des singes qu'ils avoient tués dan les terres du cap Gracias-à-Dio : on fit rôti une partie de ces singes et bouillir l'autre ce qui nous sembla fort bon. La chair e est comme celle du lièvre; mais elle n'a pa

1. Ouarin, ouarine, nom de cet animal au Maragon, et que nous avons adopté

2. Allouata, à Cayenne, n'est qu'une variété de l'ouarine: celui-ci est d'un brun noir, et l'alouate d'un rouge brun: tous deux font un bruit épot vantable, et on leur a donné également l'épithèt de hurleurs. Arabata dans les terres de l'Orénoque selon Gumilla.

e même goût, étant un peu douceâtre : c'est ourquoi il faut y mettre beaucoup de sel n la faisant cuire. La graisse en est jaune omme celle du chapon, et plus même, et fort bon goût. Nous ne vécûmes que de es animaux pendant tout le temps que nous imes là, parce que nous ne trouvions pas utre chose; si bien que tous les jours les hasseurs en apportoient autant que nous ouvious en manger. Je fus curieux d'aller cette chasse, et surpris de l'instinct qu'ont es bêtes de connoître plus particulièrement ue les autres animaux ceux qui leur font guerre, et de chercher les moyens, quand s sont attaqués, de se secourir et de se éfendre. Lorsque nous les approchions, ils e joignoient tous ensemble, se mettoient à rier et à faire un bruit épouvantable, et à ous jeter des branches sèches qu'ils romoient des arbres : il y en avoit même qui usoient leur saleté dans leurs pattes, qu'ils ous envoyoient à la tête. J'ai remarqué ussi qu'ils ne s'abandonnent jamais, et qu'ils autent d'arbre en arbre si subtilement que ela éblouit la vue. Je vis encore qu'ils se toient à corps perdu de branche en branhe sans jamais tomber à terre; car, avant u'ils puissent être à bas, ils s'accrochent, u avec leurs pattes, ou avec la queue : ce ui fait que quand on les tire à coups de nsil, à moins qu'on ne les tue tout-à-fait, n ne les sauroit avoir; car lorsqu'ils sont lessés, et mème mortellement, ils demeuent toujours accrochés aux arbres, où ils neurent souvent et ne tombent que par pièes. J'en ai vu de morts depuis plus de quare jours, qui pendoient encore aux arbres; i bien que fort souvent on en tiroit quinze u seize pour en avoir trois ou quatre tout u plus. Mais ce qui me parut plus singuier, e'est qu'au moment que l'un d'eux est lessé, on les voit s'assembler autour de lui, nettre les doigts dans la plaie, et faire de nême que s'ils la vouloient sonder : alors, 'ils voient couler beaucoup de sang, ils la iennent fermée pendant que d'autres apporent quelques feuilles, qu'ils mâchent et oussent adroitement dans l'ouverture de la laie. Je puis dire avoir vu cela plusieurs ois, et l'avoir vu avec admiration. Les fenelles n'ont jamais qu'un petit, qu'elles portent de la manière que les négresses porent leur enfant : ce petit, sur le dos de sa nère, lui embrasse le cou par dessus les paules avec les deux pattes de devant, et les deux de derrière il la tient par le milieu lu corps : quand elle veut lui donner à téer, elle le prend dans ses pattes, et lui présente la mamelle comme les femmes... On n'a point d'autre moyen d'avoir le petit que de tuer la mère, car il ne l'abandonne jamais : étant morte, il tombe avec elle, et alors on le peut prendre. Lorsque ces animaux sont embarrassés, ils s'entr'aident pour passer d'un arbre ou d'un ruisseau à un autre, ou dans quelque autre rencontre que ce puisse être... On a coutume de les entendre de plus d'une grande lieue. »

Dampier confirme la plupart de ces faits; néanmoius il assure que ces animaux produisent ordinairement deux petits, et que la mère en porte un sous le bras et l'autre sur le dos. En général, les sapajous, mème de la plus petite espèce, ne produisent pas en grand nombre; et il est très-vraisemblable que ceux-ci, qui sont les plus grands de tous, ne produisent qu'un ou deux petits.

#### Caractères distinctifs de ces espèces.

L'ouarine a les narines ouvertes à côté et non pas au dessous du nez; la cloison des narines très-épaisse: il n'a point d'abajoues, point de callosités sur les fesses; ces parties sont couvertes de poil comme le reste du corps. Il a la queue prenante et très-longue, le poil noir et long, et dans la gorge un gros os concave; il est de la grandeur d'un levrier; le poil long qu'il a sous le cou lui forme une espèce de barbe ronde; il marche ordinairement à quatre pieds.

L'alouate a les mêmes caractères que l'ouarine, et ne paroît en différer qu'en ce qu'îl n'a point de barbe bien marquée, et qu'îl a le poil d'un rouge brun, au lien que l'onarine l'a noir. J'ignore si les femelles dans ces espèces sont sujettes à l'écoulement périodique; mais, par analogie, je présume que non, ayant observé généralement qu'îl n'y avoit que les singes, babouins, et guenons à fesses nues, qui soient sujettes à cet écoulement.

Sur l'Alouate.

\*L'on trouvera ici (voyez planche 60) la figure du grand sapajou que nous avons appelé alouate, et qu'on nomme à Cayenne singe rouge: on le désigne aussi assez communément, ainsi que l'ouarine, par la dénomination de singe hurleur. L'alouate difère de l'ouarine par la couleur et par quel ques caractères qu'on pourroit attribuer à la différence des contrées qu'ils habitent. Sa figure manquoit dans notre ouvrage, et nous l'avons fait dessiner d'après une peau bourrée qui a été envoyée de Cayenne à M. Pois-

sonnier, médecin du roi. L'ouarine ou le hurleur noir, quoique fort commun au Brésil, ne se trouve point à la Guiane, et nous n'avons pu nous en procurer un individu. L'alonate ou le hurleur rouge est au contraire très-rare au Brésil, et très-commun dans les

terres voisines de Cayenne.

Ce grand sapajou avoit vingt-trois pouces et demi de longueur, et peut-être un pouce ou deux de plus, parce que la peau en est fort desséchée. La face est sans poil; le nez est aplati; les narines sont larges, les joues garnies, sur les côtés, de poils fauves et clair-semés, avec de grands poils noirs au dessus des yeux; et il y a quatre dents incisives au devant de chacune des mâchoires : les supérieures sont plus grosses et plus larges que les inférieures. Il y a aussi deux canines qui sont fort grosses à la base; et entre les incisives et les canines supérieures, de même qu'entre les canines et les mâchelières inférieures, il se trouve un espace vide, dans lequel la dent canine de la machoire opposée entre lorsque la bouche se ferme. Nous n'avons pu voir les dents mâchelières, à cause du desséchement de la peau. Ce que ce sapajou a de particulier, outre sa grande taille, ce sont de longs poils d'un roux foncé sur les côtés de la tête et du cou, qui lui forment comme une grande barbe sous le menton. Il a les jambes et les bras fort courts relativement à la longueur de son corps. Les bras, depuis l'épaule jusqu'au poignet, n'ont que dix pouces neuf lignes; et les cuisses et les jambes jusqu'au talon, onze pouces huit lignes. La main, depuis le poignet jusqu'à l'extrémité du plus long doigt, a quatre pouces; et le pied, cinq pouces denx lignes depuis le talon jusqu'au bout du plus long doigt. Le dedans et le dessous des pieds et des mains est une peau nue, et le dessus est couvert de petits poils d'un brun roux. Le corps est très-fourni de poils, surtout aux épaules, où ils sont le plus longs, et ont jusqu'à deux pouces six lignes de longueur, tandis que le poil du corps n'a que treize ou quatorze lignes. Les bras sont bien converts de poils sur leurs parties extérieures : mais leur partie intérieure est presque sans poil; et nous ne savons si ce manque de poil ne vient pas d'un défaut de cette peau desséchée. La couleur générale du poil de ce sapajou l'a fait nommer singe rouge, parce qu'en effet il paroît rouge par l'opposition des couleurs des différens endroits où le poil est d'un roux brûlé, mèlé de teintes brun roussâtre; et cette couleur domine sur la barbe, sur la tête, et sur l'in-

térieur des cuisses. Les bras, depuis le coude jusqu'au poignet, sont d'un roux très-foncé qui domine sur le fauve au dedans du bras. lequel est néanmoins d'une fauve plus fonce que celui du corps. Le poil sous le ventre est du même fauve que sur les reins; mai sur la partie de la poitrine voisine du cou il est mélangé de poils noirs plus longs que ceux du ventre. La queue est longue d'un pied sept pouces et demi, sur un pouce neu lignes de diamètre à l'origine : elle va toujours en diminuant de grosseur, et n'est re vêțue par dessous que d'une peau sans poi sur une longueur de dix pouces vers l'extrémité; ce qui démontre que l'animal s'er sert pour s'attacher et s'accrocher, ou pour prendre les différentes choses qu'il veut ame ner à lui, comme le font les autres sapajous qui tous, à l'exception de l'ouarine, son plus petits que celui-ci. Au reste, cette queue, dont la peau est très-brune, est cou verte en dessus de poils d'un roux brun.

On épie ou l'on poursuit ces animaux à la chasse, et la chair n'en est pas absolumen mauvaise à manger, quoique toujours tre dure. Si l'on ne fait que les blesser sur marbre, ils s'attachent à une branche par leu longue queue, et ne tombeut à terre que lorsqu'ils sout morts; quelquefois mème il ne se détachent que plus de vingt-quatriheures après leur mort: la contraction dan les muscles qui replient le bout de la queuse conserve et dure pendant tout ce temps

Ces gros sapajous mangent de différente espèces de fruits. Ils ne sont pas féroces mais ils causent de l'épouvante par leur cris réitérés et presque continuels, qu'or entend de fort loin, et qui leur ont fait don ner le nom de hurleurs. Ils ne font qu'ul petit, que la mère porte sur le dos et prem entre ses bras pour lui donner à téter. Ceur qu'on élève dans les maisons ont l'air trist et morne, et ne font point ces gentillesse qu'on nomme communément des singeries ils portent ordinairement la tête basse, et ne s remuent qu'avec lenteur et nonchalance. Il s'accrochent très-souvent par le bout de leu queue, dont ils font un, deux, ou troi tours, selon qu'ils veulent être plus ou moin fortement attachés. L'état de domesticit change leur humeur, et influe très-sensible ment sur leurs habitudes naturelles, car il ne vivent pas long-temps en captivité; ils perdent leur voix, ou du moins ils ne font jamais entendre, tandis qu'en libert ils ne cessent de hurler : on entend leur cr plusieurs fois par jour dans les habitation voisines des forêts; leur carillon lugubr

### L'OUARINE OU HURLEUR

Ordre des Quadrumanes. Famille des Singes. Genre Sapajou. (Cuvier)

Pl. 134





TE COATTA

Ordre des Quadrumanes ......id ...id.



dure souvent quelques heures de suite. C'est ordinairement à deux heures après minuit qu'ils commencent à hurler ou crier, et ce cri, qui retentit an loin, se fait d'une manière singulière. Ils inspirent fortement et pendant long-temps l'air, qu'ils rendent ensuite peu à peu, et ils font autant de bruit en l'inspirant qu'en le rendant; cela dépend l'une conformation singulière dans l'organe le la voix. Vers le milieu de la trachée-arère on trouve une cavité osseuse, qui ressemble par sa forme extérieure au talon d'un soulier de femme : cette cavité osseuse est attachée par des ligamens membraneux qui 'environnent ; l'air pousse des poumons par a trachée-artère dans cette cavité passe en nontant par un canal membraneux, épais, el sinueux, se rétrécissant et s'ouvrant en nanière de bourses à cheveux : c'est à l'enrée et à la sortie de ce conduit membraneux que l'air éprouve toutes les modificaions qui forment les tons successifs de leur orte voix. Les femelles ont un organe oseux comme les mâles.

Un observateur qui a vu et nourri quelques-uns de ces animaux à Cayenne m'a comnuniqué la note qui suit : « Les alouates hapitent les forêts humides qui sont près des eaux ou des marais. On en trouve commurément dans les îles boisées des grandes savanes noyées, et jamais sur les montagnes le l'intérieur de la Guiane. Ils vont en petit iombre, souvent par couples, et quelqueois seuls. Le cri, ou plutôt le râlement efroyable qu'ils font entendre, est bien capable d'inspirer de la terreur : il semble que es forêts retentissent des hurlemens de toues les bètes féroces rassemblées. C'est ordiairement le matin et le soir qu'ils font ce pruit; ils le répètent aussi dans le cours de a journée, et quelquefois pendant la nuit. Ce râlement est si fort et si varić, que l'on uge souvent qu'il est produit par plusieurs de ces animaux, et l'on est surpris de n'en trouver que deux ou trois, et quelquefois

de n'en voir qu'un seul. L'alouate vit rarement long-temps en captivité. Le mâle est plus gros que la femelle : celle-ci porte son petit sur son dos.

« Rien n'est plus difficile à tucr que ces animaux: il fant leur tirer plusieurs coups de fusil pour les achever; et, tant qu'il leur reste un peu de vie, et quelquefois même après leur mort, ils demeurent accrochés aux branches par les pieds et la queue. Souvent le chasseur s'impatiente de perdre son temps et ses munitions pour un aussi mauvais gibier; car, malgré le témoignage de quelques voyageurs, la chair n'en est pas bonne : elle est presque toujours d'une dureté excessive ; aussi est-elle exclue de toutes les tables : c'est uniquement le besoin et la privation des autres mets qui en font manger aux habitans peu aisés et aux voyageurs. »

J'ai dit que j'ignorois si les femelles ouarines étoient sujettes à l'écoulement périodique, et que je présumois qu'il n'y avoit que les singes, les babouius, et les guenons à fesses nues, qui fussent sujettes à cet écoulement. Cette présomption étoit peut-être bien fondée ; car M. Sonnini de Manoncourt dit s'être assuré qu'aucune femelle dans les grands et les petits sapajous, et dans tous les sagouins, n'est sujette à cet écoulement. Il a remarqué de plus qu'en général les sapajous et les sagouins vivent en troupes dans les forèts; qu'ils portent sur le dos leurs petits, qui les embrassent étroitement; et que, lorsque l'on tue la mère, le petit, tombant avec elle, se laisse prendre : c'est mème, selon lui, le seul moyen d'en avoir de vivans,

Nous pouvons ajouter à ces observations que la plupart de ces animaux, tels que l'alouate, l'ouarine, le coaita, etc., ont une physionomie triste et mélancolique, et que néanmoins les mâles marquent assez insolemment beaucoup de désir pour les femmes.

## LE COAITA¹ ET L'EXQUIMA.

Le coaita est, après l'ouarine et l'alouate, le plus grand des sapajons; je l'ai vu vivant à l'hôtel de M. le duc de Bouillon, où, par sa familiarité, et même par ses caresses em-

r. Coaita ou qoata, nom de cet animal à la Guiane, et que nous ayons adopté; chameck au Pérou. pressées, il méritoit l'affection de ceux qui le soignoient : mais, malgré les bons traitemens et les soins, il ne put résister aux froids de l'hiver 1764; il mourut, et fut

Le mot coaita pourroit bien venir de caitaia, nom d'un autre sapajou dans la langue brasilienne, qui cependant doit se prononcer saitaia.

regretté de son maître, qui eut la bonté de me l'envoyer pour le placer au Cabinet du Roi. J'en ai vu un autre chez M. le marquis de Montmirail; eelui-ci étoit un mâle, et le premier une femelle ; tous deux étoient également traitables et bien apprivoisés. Ce sapajou, par son naturel doux et docile, diffère done beaucoup de l'ouarine et de l'alouate, qui sont indomptables et farouches; il en diffère aussi en ce qu'il n'a pas eomme eux une poche osseuse dans la gorge; il a comme l'ouarine le poil noir, mais hérissé. Il en differe eneore, aussi bien que de tous les autres sapajous, en ee qu'il n'a que quatre doigts aux mains, et que le pouce lui manque : par ce seul caractère et par sa queue prenante, il est aisé de le distinguer des guenons, qui toutes ont la queue lâche

et cinq doigts aux mains.

L'animal que Marcgrave appelle exquima est d'une espèce très-voisine de celle du coaita, et même n'en est peut-être qu'une simple variété. Il me paroît que cet auteur a fait une faute lorsqu'il a dit que l'exquima étoit de Guinée et de Congo : la figure qu'il en donne suffit seule pour démontrer l'erreur; car cet auimal y est représenté avec la queue recoquillée à l'extrémité, caractère qui n'appartient qu'aux seuls sapajous, et point aux guenons, qui toutes ont la queue làche : or nous sommes assurés qu'il n'y a en Guinée et au Congo que des guenons et point de sapajous ; par conséquent l'exquima de Marcgrave n'est pas, comme il le dit, une guenon ou cercopithèque de Guinée, mais un sapajou à queue prenante, qui sans doute y avoit été transporté du Brésil : le nom d'exquima ou quima, en ôtant l'article ex, et qui doit se prononcer quoima, ne s'éloigne pas de quoaita, et c'est ainsi que plusieurs auteurs ont écrit le nom du coaita : tout concourt donc à faire eroire que cet exquima de Marcgrave, qu'il dit être une guenon ou un cercopithèque de Guinée, est un sapajou du Brésil, et que ee n'est qu'une variété dans l'espèce du coaita, auquel il ressemble par le naturel, par la grandeur, par la eouleur, et par la queue prenante; la seule différence remarquable e'est que l'exquima a du poil blanchâtre sur le ventre, et qu'il porte au dessous du menton une barbe hlanche, longue de deux doigts. Nos coaitas n'avoient ni ce poil blanc ni cette barbe. Mais ce qui me fait présumer que cette différence n'est qu'une variété dans l'espèce du eoaita, e'est que j'ai reconnu, par le témoignage des voyageurs, qu'il y en a de blancs et de noirs, les uns sans barbe

et d'autres avec une barbe. « Il y a, c Dampier, dans les terres de l'isthme l'Amérique, de grands troupeaux de singe dont les uns sont blancs et la plupart noir les uns out de la barbe, les autres n'en o point : ils sont d'une taille médiocre... C animaux ont quantité de vers dans les e trailles... Ces singes sont fort drôles: faisoient mille postures grotesques lorsqu nous traversions les bois; ils sautoient d'un branche à l'autre avec leurs petits sur dos; ils faisoient des grimaces contre non craquetoient des dents, et cherchoient l'o easion de pisser sur nous. Quand ils veule passer du sommet d'un arbre à l'autre, do les branches sont trop éloignées pour y povoir atteindre d'un saut, ils s'attachent à queue les uns des autres, et ils se brand lent ainsi jusqu'à ce que le dernier attra une branche de l'arbre voisin, et il tire to le reste après lui. » Tout cela et jusqu'ai vers dans les entrailles convient à nos cor tas; M. Daubenton, en disséquant ces an maux, y a trouvé une grande quantité o vers dont quelques-uns avoient jusqu'à dou et treize pouces de longueur : nous ne po vons done guère donter que l'exquima Marcgrave ne soit un sapajou de l'espèc même ou de l'espèce très-voisine de cek h du coaita.

Nous ne pouvons aussi nous dispens d'observer que si l'animal indiqué p. M. Linnæus sous le nom de diana est effet, conme il le dit, l'exquima de Mar grave, il a manqué dans sa description caractère essentiel, qui est la queue prenant et qui seul doit décider si ce diana est c genre des sapajous ou de celui des guenon et par conséquent s'il se trouve dans l'a eien on dans le nouveau continent.

Indépendamment de cette variété, do les earactères sont très-apparens, il y a d'a tres variétés moins sensibles dans l'espèdu coaita ; celui qu'a décrit M. Brisson avc du poil blanchâtre sur toutes les parties i férieures du corps; au lieu que ceux qu nous avons vus étoient entièrement noirs n'avoient que très-peu de poil sur ces parti inférieures, où l'on voyoit la peau, qui éto noire comme le poil. Des deux coaitas doi parle M. Edwards, l'un étoit noir et l'auti étoit brun; on leur avoit donné, dit-il, nom de singe-araignée, à eause de les queue et de leurs membres qui étoient foi longs et fort minces : ces animaux sont e effet fort effilés du corps et des jambes, mal proportionnés.

On m'en présenta un, il y a plusieurs at

ées, sous le nom de chameck, que l'on me lit venir des côtes du Pérou; j'en fis prenre les mesures et faire une description : la rapporte ici pour qu'on puissc la comarer avec celle que M. Daubenton a faite u coaita, et reconnoître qu'à quelques vaiétés près, ce chameck du Pérou est le nème animal que le coaita de la Guiane. Ces sapajous sont intelligens et très-adroits;

s vont de compagnie, s'avertissent, s'ai-

1. Cet animal venoit de la côte de Bancet au crou : il étoit âgé de treize mois, il pesoit environ ix livres; il étoit noir par tout le corps; la face ue, avec une peau grenue et de couleur mulâtre, poil de deux à trois pouces de longueur et un peu udc; les oreilles de même couleur que la face et ussi dégarnies de poil, fort ressemblantes à celles e l'homme; la queue longue d'un picd dix pouces, rosse de cinq pouces de circonférence à la base, t de onze lignes à l'extrémité; elle étoit ronde et arnie de poil en dessus et en dessous à son oriine, et sur une longueur de treize pouccs, mais ans poil par dessous sur une longucur de neuf ouces à son extrémité, où elle est aplatie par essous et sillonnée dans son milieu, et ronde par essus. L'animal se sert de sa queue pour se susendre et s'accrocher; il s'en sert aussi comme 'une cinquième main pour saisir ce qu'il veut mencr à lui. Il avoit treize pouces de longueur de-uis le bout du nez jusqu'à l'origine de la queue, euf pouccs et demi de circonférence derrière les ras, et un pied un pouce sur la pointe du sternum, ui est très-relevé; neuf pouces et demi devant les attes de derrière; le cou avoit cinq pouces et emi de circonférence; il n'y avoit que deux manelles placées presque sous les aisselles; la tête voit cinq pouces de circonférence prise à l'endroit plus gros, et deux pouces au dessous des yeux; e nez, treize lignes de longueur. Les yeux étoient ort ressemblans à ceux d'un enfant; ils avoient euf lignes de longueur d'un angle à l'autre; l'iris n étoit brun et environné d'un petit cercle jaulâtre; la prunelle étoit grande, et il y avoit d'un sil à l'autre huit lignes de distance. L'oreille avoit in pouce six lignes de longueur, et dix de largeur; e tour de la bouche, treize lignes; les bras, six ouces trois lignes de longueur, et trois pouces de irconférence; l'avant-bras, six pouces de longueur, t deux pouces et demi de circonférence; le reste le la main, cinq pouces de longueur; la paume le la main, un pouce trois lignes de largeur. Il voit aux mains quatre grands doigts garnis d'onles, et un petit pouce sans ongle, qui n'étoit long ue de deux lignes : l'index avoit deux pouces leux lignes de longueur; le doigt du milieu, deux ouces et demi ; l'annulaire , deux pouces quatre ignes; et le petit doigt, deux pouces; les ongles, rois lignes et demic à quatre lignes de longueur; a jambe, six pouces jusqu'au genou, et quatre ouces huit lignes de circonférence au plus gros; lepuis le genou jusqu'au talon, cinq pouces quatre ignes, et trois pouces de circonférence; le pied, inq pouces et demi de longueur. Il avoit aux pieds inq doigts mieux proportionnés que ceux des nains: le pouce avoit un pouce six lignes de lonqueur; l'index, deux pouces; le doigt du milieu, leux pouces deux lignes; l'annulaire, deux pouces; t le petit doigt, un pouce neuf lignes; le pied, leux pouces trois ligues de largeur.

dent, et se secourent. La queue leur sert exactement d'une cinquième main; il paroît même qu'ils font plus de choses avec la queue qu'avec les mains ou les pieds : la nature semble les avoir dédommagés par là du pouce qui leur manque. On assure qu'ils pêchent et prennent du poisson avec cette longue queue; et cela ne me paroit pas incroyable, car nous avons vu l'un de nos coaitas prendre de même avec sa queue et amener à lui un petit écureuil qu'on lui avoit donné pour compagnon dans sa chambre. Ils ont l'adresse de casser l'écaille des huîtres pour les manger; il est certain qu'ils se suspendent plusieurs les uns au bout des autres, soit pour traverser un ruisseau, soit pour s'élancer d'un arbre à un autre. Ils nc produisent ordinairement qu'un ou deux petits, qu'ils portent toujours sur le dos. Ils mangent du poisson, des vers, et des insectes; mais les fruits sont leur nourriture la plus ordinaire. Ils deviennent très-gras dans le temps de l'abondance et de la maturité des fruits; et l'on prétend qu'alors leur chair est fort bonne à manger.

#### Caractères distinctifs de ces espèces.

Le coaita n'a ni abajoues, ni callosités sur les fesses; il a la queue prenante et très-longue, la cloison des narines très-épaisse, et les narines ouvertes à côté et non pas au dessous du nez; il n'a que quatre doigts aux mains ou pieds de devant; il a le poil et la peau noirs, la face nue et tannée, les oreilles aussi nues et faites comme celles de l'homme; il a environ un pied et demi de longueur, et la queue est plus longue que le corps et la tête pris ensemble; il marche à quatre pieds.

L'exquima est à peu près de la mème grandeur que le coaîta: il a, comme lui, la queue prenante; mais il n'a pas de poil noir sur tout le corps. Il varie pour les couleurs; il y en a de noirs et de fauves sur le dos, et de blancs sur la gorge et le ventre; il a d'ailleurs une barbe remarquable; néaumoins ces différences ne m'ont pas paru suffisantes pour en faire deux espèces séparées, d'autant plus qu'il y a des coaîtas qui ne sont pas tout noirs, et qui ont du poil blanchâtre sur la gorge et le ventre. Les femelles dans ces deux espèces ne sont pas sujettes à l'écoulement périodique.

\* M. Vosmaër dit, page 5 de la description qu'il a faite de cet animal, qu'il est étonné que M. de Buffon ôte à la plus grande partie d'un geure d'animaux aussi connu que les singes, l'aucien nom de singe qu'on

lui donne partout. La réponse est aisée : je ne leur ai point ôté le nom général de singe; je l'ai seulement affecté de préférence aux espèces de ces animaux qui, n'ayant point de queue, et marchant sur leurs deux pieds, ressemblent le plus à l'homme; et ce n'est que pour distinguer les différens genres de ces animaux que je les ai divisés par cinq noms génériques, savoir les singes, les babouins, les guenons, les sapajous, et les sagouins, dont les trois premiers genres appartiennent aux climats chauds de l'ancien continent, et les deux derniers aux climats chauds du nouveau continent.

« Il n'y a que M. de Buffon, dit M. Vosmaer, qui ait pris la peine de bien représenter le coaira (*planche* 60). Cependant, en le comparant avec la figure qu'il en donne, l'on apercevra bientôt qu'il est un peu trop naigre, que la face est trop saillante, et que le dessinateur a trop allongé le museau. »

La réponse à ceci est que j'ai vu l'animal vivant; que M. de Sève l'a dessiné; qu'il est le plus habile dessinateur que nous ayons dans ce genre; et qu'ayant moi-même soigneusement comparé le dessin avec l'animal vivant, je n'en ai pas trouvé la représentation différente de la nature : ainsi la figure n'est pas trop maigre, ni la face trop saillante, ni le museau trop allongé; en sorte qu'il est probable que le coaita ou quoatto dont M. Vosmaër donne la description, étoit un animal plus gras, ou peut-être une variété dans l'espèce, qui differe de notre coaita par ces mêmes caractères dont M. Vosmaër reproche le défaut à celui que M. de Sève a dessiné.

M. Vosmaër dit, page to de la même description, que l'exquima de Marcgrave, que M. Linnœus a indiqué sous le nom de diana, n'a point de queue prenante. « Nous pouvous, dit-il, assurer M. de Buffon que le diana n'a point la queue prenante, puis-

que nous l'avons vu vivant. »

Je réponds que je ne doute point du tout de ce témoignage de M. Vosmaër, mais je doute très-fort que le diana de Linnæus soit l'exquima de Marcgrave; et j'ajonterai qu'il n'y a point dans le nouveau continent d'animal du genre des sapajous et des coaitas, qui n'ait la queue prenante; en sorte que si le diana n'a pas la queue prenante, non seulement il n'est pas voisin du coaita par l'espèce, mais même par le climat, puisque, n'ayant pas la queue prenante, il seroit du genre des guenons, et non pas de celui des sapajous. Je ne donne point ici la description de M. Vos-

maër, parce que je n'y ai rieu trouvé qui soit essentiellement différent de la nôtre, sinon que son coaita étoit aussi gras que le nôtre étoit maigre, et que M. Vosmaër lui a fait des yeux d'homme, au lieu de lui faire

des yeux de singe.

Nous devons seulement ajouter à ce que nous avons écrit sur le coaita que c'est le plus laid de tous les sapajous, et le plus grand après l'ouarine et l'alouate. Il habite comme eux les forêts humides; il vit des fruits de toutes les espèces de palmiers aquatiques, de batatas, etc.; il mange de préférence ceux du palmier commun. Sa queue dégarnie de poil en dessous, vers l'extrémité, lui sert de main ; lorsqu'il ne peut atteindre un objet avec ses lougs bras, il a recours à sa queue, et ramasse les choses les plus minces, les brins de paille, les pièces de monnoie, etc. Il semble qu'il ait des yeux au bout de cette queue, tant le toucher en est délicat, car il saisit avec sa queue plusieurs choses différentes ; il l'introduit mème dans des trous étroits, sans détourner la tête pour y voir. Au reste, dans quelque situation qu'il se tienne, sa queue est toujours accrochée, et il ne reste que malgré lui dans une place où elle ne peut avoir de prise.

Cet animal s'apprivoise aisément, mais il n'a nulle gentillesse. Il est peu vif, tou-jours triste et mélancolique; il semble éviter la vue des hommes; il penche souvent sa tête sur son estomac, comme pour la cacher: lorsqu'on le touche alors il regarde en jetant un cri plaintif, et ayant l'air de demander grâce. Si on lui présente quelque chose qu'il aime, il fait entendre un cri doux

qui témoigne sa joie.

Dans l'état de liberté, ces animaux vivent en troupes très-nombreuses, et se livrent quelquefois à des actes de méchanceté; ils cassent des branches, qu'ils jettent sur les hommes, et descendent à terre pour les mordre : mais un coup de fusil les disperse bientot. Ces coaitas sauvages sont ordinairement très-gras, et leur graisse est jaune; mais ils maigrissent en domesticité. Leur chair est bonne, et préférable à celle de toutes les autres espèces de sapajous : néanmoins ils ont l'estomac, les intestins, et le foie remplis d'une quantité de vers longs, grêles, et blancs. Ils sont aussi délicats, et supportent difficilement les fatigues du voyage, et effcore moins le froid de nos climats : c'est probablement par cette raison et par sa longue domesticité, que le coaita dont nous avons donné la description et la figure étoit maigre et avoit le visage allougé.

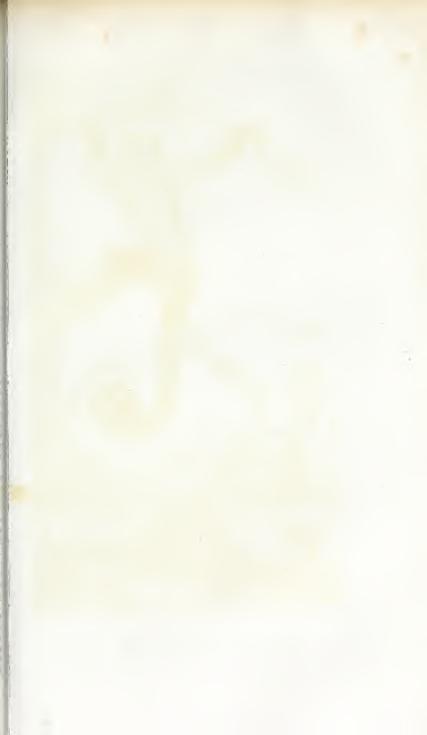

#### 1. LE SAJOU BRUN

Ordre des Quadrumanes Famille des Singes. Genre Lagothrix. (Cuvier)

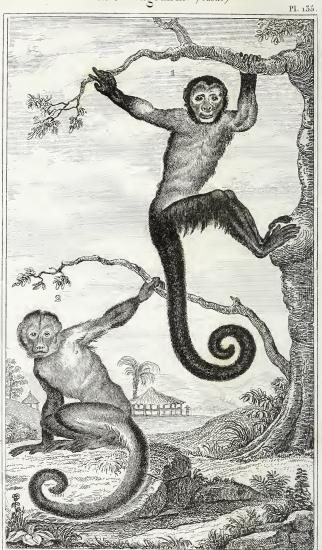

2. LE SAJOU GRIS

Ordre des Quadrumanes ... id ... id ...

Les grands sapajous noirs que M: de La orde indique sous le nom de quouata, dans s notes qu'il m'a communiquées, sont, sen lui, plus gros que les alouates ou grands pajous rouges. Il dit qu'ils ne sont point nides; qu'ils viennent à l'homme armés une branche sèche, cherchant à le frapper, qu'ils lui jettent le fruit d'une espèce de almier, qu'ils lancent plus adroitement ie nous ne pourrions faire. Ils arrachent ême de leur corps les flèches qu'on leur à ncées, pour les renvoyer; mais ils fuient r bruit des armes à feu. Lorsqu'il y en a un blessé et qu'il crie, les chasseurs doivent

.....

se retirer, à moins qu'ils n'aient avec eux des chiens, que ces animaux craignent beaucoup. Ils sautent de branches en branches, auxquelles ils s'attachent par l'extrémité de leur queue. Ils se battent souvent entre eux. Ils vivent et se nourrissent comme les alouates ou grands sapajous rouges; ils s'apprivoisent aisément, mais ils sont toujours mornes et tristes. Lorsqu'on leur jette une pierre, ils portent la main devant la tête pour se garantir du coup 1.

1. Note communiquée par M. de La Borde, inédecin du roi à Cayenne.

## LE SAJOU BRUNI ET LE SAJOU GRIS.

Nous connoissons deux variétés dans cette pèce : le sajou brun, qu'on appelle vulgaiment le singe-capucin; et le sajou gris, i ne diffère du sajou brun que par les uleurs du poil. Ils sont de la même graneur, de la même figure, et du même narel: tous deux sont très-vifs, très-agiles, très-plaisans par leur adresse et leur léreté. Nous les avons eus vivans, et il nous paru que de tous les sapajous ce sont ceux ixquels la température de notre climat disinvenoit le moins; ils y subsistent sans eine et pendant quelques années, pourvu i'on les tienne dans une chambre à feu endant l'hiver; ils peuvent même produire; nous en citerons plusieurs exemples. Il st né deux de ccs petits animaux chez maame la marquise de Pompadour à Verlilles, un chez M. de Réaumur à Paris, un autre chez madame de Poursel en Gânois 2 : mais chaque portée n'est ici que

d'un petit, au lieu que dans leur climat ils en font souvent deux. Au reste, ces sajous sont fantasques dans leurs goûts et dans leurs affections; ils paroissent avoir une forte inclination pour de certaines personnes, et une grande aversion pour d'autres, et cela constamment.

Nous avous observé dans ces animaux une singularité, qui fait qu'on prend souvent les femelles pour les mâles; le clitoris est proéminent au dehors et paroit autant que la verge du mâle.

## Caractères distinctifs de cette espèce.

Les sajous n'ont ni abajoues, ni callosités sur les fesses : ils ont la face et les oreilles couleur de chair, avec un peu de duvet pardessus; la cloison des narines épaisse, et les narines ouvertes à côté et non pas au dessous du nez; les yeux châtains et placés assez près l'un de l'autre; ils ont la quene prenante, nue par dessous à l'extrémité, et fort toufiue sur tout le reste de sa longueur. Les uns ont le poil noir et bruu, tant autour de la face que sur toutes les parties supérieures du corps; les autres l'ont gris autour de la face, et d'un fauve brun sur le corps : ils ont également les mains noires et nues. Ils n'ont qu'un pied de longueur depuis l'extrémité du museau jusqu'à l'origine

1. Sajou, mot abrégé de cayouassou ou sajouassou, om de ces animaux au Maragnon.

Cayouassou doit se prononcer sajouassou : c'est là

origine du mot sapajou.

2. M. Sanchès, ci devant premier médecin à la our de Russie, et que j'ai déjà eu occasion de ter avec reconnoissance, m'a communiqué ce derier fait par une lettre de madame de Poursel, ont voici l'extrait : « A Bordeaux, en Gatinois, le 26 janvier 1764. Le 13 de ce mois, la femelle sapajou a fait un petit, qui avait la tête presque aussi grosse que celle de sa mère : elle a beaucoup souffert pendant plus de deux heures; ou fut obligé de lui couper la ceinture par laquelle on la tenoit attachée, sans cela elle n'aurait pu mettre bas. Rien de si joli que de voir le père et la mère avee leur petit, qu'ils tourmentent sans cesse, soit en le portant, soit en le caressant. Fernambuco (on a donné ce nom au sapajou màle, qui est

« venu de cette partie du Brésil l'été dernier 1763 « à Lisbonne, et qu'on a apporté avec sa femelle à « Paris au mois de septembre suivant) aime son « enfant à la folie : le père et la mère le portent « chacun à leur tour; et quand il ne se tient pas « bien , il est mordu bien serré. »

de la queue; ils marchent à quatre pieds. Les femelles ne sont pas sujettes à l'écoulement périodique.

#### Sur le Sajou brun.

\*On trouve dans une description de M. Vosmaër, imprimée à Amsterdam en 1770, l'espèce de notre sajou brun, donnée sous la dénomination d'espèce rare de singe voltigeur américain, qui n'a point encore été décrit, nommé le siffleur, etc. Cependant il nous paroît que c'est le même animal que le sajou brun dont nous avons donné l'histoire et la description. Ce qui a pu faire écrire à M. Vosmaër que c'étoit une espèce nouvelle différente, c'est la propriété singulière, ditil, de siffler; et j'avoue que je n'avois pas cru devoir faire mention de cette faculté de siffler de ce sajou, parce qu'elle est commune non seulement à tous les sapajous, mais même aux sagouins : ainsi cette propriété n'est pas singulière, comme le dit M. Vosmaër; et je ne puis douter que son singe rare, voltigeur et siffleur, ne soit le même que notre sajou brun, que l'on appelle vulgairement capucin, à cause de sa couleur, que les nègres et les créoles nomment improprement makaque, et enfin que les Hollandois de Surinam, et même les naturels de la Guiane, nomment mihou ou méékoé. Bien loin d'être rares, ce sont les plus communs, les plus adroits, et les plus plaisans. Ils varient pour la couleur et la taille; et il est assez difficile de déterminer si ces différences constituent des espèces vraiment distinctes : on en peut dire autant des saïs. Il y a cependant dans les sajous une différence qui pourroit bien faire espèce : l'on en voit dont la taille est incomparablement plus grande, et qui ont sur la tête, près des oreilles, un long bouquet de poils, ce qui leur a fait donner à Cayenne la dénomination de makaques cornus, et dont nous donnerons ci-après la description sous son vrai nom de sajou cornu.

La chair des sajous est meilleure que celle de l'alouate, mais moins bonne que celle des coaitas: ils ont aussi des vers dans l'estomac et dans les intestins, mais en plus petite

quantité que les coaitas.

Ils font entendre un sifflement fort et monotone, qu'ils répètent souvent; ils crient lorsqu'ils sont en colère, et secouent très vivement la tête en articulant aussi vivemen ces trois syllabes, pi, ca, rou.

Ils vivent de fruits et de gros insecte dans l'état de liberté; mais ils mangent d tout ce qu'on leur donne lorsqu'ils sont ap privoisés : ils boivent du vin, de l'eau-de vie, etc. Ils recherchent soigneusement le araignées, dont ils sont très-friands. Ils s lavent souvent les mains, la face, et le corp avec leur urine. Ils sont malpropres, lascifs et indécens : leur tempérament est auss chaud que le climat qu'ils habitent. Lors qu'ils s'échappent, ils brisent, bouleversent et déchirent tout : ils se servent de leu queue pour s'accrocher et saisir, mais ave beaucoup moins d'adresse que les coaitas.

Comme ce sapajou s'appelle à la Guiant mikou, M. de La Borde m'a envoyé sous a nom les notices suivantes. Il dit « qu'il y et a quatre ou cinq espèces, et qu'ils sont très communs à Cayenne; que, de tous les animaux de ce genre, ce sont ceux qu'on aim le mieux garder dans les maisons; qu'on er voit fréquemment dans les grands bois, sur tout le long des rivières; qu'ils vont toujour par troupes nombreuses de plus de trente et qu'ils sont farouches dans les bois, e très-doux lorsqu'ils sont apprivoisés. On re marque aussi qu'ils sont naturellement cu rieux. On peut les garder sans les contrain dre ni les attacher; ils vont partout e reviennent d'eux-mêmes : mais îl est vra qu'ils sont incommodes, parce qu'ils déran gent toutes les petites choses qu'ils peuven déplacer. Il y en a qui suivent leur maîtr partout Les Indiens, qui sont très-froids e très-indifférens sur toutes choses, aimen néanmoins ces petits animaux : ils arrêten souvent leurs canots pour les regarder fain des cabrioles singulières, et sauter de bran che en branche. Ils sont doux et badins dè qu'ils sont apprivoisés. Il y en a au moin cinq espèces dans la Guiane, qui ne parois sent différer que par des variétés assez le gères : cependant elles ne se mêlent poin ensemble. En peu de temps ils parcourer nne forêt sur la cime des arbres : ils von constamment dormir sur certaines espèce de palmiers, ou sur les comberouses, espèce de roseau très-gros. On en mange 🛭 chair à Cayenne. »



LE SAÎ Ordre des Quadrumanes. Famille des Singes.

Genre Lagothrix. (Cavier)





LE SAÏ À GORGE BLANCHE Ordre des Quadrumanes ... id .. id ..

## the older of the first term of the state of

Nous avons vu deux de ces animaux qui us ont paru faire variété dans l'espèce : premier a le poil d'un brun noirâtre; le ond, que nous avons appelé sai à gorge inche, a du poil blanc sur la poitrine, is le cou, et autour des oreilles et des es; il diffère encore du premier, en ce 'il a la face plus dégarnie de poil : mais reste, ils se ressemblent en tout; ils sont même naturel, de la même grandeur, et la même figure. Les voyageurs ont indié ces animaux sous le nom de pleureurs, rce qu'ils ont un cri plaintif, et que pour u qu'on les contrarie, ils ont l'air de se nenter; d'autres les ont appelés singes squés, parce qu'ils ont, comme le maca-e, une odeur de faux musc; d'autres fin leur ont donné le nom de macaque, 'ils avoient emprunté du macaque de inée : mais les macaques sont des guens à queue lâche, et ceux-ci sont de la nille des sapajous, car ils ont la queue enante. Ils n'ont que deux mamelles, et produisent qu'un ou deux petits; ils sont ux, dociles, et si craintifs, que leur cri linaire, qui ressemble à celui du rat, dent un gémissement des qu'on les menace.

Dans ce pays-ci, ils mangent des hannetons et des limaçons, de préférence à tous les autres alimens qu'on peut leur présenter; mais au Brésil, dans leur pays natal, ils vivent principalement de graines et de fruits sauvages qu'ils cueillent sur les arbres, où ils demeurent et d'où ils ne descendent que rarement à terre.

#### Caractères distinctifs de cette espèce.

Les saïs n'ont ni abajoues, ni callosités sur les fesses: ils ont la cloison des narines fort épaisse, et l'ouverture des narines à côté et non pas au dessous du nez; la face ronde et plate, les oreilles presque nues: ils ont la queue prenante, nue par dessous vers l'extrémité; le poil d'un brun noirâtre sur les parties supérieures du corps, et d'un fauve pâle ou même d'un blauc sale sur les parties inférieures. Ces animaux n'ont qu'un pied ou quatorze pouces de grandeur; leur queue est plus longue que le corps et la tête pris ensemble; ils marchent à quatre pieds. Les femelles ne sont pas sujettes à l'écoulement périodique.

. Cay, que l'on doit prononcer sai, nom de cet animal au Brésil, et que nous avons adopté.

## LE SAIMIRI'.

Le saïmiri est connu vulgairement sous le m de sapajou aurore, de sapajou orangé, de sapajou jaune; il est assez commun à Guiane, et c'est par cette raison que queles voyageurs l'ont aussi indiqué sous la nomination de sapajou de Cayenne. Par gentillesse de ses mouvemens, par sa pee taille, par la couleur brillante de sa be, par la grandeur et le feu de ses yeux, r son petit visage arroudi, le saïmiri a ujours eu la préférence sur tous les antres pajous; et c'est en effet le plus joli, le us mignon de tous : mais il est le plus déat, le plus difficile à transporter et à conrver. Par tous ces caractères, et particuercment encore par celui de la queue, il roît fane mance entre les sapajous et les gouins : car la queue, sans être absolument

inutile et lâche comme celle des sagouins, n'est pas aussi musclée que celle des sapajous; elle n'est, pour ainsi dire, qu'à demi prenante, et quoiqu'il s'en serve pour s'aider à monter et desceudre, il ne peut ni s'attacher fortement, ni saisir avec fermeté, ni ameuer à lui les choses qu'il désire; et l'on ne peut plus comparer cette queue à une main, comme nous l'avons fait pour les autres sapajous.

## Caractères distinctifs de cette espèce.

Le saïmiri n'a ni abajoues, ni callosités sur les fesses; il a la cloison des nariues épaisse, les nariues ouvertes à côté et nou pas au dessous du nez; il n'a, pour ainsi dire, point de front; son poil est d'un jaune

z. Caymiri, nom de cet animal dans les terres du Maragnon, et que l'on doit prononcer saimiri.

brillant; il a deux bourrelets de chair en forme d'annean autour des yeux; il a le nez élevé à la racine et aplati à l'endroit des nacines; la bouche petite, la face plate et nue, les oreilles garuies de poil et un peu pointues; la queue à demi prenante, plus longue que le corps. Il n'a gnere que dis on ouze pouces de longueur, depuis le bout du museau jusqu'à l'origine de la queue. Il se tient aisément sur ses pieds de derrière; mais il marche ordinairement à quatre pieds. La femelle n'est pas sujette à l'éconlement périodique.

\* Qualques observateurs qui ont demeuré à Cayenne nous ont assuré que les sapajous que l'ai nommés saimiris vivent en troupes nombreuses, et que, quoiqu'ils soient fort

Assistante se s'estate de la constitución de la con

alertes, ils sont cependant moins vifs que le petits sagouins auxquels j'ai donné le nor de tamarins : ils assurent de plus qu'ils pren neut en captivité un ennui qui souvent le fait mourir. Néanmoins ces saïmiris ne sor pas aussi délicats que les tamarins : on e connoît qui ont vécu quelques années e France, et qui ont résisté à une traversé de mer pendant quatre mois, dans les temp les plus froids de l'hiver. Ce sont de toil les sapajous ceux qui se servent le moins d leur queue. On remarque quelques variété dans la couleur du poil sur différens indi vidus; mais ces variétés n'indiquent peut être pas toutes des espèces ni même de races différentes. need and a finish of the contract of the

# LE SAJOU NÈGRE.

Aux différens sapajous de moyenne et de petite taille dont nons avons donné la description et les figures sous les noms de sajou brun, sajou gris, saï à gorge blanche, et

saimiri, nous devons ajouter le sapajou o sajou nègre, dont nous donnons ici la figura et qui nous paroit être une variété con stante dans l'espece des sajous.

municipality of the state of th

MANAGEMENT CONTRACTOR CONTRACTOR

## LE SAJOU CORNU.

CET animal, dont nous donnons la figure, est aisé à distinguer des autres sajons ou sapajous, par les deux bouquets de poils noirs en forme de cornes qu'il porte sur les côtés du sommet de la tête, et qui ont seize lignes de longueur, et sout distans l'un de l'autre à leur extrémité de deux pouces trois lignes.

Cet animal a quatorze nouces de longueur, depuis le bout du nez jusqu'à l'origine de la queue. Sa tête est oblongue, et son museau épais et couvert de poils d'un blanc sale : le nez est aplati par le bout, et la cloison des narines épaisse de huit lignes. Sa queue est longue de quatorze pouces une ligne; elle est recouverte de poils noirs, et finit en pointe. Le dos est de conleur ronssâtre, mêlée de brun et de grisâtre, ainsi que la face extérieure des cuisses, qui sont grisâtres en dedans. Il y a sur le con et le dos une raie brune qui se prolonge jusqu'à la queue. Le poil des côtés du corps a deux ponces quatre lignes de longueur; il est d'un fauve foncé, ainsi que celui du ventre : mais il a du fauve plus clair on jaunaire sur les bras, depuis l'épaule jusqu'au coude, ainsi que

sous le cou et sur une partie de la pottrin. Au dessous de ce fauve clair du bras, l'a vant-bras ou la jambe de devant est conver de poils noirs mèlés de ronssâtre; celui d front, des joues, et des côtés de la tête e blanchâtre avec quelques nuances de fanve il y a sur l'occiput des poils noirs semblables ceux des cornes ou des aigrettes, mais moil lougs, qui s'étendent et forment une poin sur l'extrémité du cou. Les orcilles soi grandes et déunées de poil; celui du dessi des pieds et des mains est de couleur noir Le ponce est plat, et tous les ongles soi recourbés en forme de gouttiere.

De tons les sapajous, le sapajou bru dont nous avons donné la figure est cel qui a le plus de rapport avec le sajou corn mais il n'a pas, comme ce dernier, de bor quets de poils en forme de cornes sur tête; ils se ressemblent tous deux par noir qui est sur la face, l'avant bras, li jambes, les pieds, et la queue; sentement sajon brun a plus de jaune sur le bras et

dessous du corps.

## LE SAJOU NEGRÈ

Ordre des Quadrumanes Famille des Singes
Genre Lagothrix / Cuvier/
Pl. 136.



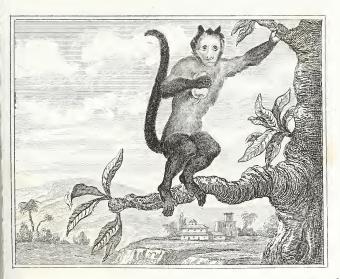

LE SAJOU CORNU
Ordre des Quadrumanes....id ....id ...



LE SAÏMIRI

Ordre des Quadrumanes Famille des Singes.

Genre Lagothrix / Cavier / Pl. Pl. 138.





LE SAKI Ordre des Quadrumanes . . . . id . . id . . .



# operated the second sec

Le saki, qu'on appelle vulgairement singe queue de renard, parce qu'il a la queue unie de poils très-longs, est le plus grand es sagouins; lorsqu'il est adulte, il a envi-na dix-sept pouces de longueur, au lieu e, des cinq autres sagouins, le plus grand en a que neuf on dix. Le saki a le poil és-loug sur le corps, et encore plus long r la queue; il a la face rousse et couverte un duvet blanchâtre: il est aisé à reconitre et à distinguer de tous les autres sa-iúns, de tous les sapajous, et de toutes les tenons, par les caracteres suivans:

Caracteres distinctifs de cette espèce.

Le saki n'a ni abajoues, ni callosités sur s fesses; il a la queue làche, non prenaute, de plus d'une moitié plus longue que la te et le corps pris ensemble; la cloison

entre les narines fort épaisse, et leurs ouvertures à côté; la face tannée et couverte d'un duvet fin, court, et blanchâtre; le poil des parties supérieures du corps d'un brun noir, celui du ventre et des autres parties inférieures d'un blanc roussatre ; le poil partout très-long et encore plus long sur la queue, dont il déborde l'extrémité de près de deux pouces : ce poil de la queue est ordinairement d'un brun noiratre comme celui du corps. Il paroît qu'il y a variété dans cétté espèce pour la conleur du poil, et qu'il se tronve des sakis qui ont le poil du corps et de la queue d'un fauve roussatre. Cet animal marche à quatre pieds, et a près d'un pied et demi de longueur depuis l'extrémité du nez jusqu'à l'origine de la queue. Les femelles dans cette espece ne sont pas sujettes à l'écoulement périodique.

......

## L'YARQUÉ, ESPÈCE DE SAKI.

Nous donnons ici la description d'un saki i sagouin à queue touffue, qui ne nous uroit être qu'une variété du saki, et qui en differe que par les couleurs et leur distibution, ayant la face plus blanche et plus ue, ainsi que le devant du corps blanc; i sorte qu'on pourroit croire que ces léres differences proviennent de l âge ou des frérens sexes de ces deux animaux. Nous avons pas eu d'autres informations à cet gard. M. de La Borde appelle yarqué cette ême espèce que nous avons appelée saki; c'est peut-être son véritable nom que us ignorions. Voici la notice qu'il en onne: « L'yarqué a les côtés de la face

blancs; le poil noir, long d'environ quatre, pouces; la queue toutfue comme celle du renard, longue d'environ un pied et demi, avec laquelle il ne s'accroche pas. Il est assez rare, et se tient dans les broussailles. Ces animaux vont en troupes de sept à huit, et jusqu'à douze. Ils se nourrissent de goyaves, et de mouches à miel, dont ils détrnisent les ruches, et mangent aussi de toutes les graines dont nous faisons usage. Ils ne font qu'un petit, que la mère porte sur le dos. Ils sifflent comme les sapajous, et vont en troupes. On a remarque des variétés dans la coulcur des différens individus de cette espece.

# LE TAMARIN.

CETTE espèce est beaucoup plus petite ue la précédente, et en diffère par plusieurs tractères, principalement par la queue, qui n'est couverle que de poils courts, au lieu que celle du saki est garnie de poils trèslongs. Le tamarin est remarquable aussi par

1. Tamarin, nom de cet animal à Cayenne, selon Antoine Binet, page 341, et Barrère, page 151. amary au Maragnon, selon le P. d'Abbeville.

ses larges oreilles et ses pieds jaunes; c'est un joli animal, très-vif, aisé à apprivoiser, mais si délicat, qu'il ne peut résister longtemps à l'intempérie de notre climat.

Caractères distinctifs de cette espèce.

Le tamarin n'a ni abajoues, ni callosités sur les fesses: il a la queue làche, non prenante, et une fois plus longue que la tête et le corps pris ensemble; la cloison entre les narines fort épaisse, et leurs ouvertures à côté; la face couleur de chair obscure; les oreilles carrées, larges, nues, et de la mêm couleur; les yeux châtains; la lèvre suprieure fendue à peu près comme celle d lièvre; la tête, le corps, et la queue, garn de poils d'un brun noir et un peu hérissés quoique doux; les mains et les pieds couverts de poils courts d'un brun orangé. Il le corps et les jambes bien proportiounés, marche à quatre pieds, et la tête et le corpris ensemble n'ont que sept ou huit pouce de longueur. Les femelles ne sont pas si jettes à l'écoulement périodique.

## LE TAMARIN NÈGRE.

Nous donnons ici la description d'un tamarin à face noire, que nous avons appelé tamarin nègre, et qui ne diffère en effet du tamarin précédent que parce qu'il a la face noire, au lieu que l'autre l'a blanche, et parce qu'il a aussi le poil beaucoup plus noir; mais, au reste, ces deux animaux, se ressemblant à tous égards, ne paroissent former qu'une variété d'une seule et mème espèce.

M. de La Borde dit que les sagouins tamarins sont moins communs que les sapajous. Ils se tiennent dans les grands bois, sur les plus gros arbres, et dans les terres les plus élevées; au lieu qu'en général les sapajous habitent les terrains bas, où croissent les forèts humides. Il ajoute que les tamarins ne sont pas peureux, qu'ils ne fuieut pas à l'aspect de l'homme, et qu'ils approchent même d'assez près les habitations. Ils ne font ordinairement qu'un petit, que la mère porte sur le dos. Ils ne courer presque pas à terre; mais ils sautent très-bie de branche en branche sur les arbres. Il vont par troupes nombreuses, et ont un pet cri ou siflement fort aigu.

Ils s'apprivoisent aisément, et néanmoin ce sont peut-ètre de tous les sagouins ceu qui s'ennuient le plus en captivité. Ils son colères, et mordent quelquefois assez cruellé ment lorsqu'on veut les toucher. Ils manger de tout ce qu'on leur donne, pain, viande cuites, et fruits. Ils montent assez volontier sur les épaules et sur la tête des persoune qu'ils connoissent, et qui ne les tourmen tent point en les touchant. Ils se plaisen beaucoup à prendre les puces aux chiens et ils s'avisent quelquefois de tirer leur lan gue, qui est de couleur rouge, en faisant et même temps des mouvemens de tête singuliers. Leur chair n'est pas bonne à manger

## L'OUISTITI.

L'outstitt est encore plus petit que le tamarin; il n'a pas un demi-pied de longueur, le corps et la tête compris, et sa queue a plus d'un pied de long : elle est marquée, comme celle du mococo, par des anneaux alternativement noirs et blancs; le poil en est plus long et plus fourni que celui du mococo. L'ouistiti a la face nue et d'une

couleur de chair assez foncée; il est coiffé fort singulièrement par deux toupets de longs poils blancs au devant des oreilles, er sorte que, quoiqu'elles soient grandes, or ne les voit pas en regardant l'animal en face. M. Parsons a donné une très-bonne descrip tion de cet animal dans les *Transaction* philosophiques. Ensuite M. Edwards en a

<sup>1.</sup> Ouistiti, son articulé que cet animal fait entendre toutes les fois qu'il donne de la voix, et que nous lui avons donné pour nom.



LE SAGOUIN

Ordre des Quadrumanes. Genre Singe. (Cuvier)

Pl. 159.





Ordre des Quadrumanes. Genre Ouistiti. /Gunier

nné une bonne figure dans ses Glanures: dit en avoir vu plusieurs, et que les plus os ne pesoient guère que six onces, et les is petits quatre onces et demie; il observe es-judicieusement que c'est à tort que l'on supposé que le petit singe d'Éthiopie, dont dolphe fait mention sous le nom de fonkes guereza, étoit le même animal que ce--ci : il est en effet très-certain que l'ouisi ni aucun autre sagouin ne se trouvent Éthiopie, et il est très-vraisemblable que fonkes ou guereza de Ludolphe est ou le coco ou le loris, qui se trouvent dans les res méridionales de l'ancien continent. Edwards dit encore que le sanglin (ouis-), lorsqu'il est en bonne santé, a le poil s-fourni et très-touffu; que l'un de cenx 'il a vus, et qui étoit des plus vigoureux, nourrissoit de plusieurs choses, comme biscuits, fruits, légumes, insectes, limans, et qu'un jour étant déchaîné, il se a sur un petit poisson doré de la Chine i étoit dans un bassin, qu'il le tua et le vora avidement; qu'ensuite on lui donna petites anguilles qui l'effrayèrent d'abord s'entortillant autour de son cou, mais que entôt il s'en rendit maître et les mangea. fin M. Edwards ajoute un exemple qui ouve que ces petits animaux pourroient ut-être se multiplier dans les contrées mélionales de l'Europe : ils ont, dit-il, proit des petits en Portugal, où le climat ir est favorable; ces petits sont d'abord t laids, n'ayant presque point de poil sur corps; ils s'attachent fortement aux tettes

de leur mère; quand ils sont devenus un peu grands, ils se crampounent fortement sur son dos ou sur ses épaules; et quand elle est lasse de les porter, elle s'en débarrasse en se frottant contre la muraille; lorsqu'elle les a écartés, le mâle en prend soiu sur-le-champ et les laisse grimper sur son dos pour soulager la femelle.

Carac eres distinctifs de cette espèce.

L'ouistiti n'a ni abajoues, ni callosités sur les fesses : il a la queue lâche, non prenante, fort touffue, annelée alternativement de noir et de blanc, ou plutôt de brun et de gris, et une fois plus longue que la tête et le corps pris ensemble; la cloison des narines fort épaisse, et leurs ouvertures à côté; la tête ronde, couverte de poil noir au dessus du front, sur le bas duquel il y a, au dessus du nez, une marque blanche et sans poil : sa face est aussi presque sans poil et d'une couleur de chair foncée; il a des deux côtés de la tête au devant des oreilles deux toupets de longs poils blancs; ses oreilles sont arroudies, plates, minces, et nues; ses yeux sont d'un châtain rougeâtre; le corps est couvert d'un poil doux d'un gris cendré et d'un gris plus clair, et mêlé d'un peu de jaune sur la gorge, la poitrine, et le ventre : il marche à quatre pieds, et n'a souvent pas un demi-pi<mark>ed de lon</mark>gueur depuis le bout du nez jusqu'à l'origine de la queue. Les femelles ne sont pas sujettes à l'écoulement périodique.

## LE MARIKINA<sup>1</sup>.

Le marikina est assez vulgairement connu is le nom de petit singe-lion: nous u'adttons pas cette dénomination composée, ree que le marikina n'est point un singe, is un sagouin, et que d'ailleurs il ne resuble pas plus au lion qu'une alouette semble à une autruche, et qu'il n'a de port avec lui que par l'espèce de crinière il porte autour de la face, et par le petit con de poils qui termine sa queue. Il a poil touffu, long, soyeux, et lustré; la e ronde, la face brune, les yeux roux; oreilles rondes, nues, et cachées sous longs poils qui environnent sa face: ces

poils sout d'un roux vif, ceux du corps et de la queue sont d'un janne très-pâle et presque blanc. Cet animal a les mêmes manieres, la même vivacité, et les mêmes inclinations que les autres sagouins, et il paroît être d'un tempérament un peu plus robuste; car nous en avons vu un qui a vécu cinq ou six ans à Paris, avec la seule attention de le garder pendant l'hiver dans une chambre où tous les jours on allumoit du feu.

Caractères distinctifs de cette espèce.

Le marikina n'a ni abajoues, ni callosités

sur les fesses: il a la queue làche, non prenante, et presque une fois plus longue que la tète et le corps pris ensemble; la cloison entre les narines épaisse, et leurs ouvertures à côté: il a les oreilles rondes et nues; de longs poils d'un roux doré autour de la face; du poil presque aussi long, d'un blanc jau-

- vari

milet manufer moon

nâtre et luisant, sur tout le reste du con avec un flocon assez sensible à l'extrém de la queue; il marche à quatre pieds, n'a qu'environ huit ou neut pouces de la gueur en tout. La femelle n'est pas sujett l'écoulement périodique.

man along the recommend of the new

## LE SAGOUIN, ou LE SINCE DE NUIT.

Nous donnons ici la description d'un sagonin dont l'espèce est voisine de celle du saki, et que l'on appelle à Cayenne singe de mit; mais il differe de l'yarqué dont nous venons de parler, ainsi que du saki dont nous avons donné la description et la figure, par quelques caractères, et particulierement par la distribution et la teinte des conteurs du poil, qui est anssi beaucoup plus touffn dans le sagonin appelé singe de nuit, que dans celui auquel on donne, dans le même pays, le nom d'yarqué.

Cet animal m'a été envoyé de Cayenne par M. de La Borde, méderin du roi dans cette colonie. Il étoit adulte, et, selon ce naturaliste, l'espèce en est assez rare.

C'est une espèce particulière dans le genre des sagouins. Il ressemble au saki par le poil qui lui environne la face, par celui qui convre tout le corps et les jambes de devant, et par sa longue queue touffue.

La tête est petite, et la face environnée

de longs poils touffus, de couleur jaune fauve pâle, mèlée de brun foncé. Cette co leur domine sur le corps et les jambs parce que ces poils, qui sont d'un brun n nime, ont la pointe ou l'extrémité d' jaune clair.

La tête ressemble beaucoup à celle cautres sakis par la grandeur des yeux, narines à large cloison, et la forme de face. Il y a au dessus des yeux une tac blanchâtre. Un petit poil janne pâle pre au dessous des yeux, couvre les joues, ş tend sur le cou, le ventre, et les faces, térieures des jambes de derrière et de cvant; il devient grisâtre en s'approchant c poils bruns des jambes et du corps. Sa quet qui est grosse et fort touffue, finit en poir à son extrémité. Les pieds de derrière et devant sont brunâtres, et couverts de ponoirs.

## LE PINCHEI.

Le pinche, quoique fort petit, l'est cependant moins que l'ouistiti, et même que le tamarin; il a environ neuf pouces de loug, la tête et le corps compris, et sa queue est au moins une fois plus longue; il est rémarquable par l'espece de chevelure blanche et lisse qu'il porte au dessus et aux côtés de la tête, d'autant que cette couleur tranc merveilleusement sur celle de la face, qui e noire et ombrée par un petit duvet gris; a les yeux tout noirs, la queue d'un roi vif à son origine et jusqu'à pres de la moit de sa longueur, où elle change de coulei et devient d'un noir brun jusqu'à l'exté

<sup>1.</sup> Pinehe, nom de cet animal à Maynas, et que nous avons adopté.

### L° QUISTITI

## Ordre des Quadrumanes. Genre Ouistiti. (Envier)

PI. 140





Urdre des Quadrumanes ...id ...id ..





LE PINCHE

## Ordre des Quadrumanes. Genre Ouistiti. / Cuvier/

PI. 141.





TE MICO

Ordre des Quadrumanes.....id...id...

cité; le poil des parties supérieures du corps st d'un brun fauve; celui de la poitriné; u ventre, des mains, et des pieds, est lanc; la pean est noire partout, même ous les parties où le poil est blanc; il a la orge nue et noire comme la face. C'est enore un joli animal et d'une figure très-sinulière; sa voix est douce, et ressemble lus au chant d'un petit oiseau qu'au cri un animal; il est très-délicat, et ce n'est u'avec de grandes précautions qu'on peut transporter d'Amèrique en Europe.

#### Caractères distinctifs de cette espèce.

Le pinche n'a ni abajoues, ni callosités ir les fesses : il a la queue lâche, non preante, et une fois plus longue que la tête et

le corps pris ensemble; la cloison entre les narines épaisse, et leurs ouvertures à côté; la face, la gorge, et les oreilles noires; de longs poils blancs en forme de cheveux lisses; le museau large, la face ronde; le poil du corps assez long, brun fauve on roux sur le corps jusque aupres de la queue où il devient orangé, blanc sur la poitrine, le ventre, les mains, et les pieds, où il est plus court que sur le corps; la queue d'un roux vif à son origine et dans la premiere partie de sa longueur, ensuite d'un roux brun, et enfin noir à son extrémité : il marche à quatre pieds, et n'a qu'environ ueuf pouces de longueur en tout. Les femelles ne sout pas sujettes à l'écoulement pério-

### LE MICOI.

C'est à M. de La Condamine que nous evons la connoissance de cet animal : ainsi ous ne pouvous mieux faire que de raporter ce qu'il en écrit dans la relation de n voyage sur la rivière des Amazones: Celui-ci, dont le gouverneur du Para m'apit fait présent, étoit l'unique de son esèce qu'on eût vu dans le pays. Le poil de on corps étoit argenté et de la couleur des lus beaux cheveux blonds; celui de sa ueue étoit d'un marron lustré approchant u noir. Il avoit une autre singularité plus emarquable; ses oreilles, ses joues, et son luseau étoient teints d'un vernillon si vif, u'on avoit peine à se persuader que cette ouleur fût naturelle. Je l'ai gardé pendant n an, et il étoit encore en vie lorsque j'érivois ceci, presque à la vue des côtes de rance, où je me faisois un plaisir de l'aporter vivant. Malgré les précautions connuelles que je prenois pour le préserver u froid, la rigueur de la saison l'a vraisemlablement fait mourir... Tout ce que j'ai pu faire a été de le conserver dans l'eau-devie, ce qui suffira peut-ètre pour faire voir que je n'ai rien exagéré dans ma descriptiou.» Par ce récit de M. de La Condamine il est aisé de voir que la première espèce de ces animaux dont il parle est celui que nous avons appelé tamarin, et que le dernier, auquel nous appliquons le nom de mico, est d'une espèce très-différente et vraisemblablement beaucoup plus rare, puisqu'aucun auteur ni aucun voyageur avant lui n'en avoient fait mention, quoique ce petit animal soit tres-remarquable par le rouge vif qui anime sa face, et par la beauté de son poil.

## Caractères distinctifs de cette espèce.

Le mico n'a ni abajoues, ni callosités sur les fesses : il a la queue làche, non prenante, et d'environ moitié plus longue que la tête et le corps pris ensemble; la cloison des narines moins épaisse que les autres sagouins,

1. Mico, nom que l'on donne aux plus petites pèces de sagouins dans les terres de l'Orénoque, d'on Gumilla, pages 8 et 9. Nous l'avons appliqué cette espèce, afin de la distinguer des autres. On voit, par un passage de Joseph d'Acosta, ue ce mot mico signific guenon, c'est-à dire singe longue queue, et que de son temps on appliquoit falement le nom de mico aux sapajons et aux saouins. «Il y a, dit cet auteur, dans toutes les montagnes de la terre-ferme des Indes, un nom-

« bre infini de micos ou guenons, qui sont du genre « des singes, mais differeus en ce qu'ils ont une queue noire fort longue. Il y en a entre eux quel- « ques races qui sont trois fois plus grandes, voire « quatre, que les autres. » Mais, depuis le temps de d'Acosta, il paroit qu'on a restreint le nom de mico aux plus petites espèces; et c'est pour cela que j'ai cru pouvoir le donner au petit sagouin dont il est ici question.

mais leurs ouvertures sont situées de même à côté et non pas au bas du nez: il a la face et les oreilles nues, et de couleur de vermillon; le museau court; les yeux éloignés l'un de l'autre; les oreilles grandes; le poil d'un beau blanc argenté, celui de la

10:00 - 1 - 101 - 001 2 | 1 - 101 - 101

queue d'un brun lustré et presque noir : marche à quatre pieds, et il n'a qu'enviro sept ou huit pouces de longueur en tou Les femelles ne sont pas sujettes à l'écouk ment périodique.

## DÉGÉNÉRATION DES ANIMAUX.

Dès que l'homme a commencé à changer de ciel, et qu'il s'est répandu de climats en climats, sa nature a subi des altérations : elles ont été légères dans les contrées tempérées, que nous supposons voisines du lieu de son origine; mais elles ont augmenté à nesure qu'il s'en est éloigné; et lorsqu'après les siècles écoulés, des continens traversés, et des générations déjà dégénérées par l'influence des différentes terres, il a voulu s'habituer dans les climats extrêmes et peupler les sables du Midi et les glaces du Nord, les changemens sont devenus si grands et si sensibles, qu'il y auroit lieu de croire que le nègre, le Lapon, et le blanc, forment des espèces différentes, si, d'un côté, l'on n'étoit assuré qu'il n'y a eu qu'un seul homme de créé, et de l'autre, que ce blanc, ce Lapon, et ce nègre, si dissemblans entre eux, peuvent cependant s'unir ensemble et propager en commun la grande et unique famille de notre genre humain. Ainsi leurs taches ne sont point originelles; leurs dissemblances n'étant qu'extérieures, ces altérations de nature ne sont que superficielles, et il est certain que tous ne font que le même homme, qui s'est verni de noir sous la zone torride, et qui s'est tanné, rapetissé par le froid glacial du pôle de la sphère. Cela seul suffiroit pour nous démontrer qu'il y a plus de force, plus d'étendue, plus de flexibilité dans la nature de l'homme que dans celle de tous les autres êtres ; car les végétaux et presque tous les animaux sont confinés chacun à leur terrain, à leur climat : et cette étendue dans notre nature vient moins des propriétés du corps que de celles de l'âme; c'est par elle que l'homme a cherché les secours qui étoient nécessaires à la délicatesse de son corps; c'est par elle qu'il a trouvé les moyens de braver l'inclémence de l'air et de vaincre la dureté de la terre : il s'est, pour ainsi dire, soumis les élémens; par un seul rayon de son intelligence il a produit celui du feu, qui n'existoit pas sur la surface de la terre; il a su se vètir, s'abriter, se loger; il a compensé par l'esprit toutes les facultés qui manquent à la matière; et, sans être ni si fort, ni si grand, ni si robuste que la plupart des animaux, il a su

les vaincre, les dompter, les subjuguer, les coufiner, les chasser, et s'emparer des espaces que la nature sembloit leur avoir exclu-

sivement départis.

La grande division de la terre est celle des deux continens; elle est plus ancienne que tous nos monumens : cependant l'homme est encore plus ancieu; car il s'est trouvé le même dans ces deux mondes : l'Asiatique, l'Européen, le Nègre, produisent également avec l'Américain; rien ne prouve mieux qu'ils sont issus d'une seule et même souche que la facilité qu'ils ont de se réunir à la tige commune : le sang est différent, mais le germe est le même; la peau, les cheveux, les traits, la taille, ont varié sans que la forme intérieure ait changé; le type en est général et commun; et s'il arrivoit jamais, par des révolutions qu'on ne doit pas prévoir, mais seulement entrevoir dans l'ordre général des possibilités que le temps peut toutes amener; s'il arrivoit, dis-je, que l'homme fût contraint d'abandonner les climats qu'il a autrefois envahis, pour se réduire à son pays natal, il reprendroit, avec le temps, ses traits originaux, sa taille primitive et sa couleur naturelle. Le rappel de l'homme à son climat amèneroit cet effet : le mélange des races l'amèneroit aussi et bien plus promptement; le blanc avec la noire, ou le noir avec la blanche, produisent également un mulâtre dont la couleur est brune, c'est-à-dire mèlée de blanc et de noir; ce mulâtre avec un blanc produit un second mulâtre moins brun que le premier, et si ce second mulâtre s'unit de même à un individu de race blanche, le troisième mulâtre n'aura plus qu'une nuance légère de brun, qui disparoîtra tout-à-fait dans les générations suivantes. Il ne faut donc que cent cinquante ou deux cents ans pour laver la peau d'un nègre par cette voie du mélange avec le sang du blanc; mais il faudroit peutêtre un assez grand nombre de siècles pour produire ce même effet par la seule influence du climat. Depuis qu'on transporte des nègres en Amérique, c'est-à-dire depuis environ deux cent cinquante ans, l'on ne s'est pas aperçu que les familles noires qui se sont soutenues sans mélange aient perdu

quelques nuances de leur teinte originelle; il est vrai que ce climat de l'Amérique méridionale étant par lui-même assez chaud pour brunir ses habitans, on ne doit pas s'étouner que les nègres y demeurent noirs. Pour faire l'expérience du changement de couleur dans l'espèce humaine, il faudroit transporter quelques individus de cette race noire du Sénégal en Danemarck, où l'homme ayant communiément la peau blanche, les cheveux blonds, les yeux bleus, la différence du sang, et l'opposition de couleur est la plus grande; il faudroit cloîtrer ces nègres avec leurs femelles, et conserver scrupuleusement leur race sans leur permettre de la croiser : ce moyen est le seul qu'on puisse employer pour savoir combien it faudroit de temps pour réintégrer à cet égard la nature de l'homme, et, par la même raison, combien il en a fallu pour la changer

du blanc au noir. C'est là la plus grande altération que le ciel ait fait subir à l'homme, et l'on voit qu'elle n'est pas profonde. La couleur de la peau, des cheveux, et des yeux, varie par la seule influence du climat : les autres changemens, tels que ceux de la taille, de la forme des traits, et de la qualité des cheveux, ne me paroissent pas dépendre de cette seule cause; car, dans la race des nègres, lesquels, comme l'on sait, ont, ponr la plupart, la tète couverte d'une laine crépue, le nez épaté, les levres épaisses, on trouve des nations entières avec de longs et vrais cheveux, avec des traits réguliers; et si l'on comparoit, dans la race des blancs, le Danois au Calmouck, ou seulement le Finlandois au Lapon dont il est si voisin, on tronveroit entre eux antant de différence pour les traits et la taille qu'il y en a dans la race des noirs; par conséquent il faut admettre pour ces altérations, qui sont plus profondes que les premieres, quelques antres cau es réunies avec celle du climat. La plus générale et la plus directe est la qualité de la nourriture; c'est principalement par les alimens que l'homme reçoit l'influence de la terre qu'il habite : celle de l'air et du ciel agit plus superficiellement, et, tandis qu'elle altere la surface la plus extérieure en changeant la coulenr de la peau, la nourriture agit sur la forme intérieure par ses propriétés, qui sont constamment relatives à celles de la terre qui la produit. On voit, dans le même pays, des différences marquées entre les hommes qui en occupent les hanteurs et cenx qui demeurent dans les lieux bas; les habitans de la montagne sont toujours mieux faits, plus vifs, et plus beaux que ceux la vallée : à plus forte raison dans des cl mats éloignés du climat primitif, dans d climats où les herbes, les fruits, les grain et la chair des animaux sont de qualité même de substance différentes, les homm qui s'en nourrissent doivent devenir diff rens. Ces impressions ne se font pas sul tement, ni même dans l'espace de quelqui années : il faut du temps pour que l'home reçoive la teinture du ciel : il en faut enco plus pour que la terre lui transmette s qualités, et il a fallu des siècles, joints à 1 usage toujours constant des mêmes nour tures, pour influer sur la forme des trait sur la grandeur du corps, sur la substan des cheveux, et produire ces altérations i térieures qui , s'étant ensuite perpétué par la génération, sont devenues les cara tères généraux et constans auxquels on r connoît les races et même les nations di férentes qui composent le genre humain.

Dans les animaux, ces effets sont pi prompts et plus grands, parce qu'ils tie nent à la terre de bien plus pres que l'homme parce que leur nourriture étant plus un forme, plus constamment la même, et n' tant nullement préparée, la qualité en e plus décidée et l'influence plus forte; par que d'ailleurs les animaux ne pouvant ni vêtir, ni s'abriter, ni faire usage de l'él ment du fen pour se réchauffer, ils deme rent nûment exposés et pleinement livr à l'action de l'air et à toutes les intempéri du climat : et c'est par cette raison qu chacun d'eux a, suivant sa nature, choisi zone et sa contrée; c'est par la même raisc qu'ils y sont retenus, et qu'au lieu de s' tendre ou de se disperser comme l'homm ils demourent, pour la plupart, concentr dans les lieux qui leur conviennent le mieu. et lorsque, par des révolutions sur le glol ou par la force de l'homme, ils ont été co traints d'abandonner leur terre natale, qu' ont été chassés ou relégués dans des clima éloignés, leur nature a subi des altération si grandes et si profondes, qu'elle n'est p reconnoissable à la première vue, et que pour la juger, il faut avoir recours à l'i spection la plus attentive, et même aux e périences et à l'analogie. Si l'un ajoute ces causes naturelles d'altération dans l animaux libres celle de l'empire de l'homi sur cenx qu'il a réduits en servitude, on se surpris de voir jusqu'à quel point la tyra nie peut dégrader, défigurer la nature; ( trouvera sur tous les animaux esclaves l stigmates de leur captivité et l'empreinte

irs fers; on verra que ces plaies sont autant plus grandes, d'autant plus incuraes, qu'elles sont plus anciennes, et que, us l'état où nous les avons réduits, il ne oit peut-être plus possible de les réhaiter, ni de leur rendre leur forme primie et les autres attributs de nature que nous r avons enlevés.

La température du clima, la qualité de nonrriture, et les maux d'esclavage, voilà trois causes de changement, d'altération, de dégénération dans les animanx. Les ets de chacune méritent d'être considérés particulier, et leurs rapports vus en dénous présenteront un tableau au devant mel on verra la nature telle qu'elle est ourd'hui, et, dans le lointain, on aperra ce qu'elle étoit avant sa dégradation. Comparons nos chétives brebis avec le uflon, dont elles sont issues : celui-ci, nd et léger comme un cerf, armé de cordéfensives et de sabots épais, couvert n poil rude, ne craint ni l'inclémence de r ni la voracité du lonp; il peut non seuent éviter ses ennemis par la légèreté de course, mais il peut aussi leur résister par orce de son corps et par la solidité des res dont sa tête et ses pieds sont munis. elle différence de nos brebis auxquelles este à peine la faculté d'exister en trouu, qui même ne peuvent se défendre le nombre, qui ne soutiendroient pas s abri le froid de nos hivers, enfin qui tes périroient si l'homme cessoit de les mer et de les protéger! Dans les climats plus chauds de l'Afrique et de l'Asie, mouflon, qui est le père commun de tes les races de cette espece, paroît avoir ns dégénéré que partout ailleurs; quoiréduit en domesficité, il a conservé sa e et son poil : seulement il a beaucoup lu sur la grandeur et la masse de ses ar-. Les brebis du Sénégal et des Indes sont olus grandes des brebis domestiques, et 's de toutes dont la nature est la moins radée : les brebis de la Barbarie, de l'Éle, de l'Arabie, de la Perse, de l'Arue, de la Calmouquie, etc., ont subi de grands changemens; elles se sout, relament à nous, perfectionuées à certains ds, et viciées à d'autres : mais, comme perfectionner on se vicier est la même relativement à la nature, elles se sont ours dénaturées : leur poil rude s'est ngé en une laine fine; leur queue s'étant rgce d'une mes e de graisse, a pris un mie incommode et si grand, que l'anine peut la trainer qu'avec peine; et en

même temps qu'il s'est bouffi d'une manière superflue et qu'il s'est paré d'une belle toison, il a perdu sa force, son agilité, sa grandeur, et ses armes; car ces brebis à longue et large queue n'ont guère que la moitié de la taille du mouflon. Elles ne peuvent fuir le danger ni résister à l'ennemi; elles ont un besoin continuel des secours et des soins de l'homme pour se conserver et se multiplier. La dégradation de l'espèce originaire est encore plus grande dans nos climats : de toutes les qualités du monflon, il ne reste rien à nos brebis, rien à notre bélier, qu'un peu de vivacité, mais si douce, qu'elle cède encore à la houlette d'une bergère; la timidité, la foiblesse, et même la stupidité et l'abandon de son être, sont les senls et tristes restes de leur nature dégradée. Si l'ou vouloit la relever pour la force et la taille, il faudroit unir le mouflon avec notre brebis flandrine, et cesser de propager les races inférieures; et si, comme chose plus utile, nous voulons dévouer cette espèce à ne nous donner que de la bonne chair et de la belle laine, il faudroit au moins, comme l'ont fait nos voisins, choisir et propager la race des brebis de Barbarie, qui. transportée en Espagne et même en Angleterre, a très-bien réussi. La force du corps et la grandeur de la taille sont des attributs masculins; l'embonpoint et la beauté de la peau sont des qualités féminines. Il faudroit donc, dans le procédé des mélanges, observer cette différence, donner à nos béliers des femelles de Barbarie pour avoir de belles laines, et donner le mouflon à nos brebis pour en relever la taille.

Il en seroit à cet égard de nos chèvres comme de nos brebis; on pourroit, en les melant avec la chevre d'Angora, changer leur poil, et le rendre aussi utile que la plus belle laine. L'espèce de la chevre eu général, quoique fort dégénérée, l'est cependant moins que celle de la brebis dans nos climats; elle paroît l'être davantage dans les pays chauds de l'Afrique et des Indes. Les plus petites et les plus foibles de toutes les chèvres sont celles de Guinée, de Juda, etc.; et, dans ces mêmes climats, l'on trouve au contraire les plus grandes et les plus fortes

brebis.

L'espèce du bœuf est celle de tous les animaux domestiques sur laquelle la nourriture paroît avoir la plus grande influence; il devient d'une taille prodigiense dans les contrées où le pâturage est riche et toujours renaissant. Les anciens ont appelé taureauxélephans les bœufs d'Ethiopie et de quelques

autres provinces de l'Asie, où ces animaix approchent en effet de la grandeur de l'éléphant. L'abondance des herbes et leur qualité substantielle et succulente produisent cet effet; nous en avons la preuve même dans notre climat; un bœuf nourri sur les têtes des montagnes vertes de Savoie ou de Suisse acquiert le double du volume de celui de nos bœufs, et néanmoins ces bœufs de Suisse sont, comme les nôtres, enfermés dans l'étable, et réduits au fourrage pendant la plus grande partie de l'année : mais ce qui fait cette grande différence c'est qu'en Suisse on les met en pleine pâture, dès que les neiges sont fondues, au lieu que dans nos provinces on leur interdit l'entrée des prairies jusqu'après la récolte de l'herbe qu'on réserve aux chevaux. Ils ne sont donc jamais ni largement ni convenablement nourris; et ce seroit une attention bien nécessaire, bien utile à l'État, que de faire un règlement à cet égard, par lequel on aboliroit les vaines pâtures en permettant les enclos. Le climat a aussi beaucoup influé sur la nature du bœuf: dans les terres du nord des deux continens, il est convert d'un poil long et doux comme de la fine laine; il porte aussi nue grosse loupe sur les épaules, et cette difformité se trouve également dans tous les bœufs de l'Asie, de l'Afrique, et de l'Amérique. Il n'y a que ceux d'Europe qui ne soient pas bossus; cette race d'Europe est cependant la race primitive, à laquelle les races bossues remontent par le mélange dès la première ou la seconde génération : et ce qui prouve encore que cette race bossue n'est qu'une variété de la première, c'est qu'elle est sujette à de plus grandes altérations, à des dégradations qui paroissent excessives; car il y a dans ces bœufs bossus des différences énormes pour la taille; le petit zébu de l'Arabie a tout au plus la dixième partie du volume du taureau-éléphant d'Éthiopie.

En général, l'influence de la nourriture est plus grande et produit des effets plus sensibles sur les animaux qui se nourrissent d'herbes ou de fruits; ceux, au contraire, qui ne vivent que de proie, varient moins par cette cause que par l'influence du climat, parce que la chair est un aliment préparé et déjà assimilé à la nature de l'animal carnassier qui la dévore, au lieu que l'herbe étant le premier produit de la terre, elle en a toutes les propriétés, et transmet immédiatement les qualités terrestres à l'animal

qui s'en nourrit.

Aussi le chien, sur lequel la nourriture

ne paroît avoir que de légères influenc est néanmoins celui de tous les anim carnassiers dont l'espèce est la plus var. il semble suivre exactement dans ses dé; dations les différences du climat : il est dans les pays les plus chauds, couvert ( poil épais et rude dans les contrées du No paré d'une belle robe soyeuse en Espas en Syrie, où la douce température de change le poil de la plupart des animau: une sorte de soie. Mais indépendammen ces variétés extérieures qui sont produ par la seule influence du climat, il y a d tres altérations dans cette espèce qui viennent de sa condition, de sa captiv ou, si l'on veut, de l'état de société du c avec l'homme. L'augmentation ou la d nution de la taille viennent des soins l'on a pris d'unir ensemble les plus gra on les plus petits individus; l'accource ment de la queue, du museau, des orei provient aussi de la main de l'homme. chiens auxquels de génération en général on a coupé les oreilles et la queue, tri mettent ces défauts, en tout ou en partileurs descendans. J'ai vu des chiens sans queue, que je pris d'abord pour monstres individuels dans l'espèce; ma me suis assuré, depuis, que cette race ex et qu'elle se perpétue par la génération les oreilles pendantes qui sout le sign plus général et le plus certain de la servidomestique, ne se trouvent-elles pas presque tous les chiens? Sur environ tr races différentes dont l'espèce est aujourc composée, il n'y en a que deux ou troi aient conservé leurs oreilles primitives chien de berger, le chien-loup, et les ch du Nord, ont seuls les oreilles droites voix de ces animaux a subi, comme to reste, d'étranges mutations. Il semble le chien soit devenu criard avec l'hon qui, de tous les êtres qui ont une lan est celui qui en use et abuse le plus: dans l'état de nature, le chien est premuet; il n'a qu'un hurlement de besoit accès assez rares. Il a pris son aboiement son commerce avec l'homme, surtout l'homme policé; car lorsqu'on le trans dans des climats extrêmes et chez des ples grossiers, tels que les Lapons et le gres, il perd son aboiement, reprend sa naturelle, qui est le hurlement, et de même quelquefois absolument "muet. chiens à oreilles droites, et surtout le c de berger, qui de tous est celui qui moins dégénéré, est aussi celui qui de le moins de voix. Comme il passe sa viel

irement dans la campagne, et qu'il n'a commerce qu'avec les moutons et quels hommes simples, il est, comme eux, eux et silencieux, quoique en même temps soit très-vif et fort intelligent. C'est de s les chiens celui qui a le moins de quasacquises et le plus de talens naturels; t le plus utile pour le bon ordre et pour arde des troupeaux, et il seroit plus avancux d'en multiplier, d'en étendre la race celle des autres chiens, qui ne servent nos amusemens, et dont le nombre est rand, qu'il n'y a point de ville où l'on ne nourrir un nombre de familles des seuls pens que les chiens consomment.

l'état de doniesticité a beaucoup contrià faire varier la couleur des animaux : est, en général, originairement fauve noire. Le chien, le bœuf, la chèvre, la bis, le cheval, ont pris toutes sortes de cous; le cochon a changé du noir au blanc, paroît que le blanc pur et sans aucune le est à cet égard le signe du dernier dede dégénération, et qu'ordinairement il accompagné d'imperfections ou de défauts ntiels. Dans la race des hommes blancs, qui le sont beauconp plus que les au-, et dont les cheveux, les sourcils, la be, etc., sont naturellement blancs, ont vent le défaut d'être sourds, et d'avoir nême temps les yeux rouges ct foibles; s la race des noirs, les nègres blancs sout pre d'une nature plus foible et plus déueuse. Tous les animaux absolument es ont ordinairement ces mêmes défauts 'oreille dure et des yenx rouges : cette e de dégénération, quoique plus fréquente s les animaux domestiques, se montre i quelquefois dans les espèces libres, me dans celles des éléphans, des cerfs, daims, des guenons, des taupes, des is; et dans toutes cette couleur est tous accompagnée de plus ou moins de lesse de corps et d'hébétation des

lais l'espèce sur laquelle le poids de l'esage paroît avoir le plus appuyé et fait
mpressions les plus profondes, c'est celle
hameau. Il naît avec des loupes sur le
et des callosités sur la poitrine et sur
genoux: ces callosités sont des plaies
entes occasionées par le frottement;
elles sont remplies de pus et de sang
ompu. Comme il ne marche jamais qu'aune grosse charge, la pression du far1 a commencé par empécher la libre exion et l'accroissement uniforme des parmusculeuses du dos, ensuite elle a fait gon-

fler la chair aux endroits voisins; et comme, lorsque le chameau veut se reposer ou dormir, on le contraint d'abord à s'abattre sur ses jambes repliées, et que peu à peu il cu prend l'habitude de lui-même, tout le poids de son corps porte, pendant plusieurs heures de suite chaque jour, sur sa poitrine et ses genoux, et la peau de ces parties, presséc, frottée contre la terre, se dépile, se froisse, se durcit et se désorganise. Le lama, qui, comme le chameau, passe sa vie sous le fardeau, et ne se repose aussi qu'en s'abattant sur la poitrine, a de semblables callosités qui se perpétuent de même par la génération. Les babouins et les guenons, dont la posture la plus ordinaire est d'être assis, soit en veillant, soit en dormant, ont aussi des callosités au dessous de la région des fesses, et cette peau calleuse est même devenue inhérente aux os du derrière contre lesquels elle est continuellement pressée par le poids du corps ; mais ces callosités des babouins et des guenons sont sèches et saines, parce qu'elles ne proviennent pas de la contrainte des entraves ni du faix accablant d'un poids étranger, et qu'elles ne sont au contraire que les effets des habitudes naturelles de l'animal, qui se tient plus volontiers et plus long-temps assis que dans aucune autre situation. Il en est de ces callosités comme de la double semelle de peau que nous portons sous nos pieds; cette semelle est une callosité naturelle que notre habitude constante à marcher ou rester debout rend plus ou moins épaisse, on plus ou moins dure, selon le plus ou moins de frottement que nous faisons éprouver à la plante de nos pieds.

Les animaux sauvages n'étant pas immédiatement soumis à l'empire de l'homme, ne sont pas sujets à d'aussi grandes altérations que les animaux domestiques; leur nature paroît varier suivant les différens climats, mais nulle part elle n'est dégradée. S'ils étoient absolument les maîtres de choisir leur climat et leur nourriture, ces altérations seroient encore moindres : mais comme de tout temps ils ont été chassés, relégués par l'homme, ou même par ceux d'entre eux qui ont le plus de force et de méchanceté, la plupart ont été contraints de fuir, d'abandonner leur pays natal et de s'habituer dans des terres moins heureuses. Ceux dont la nature s'est trouvée assez flexible pour se prêter à cette nouvelle situation se sont répandus au loin, taudis que les autres n'ont eu d'autre ressource que de se confiner dans les déserts voisins de leur pays. Il n'y a aucune espèce d'animal qui, comme celle de l'homme, se trouve généralement partout sur la surface de la terre : les unes, et en grand nombre, sont bornées aux terres méridionales de l'aucien continent; les autres, aux parties méridionales du Nouveau-Monde; d'autres, en moindre quantité, sont confinées dans les terres du Nord, et, au lieu de s'étendre vers les contrées du Midi, elles ont passé d'un continent à l'autre par des routes jusqu'à ce jour incomnues; enfin quelques autres espèces n'habitent que certaiues montagues ou certaines vallées, et les altérations de leur nature sont en général d'autant moins sensibles qu'elles sont plus confinées.

Le climat et la nourriture ayant peu d'influence sur les animaux libres, et l'empire de l'homme en ayant encore moins, leurs principales variétés viennent d'une autre cause; elles sont relatives à la combinaison du nombre dans les individus, tant de ceux qui produisent que de ceux qui sont produits. Dans les espèces, comme celle du chevreuil, où le mâle s'attache à sá femelle et ne la change pas, les petits démontrent la constante fidélité de leurs parens par leur entière ressemblance entre eux : dans celles au contraire où les femelles changent souvent de mâle, comme dans celle du cerf, il se trouve des variétés assez nombreuses; et, comme dans toute la uature il n'y a pas un seul individu qui soit parfaitement ressemblant à un autre, il se trouve d'autant plus de variétés dans les animanx, que le nombre de leur produit est plus grand et plus fréquent. Dans les espèces où la femelle produit cinq ou six petits, trois ou quatre fois par an, de mâles différens, il est nécessaire que le nombre des variétés soit beaucoup plus grand que dans celles où le produit est annuel et unique : aussi les espèces inférieures, les petits animaux qui tous produisent plus souvent et en plus grand nombre que ceux des espèces majeures, sout-elles sujeties à plus de variétés. La grandeur du corps, qui ne paroît être qu'une quantité relative, a néanmoins des attributs positifs et des droits réels dans l'ordonnance de la nature; le grand y est aussi fixe que le petit y est variable; on pourra s'en convaincre aisément par l'énunération que nous allons taire des variétés des grands et des petits animaux.

Le sanglier a pris en Guinée des oreilles très-longues et couchées sur le dos; à la Chine, un gros ventre pendant et des jambes fort courtes; au cap Vert, et dans d'autres endroits, des défenses très-grosses, et tou nées comme des cornes de bœuf; dans l'ét de domesticité, il a pris partout des oreil à demi pendantes, et des oies blanches da les pays froids ou tempérés. Je ne com ni le pecari ni le babiroussa dans les varié de l'espece du sanglier, parce qu'ils ne se ni l'un ni l'autre de cette espece, quoiqui en approchent de plus pres que d'aucu autre.

Le cerf, dans les pays montueux, se et chauds, tels que la Corse et la Sardaig à perdu la moitié de sa taille, et a pris pelage brun avec un bois noirâtre; dans pays froids et humides, comme en Bohê et aux Ardennes, sa taille s'est agrandie, ! pelage et son hois sont devenus d'un bipresque noir, son poil s'est allongé au pode former une longue barbe au ment Dans le nord de l'autre continent, le b du cerf s'est étendu et ramifié par des douillers courbes. Dans l'état de domestic le pelage change du fauve au blanc; et moins que le cerf ne soit en liberté et de de grands espaces, ses jambes se déformi et se courbent. Je ne compte pas l'axis di les variétés de l'espèce du cerf; il approplus de celle du daim, et n'en est peutqu'une variété.

On auroit peine à se décider sur l'oris de l'espèce du daim; il n'est nulle part fièrement domestique, ni nulle part abse ment sauvage; il varie assez indifféremme et partout du fauve au pie et du pie blanc : son bois et sa queue sont aussi ; grands et plus longs suivant les différer races, et sa chair est bonne ou mauvi selon le terrain et le climat. On le tro comme le cerf dans les deux continens il paroît être plus graud en Virginie et c les autres provinces de l'Amérique tempé qu'il ne l'est en Europe. Il en est de ma du chevreuil, il est plus grand dans le ri veau que dans l'ancien continent : mais reste, toutes ses variétés se réduisent à que ques différences dans la couleur du poil, change du fauve au bruu; les plus gra chevreuils sont ordinairement fauves, e petits sont bruns. Ces deux espèces, le vreuil et le daim, sont les seuls de tous animaux communs aux deux continens, soient plus grands et plus forts dans le i veau que dans l'ancien.

L'âne a subi peu de variétés, même c sa condition de servitude la plus dure; sa nature est dure aussi, et résiste égalen aux mauvais traitemens et aux incommoc d'un climat fâcheux et d'une nourri

ssière. Quoiqu'il soit originaire des pays uds, il peut vivre et même se multiplier les soins de l'homme dans les climats pérés, Autrefois il y avoit des onagres anes sauvages dans tous les déserts de ie mineure : aujourd'hui ils y sont plus is, et on ne les trouve en grande quantité dans ceux de la Tartarie. Le mulet de urie, appelé czigithai par les Tartares agoux, est probablement le même animal l'onagre des autres provinces de l'Asie; 'en differe que par la longueur et les leurs du poil, qui , selon M. Bell , paroît é de brun et de blanc. Ces onagres ithais se trouvent dans les forêts de la tarie jusqu'aux cinquante-unième et cinnte-deuxième degrés; et il ne faut pas confondre avec les zèbres, dont les cous sont bien plus vives et bien autrement chées, et qui d'ailleurs forment une esparticulière presque aussi différente celle de l'âne que de celle du cheval. La le dégénération remarquable dans l'âne domesticité, c'est que sa peau s'est ra-🖺 lie et qu'elle a perdu les petits tubercules se trouvent semés sur la peau de l'ona-, de laquelle les Levantins font le cuir unu qu'on appelle chagrin.

e lievre est d'une nature flexible et the en même temps, car il est répandu s presque tous les climats de l'ancien tinent, et partout il est à très-peu près nême : seulement son poil blanchit pent l'hiver dans les climats très-froids, et prend en été sa couleur naturelle, qui warie que du fauve au roux. La qualité ma chair varie de même; les lièvres les rouges sont toujours les meilleurs à pger. Mais le lapin, sans ètre d'une naaussi flexible que le lièvre, puisqu'il est pracoup moins répaudu, et que même il moît confiné à de certaines contrées, est el nmoins sujet à plus de variétés, parce le lievre est sauvage partout, au lieu le lapin est presque partout à demi dotique. Les lapins clapiers ont varié par pouleur du fauve au gris, au blauc, au ; ils ont aus i varié par la grandeur, la le utité, la qualité du poil. Cet animal, qui originaire d'Espagne, a pris en Tartarie queue longue, en Syrie du poil touffu pelotonné comme du fentre, etc. On ive quelquefois des lièvres noirs dans les s froids. On prétend aussi qu'il y a dans Forwége, et dans quelques autres proes du Nord, des lievres qui ont des ies. M. Klein a fait graver deux de ces res cornus. Il est aisé de juger, à l'inspection des figures, que ces cornes sont des bois semblables au bois du chevreuil. Cette variété, si elle existe, n'est qu'individuelle, et ne se manifeste probablement que dans les endroits où le lievre ne trouve point d'herbes, et ne peut se nourrir que de substances ligueuses, d'écorce, de boutons, de feuilles d'arbres, de lichens, etc.

L'élan, dont l'espece est confinée dans le nord des deux continens, est seulement plus petit en Amerique qu'en Europe; et l'on voit par les énormes bois que l'on a trouvés sous terre en Canada, en Russie, en Sibérie, etc., qu'autrefois ces animaux étoient plus grands qu'ils ne le sont anjourd hii : peut-être cela vient-il de ce qu'ils jouissoient en toute tranquillité de leurs forêts, et que, n'étant point inquiétés par l'homnie, qui n'avoit pas encore pénétré dans ces climats; ils étoient maîtres de choisir leur demeure dans les endroits où l'air, la terre, et l'eau leur convenoient le mieux. Le renne, que les Lapons ont rendu domestique, a, par cette raison, plus changé que l'élan, qui n'a jamais été réduit en servitude. Les rennes sauvages sont plus grands, plus forts, et d'un poil plus noir que les rennes domestiques: ceux-ci ont beaucoup varié pour la couleur du poil, et aussi pour la grandeur et la grosseur du bois. Cette espèce de lichen ou de grande mousse blanche qui fait la principale nourriture du renne semble contribuer beaucoup par sa qualité à la formation et à l'accroissement du bois, qui proportiounellement est plus grand dans le renne que dans aucune autre espece; et c'est peut-être cette même nourriture qui, dans ce climat, produit du bois sur la tête du lièvre, comme sur celle de la femelle du renne; car dans tous les autres climats il n'y a ni lièvres cornus, ni aucun animal dont la femelle porte du bois comme le mâle.

L'espèce de l'éléphant est la seule sur laquelle l'état de servitude ou de domesticité n'a jamais influé, parce que dans cet état il refuse de produire, et par conséquent de transmettre à son espece les plaies ou les défauts occasionés par sa condition. Il n'y a dans l'éléphant que des variéres légères et presque individuelles : sa couleur naturelle est le noir; cependant il s'en trouve de roux et de blancs, mais en très-petit nombre. L'éléphant varie aussi pour la taille suivant la longitude plutôt que la latitude du climat; car sous la zone torride, dans laquelle il est, pour ainsi dire . renfermé , et sous la même ligne, il s'élève jusqu'à quinze pieds de hauteur dans les contrées orientales de l'Afrique, tandis que dans les terres occidentales de cette même partie du monde il n'atteint guère qu'à la hauteur de dix ou onze pieds; ce qui prouve que, quoique la grande chaleur soit nécessaire au plein développement de sa nature, la chaleur excessive la restreint et la réduit à de moindres dimensions. Le rhinocéros paroît être d'une taille plus unisorme et d'une grandeur moins variable : il semble ne différer de lui-même que par le caractère singulier qui le fait différer de tous les animaux, par cette grande corne qu'il porte sur le nez; cette corne est simple dans les rhinocéros de l'Asie, et double dans ceux de l'Afrique.

Je ne parlerai point ici des variétés qui se trouvent dans chaque espèce d'animal carnassier, parce qu'elles sont très-légères, attendu que de tous les animaux ceux qui se nourrissent de chair sont les plus indépendans de l'homme, et qu'au moyen de cette nourriture déjà préparée par la nature ils ne reçoivent presque rien des qualités de la terre qu'ils habitent; que d'ailleurs, ayant tous de la force et des armes, ils sont les maîtres du choix de leur terrain, de leur climat, etc.; et que par conséquent les trois causes de changement, d'altération et de dégénération, dont nous avons parlé, ne peuvent avoir sur eux que de très-petits elfets.

Mais, après le coup d'œil que l'on vient de jeter sur ces variétés qui nous indiquent les altérations particulières de chaque espèce, il se présente une considération plus importante et dont la vue est bien plus étendue; c'est celle du chaugement des espèces mêmes, c'est cette dégénération plus ancienne et de tout temps immémoriale, qui paroît s'être faite dans chaque famille, ou, si l'on veut, dans chacun des genres sous lesquels on peut comprendre les espèces voisines et peu différentes entre elles. Nous n'avons dans tous les animanx terrestres que quelques espèces isolées qui, comme celle de l'homme, fassent en même temps espèce et genre; l'éléphant, le rhinocéros, l'hippopotame, la girafe, forment des genres ou des espèces simples qui ne se propagent qu'en ligne direcie, et n'ont aucune branche collatérale: toutes les autres paroissent former des familles dans lesquelles on remarque ordinairement une souche principale et commune, de laquelle semblent être sorties des tiges différentes et d'autant plus nombreuses que les individus dans chaque espèce sont plus petits et plus féconds.

Sous ce point de vue, le cheval, le zèbre, et l'ane, sont tous trois de la même famille:

si le cheval est la souche on le fronc pri cipal, le zèbre et l'âne seront les tiges col térales; le nombre de leurs ressemblanc entre eux étant infiniment plus grand q celui de leurs différences, on peut les rega der comme ne faisant qu'un même genr dont les principaux caractères sont clair ment énoncés et communs à tous trois : sont les seuls qui soient vraiment solipède c'est-à-dire qui aient la corne des pieds d'u seule pièce sans aucune apparence de doi ou d'ongles; et quoiqu'ils forment trois pèces distinctes, elles ne sont cependant i absolument ni nettement séparées, puisq l'âne produit avec la jument, le cheval av l'anesse, et qu'il est probable que si l' venoit à bout d'apprivoiser le zèbre et d' souplir sa nature sauvage et récalcitrant il produiroit aussi avec le cheval et l'ar comme ils produisent entre eux.

Et ce mulet qu'on a regardé de tout tem comme une production viciée, comme monstre composé de deux natures, et & par cette raison l'on a jugé incapable de reproduire lui-même et de former ligne n'est cependant pas aussi profondément l qu'on se l'imagine d'après ce préjugé, pu qu'il n'est pas réellement infécond, et c sa stérilité ne dépend que de certaines c constances extérieures et particulières. sait que les mulets ont souvent produit de les pays chauds; l'on en a même quelq exemples dans nos climats tempérés : m on ignore si cette génération est jamais p venue de la simple union du mulet et la mule, ou plutôt si le produit n'en pas dû à l'union du mulet avec la jume ou encore à celle de l'âne avec la mule. a deux sortes de mulets : le premier est grand mulet ou mulet simplement dit, provient de la jonction de l'âne à la jume le second est le petit mulet provenant cheval et de l'ânesse, que nous appeller bardeau pour le distinguer de l'autre. anciens les connoissoient et les distinguoi comme nous par deux noms différens: appeloient mulus le mulet provenant de l' et de la jument; et ils donnoient le nom ginnos, hunnus, burdo, au mulet proven du cheval et de l'âuesse. Ils ont assuré le mulet, mulus, produit avec la jument animal auquel ils donnoient aussi le n de ginnus ou hinnus 1. Ils ont assuré

t. Le mot ginnus a été employé par Aristotdeux sens : le premier pour désigner généralen un animal imparfait, un avorton, un mulet ni provenant quelquefois du cheval avec l'ânesse, de l'âne avec la jument; et le second pour sign, le produit particulier du mulet et de la jument.

rme que la mule, mula, conçoit assez aibent, mais qu'elle ne peut que rarement fectionner son fruit; et ils ajoutent que, biqu'il y ait des exemples assez fréquens mules qui ont mis bas, il faut néanmoins arder cette production comme un prole. Mais qu'est-ce qu'un prodige de la nae, sinon un effet plus rare que les autres? mulet peut donc engendrer, et la mule t concevoir, porter, et mettre bas dans pertaines circonstances : ainsi il ne s'agique de faire des expériences pour savoir elles sont ces circonstances, et pour acrir de nouveaux faits dont on pourroit 🚽 r de grandes lumières sur la dégénération espèces par le mélange, et par conséant sur l'unité ou la diversité de chaque re. Il faudroit, pour réussir à ces expéices, donner le mulet à la mule, à la tenent, et à lânesse; faire la même chose 🗝 c le bardeau, et voir ce qui résulteroit et ces six accouplemens différens. Il fau-🎉 it aussi donner le cheval et l'âne à la 🖫 le, et faire la même chose pour la petite le ou femelle du bardeau. Ces épreuves, Poique assez simples, n'ont jamais été tenet es dans la vue d'en tirer des lumières; et regrette de n'être pas à portée de les exé-🖺 er : je suis persuadé qu'il en résulteroit connoissances que je ne fais qu'entrer, et que je ne puis donner que comme présomptions. Je crois, par exemple, de tous ces accouplemens, celui du let et de la femelle bardeau, et celui du deau et de la mule, pourroient bien inquer absolument; que celui du mulet le la mule, et celni du bardeau et de sa Baelle, pourroient peut-être réussir, quoibien rarement : mais en même temps, 🔤 résume que le mulet produiroit avec la ment plus certainement qu'avec l'anesse, e bardeau plus certainement avee l'ànesse avec la jument; qu'enfin le cheval et ne pourroient peut-ètre produire avec les si ux mules, mais l'âne plus sûrement que le le val. Il faudroit faire ces épreuves dans un 📠 s aussi chaud pour le moins que l'est re Provence, et prendre des mulets de it ans, des chevaux de cinq, et des ânes quatre ans, parce qu'il y a cette difféthre dans ces trois animaux pour les âges la pleine puberté.

Voici les raisons d'analogie sur lesquelles it fondées les présomptions que je viens adiquer. Dans l'ordonnance commune de nature, ce ne sont pas les males, mais femelles, qui constituent l'unité des esces: nous savons par l'exemple de la bre-

bis, qui peut servir à deux mâles différens et produire également du boue et du bélier, que la femelle influe beaucoup plus que le male sur le spécifique du produit, puisque de ces deux males différens il ne nait que des agneaux, c'est-à-dire des individus spécifiquement ressemblans à la mère : aussi le mulet ressemble-t-il plus à la jument qu'à l'àne, et le bardeau plus à l'ânesse qu'au cheval; des lors le mulet doit produire plus sûrement avec la jument qu'avec l'auesse, et le bardeau plus sûrement avec l'ânesse qu'avec la jument. De même le cheval et l'àne pourroient peut-être produire avec les deux mules, parce qu'étant femelles elles ont, quoique viciées, retenu chacune plus de propriétés spécifiques que les mulets màles: mais l'àne doit produire avec elles plus certainement que le cheval, parce qu'on a remarqué que l'âne a plus de puissance pour engendrer, même avec la jument, que n'en a le cheval, car il corrompt et détruit la génération de celui-ci. On peut s'en assurer en donnant d'abord le cheval étalon à des jumens, et en leur donnant le lendemain, ou même quelques jours après, l'âne au lieu du cheval; ces jumens produiront presque toujours des mulets, et non pas des chevaux. Cette observation, qui mériteroit hien d'être constatée dans toutes ses circonstances, paroît indiquer que la souche ou tige principale de cette famille pourroit bien être l'âne et non pas le cheval, puisque l'âne le domine dans la puissance d'engendrer, même avec sa femelle; d'autant que le contraire n'arrive pas lorsqu'on donne l'àne en premier et le cheval en second à la jument; eelui-ci ne corrompt pas la génération de l'âne, car le produit est presque toujours un mulet : d'autre côté, la même chose n'arrive pas quand on donne l'âne en premier et le cheval en second à l'ânesse; car celui-ci ne corrompt ni ne détruit la génération de l'ane. Et à l'égard des accouplemens des mulets entre eux, je les ai présumés stériles, parce que de deux natures déjà lésées pour la génération, et qui par leur mélange ne pourroient manquer de se léser davantage, on ne doit attendre qu'un produit tout-à-fait vicié ou absolument nul. Par le mélange du mulet avec la jument,

Par le mélange du mulet avec la jument, du bardeau avec l'ânesse, et par celui du cheval et de l'âne avec les mules, on obtiendroit des individus qui remonteroient à l'espèce et ne scroient plus que des demi-mulets, lesquels non seulement auroient, comme leurs parens, la puissance d'engendrer avec ceux de leur espèce originaire, mais peut-

être même auroient la faculté de produire entre eux, parce que, n'étant plus lésés qu'à demi, leur produit ne seroit pas plus vicié que ne le sont les premiers mulets; et si l'union de ces demi-mulets étoit encore stérile, ou que le produit en fût et rare et difficile, il me paroît certain qu'en les rapprochant encore d'un degré de leur espèce origiuaire, les individus qui en résulteroient et qui ne seroient plus lésés qu'au quart, produiroient eutre eux, et formeroient une nouvelle tige, qui ne seroit précisément ni celle du cheval, ni celle de l'âne. Or, comme tout ce qui peut être a été amené par le temps, et se trouve ou s'est trouvé dans la nature, je suis tenté de croire que le mulet fécond dont parlent les anciens, et qui, du temps d'Aristote, existoit en Syrie dans les terres au delà de celles des Phéniciens, pouvoit bien être une race de ces demi-mulets on de ces quarts de mulet qui s'étoit formée par les mélanges que nous venons d'indiquer ; car Aristote dit expressément que ces mulets féconds ressembloient en tout, et antant qu'il est possible, aux mulets inféconds: il les distingue aussi clairement des onagres ou anes sauvages, dont il fait mention dans le même chapitre, et par conséquent on ne peut rapporter ces animaux qu'à des mulets peu viciés, et qui auroient conservé la faculté de reproduire. Il se pourroit encore que le mulei fécond de Tartarie, le czigithai dont nous avons parlé, ne fût pas l'onagre on ane sauvage, mais ce même mulet de Phénicie, dont la race peut-être s'est maintenue jusqu'à ce jour; le premier voyageur qui pourra les comparer confirmera ou détruira cette conjecture. Et le zèbre luimême, qui ressemble plus au mulet qu'au cheval et qu'à l'âne, pourrait bien avoir eu une pareille origine; la régularité contrainte et symétrique des couleurs de son poil, qui sont alternativement toujours disposées par bandes noires et blanches, paroît indiquer qu'elles proviennent de deux espèces différentes, qui dans leur mélange se sont séparées autant qu'il étoit possible; car dans aucun de ses onvrages la nature n'est aussi tranchée et aussi peu nuancée que sur la robe du zèbre, où elle passe brusquement et alternativement du blanc au noir et du noir au blanc, sans aucun intermède dans toute l'étendue du corps de l'animal.

Quoi qu'il en soit, il est certain, par tout ce que nous venons d'exposer, que les mulets en général, qu'on a toujours accusés d'impuissance et de stérilité, ne sont cependant ni réellement stériles, ni généralement inféconds; et que ce n'est que dans l'espi particulière du mulet provenant de l'âne du cheval que cette stérilité se manifes puisque le mulet qui provient du bouc et la brebis est aussi fécond que sa mere son père; puisque, dans les oiseaux, la p part des mulets qui proviennent d'espe différentes ne sont point inféconds : c' donc dans la nature particulière du che et de l'ane qu'il faut chercher les causes l'infécondité des mulets qui en provienne et, au lieu de supposer la stérilité comme défaut général et nécessaire dans tous mulets, la restreindre au contraire au s mulet provenant de l'âne et du cheval, encore donner de grandes limites à ce restriction, attendu que ces mêmes mul peuvent devenir féconds dans de certain circonstances, et surtout en se rapprochi d'un degré de leur espèce originaire.

Les mulets qui proviennent du cheval de l'âne ont les organes de la génération tel aussi complets que les autres animaux ne manque rien au mâle, rien à la femel ils ont une grande aboudance de liqui séminale; et comme l'on ne permet gui aux mâles de s'accoupler, ils ont souvent pressés de la répaudre, qu'ils se couché sur le ventre pour se frotter entre les pieds de devant qu'ils replient sous la p trine : ces animaux sont donc pourvus tout ce qui est nécessaire à l'acte de la ! nération; ils sont même très-ardens, et i conséqueut très-indifférens sur le choix; ont a peu près la même véhémence de ge pour la mule, pour l'âuesse, et pour la ment; il n'y a donc nulle difficulté pour accouplemens. Mais il faudroit des attentic et des soins particuliers, si l'on vouloit r dre ces accouplemens prolifiques : la tri grande ardeur, surtout dans les femelle est ordinairement suivie de la stérilité, el mule est au moins aussi ardente que l nesse : or l'on sait que celle-ci rejette la queur séminale du mâle, et que, pour faire retenir et produire, il faut lui doni des coups ou lui jeter de l'eau sur la crouj afin de calmer les convulsions d'amour ( subsistent après l'accouplement, et qui se la cause de cette réjaculation. L'ânesse et mule tendent donc toutes deux par le trop grande ardeur à la stérilité. L'aue l'ânesse y tendent encore par une au cause : comme ils sont originaires des c mats chauds, le froid s'oppose à leur géi ration, et c'est par cette raison qu'on atle les chaleurs de l'été pour les faire accouple lorsqu'on les laisse joindre dans d'auti

ips et surtout en hiver, il est rare que iprégnation suive l'aecouplement même téré; et ce choix du temps qui est néeese au succès de leur génération, l'est si pour la conservation du produit ; il t que l'anon naisse dans un temps chaud, rement il périt ou languit; et comme la tation de l'ânesse est d'un an, elle met dans la même saison qu'elle a conçu : prouve assez combien la chaleur est néaire, non seulement à la fécondité, mais me à la pleine vie de ces animaux. C'est ore par cette même raison de la trop nde ardeur de la femelle qu'on lui donne iâle presque immédiatement après qu'elle iis bas; on ne lui laisse que sept ou huit rs de repos ou d'intervalle entre l'accoument et l'aecouplement : l'ànesse, affoipar sa couche, est alors moins ardente; parties n'ont pas pu, dans ee petit ese de temps, reprendre toute leur roir; au moyen de quoi la eoueeption se plus sûrement que quand elle est en ne force et que son ardeur la domine. prétend que dans cette espèce, comme s celle du chat, le tempérament de la elle est encore plus ardent et plus fort celui du mâle : ecpendant l'âne est un id exemple en ce genre ; il peut aisément lir sa femelle, ou une autre, plusieurs rs de suite et plusieurs fois par jour; les mieres jouissances, loin d'éteindre, ne qu'allumer son ardeur; on en a vu céder saus y être incités autrement que la force de leur appétit naturel; on en mourir sur le champ de bataille, après e ou douze conflits réitérés presque sans rvalle, et ne prendre, pour subvenir à e grande et rapide dépense, que quelques es d'eau. Cette même chaleur qui le conie est trop vive pour être durable; l'âneon est bientôt hors de combat et même service, et c'est peut-être par cette raique l'on a prétendu que la femelle est forte et vit plus long-temps que le e : ce qu'il y a de certain, c'est qu'avec ménagemens que nous avons indiqués, peut vivre trente ans, et produire tous ans pendant toute sa vie; au lieu que le e, lorsqu'on ne le contraint pas à s'absir de femelles, abuse de ses forces au nut de perdre en peu d'années la puissance ngeudrer.

L'ane et l'anesse tendent donc tous deux au stérilité par des propriétés communes, cussi par des qualités différentes; le chevet la jument y tendent de même par ditres voies. On peut donner l'étalon à la junient neuf ou dix jours après qu'elle a mis bas, et elle peut produire cinq ou six ans de suite; mais après cela elle devient stérile. Pour entretenir sa fécondité, il faut mettre un intervalle d'un an entre chacune de ses portées, et la traiter différemment de l'ânesse; au lieu de lui donner l'étalon après qu'elle a mis bas, il faut le lui réserver pour l'année suivante, et attendre le temps où sa chaleur se manifeste par les humeurs qu'elle jette; et même avec ces attentions, il est rare qu'elle soit féconde au delà de l'âge de vingt ans. D'autre côté, le cheval, quoique moins ardent et plus délicat que l'ane, conserve néaumoins plus long-temps la faculté d'engendrer. On a vu de vieux chevaux qui n'avoient plus la force de monter la jument sans l'aide du palefrenier, trouver leur vigueur dès qu'ils étoient placés, et engendrer à l'âge de trente ans. La liqueur séminale est non seulement moins abondante, mais beaucoup moins stimulante dans le cheval que dans l'âne; car souvent le eheval s'accouple sans la répandre, surtout si on lui présente la jument avant qu'il la cherche : il paroît triste des qu'il a joui, et il lui faut d'assez grands intervalles de temps pour que son ardeur renaisse. D'ailleurs il s'en faut bien que dans cette espèce tous les accomplemens, même les plus consommés, soient prolifiques : il y a des jumeus naturellement stériles, et d'autres en plus grand nombre qui sont très-peu fécondes; il y a aussi des étalons qui, quoique vigoureux en apparenee, n'ont que peu de puissance réelle. Nous pouvous ajouter à ces raisons particulieres une preuve plus évidente et plus générale du peu de fécondité dans les especes du cheval et de l'âne; ce sont de tous les animaux domestiques ceux dont l'espèce, quoique la plus soignée, est la moins nombreuse; dans celles du bœuf, de la brebis, de la chevre, et surtout dans celles du cochon, du chien, et du chat, les individus sont dix et peut-être cent fois plus nombreux que dans celles du cheval et de l'âne : ainsi leur peu de fécondité est prouvée par le fait, et l'on doit attribuer à toutes ces causes la stérilité des mulets qui proviennent du mélange de ces deux espèces naturellement peu fécondes. Dans les espèces, au contraire, qui, comme celle de la chèvre et celle de la brehis, sont plus nombreuses et par conséquent plus fécondes, les mulets provenant de leur mélange ne sont pas stériles, et remontent pleinement à l'espèce originaire dès la première génération; au lieu qu'il faudroit deux, trois, et

peut-être quatre générations pour que le mulet provenant du cheval et de l'âne pût parvenir à ce même degré de réhabilitation

de nature.

On a prétendu que de l'accouplement du taureau et de la jument il résultoit une autre sorte de mulet : Columelle est, je crois, le premier qui en ait parlé; Gesner le cite et ajoute qu'il a entendu dire qu'il se trouvoit de ces mulets auprès de Grenoble, et qu'ou les appelle en françois jumarts. J'ai fait venir un de ces jumarts de Dauphiné, j'en ai fait venir un autre des Pyrénées, et j'ai reconnu, tant par l'inspection des parties extérieures que par la dissection des parties intérieures, que ces jumarts n'étoient que des bardeaux, c'est-à-dire des niulets provenant du cheval et de l'ànesse : je crois donc être foudé, tant par cette observation que par l'analogie, à croire que cette sorte de mulet n'existe pas, et que le mot jumart n'est qu'un nom chimérique et qui n'a point d'objet réel. La nature du taureau est trop éloiguée de celle de la jument pour qu'ils puissent produire ensemble; l'un ayant quatre estomacs, des cornes sur la tète, le pied fourchu, etc., l'autre étant solipède et sans cornes, et n'ayant qu'un seul estomac. Et les parties de la génération étant très-différentes tant par la grosseur que pour les proportions, il n'y a nulle raison de présumer qu'ils puissent se joindre avec plaisir, et encore moins avec succès. Si le taureau avoit à produire avec quelque autre espèce que la sienne, ce seroit avec le buffle, qui lui ressemble par la conformation et par la plupart des habitudes naturelles; cependant nous n'avons pas entendu dire qu'il soit jamais né des mulets de ces deux animaux, qui néanmoins se trouvent ensemble dans plusieurs lieux, soit en domesticité, soit en liberté. Ce que l'on raconte de l'accomplement et du produit du cerf et de la vache m'est à peu près aussi suspect que l'histoire des jumarts, quoique le cerf soit beaucoup moins éloigné, par sa conformation, de la nature de la vache, que le taureau ne l'est de celle de la jument.

Ces animaux qui portent des bois, quoique ruminans et conformés à l'intérieur comme ceux qui portent des cornes, sembleut faire un genre, une famille à part, dans laquelle l'élan est la tige majeure, et le reune, le cerf, l'axis, le daim, et le chevreuil sont les branches mineures et collatérales; car il n'y a que ces six espèces d'animaux dont la tête soit armée d'un bois branchu qui tombe et se renouvelle tous les ans; et, indépendamment de ce caracté générique qui leur est commun, ils se re semblent encore beaucoup par la conform tion et par toutes les habitudes naturelles on obtiendroit donc plutôt des mulets cerf ou du daim mèlé avec le renne et l'axi que du cerf et de la vache.

On seroit encore mieux fondé à regard toutes les brebis et tautes les chèvres comp ne faisant qu'une même famille, puisqu'ell produisent ensemble des mulets qui remo tent directement, et dès la première gén ration, à l'espèce de la brebis; on pourre même joindre à cette nombreuse famille d brebis et des chèvres celle des gazelles des bubales, qui ne sont pas moins nombre ses. Dans ce genre, qui contient plus trente espèces différentes, il paroît que mouflon, le bouquetin, le chausois, l'an lope, le bubale, le condoma, etc., etc., so les tiges principales, et que les autres n' sont que des branches accessoires, qui to tes ont retenu les caractères principaux de souche dont elles sont issues, mais qui ont nième temps prodigieusement varié par influences du climat et les différentes nou ritures, aussi bien que par l'état de ser tude et de domesticité auquel l'homme a duit la plupart de ces animaux.

Le chien, le loup, le renard, le chace et l'isatis, forment un autre genre, dont cl cune des espèces est réellement si voisi des autres, et dont les individus se resse blent si fort, surtout par la conformati intérieure et par les parties de la génération qu'on a peine à concevoir pourquoi ces a maux ne produisent point ensemble : il i paru, par les expériences que j'ai faites ; le mélange du chien avec le loup et avec renard, que la répugnance à l'accoupleme venoit du loup et du renard plutot que chien, c'est-à-dire de l'animal sauvage et i pas de l'animal domestique; car les chiend que j'ai mises à l'épreuve auroient volontie souffert le renard et le loup, au lieu que louve et la femelle renard n'ont jamais vo souffrir les approches du chien. L'état domesticité semble rendre les animaux pl libertius, c'est-à-dire moins fideles à la espèce : il les rend aussi plus chauds et p féconds; car la chienne peut produire produit même assez ordinairement deux ! par an, au lieu que la louve et la femi renard ne portent qu'une fois dans une née; et il est à présumer que les chiens s vages, c'est-à-dire les chiens qui out abandonnés dans des pays déserts, et se sont multipliés dans l'île de Juan-Fern

s , dans les montagnes de Saint-Domingue, c., ne produisent qu'une fois par an, mine le renard et le loup : ce fait, s'il étoit nstaté, confirmeroit pleinement l'unité du ure de ces trois animaux qui se ressement si fort par la conformation, qu'ou ne it attribuer qu'à quelques circonstances térieures leur répugnance à se joindre. Le chien paroît être l'espèce movenne et mmune entre celles du renard et du loup; anciens uous ont transmis comme deux ts certains, que le chien, dans quelques ys et dans quelques circonstances, produit lec le loup et avec le renard. J'ai voulu le rifier; et quoique je n'aie pas réussi dans épreuves que j ai faites à ce sujet, on n'en it pas couclure que cela soit impossible; 🖟 je n'ai pu faire ces essais que sur des la limaux captifs, et l'on sait que dans la pluatt d'entre eux la captivité seule suffit pour s l'indre le désir et pour les dégoûter de i couplement, même avec leurs semblas; à plus forte raison cet état forcé doit empêcher de s'unir avec des individus ne espece étrangère : mais je suis permadé que dans l'état de liberté et de célit, c'est-à-dire de privation de sa femelle, chien peut, en effet, s'unir au loup et renard, surtout si, devenu sauvage, il a de rdu son odeur de domesticité, et s'est en inie temps rapproché des mœurs et des bitudes naturelles de ces animaux. Il n'en pas de même de l'union du renard avec loup, je ne la crois guère possible; du mi pins dans la nature actuelle le contraire roît démontré par le fait , puisque ces anilaux se trouvent ensemble dans le même is mat et dans les mêmes terres, et que se atenant chacun dans leur espèce sans se 🖟 ercher, sans se mêler, il faudroit suppoune dégénération plus ancienne que la el moire des honimes pour les réunir à la me espèce : c'est par cette raison que dit que celle du chien étoit moyenne que tre celles du renard et du loup; elle est ssi commune, puisqu'elle peut se mêler tal ec toutes denx; et si quelque chose pout indiquer qu'originairement toutes trois at sorties de la même souche, c'est ce rapelert commun qui rapproche le renard du in, et me paroît en réunir les espèces de us pres que tous les autres rapports de formité dans la figure et l'organisation. ur réduire ces deux espèces à l'unité, il ut donc remonter à un état de nature plus on cien: mais, dans l'état actuel, on doit a carder le loup et le renard comme les ti-

majeures du genre des cinq animaux que

nous avons indiqués; le chien, le chacal, et l'isatis u'en sout que les branches latérales, et elles sont placées entre les deux premières; le chacal participe du chien et du loup, et lisatis du chacal et du renard : aussi paroît-il par un assez grand nombre de témoignages que le chacal et le chien produisent aisément ensemble ; et l'on voit , par la description de l'isatis et par l'histoire de ses habitudes naturelles, qu'il ressemble presque entièrement au renard par la figure et par le tempérament, qu'il se trouve également dans les pays froids, mais qu'en même temps il tient du chacal le naturel, l'aboiement continu, la voix criarde, et l'habitude d'aller toujours en tr**o**upes.

Le chien de berger, que j'ai dit être la souche première de tous les chiens, est en même temps celui qui approche le plus de la figure du renard; il est de la même taille; il a, comme lui, les oreilles droites, le musean pointa, la queue droite et traînante; il approche aussi du renard par la voix, par l'intelligence, et par la finesse de l'instinct : il se peut donc que ce chien soit originairemeut issu du renard, sinou en ligne droite, au moius en ligne collatérale. Le chien qu'Aristote appelle canis laconicus, et qu'il assure provenir du mélange du renard et du chien, pourroit bien être le même que le chien de berger, ou du moins avoir plus de rapport avec lui qu'avec aucun autre chien : on seroit porté à imaginer que l'épithete laconicus, qu'Aristote n'interprete pas, n'a été donnée à ce chien que par la raison qu'il se trouvoit en Laconie, province de la Grece, dout Lacédémone étoit la ville principale; mais si l'on fait attention à l'origine de ce chien lacouic, que le même auteur dit venir du renard et du chien, on sentira que la race n'en étoit pas boruée au seul pays de Laconie, et qu'elle devoit se trouver également dans tous les pays où il y avoit des renards, et c'est ce qui me fait présumer que l'épithète laconicus pourroit bien avoir été employée par Aristote dans le sens moral, c'est-à-dire pour exprimer la brièveté ou le son aign de la voix; il aura appelé chien la conic ce chien provenant du renard, parce qu'il n'aboyoit pas comme les autres chiens, et qu'il avoit la voix courte et glapissante comme celle du renard. Or notre chien de berger est le chien qu'on peut appeler laconic à plus juste titre, car c'est celui de tous les chiens dont la voix est la plus brève et la plus rare : d'ailleurs les caractères que donne Aristote à son chien laconic convien nent assez au chien de berger, et c'est ce

qui a achevé de me persuader que c'étoit le même chien. J'ai cru devoir rapporter les passages d'Aristote en entier, afin qu'on juge si ma conjecture est fondée <sup>1</sup>.

1. « Laconici ex vulpe et cané generantur. » (Hist. anim., lib. VIII, cap. 28.) « Canum genera « plura sunt. Coit laconicum mense suæ ætatis oc-« tavo, et crus jam circa id tempus attolentes nona nulli urinum reddunt.... Gerunt laconicæ cunes « uterum parte sextà anni, hoc est, sexagenis die-« bus aut uno vel altero, plus minusve. Catelli « cæci gignuntur, nec antè duodecimam diem visum « accipiunt Coeunt canes posteaquam pepererunt « sexto mense, nec citius. Sunt que parte quinta « anni uterum ferunt, hoc est, duobns et septua-« ginta diebus, quarum catelli duodecim diebus « Ince carent : nonnullæ quartà parte anni, hoc est, g tribus mensibus ferunt, quarum catelli diebus decem et septem luce carent. Lac anté diebus « quinque quam pariant, habent canes magna ex a parte; verum nonnullis etiam septem aut quatuor « diebus anticipat : utile , statim ut pepererunt , « est : genus laconicum post coitum diebus trigenta « habere lac incipit.... Parit canis duodecim com-« plurimum, sed magnà ex parte quinque aut sex. « Unum etiam aliquam peperisse certum est : laco-« nicæ ex magnà parte octo pariunt. Coeunt quan-« diu vivunt et mares et feminæ : peculiare generis « laconici est ut cum laborarint, coire melius quam « per otium possint. Vivit in hoc eodem genere « mas ad amnos decem, femina ad duodecim : cæteri « canes maximà quidem ex parte ad annos quatuor-« decim; sed nonnulli vel ad vigenti protrahunt « vitam.... Laconici sanè generis feminæ, quia mi-« nus laborant quam mares, vivaciores maribus « sunt; at serò in cæteris; et si non latè admodum « constat, tamen mares vivaciores sunt.» ( Id., lib. VI, c. 20.) « Feminam et marem natura dis-« tinxit moribus : sunt enim feminæ moribus mollio-« ribus, mitescunt celerius et mannin facilius pa-« tinatur; discunt etiam imitanturque ingeniosius, « ut in genere canum laconico feminas esse saga-« ciores quam mares apertum est. Moloticum etiam « genus venaticum niĥilo à cæteris discrepat, ac « pecuarium longè et magnitudine et fortitudine « contrà belluas præstat : insignes verò animo et « industrià qui ex utroque, moloticum et laconi-

«cum, proderunt,» (ld., lib. IX, cap. 1.)
Il faut observer que le mot genus ne doit pas s'interpréter ici par celui d'espèce, mais par le mot race. Aristote y distingue trois races de chiens: laconicus, moloticus et pecuarius. Le moloticus, qu'il appelle aussi venaticus, est vraisemblablement notre levrier, qui, dans la Grèce et l'Asie mineure, est le chien de chasse ordinaire; le pecuarius, qu'il dit excèder de beaucoup les autres chiens par la grandeur et par la force, est sans doute le màtin, dont on se sert pour la garde et la défense du bétail contre les bêtes féroces; et le laconicus, duquel il ne désigne pas l'emploi, et qu'il dit sculement être un chien de travail et d'industrie, et qui est de plus petite taille que le pecuarius, ne peut être que le chien de berger, qui travaille en cifet beaucoup à ranger, contenir et conduire les moutons, et qui est plus industrienx, plus attentif et plus soigneux que tous les antres chiens. Mais ce n'est pas là ce qu'il y a de plus difficile à entendre dans ces passages d'Aristote, c'est ce qu'il dit de la différente durée de la gestation dans les différentes races de chiens, dont, selon lui, les uns portent deux mois, les autres portent deux mois et demi,

Le genre des animaux cruels est l'un de plus nombreux et des plus variés; le ma semble ici, comme ailleurs, se reproduir sous toutes sortes de formes et se revêtir d plusieurs natures. Le lion et le tigre, comm espèces isolées, sont en première ligne toutes les autres, savoir, les panthères, le onces, les léopards, les guépards, les lynx les caracals, les jaguars, les couguars, le ocelots, les servals, les margais, et les chats ne font qu'une même et méchante famille dont les différentes branches se sont plus o moins étendues, et ont plus ou moins vari suivant les différens climats : tous ces ani maux se ressemblent par le naturel, quoi qu'ils soient très-différens pour la granden et par la figure; ils ont tous les yeux étin celans, le museau court, et les ongles aigus courbés, et rétractiles; ils sont tous nuis bles, féroces, indomptables; le chat, qu en est la dernière et la plus petite espèce quoique réduit en servitude, n'en est i moins perfide ni moins volontaire; le che sauvage a conservé le caractère de la famille il est aussi cruel, aussi méchant, aussi de prédateur en petil, que ses consanguins i sont en grand; ils sont tous également car nassiers, également eunemis des autres an maux. L'homme, avec toutes ses forces, n' jamais pu les détruire; on a de lout temp employé contre eux le feu, le fer, le poisor les piéges : mais comme tous les individe multiplient beaucoup, et que les espèci elles-mèmes sont fort multipliées, les effor de l'homme se sont bornés à les faire recule et à les resserrer dans les déserts, dont i ne sortent jamais sans répandre la terrei et causer autant de dégât que d'effroi. U seul ligre échappé de sa forêt suffit pot alarmer tout un peuple et le forcer à s'arme que seroit-ce si ces animaux sanguinair arrivoient en troupe, et s'ils s'entendoien comme les chiens sauvages ou les chacaldans leurs projets de déprédation! La natua donué cette intelligeore aux animaux t mides: mais heureusement les animaux fie sont tous solitaires; ils marchent seuls et i consultent que leur courage, c'est-à-dire

et les autres, trois mois: car tous nos chiens, quelque race qu'ils soient, ne portent égaleme que pendant environ neuf semaines, c'est-à-discipante, soixante-trois jour et je ne sache pas qu'on ait remarqué de plarandes différences de temps que celle de ces trou quatre jours: mais Aristote pouvoit en save sur cela plus que nous; et si ces faits qu'il a ava ser cela plus que nous; et si ces faits qu'il a ava cès sont vrais, il en résulteroit un rapprocheme bien plus grand de certains chiens avec le loup; c les classeurs assurent que la louve porte trois mo ou trois mois et demi.

mfiance qu'ils ont en leur force. Aristote roit remarqué avant nous que, de tous les nimaux qui ont des griffes, c'est-à-dire des igles crochus et rétractiles, aucun n'étoit eiable, aucun n'alloit en troupe : eette servation, qui ne portoit alors que sur tatre ou einq espèces, les seules de ce ure qui fussent connues de son temps, est étendue et trouvée vraie sur dix ou ouze autres espèces qu'on a découvertes puis. Les autres animaux carnassiers, tels ie les loups, les renards, les eliiens, les nacals, les isatis, qui n'ont point de griffes, ais seulement des ongles droits, vont pour plupart en troupe, et sont tous timides même lâches.

En comparant ainsi tous les animaux et s rappelant chacun à leur genre, nous trourons que les deux cents espèces dont nous 
ons donné l'histoire peuvent se réduire à 
1 assez petit nombre de familles ou souches 
incipales, desquelles il n'est pas impossible

ie toutes les autres soient issues.

Et, pour mettre de l'ordre dans cette réiction, nous séparerons d'abord les aniaux des deux continens; et nous observens qu'on peut réduire à quinze genres et neuf espèces isolées, non seulement tous animaux qui sont communs aux deux intinens, mais encore tous ceux qui sont opres et particuliers à l'ancien. Ces genres nt, 1º celui des solipedes proprement dits, ii contient le cheval, le zebre, l'ane, avec mulets féconds et inféconds ; 2º celui des ands pieds fourchus à cornes creuses, sair, le bœuf et le buffle, avec toutes leurs riétés; 3º la grande famille des petits pieds urchus à cornes creuses, tels que les bres, les chèvres, les gazelles, les chevroins, et toutes les autres espèces qui partipent de leur nature; 4º celle des pieds urchus à cornes pleines ou bois solides, ni tombent et qui se renouvellent tous les is; cette famille contient l'élan, le renne, cerf, le daim, l'axis, et le chevreuil; eelle des pieds fourchus ambigus, qui est imposée du sanglier et de toutes les variétés rochon, telles que celui de Siam à ventre endant, celui de Guinée à longues oreilles sintues et eouchées sur le dos, celui des anaries à grosses et longues défenses, etc.; le genre très-étendu des fissipedes carnasers à griffes, e'est-à-dire à ongles crochus rétractiles, dans lequel on doit comprenre les pantheres, les léopards, les guéards, les onces, les servals, et les chats, vee toutes leurs variétés; 7º celui des fissièdes earnassiers à ongles non rétractiles,

qui contient le loup, le renard, le chacal, l'isatis, et le chien, avec toutes leurs variétés; 8° celui des fissipèdes carnassiers à ongles non rétractiles, avec une poche sous la queue : ee genre est composé de l'hyène, de la civette, du zibet, de la genette, du blaireau, etc.; 9º eelui des fissipedes carnassiers à corps très-allongé avec einq doigts à chaque pied, et le pouce ou premier ougle séparé des autres doigts : ce genre est eomposé des fouines, martes, putois, furets, mangoustes, belettes, vansires, etc.; 100 la nombreuse famille des fissipèdes qui ont deux grandes dents incisives à chaque mâchoire et point de piquans sur le corps : elle est composée des lievres, des lapins, et de toutes les espèces d'écureuils, de loirs, de marmottes et de rats; 11º celui des fissipèdes dont le corps est convert de piquans, tels que les pores-épies et les hérissons; 12º celui des fissipedes couverts d'écailles, les paugolins et les phatagins; 13° le genre des fissipedes amphibies, qui contient la loutre, le castor, le desman, les morses, et les phoques; 14º le genre des quadrumanes, qui contient les singes, les babouins, les guenons, les makis, les loris, etc.; 15° enfin celui des fissipedes ailes, qui contient les roussettes et les chauve-souris, avec toutes leurs variétés. Les neuf especes isolées sont l'éléphant, le rhinocéros, l'hippopotame, la girafe, le chameau, le lion, le tigre, et la taupe, qui toutes sont aussi sujettes à un plus ou moins grand nombre de variétés.

De ces quinze genres et de ces neuf espèces isolées, deux espèces et sept genres sont communs aux deux continens : les deux especes sont l'eurs et la taupe; et les sept genres sont, 1º eelui des grands pieds fourchus à cornes creuses, car le bœuf se retrouve en Amérique sous la forme du bison; 2º celui des pieds fourchus à bois solides, car l'élan se trouve au Canada sous le nom d orignal, le renne sous celui de caribon, et l'on trouve aussi dans presque toutes les provinces de l'Amérique septentrionale des cerfs, des daims, et des chevreuils; 3º celui des fissipedes carnassiers à ongles non rétractiles, ear le loup et le renard se trouvent dans le Nouveau-Monde comme dans l'ancien; 4º celui des fissipèdes à corps trèsallongé; la fouine, la marte, le putois se trouvent en Amérique comme en Europe: 5° l'on y trouve aussi une partie du genre des fissipèdes qui ont deux grandes dents incisives à chaque mâchoire, les écureuils, les marmottes, les rats, etc.; 6º eelui des fissipèdes amphibies; les morses, les phoques, les castors, et les loutres existent dans le nord du nouveau contineut, comme dans celui de l'ancien; 7º le genre des fissipedes ailés y existe aussi en partie, car on y trouve des chauve-souris et des vampires, qui sont des espèces de roussettes.

Il ne reste donc que huit genres et cinq espèces isolées qui soient propres et particuliers à l'ancien contineut : ces huit genres ou familles sout, 1º celle des solipèdes proprement dits; car on n'a trouvé ni chevaux, ni ânes, ni zèbres, ni mulets, dans le Nouveau-Monde; 2º celle des petits pieds fourchus à cornes creuses; car il n'existoit en Amérique ni brebis, ni chèvres, ni gazelles, ni chevrotains; 3º la famille des cochons; car l'espèce du sanglier ne s'est point trouvée dans le Nouveau-Monde, et quoique le pecari avec ses variétés doive se rapporter à cette famille, il en differe rependant par des caractères assez remarquables pour qu'on puisse l'en séparer; 4° il en est encore de même de la famille des animaux carnassiers à ongles rétractiles : on n'a trouvé en Amérique ni panthères, ni léopards, ni guépards, ni onces, ni servals; et quoique les jagnars, couguars, ocelots, et margais, paroissent être de cette famille, il n'y a aucune de ces espèces du Nouveau-Monde qui se trouve dans l'ancien continent, et réciproquement aucune espèce de l'ancien continent qui se soit trouvée dans le nouveau; 5° il en est encore de même du genre des fissipèdes dont le corps est couvert de piquans; car, quoique le coendou et l'urson soient très-voisins de ce genre, ces especes sont néanmoins tres-différentes de celles des porcs-épics et des hérissons; 6° le genre des fissipèdes carnassiers à ongles non rétractiles, avec une poche sous la queue; car l'hyène, les civettes et les blaireaux n'existoient point en Amérique; 7° les genres des quadrumanes; car l'on n'a tronvé en Amérique ni singes, ni babouins, ni guenons, ni makis; ct les sapajous, sagouins, sarigues, marmoses, etc., quoique quadrumanes, different de tous ceux de l'ancien continent : 8° celui des fissipèdes couverts d'écailles : le pangolin ni le phatagin ne se sont point trouvés en Amérique; et les fourmiliers, auxquels on peut les comparer, sont couverts de poil, et en different trop pour qu'on puisse les réunir à la même

Des neuf espèces isolées, sept, savoir, l'éléphant, le rhinocéros, l'hippopotame, la girafe, le chameau, le lion, et le tigre, ne se trouvent que dans l'ancien monde; et deux,

savoir, l'ours et la taupe, sont communes aux deux continens.

Si nous faisons de même le dénombrement des animaux propres et particuliers au Nouveau-Monde, nous trouverons qu'il y en a environ cinquante espèces différentes, que l'on peut réduire à dix genres et quatre espèces isolées. Ces quatre espèces sont le tapir, le cabiai, le lama, et le pecari : encore n'y a-t-il que l'espèce du tapir qui soit absolument isolée; car celle du pecari a des variétés, et l'on peut réunir la vigogne au lama, et peut-ètre le cochon-d'Inde au cabiai. Les dix genres sont, 1º les sapajous, huit espèces; 2º les sagouins, six espèces; 3º les philandres ou sarigues, marmoses, cayopollins, phalangers, tarsiers, etc.; 4° les jaguars, couguars, ocelots, margais, etc.; 5° les coatis, trois ou quatre especes; 6° les moufettes, quatre ou cinq espèces; 7º le genre de l'agouti, dans lequel je comprende l'acouchi, le paca, l'apéréa, et le tapeti 8º celui des tatous, qui est composé de sept ou huit espèces; 9° les fourmiliers, deux ou trois espèces; et 10° les paresseux, don nous connoissons deux espèces, savoir, l'unau et l'aï.

Or ces dix genres et ces quatre espèce isolées, auxquels on peut réduire les cimquante espèces d'animaux qui sont partieut liers au Nouveau-Monde, quoique toute différentes de celles de l'ancien continent ont cependant des rapports éloignés, qui paroissent indiquer quelque chose de commun dans leur formation, et qui nous con duisent à remonter à des causes de dégéné ration plus grandes et peut être plus an ciennes que toutes les autres. Nous avou dit qu'en général tous les animaux du Non veau-Monde étoient beaucoup plus petit que ceux de l'aucien continent; cette grande diminution dans la grandeur, quelle qu'e soit la cause, est une premiere sorie d dégénération, qui n'a pu se faire saus beatcoup influer sur la forme, et il ne faut pa perdre de vue ce premier effet dans k comparaisons que l'on voudra faire de tou ces animaux.

Le plus grand est le tapir, qui, quoiqu' ne soit que de la taille d'un âne, ne per cependant ètre comparé qu'à l'éléphant, a rhinocéros, et à l'hippopotame; il est dat son continent le premier pour la grandeu comme l'éléphant l'est dans le sien; il a comme le rhinocéros, la lèvre supérieur musculeuse et avancée; et, comme l'hippe potame, il se tient souvent dans l'eau. Se il les représente tous trois à ces petits égard

sa forme, qui en tout tient plus de celle · l'âne que d'aucune autre, semble être issi dégradée que sa taille est diminuée. 😉 cheval, l'âne, le zebre, l'éléphant, le inocéros, et l'hippopotame, n'existoient oint en Antérique, et n'y avoient même icun représentant, c'est-à-dire qu'il n'y oit dans ce Nouveau-Monde aucun animal l'on pût leur comparer, ni pour la graneur, ni pour la forme : le tapir est celui ont la nature sembleroit être la moins éloiiée de tous; mais en même temps elle paît si mêlće et approche si peu de chacun ı particulier, qu'il u'est pas possible d'en tribuer l'origine à la dégénération de telle telle espèce, ct que, malgré les petits pports que cet animal se trouve avoir avec rhinocéros, l'hippopotame, et l'âne, on pit le regarder non seulement comme étant une espece particuliere, mais même d'un enre singulier et différent de tous les autres. Ainsi le tapir n'appartient ni de près ni e loin à aucune espece de l'ancien contient, et à peine porte-t-il quelques caracres qui l'approchent des animaux auxquels ous venons de le comparer. Le cabiai se efuse de même à toute comparaison; il ne essemble à l'extérieur à aucun autre animal, t ce n'est que par les parties intérieures u'il approche du cochon-d'Inde, qui est de n même continent, et tous deux sont 'espèces absolument différentes de toutes elles de l'ancien continent.

Le lama et la vigogne paroissent avoir des gnes plus signific tifs de leur ancieune arente, le premier avec le chameau, et la a econde avec la brebis. Le lama a , comme chameau, les jambes hautes, le cou fort ong, la tête légère, la lèvre supérieure fenue; il lui ressemble aussi par la douceur u naturel, par l'esprit de servitude, par la obriété, par l'aptitude au travail; c'étoit hez les Américains le premier et le plus tile de leurs animaux domestiques; ils s'en Pervoient comme les Arabes se servent du hameau pour porter des fardeaux : voilà ien des convenauces dans la nature de ces nimaux, et l'ou peut encore y ajouter celle es stigmates du travail ; car, quoique le dos la lama ne soit pas déformé par des bosses omme celui du chameau, il a néarmoins les callosités naturelles sur la poitrine, parce ju'il a la même habitude de se reposer sur ette partie de son corps. Ma'gré tous ces apports, le lama est une espèce très-disincte et très-différente de celle du chameau: l'abord il est beaucoup plus petit et n'a pas plus du quart ou du tiers du volume du cha-

meau; la forme de son corps, la qualité et la couleur de son poil sont aussi fort différentes : le tempérament l'est encore plus ; c'est un animal pituiteux, et qui ne se plait que dans les montagues, taudis que le chameau est d'un tempérament sec, et habite volontiers dans les sables brûlans : en tout, il y a peut-être plus de différences spécifiques entre le chameau et le lama qu'entre le chameau et la girafe. Ces trois animaux ont plusieurs caractères communs, par lesquels on pourroit les réunir au même genre: mais en même temps ils diffèrent à tant d'autres égards, qu'on ne seroit pas fondé à supposer qu'ils sont issus les uns des autres; ils sont voisins, et ne sont pas parens. La girafe a près du double de la hauteur du chameau, et le chameau le double du lama: les deux premiers sont de l'ancien continent ct forment des espèces séparces; à plus forte raison le lama, qui ne se trouve que dans le Nouveau-Monde, est-il une espèce éloiguée de tous les deux.

Il n'en est pas de même du pecari : quoiqu'il scit d'une espèce différente de celle du cochon, il est cependant du même genre; il ressemble au cochou par la forme et par tous les rapports apparens; il n'en différe que par quelques petits caractères, tels que l'ouverture qu'il a sur le dos, la forme de l'estomac et des intestins, etc. On pourroit douc croire que cet animal seroit issu de la même souche que le cochon, et qu'autrefois il auroit passé de l'ancien moude daus le nouveau, où, par l'influence de la terre, il aura dégénéré au point de former aujourd hui une espèce distincte et différente de celle dont il est originaire.

Et à l'égard de la vigogne ou paco, quoi qu'elle ait quelques rapports avec la brebis par la laine et par l'habitude du corps, elle en differe à tant d'autres égards, qu'on ne peut regarder ces espèces ni comme voisines ni comme allices; la vigogne est plutôt une espèce de petit lama, et il ne paroît par aucun indice qu'elle ait jamais passé d'un continent à l'autre. Aiusi des quatre especes isolées qui sont particulières au Nouveau-Monde, trois , savoir, le tapir, le cabiai et le lama avec la vigogne, paroissent appartenir en propre et de tout temps à ce continent; au lieu que le pecari, qui fait la quatrième, semble n'être qu'une espèce dégénérée du genre des cochons, et avoir autrefois tiré son origine de l'ancien continent.

En examinant et comparant dans la même vue les dix genres auxquels nous avous réduit les autres animaux particuliers à l'Amé-

rique méridionale, nous trouverons de même, non seulement des rapports singuliers dans leur nature, mais des indices de leur ancienne origine et des signes de leur dégénération. Les sapajous et les sagouins ressemblent assez aux guenons ou singes à lougue queue pour qu'on leur ait donné le nom eommun de singe : cependant nous avons pronvé que leurs espèces et même leurs genres sont différens, et d'ailleurs il seroit bien difficile de concevoir comment les guenous de l'aucien continent ont pu prendre en Amérique une forme de face différente, une queue musclée et préhensile, une large cloison entre les narines, et les autres earactères, tant spécifiques que génériques, par lesquels nous les avons distinguées et séparées des sapajous : cependant, comme les singes, les babonins, et les guenous ne se trouvent que dans l'ancien continent, on doit regarder les sapajous et les sagouins comme leurs représentans dans le nouveau; car ces animaux ont à peu près la même forme, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, et ils ont aussi beaucoup de choses communes dans leurs habitudes naturelles. Il en est de même des makis, dont aucune espèce ne s'est trouvée en Amérique, et qui néanmoins paroissent y être remplacés ou représentés par les philandres, c'est-à-dire par les sarigues, marinoses, et autres quadrumanes à museau pointu, qui se trouvent en grand nombre dans le nouveau continent et nulle part dans l'ancien : seulement il faut observer qu'il y a beaucoup plus de différence entre la nature et la forme des makis et de ces quadrumanes américains qu'entre celles des guenons et des sapajous, et qu'il y a si loiu d'un sarigue, d'une marmose, ou d'un phalanger, à un maki, qu'on ne peut pas supposer qu'ils viennent les uns des autres, saus supposer en même temps que la dégénération peut produire des effets égaux à eeux d'une nature nouvelle; car la plupart de ces quadrumanes de l'Amérique out une poche sous le ventre; la plupart ont dix dents à la mâchoire supérieure, et dix à l'inférieure; la plupart out la queue préhensile; tandis que les makis ont la queue lâche, n'ont point de poche sous le ventre, et n'ont que quatre dents incisives à la mâchoire supérieure, et six à l'inférieure. Ainsi, quoique ees animaux aient des mains et des doigts eonformés de la même manière, et qu'ils se ressemblent aussi par l'allongement du museau, leurs espèces et même leurs geures sout si différens, si éloignés, qu'on ne peut pas imaginer qu'ils soient issus les uns des

autres, ni que des disparates aussi grandes et aussi générales aient jamais été produites par la dégénération.

Au contraire, les tigres d'Amérique, que nous avons indiqués sous les noms de jaguar, couguar, ocelot, et margai, quoique d'espèces différentes de la panthère, du léopard, de l'once, du guépard et du serval de l'ancien continent, sont eependant bien eertainement du même genre : tous ces animaux se ressemblent beaucoup, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur; ils ont aussi le même naturel, la même férocité, la même véhémence de goût pour le sang; et ce qui les rapproehe encore de plus près pour le genre, c'est qu'en les comparant on trouve que ceux du même continent diffèrent autant et plus les uns des autres que de eeux de l'autre eontinent. Par exemple, la panthère de l'Afrique diffère moins du jaguar du Brési que celui-ci ne differe du eouguar, qui eependant est du même pays; de même le serval de l'Asie et le margai de la Guiant sont moins différens entre eux qu'ils ne le sont de tous ceux de leur propre continent On pourroit donc croire, avec assez de fondement, que ees animaux ont eu une origine commune, et supposer qu'ayant autrefois passé d'un continent à l'autre, leur différences actuelles ne sont venues que de la longue influence de leur nouvelle situa tion.

Les moufettes ou puaus d'Amérique, e le putois d'Europe, paroissent être du même genre. En général, lorsqu'un genre est com mun aux deux continens, les espèces qui le eomposent sont plus nombreuses dans l'au eien que dans le nouveau. Ici e'est tout le eontraire : on y trouve quatre ou einq es pèces de putois, tandis que nous n'en avon qu'un, dont la nature paroît même infé rieure ou moins exaltée que celle de tou les autres, en sorte qu'à son tour le Nou veau-Monde paroît avoir des représentant dans l'aucien; et, si l'on ne jugeoit que pa le fait, on croiroit que ces animaux ont fai la route contraire, et ont autrefois pass d'Amérique en Europe. Il en est de mêm de quelques autres espèces : les ehevreuil et les daims, aussi bien que les moufettes sont plus nombreux, tant pour les variété que pour les espèces, et en même temp plus grands et plus forts dans le nouvea continent que dans l'ancieu; on pourro donc imaginer qu'ils en sont originaires mais comme nous ne devons pas douter qu tous les animaux en général n'aient été créé dans l'ancien continent, il faut nécessaire

ent admettre leur migration de ce coutint à l'autre, et supposer en même temps l'au lieu d'avoir, comme tous les autres, généré dans ce Nouveau-Monde, ils s'y it au contraire perfectionnés, et que, ir la convenance et la faveur du climat, ils it surpassé leur première nature.

Les fourmiliers, qui sont des animaux s singuliers, et dont il y a trois ou quatre pères dans le Nouveau-Monde, paroissent ssi avoir leurs représentans dans l'ancien; paugolin et le phatagin leur ressemblent le caractère unique de n'avoir point de nts, et d'être forcés comme eux à tirer la ligue et vivre de fourmis. Mais si l'on veut lir supposer une origine commune, il est ez étrange qu'au lieu d'écailles qu'ils porit en Asie, ils soient couverts de poils en

nérique. A l'égard des agoutis, des pacas, et des tres du septième genre des animaux paruliers au nouveau continent, on ne peut comparer qu'au lièvre et au lapin, desels cependant ils different tous par l'esce; et ce qui peut faire douter qu'il y ait n de commun dans leur origine, c'est que lievre s'est répandu dans presque tous les mats de l'ancien continent, sans que sa ture se soit altérée, et sans qu'il ait subi utres changemens que dans la couleur de poil. On ne peut donc pas imaginer avec ndement que le climat d'Amérique ait fait que tous les autres climats n'ont pu faire, qu'il eût changé la nature de nos lièvres point d'en faire ou des tapetis et des éréas qui n'ont point de queue, ou des putis à museau pointu, à oreilles courtes rondes, ou des pacas à grosse tête, à eilles courtes, à poil ras et rude avec des ndes blanches.

Enfin les coatis, les tatous, et les paresix, sont si différens, non seulement pour spece, mais aussi pour le genre, de tous animaux de l'aucien continent, qu'on ne ut les comparer à aucun, et qu'il n'est s possible de leur supposer rien de comin dans leur origine, ni d'attribuer aux ets de la dégénération les prodigieuses férences qui se trouvent dans leur nature, nt nul autre animal ne peut nous donner

le modèle ni l'idée.

Ainsi de dix genres et de quatre espèces lées auxquels nous avons tâche de réduire is les animaux propres et particuliers au niveau-Monde, il n'y en a que deux, sair, le genre des jaguars, des ocelots, etc., l'espèce du pecari avec ses variétés, qu'on isse rapporter avec quelque fondement

aux animaux de l'ancien continent. Les jaguars et les ocelots peuvent être regardés comme des espèces de léopards ou de panthères, et le pecari comme une espèce de cochon. Ensuite il y a cinq genres et une espèce isolée, savoir, l'espèce du lama, et les genres des sapajous, des sagonins, des moufettes, des agoutis, et des fourmiliers, qu'on peut comparer, mais d'une maniere équivoque et fort éloignée, au chameau, aux guenons, au putois, au lièvre, et aux pangolins; et enfin il reste quatre genres et deux espèces isolées, savoir, les philandres, les coatis, les tatous, les paresseux, le tapir, et le cabiai, qu'on ne peut ni rapporter ni même comparer à aucun des genres ou des espèces de l'ancien continent. Cela semble prouver assez que l'origine de ces animaux particuliers au Nouveau-Monde ne peut être attribuée à la simple dégénération ; quelque grands, quelque puissans qu'on voulût en supposer les effets, on ne pourra jamais se persuader, avec quelque apparence de raison, que ces animaux aient été originairement les mêmes que ceux de l'ancien continent : il est plus raisounable de penser qu'autrefois les deux continens étoient contigus ou continus, et que les espèces qui s'étoient cantonnées dans ces contrées du Nouveau-Monde, parce qu'elles en avoient trouvé la terre et le ciel plus convenables à leur nature, y furent renfermées et séparées des autres par l'irruption des mers lorsqu'elles diviserent l'Afrique de l'Amérique. Cette cause est naturelle, et l'on peut en imaginer de semblables, et qui produiroient le même effet. Par exemple, s'il arrivoit jamais que la mer fit une irruption en Asie de l'orient au couchant, et qu'elle séparat du reste du continent les terres méridionales de l'Afrique et de l'Asie, tous les animaux qui sont propres et particuliers à ces contrées du Midi, tels que les éléphans, les rhinocéros, les girafes, les zebres, les orangs-outangs, etc., se trouveroient, relativement aux autres. dans le mênie cas que le sont actuellement ceux de l'Amérique méridionale ; ils seroient entièrement et absolument séparés de ceux des contrées tempérées, et on auroit tort de leur chercher une origine commune, et de vouloir les rappeler aux espèces on aux genres qui peupleut ces contrées, sur le seul fondement qu'ils auroient avec ces derniers quelque ressemblance imparfaite ou quelques rapports éloignés.

Il faut donc, pour rendre raison de l'origine de ces animaux, remonter aux temps où les deux continens n'étoient pas encore séparés;

il faut se rappeier les premiers changemens qui sont arrivés sur la surface du globe; il faut en même temps se représenter les deux cents espèces d'animaux quadrupedes réduites à trente-huit familles; et quoique ce ne soit point là l'état de la nature telle qu'elle nous est parvenue, et que nous l'avons représentée, que ce soit au contraire un état beaucoup plus ancien, et que nous ne pouvons guère atteindre que par des inductions et des rapports presque aussi fugitifs que le temps qui semble en avoir effacé les traces, nous tâcherons néanmoins de remonter, par les faits et par les monumens encore existans, à ces premiers âges de la nature, et d'en présenter les époques qui nous paroîtront clairement indiquées.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

#### DES MULETS .

En conservant le nom de mulet à l'animal qui provient de l'aue et de la jument, nous appellerons bardeau celui qui a le cheval pour père et l'ânesse pour nière. Personne n'a jusqu'à présent observé les différences qui se trouvent entre ces deux animaux d'espèce mélangée : c'est néanmoins l'un des plus sûrs moyeus que nous ayons pour reconnoître et distinguer les rapports de l'influence du mâle et de la femclie dans le produit de la génération. Les observations comparées de ces deux mulets et des autres métis qui proviennent de deux espèces différentes nous indiqueront ces rapports plus précisément et plus évidenment que ne le peut faire la simple comparaison de deux individus de la même espece.

Ncus avons fait représenter le mulet et le hardeau afin que tout le monde soit en état de les comparer, comme nous allons le faire nous-mêmes. D'abord le bardeau est beaucoup plus petit que le mulet : il paroit donc teuir de sa mère l'ânesse les dimensions du corps; et le mulet, beaucoup plus grand et plus gros que le bardeau, les tient également de la jument sa mère. La grandeur et la grosseur du corps paroissent donc dépendre plus de la mère que du père dans les espèces mélaugées. Maintenant, si nous considèrons la forme du corps, ces deux animaux, vus ensemble, paroissent être d'une figure différente : le bardeau a l'encolure plus mince,

le dos plus tranchant, en forme de dos carpe, la croupe plus pointue et ovalée, lieu que le mulet a l'avant-main mieux fai l'encolure plus belle et plus fournie, les côt plus arrondies, la croupe plus pleine, et hanche plus unie. Tous deux tiennent do plus de la mère que du père, non seuleme pour la grandeur, mais aussi pour la fora du corps. Néanmoins il n'en est pas de mên de la tête, des membres, et des autres e trémités du corps. La tête du bardeau e plus longue et n'est pas si grosse à propo tion que celle de l'âne, et celle du mul est plus courte et plus grosse que celle cheval: ils tiennent donc, pour la forme les dimensions de la tête, plus du père q de la mère. La queue du bardeau est garn de crins à peu près comme celle du cheva la queue du mulet est presque nue conn celle de l'âne : ils ressemblent donc enco à leur père par cette extrémité du corp Les oreilles du mulet sont plus longues que celles du cheval, et les oreilles du barder sont plus courtes que celles de l'ane : c autres extrémités du corps appartienne donc aussi plus au père qu'à la mère. Il est de même de la forme des jambes : mulet les a sèches comme l'âne, et le ba deau les a plus fournies. Tous deux resset blent donc par la tête, par les membres, par les autres extrémités du corps, beal coup plus à leur père qu'à leur mère.

Dans les années 1751 et 1752, j'ai fa accoupler deux boucs avec plusieurs brebi et j'en ai obtenu ucuf mulets : sept mâl et deux femelles. Frappé de cette différent du nombre des mâles mulets à celui des fi melles, je fis quelques informations por tàcher de savoir si le nombre des mule mâles qui proviennent de l'âne et de la ji ment excède à peu près dans la même pro portion le nombre des mulets femelles : ai come des réponses que j'ai reçues ne déte mine cette proportion; mais toutes s'acco dent à faire le nombre des mâles mulets plu grand que celui des femelles. On verra dat la suite que M. le marquis de Spontii Beaufort, ayant fait accoupler un chien ave une louve, a obtenu quatre mulets, tro niâles et unc femelle. Enfin, ayant fait de questions sur des mulets plus aisés à pre créer, j'ai su que, dans les oiseaux mulet: le nombre des mâles excède encore beau coup plus le nombre des mulets femelle J'ai dit, à l'article du serin des Canaries que, de dix-neuf petits provenus d'une se rine et d'un chardonneret, il n'y en avo que trois femelles. Voilà les seuls faits qu

<sup>1.</sup> Cet article doit être regardé comme une addition à ce que j'ai déjà dit au sujet des mulets dans le discours qui a pour titre, De la dégénération des animaux.

LE MULET

Ordre des Pachydermes Famille des Solipedes.

Genre Cheval. (Cavier)

Pl. 142.





TE BARDEAU

Ordre des Pachydermes ......id ...id ...



puisse présenter comme certains sur ce jet 1, dont il ne paroît pas qu'on se soit nais occupé, et qui cependant mérite la 1s grande attention; car ce n'est qu'en unissant plusieurs faits semblables qu'on urra développer ce qui reste de mystéux dans la génération par le concours de nx individus d'espèces différentes, et déminer la proportion des puissances effeces du mâle et de la femelle dans toute production.

De mes neuf mulets provenus du boue et la brebis, le premier naquit le 15 avril. servé trois jours après sa naissance, et mparé avec un agneau de même âge, il en fféroit par les oreilles, qu'il avoit un peu us grandes, par la partie supérieure de la e, qui étoit plus large, ainsi que la disnee des yeux; il avoit de plus une bande poil gris blanc depnis la nuque du eou squ'à l'extrémité de la quene; les quatre ubes, le dessous du cou, de la poitrine, du ventre, étoient couverts du même poil ane assez rude ; il n'y avoit un peu de laine e sur les flancs entre le dos et le ventre, encore cette laine courte et frisée étoit élée de beancoup de poil. Ce mulet avoit ssi les jambes d'un pouce et demi plus igues que l'agneau de même âge. Observé 3 mai suivant, c'est-à-dire dix-huit jours

1. Ce que je trouve dans différens auteurs au jet des jumarts me paroli très-suspect. Le sieur ger, dans son Histoire du Vaudois, année 1669, que, dans les vallées du Piémout, il y a des imaux d'espèces mélangées, et qu'on les appelle marts; que, quand ils sont engendrés par un tau-une et une jument, on les nomme baf ou buf; et e, quand ils sont engendrés par un taureu et e, quand ils sont engendrés par un taureau et e anesse, on les appelle bif; que ces jumarts ont point de cornes, et qu'ils sont de la taille mulet; qu'ils sont très-lègers à la course; que meime en avoit monté un le 30 septembre, et 'il fit en un jour dis-huit lieues on cinquante-atre milles d'Italie; qu'enfin ils ont la démarche is sure et le jas plus aisé que le cheval.

D'après une semblable assertion, on croiroit que s'jumarts provenant du taureau avec la jument l'anesse existent, ou du moins qu'ils ont existé; anmoins, m'en étant informé, personne n'a pu

confirmer ces faits.

Le docteur Shaw, dans son Histoire d'Alger, equ'il a vu en Barbarie un animal appelé kumrah, qui est engendré par l'union de l'ane et de la che; qu'il est solipède comme l'âne, et qu'il n'a int de cornes sur la tête, mais qu'à tous autres ards il diffère de l'âne: qu'il n'est capable que peu de scrvice; qu'il a la peau, la queue et la e, comme la vache, à l'exception des cornes. Le cteur Shaw est un auteur qui mérite confiance; pendant, ayant consulté sur ce fait quelques roomes qui ont demenré en Barbarie, et partilièrement M. le chevalier James Bruce, tous m'ont suré n'avoir aucune connoissance de ces animaux gendrés par l'âne et la vache.

après sa naissance, les poils blancs étoient en partie tombés et remplacés par des poils bruns, semblables pour la couleur à eeux du boue, et presque anssi rudes. La proportion des jambes s'étoit soutenue; ee mulet les avoit plus longues que l'agneau de plus d'un pouce et demi : il étoit mal sur ses longues jambes, et ne marchoit pas aussi bien que l'agneau. Un accident ayant fait périr cet agneau, je n'observai ee mulet que quatre mois après, et nous le comparâmes avec une brebis du même âge : le mulet avoit un pouce de moins que la brebis sur la longuenr qui est depuis l'entre-deux des yeux jusqu'au bout du museau, et un demi-pouce de plus sur la largeur de la tête, prise au dessus des deux yeux, à l'endroit le plus gros. Ainsi la tête de ce mulet étoit plus grosse et plus courte que celle d'une brebis du même âge; la courbure de la mâchoire supérieure, prise à l'endroit des coins de la bouche, avoit près d'un demi-pouce de longueur de plus dans le mulet que dans la brebis. La tête du mulet n'étoit pas couverte de laine; mais elle étoit garnie de poils longs et touffus. La queue étoit de deux pouces plus courte que celle de la brebis.

Au commencement de l'année 1752, j'obtins, de l'union du boue avec les brebis. hnit autres mulets, dont six mâles et deux femelles. Il en est mort deux avant qu'on ait pu les examiner; mais ils ont paru ressembler à eeux qui ont vécu, et que nous allons décrire en peu de mots. Il y en avoit deux, l'un mâle, et l'autre femelle, qui avoient quatre mamelons, deux de chaque côté, comme les boues et les chèvres; et en général ees mulets avoient du poil long sous le ventre, et surtout sous la verge, comme les boucs, et aussi du poil long sur les pieds, principalement sur ceux de derrière. La plupart avoient aussi le chanfrein moins arqué que les agneaux ne l'ont d'ordinaire, les eornes des pieds plus ouvertes, e'est-à-dire la fourehe plus large et la queue plus courte que les agneaux 2.

J'ai rapporté, dans le volume de l'Histoire naturelle, à l'article du chien, les tentatives que j'ai faites pour unir un chien avec une louve; on peut voir toutes les précautions que j'avois cru devoir prendre pour faire réussir cette union. Le chien et la louve n'avoient tous deux que trois mois au plus lorsqu'on les a mis ensemble, et enfermés dans une assez grande eour, sans les contraindre autrement et sans les enchaîner. Pendant la

2. Note communiquée par M. Daubenton de l'Académie des Sciences.

première année, ces jeunes animaux vivoient en paix et paroissoient s'aimer; dans la seeonde année, ils commencerent à se disputer la nonrriture, quoiqu'il y en eût au delà du nécessaire : la querelle venoit toujours de la louve. Après la seconde année, les eombats devinrent plus fréquens. Pendant tout ce temps, la louve ne donna aucun signe de ehaleur; ce ne fut qu'à la fin de la troisième année qu'on s'aperçut qu'elle avoit les mêmes symptômes que les chiennes en chaleur : mais, loin que eet état les rapprochât l'un de l'autre, ils n'en deviurent tons deux que plus féroces; et le chien, au lieu de couvrir la louve, finit par la tucr. De cette épreuve, j'ai cru pouvoir eonclure que le loup n'est pas tout-à-fait de la même nature que le chien, que les espèces sont assez séparées pour ne pouvoir les rapprocher aisément, du moins dans ces climats, et je m'exprime dans les termes suivans : « Ce n'est pas que je prétende, d'une manière décisive et absolue, que le renard et la louve ne se soient jamais, dans aucun temps ni dans aucun climat, mêlés avec le chien : les anciens l'assurent assez positivement pour qu'on puisse avoir encore sur cela quelques dontes, maigré les éprenves que je viens de rapporter; et j'avoue qu'il faudroit un plus grand nombre de pareilles épreuves pour acquérir une certitude entière. » J'ai eu raison de mettre cette restriction à mes eonclusions; car M. le marquis de Spontin-Beaufort, ayant tenté cette même union du chien et de la louve, a très bien réussi, et dès lors il a trouvé et snivi mieux que moi les routes et les moyens que la nature se réserve pour rapprocher quelquefois les animaux qui paroissent être incompatibles. Je fus d'abord informé du fait par une lettre que M. Surirey de Boissy me fit l'honneur de m'écrire, et qui est conçue dans les termes suivans:

A Namur, le 9 juin 1773. « Chez M. le marquis de Spontin, à Namur, a été élevée une très-jeune louve, à laquelle on a donné pour compagnon un presque aussi jeune chien depnis deux ans. Ils étoient en liberté, venant dans les appartemens, cuisine, écurie, etc., très-caressans, se couchant sous la table et sur les pieds de ceux qui l'entouroient. Ils ont vêcu le plus inti-

« Le chien est une espèce de mâtin braque très-vigoureux. La nourriture de la louve a été le lait pendant les six premiers mois; ensuite on lui a donné de la viande crue, qu'elle préféroit à la cuite. Quand elle man-

geoit, personne n'osoit l'approcher : en u autre temps on en faisoit tont ce qu'on vo loit, pourvu qu'on ne la maltraitât pas. El caressoit tous les chieus qu'on lui conduiso jusqu'au moment qu'elle a donné la préf renee à son ancien compagnon : elle entre en fureur depuis contre tout autre. C'a é le 26 mars dernier qu'elle a été couver pour la première fois : ses amours ont du seize jours, avec d'assez fréquentes répé tions, et elle a donné ses petits, le 6 jui à huit henres du matin : ainsi le temps la gestation a été de soixante-treize jours plus. Elle a jeté quatre jeunes de coule noirâtre : il y en a avec des extrémités bla ches aux pattes et moitié de la poitrine, naut en cela du chien , qui est noir et blan Depuis qu'elle a mis bas, elle est grondan. et se hérisse contre ceux qui approcher elle ne reconnoît plus ses maîtres : e étrangleroit le chien même s'il étoit à portée.

"J'ajoute qu'elle a été attachée à de chaînes depuis une irruption qu'elle a fa à la suite de son galant, qui avoit fran une muraille chez un voisin qui avoit t chienne en chaleur; qu'elle avoit étrangt moitié sa rivalc; que le cocher a été pu les séparer à grands coups de bâton, et reconduire à sa loge, où, par impruden recommençant la correction, elle s'est a mée an point de le mordre à deux fois d'la cuisse; ce qui l'a tenn an lit six semain par les incisions considérables qu'on a l'obligé de faire, »

Dans ma réponse à cette lettre, je fai mes remerciemens à M. de Boissy, et j'y gnois quelques réflexions pour éclaireir doutes qu'il me restoit encore. M. le n quis de Spontiu, ayant pris communica de cette réponse, eut la bonté de m'éc lui-mème dans les termes suivans:

Namur, le 14 juillet 1773. « J'ai lu : beauconp d'intérêt les réflexions judicie que vous faites à M. Surirey de Boissy, j'avois prié de vous mander, pendant i absence, un événement auquel je n'c encore m'attendre, malgré la force des parences, par l'opinion que j'avois et j'aurai toujours, comme le reste du mor de l'excellence et du mérite des savans vrages dont vous avez bien voulu nous é rer. Cependant, soit l'effet du hasare d'une de ees bizarreries de la nature, c comme vous dites, se plaît quelquefo sortir des règles générales, le fait est eontestable, comme vous allez en convir vous-même, si vous voulez bien ajouter

ce que j'ai l'honneur de vous écrire; ce nt j'ose me flatter d'autant plus que je urrois autoriser le tout de l'aveu de deux ats personnes au moins qui, comme moi, t été témoins de tous les faits que je vais oir l'honneur de vous détailler. Cette louve pit tout au plus trois jours, quand je l'aetai d'un paysan qui l'avoit prise dans le is, après en avoir tué la mere. Je lui fis er du lait pendant quelques jours, jus-'à ce qu'elle pût manger de la viande. Je ommandai à ceux qui devoient en avoir n de la caresser, de la tourmenter conuellement, pour tâcher de l'apprivoiser moins avec eux; elle finit par devenir si nilière, que je pouvois la mener à la isse dans les bois, jusqu'à une lieue de la ison, sans risquer de la perdre; elle est me revenue quelquefois seule pendant la it, les jours que je n'avois pu la ramener. tois beaucoup plus sûr de la garder auès de moi quand j'avois un chien; car elle a toujours beancoup aimés, et ceux qui pient perdu leur répugnance naturelle moient avec elle, comme si c'eût été deux maux de la même espèce. Jusque là elle voit fait la guerre qu'aux chats et aux ules, qu'elle étrangloit d'abord, sans en uloir manger. Des qu'elle eut atteint un , sa férocité s'étendit plus loin , et je comnçai à m'apercevoir qu'elle en vouloit aux utons et aux chiennes, surtout si elles sient en folie. Dès lors je lui ôtai la liberté, je la faisois promener à la chaîne et muée; car il lui est arrivé souvent de se jeter · son conducteur, qui la contrarioit. Elle bit un an au moins quand je lui sis faire connoissance du chien qui l'a couverte. e est en ville, dans mon jardin, à la aîne, depuis les derniers jours du mois de vembre passé. Plus de trois cents persons sont venues la voir dans ce temps. Je s logé presque au centre de la ville : ainsi ne peut supposer qu'un loup seroit venu trouver. Des qu'elle commença à entrer chaleur, elle prit un tel goût pour le ien, et le chien pour elle, qu'ils hurloient reusement de part et d'antre quand ils toient pas ensemble. Elle a été couverte 28 mars pour la première fois, et depuis, ux fois par jour, pendant deux semaines viron. Ils restoient attachés près d'un quart eure à chaque fois, pendant lequel temps louve paroissoit souffrir beaucoup et se undre, et le chien point du tout. Trois naines après, on s'aperçut aisément qu'elle pit pleine. Le 6 juin, elle donna ses petits nombre de quatre, qu'elle nourrit encore

à présent, quoiqu'ils aient cinq semaines, et des dents très-pointues et assez longues. Ils ressemblent parfaitement à de petits chiens, avant les oreilles assez longues et pendantes. Il y en a un qui est tout-à-fait noir, avec la poitrine blanche, qui étoit la couleur du chien. Les autres auront, à ce que je crois, la couleur de la louve. Ils ont tous le poil beauconp plus rude que les chiens ordinaires. Il n'y a qu'une chienne qui est venue avec la queue très-courte, de niême que le chien qui n'en avoit presque pas. Ils promettent d'être grands, forts, et très-méchans. La mère en a un soin extraordinaire... Je doute si je la garderai davantage, en ayant été dégoûté par un accident qui est arrivé à mon cocher, qui en a été mordu à la cuisse si fort, qu'il a été six semaines sur son lit, sans pouvoir se bouger : mais je parierois volontiers qu'en la gardant elle aura encore des petits avec ce même chien, quiest blanc, avec de grandes taches noires sur le dos. Je crois, monsieur, avoir répondu par ce détail à vos observations, et j'espère que vous ne douterez plus de la vérité de cet événement singulier. »

Je n'en doute pas en effet, et je suis bien aise d'avoir l'occasion d'en témoigner publiquement ma reconnoissance. C'est beauconp gagner que d'acquérir, dans l'histoire de la nature, un fait rare; les moyens sout toujours difficiles, et, comme l'on voit, trèssouvent dangereux : c'étoit par cette dernière raison que j'avois séquestré ma louve et mon chien de toute société; je craignois les accidens en laissant vivre la louve en liberté. J'avois précédemment élevé un jeune loup qui, jusqu'à l'âge d'un an, n'avoit fait aucun mal, et suivoit son maître à peu près comme un chien : mais dès la seconde année il commit tant d'excès, qu'il fallut le condamner à la mort. J'étois donc assuré que ces animanx, quoique adoucis par l'éducation, reprennent avec l'âge leur férocité naturelle; et en voulant prévenir les inconvéniens qui ne peuvent manquer d'en résulter, et tenant ma louve toujours enfermée avec le chien, j'avoue que je n'avois pas senti que je prenois une mauvaise méthode : car, dans cet état d'esclavage et d'ennui, le naturel de la louve, au lieu de s'adoucir, s'aigrit au point qu'elle étoit plus féroce que dans l'état de nature; et le chien, ayant été séparé de si bonne heure de ses semblables et de toute société, avoit pris un caractère sauvage et cruel, que la mauvaise humeur de la louve ne faisoit qu'irriter; en sorte que, dans les deux dernières années, leur antipathie de-

vint si grande, qu'ils ne cherchoient qu'à s'entre-dévorer. Dans l'épreuve de M. le marquis de Spontin tout s'est passé différemment. Le chieu étoit dans l'étal ordinaire; il avoit toute la douceur et toutes les autres qualités que cet animal docile acquiert dans le commerce de l'homme. La louve, d'autre part, ayant été élevée en toute liberié et familierement, des son bas âge, avec le chien, qui, par cette habitude sans coutrainte, avoit perdu sa répugnance pour elle, étoit devenue susceptible d'affection pour lui; elle l'a donc bien reçu lorsque l'heure de la nature a sonné; et, quoiqu'elle ait paru se plaindre et souffrir dans l'accouplement, elle a eu plus de plaisir que de douleur, puisqu'elle a permis qu'il fût réitéré chaque jour pendant tout le temps qu'a duré sa chaleur. D'ailleurs le moment pour faire réussir cette union disparate a été bien saisi : c'étoit la première chaleur de la louve; elle n'éroit qu'à la seconde année de son âge ; elle n'avoit donc pas encore repris entierement son naturel féroce. Toutes ces circonstances, et peut-ètre quelques autres dont on ne s'est point aperçu, ont contribué au succès de l'accouplement et de la production. Il sembleroit donc, par ce qui vient d'être dit, que le moyen le plus sur de rendre les animaux infideles à leur espèce, c'est de les mettre, comme l'homme, en grande société, en les accontumant peu à peu avec ceux pour lesquels ils n'auroient sans cela que de l'indifférence ou de l'antipathie. Quoi qu'il en soit, on saura maintenant, grâce aux soins de M. le marquis de Spontin, et on tiendra dorénavant pour chose sûre, que le chien peut produire avec la louve même dans nos climats. J'aurois bien desiré qu'apres une expérience aussi heureuse ce premier succes eut engagé son illustre auteur à ten er l'union du loup et de la chienne, et celle des renards et des chiens. Il trouvera peut-être que c'est trop exiger, et que je parle ici avec l'enthousiasme d'un naturaliste insatiable : j'en conviens, et j'avoue que la déconverte d'un fait nouveau dans la nature m'a toujours transporté 1.

r. Un fait tout pareil vient de m'être annoncé par M. Bourgelat, dans une lettre qu'il m'a écrite

le 15 avril 1775, et dont voici l'extrait:
«Milord comte de Penhroke me mande, dit
«M. Bourgelat, qu'il a vu accoupler, depuis plu«sieurs jours, une louve et un gros mâtin; que
«la louve est apprivoisée, qu'elle est toujours dans
«la chambre de son maître, et constamment sous
«ses yeux; enfin qu'elle ne sort qu'avec lui, et
«qu'elle ac suit aussi fulèlement qu'un chien. Il
«ajoute qu'un marchand d'animaux a eu, à quatre
«reprises différentes, des productions de la louve

Mais revenons à nos mulets. Le nomb des mâles, dans ceux que j'ai obtenus bouc et de la brebis, est comme 7 sont à dans ceux du chien et de la louve, ce not bre est comme 3 sont à 1; et dans ceux c chardonuerets et de la serine, comme sont à 3. Il paroît donc presque certain q le nombre des mâles, qui est déjà plus gra que celui des femelles dans les especes pur est eucore bien plus grand dans les espèc mixtes. Le male influe donc en général pl que la femelle sur la production, puisque donne son sexe au plus grand nombre, que ce nombre des mâles devient d'anta plus grand que les espèces sont moins ve sines. Il doit en être de même des races d férentes : on aura en les croisant, c'estdire en prenant celles qui sont les plus élgnées, on aura, dis je, non seulement plus belles productions, mais des mâles plus grand nombre. J'ai souvent táché deviner pourquoi, dans aucune religie dans aucun gouvernement, le mariage frère et de la sœur u'a jamais eté autori Les hommes auroient-ils reconnu, par u tres-ancienne expérience, que cette union frère et de la sœur étoit moins féconde q les autres, on produisoit-elle moins de m les et des enfants plus foibles et plus r faits? Ce qu'il y a de sûr c'est que l'inve du fait est vrai; car on sait, par des ex riences mille fois repétées, qu'en croisles races au lieu de les réunir, soit dans animaux, soit dans l'homme, on anoblit l pèce, et que ce moyen seul peut la ma tenir belle et même la perfectionner.

Joignons maintenant ces faits, ces rés tats d'expériences et ces indications à d'tres faits constatés, en commençant par cque nous ont transmis les anciens. Aris dit positivement que le mulet engendre, à la jument, un animal appelé par les Ghinnus ou ginnus. Il dit de même que mule peut concevoir aisément, mais qu'nue peut que rarement perfectionner son fin De ces deux faits, qui sont vrais, le sec est en effet plus rare que le premier tous deux n'arrivent que dans des clir chauds. M. de Bory, de l'Académie roudes Sciences, et ci-devant gouverneur iles de l'Amérique, a eu la bonté de

wet du chien. Il prétend que le loup n'est : « chose qu'un chien sauvage; et en cela il est « cord avec le célèbre anatomiste Hunter. « pense pas qu'il en soit de meine des renan « m'écrit encore que la chienne de lord Clans « will, fille d'un loup, accouplée avec un « d'arrêt, a fait des petits qui, selon son g « chasse, seront excellens pour le ſusil. » nauniquer un fait récent sur ce sujet, na lettre du 7 mai 1770, dont voiei l'ex-

Jous vous rappelez pent-être, monsieur, M. D'Alembert lut, à l'Aeadémie des ces, l'année dernière 1769, une lettre laquelle on lui mandoit qu'une mule mis bas un muleton dans une habitale l'île Saint-Domingue; je fus chargé re pour vérifier le fait, et j'ai l'honde vous envoyer le certifieat que j'en u... Celui qui m'éerit est une personne de foi. Il dit avoir vu des mulets coundistinctement des mules et des eavaoume aussi des mules couvertes par nulets et des étalons. »

eertifieat est un aete juridique de noć, signé de plusieurs témoins, et dûeontrôlé et légalisé. Il porte en subque, le 14 mai 1769, M. de Nort, lier de Saint-Louis, et ancien major légion royale de Saint-Domingue ; étant n habitation de la Petite-Anse, on lui a une mule qu'on lui dit être malade; voit le ventre très-gros, et il lui sortoit yau par la vulve: M. de Nort, la nt enflée, envoya ehereher une espèce réchal nègre qui avoit coutume de pans animaux malades; que ee nègre étant en son absence, il avoit jeté bas la pour lui faire prendre un breuvage; instant d'après la chute il la délivra etit mulet bien eonformé, dont le poil long et très-noir; que ee muleton a une heure; mais qu'ayant été blessé, que la mule, par sa ehute forcée, ils t morts l'un et l'autre, le muleton le er, e'est-à-dire presque en naissant, mule dix heures après; qu'ensuite on fait écorcher le muleton, et qu'on a é sa peau au docteur Maty, qui l'a dé-(dit M. de Nort) dans le eabinet de iété royale de Londres.

tres témoins oculaires, et particuliet M. Cazavant, maître en ehirurgie,
nt que le muleton paroissoit être à
et bien conformé; que, par l'appade son poil, de sa tête, et de ses
s, il a paru tenir plus de l'âne que les
s ordinaires; que la mule avoit les magonflées et remplies de lait, que,
e l'on apereut les pieds du muleton
t de la vulve, le nègre, maréehal ignol'avoit tiré si rudement, qu'en arrade force le muleton il avoit occasioné
versement dans la matrice, et des dénens qui avoient occasioné la mort de

re et du petit.

Ces faits, qui me paroissent bien constatés, nous démontrent que, dans les climats eliauds, la mule peut non seulement concevoir, mais perfectionner et porter à terme son fruit. On m'a écrit d'Espagne et d'Italie qu'on en avoit plusieurs exemples; mais aueun des faits qui m'ont été transmis n'est aussi bien vérifié que eelui que je viens de rapporter: seulement il nous reste à savoir si cette mule de Saint-Domingue ne tenoit pas sa conception de l'âne plutôt que du mulet; la ressemblance de son muleton au premier plus qu'au second de ces animaux paroîtroit l'indiquer : l'ardeur du tempérament de l'âne le rend peu délicat sur le elioix des femelles, et le porte à rechercher presque également l'ânesse, la jument, et la mule.

Il est done certain que le mulet peut engendrer, et que la mule peut produire; ils ont, eomme les autres animaux, tous les organes convenables et la liqueur nécessaire à la génération : seulement ces animaux d'espèce mixte sont beaucoup moins féconds, et toujours plus tardifs que ccux d'espèce pure; d'ailleurs ils n'ont jamais produit dans les climats froids, et ce n'est que rarement qu'ils produisent dans les pays chauds, et encore plus rarement dans les contrées tempérées; dès lors leur infécondité, sans être absolue, peut néanmoins être regardée eomme positive, puisque la production est si rare, qu'on peut à peine en eiter un certain nombre d'exemples : mais on a d'abord eu tort d'assurer qu'absolument les mulets et les mules ne pouvoient engendrer, et ensuite on a eu encore plus grand tort d'avancer que tous les autres animaux d'espèce mélangée étoient, comme les mulets, hors d'état de produire ; les faits que nous avons rapportés ei-devant sur les métis produits par le boue et la brebis, sur ceux du chien et de la louve, et partieulièrement sur les métis des serins et des autres oiseaux, nous démontrent que ces métis ne sont point inféconds, et que quelques-uns sont même aussi féconds à peu près que leurs père et

Un grand défaut, ou, pour mieux dire, un viee très-fréquent dans l'ordre des connoissances humaines, c'est qu'une petite erreur particulière et souvent nominale, qui ne devoit occuper que sa petite place en attendant qu'on la détruise, se répand sur toute la chaîne des choses qui peuvent y avoir rapport, et devient par là une erreur de fait, une très-grande erreur, et forme un préjugé général, plus diffieile à déraciner

que l'opinion particulière qui lui sert de base. Un mot, un nom qui, comme le mot mulet, n'a dû et ne devroit encore représenter que l'idée particulière de l'animal provenant de l'âne et de la jument, a été mal à propos appliqué à l'animal provenant du cheval et de l'ânesse, et ensuite encore plus mal à tous les animaux quadrupèdes et à tous les oiseaux d'espèce mélangée; et comme dans sa première acception, ce mot mulet renfermoit l'idée de l'infécondité ordinaire de l'animal provenant de l'âne et de la jument, on a, sans autre examen, transporté cette même idée d'infécondité à tous les êtres auxquels on a donné le même nom de mulet : je dis à tous les êtres; car, indépendamment des animaux quadrupedes, des oiseaux, des poissons, on a fait aussi des mulets dans les plantes, auxquels on a, sans hésiter, donné, comme à tous les autres mulets, le défaut général de l'infécondité, tandis que, dans le réel, aucun de ces êtres métis n'est absolument infécond, et que, de tous, le mulet proprement dit, c'està-dire l'animal qui seul doit porter ce nom, est aussi le seul dont l'infécondité, sans être absolne, soit assez positive pour qu'on puisse le regarder comme moins fécond qu'aucun autre, c'est-à-dire comme infécond dans l'ordre ordinaire de la nature, en comparaison des animaux d'espèce pure, et même des autres animaux d'espèce mixte.

Tous les mulets, dit le préjugé, sont des animaux viciés qui ne peuvent produire : aucun animal, quoique provenant de deux espèces, n'est absolument infécond, disent l'expérience et la raison ; tous, au contraire, peuvent produire, et il n'y a de différence que du plus au moins; seulement on doit observer que, dans les espèces pures, ainsi que dans les espèces mixtes, il y a de grandes différences dans la fécondité. Dans les premières, les unes, comme les poissons, les insectes, etc., se multiplient chaque annce par milliers, par centaines; d'autres, comme les oiseaux et les petits animaux quádrupèdes, se reproduisent par vingtaines, par douzaines; d'antres enfin, comme l'homme et tous les grands animanx, ne se reproduisent qu'un à un. Le nombre dans la production est, pour ainsi dire, en raison inverse de la grandeur des animaux : le cheval et l'âne ne produisent qu'un par an; et, dans le même espace de temps, les souris, les mulots, les cochons-d'Inde, produisent trente ou quarante. La fécondité de ces petits animaux est donc trente ou quarante fois plus grande; et, en faisant une échelle des différens degrés de fécondité, les pe animaux que nous venons de nommer ront aux points les plus élevés, tandis le cheval, ainsi que l'âne, se trouver presque au terme de la moindre fécond car il n'y a guère que l'éléphant qui soit core moins fécond.

Dans les espèces mixtes, c'est-à-dire d celles des animaux qui, comme le mu proviennent de deux espèces différentes y a, comme dans les espèces pures, degrés différens de fécondité, ou plutôt d fécondité; car les animaux qui viennent deux espèces, tenant de deux natures, s en général moins féconds, parce qu'ils moins de convenances entre eux qu'il en a dans les espèces pures, et cette i condité est d'autant plus grande que la condité naturelle des parens est moin Dès lors si les deux espèces du cheval et l'âne, peu fécondes par elles-mêmes, vi nent à se mèler, l'infécondité primit loin de diminuer dans l'animal métis, pourra qu'augmenter : le mulet sera seulement plus infécond que son père mère, mais peut-être le plus infécont tons les animaux métis, parce que toute autres espèces mélangées dont on a pu du produit telles que celles du bouc e la brebis, du chien et de la louve, du c donneret et de la serine, etc., sont b coup plus fécondes que les espèces de et du cheval. C'est à cette cause particul et primitive qu'on doit rapporter l'infe dité des mulets et des bardeaux; ce de animal est même plus infécond que le mier, par une seconde cause encore plus ticulière. Le mulet provenant de l'âne la jument tient de son père l'ardeur du pérament, et par conséquent la vertu lifique à un très-haut degré, tandis q bardeau provenant du clieval et de l'a est, comme son père, moins puissar amour, et moins habile à engen at d'ailleurs la jument, moins ardente qu'et nesse, est aussi plus féconde, puisqu'el tient et conçoit plus aisément, plus ment. Ainsi tout concourt à rendre le moins infécond que le bardeau; car l'a du tempérament dans le mâle, qui est cessaire pour la bonne génération, el tout pour la nombreuse multiplication au contraire dans la femelle, et l'em presque toujours de rétenir et de conc

Ce fait est généralement vrai, soi les animaux, soit dans l'espèce lur les femmes les plus froides avec les hé les plus chauds engendrent un grand n

Infans : il est rare, au contraire, qu'une me produise si elle trop sensible au phyale de l'amour; l'acte par lequel on arrive génération n'est alors qu'une fleur sans t, un plaisir sans effet: mais aussi, dans plupart des femmes qui sont purement sives, c'est, comme dans le figuier dont eve est froide, un fruit qui se produit s fleur ; car l'effet de cet acte est d autant as sûr qu'il est moins troublé dans les feles par les convulsions du plaisir : elles t si marquées dans quelques-unes, et ne si nuisibles à la conception dans quels femelles, telles que l'ânesse, qu'on est igé de leur jeter de l'ean sur la croupe, même de les frapper rudement pour les ner; sans ce secours désagréable, elles deviendroient pas mères ou du moins ne eleviendroient que tard, lorsque, dans un plus avancé, la grande ardeur du temament seroit éteinte ou ne subsisteroit en partie. On est quelquefois obligé de se rir des mênies nioyens pour faire conoir les jumens.

lais, dira-t-on, les chiennes et les chatqui paroissent être encore plus ardenen amour que la jument et l'ânesse, ne iquent néaumoins jamais de concevoir; ait que vous avancez sur l'infécondité femelles trop ardentes en amour n'est ic pas général, et souffre de grandes extions. Je réponds que l'exemple des ens et des chattes, au lieu de faire une eption à la règle, en seroit plutôt une firmation; car, à quelque excès qu'on ille supposer les convulsions intérieures organes de la chienne, elles ont tout le ips de se calmer pendant la longue durée temps qui se passe entre l'acte consommé a retraite du mâle, qui ne peut se sépatant que subsistent le gonflement et l'irtion des parties. Il en est de même de hatte, qui, de toutes les femelles, pa-🏗 être la plus ardente , puisqu'elle appelle

ses mâles par des cris lamentables d'amour, qui annoncent le plus pressant besoin : mais c'est, comme pour le chien, par une autre raison de conformation dans le mâle, que cette femelle si ardente ne manque jamais de concevoir : son plaisir très-vif dans l'accomplement est nécessairement mêlé d'une douleur presque aussi vive. Le gland du chat est hérissé d'épines plus grosses et plus poignantes que celles de sa langue, qui, comme l'on sait, est rude au point d'offenser la peau; des lors l'intromission ne peut être que fort douloureuse pour la femelle, qui s'en plaint et l'annouce hantement par des cris encore plus perçans que les premiers: la douleur est si vive, que la chatte fait en ce moment tous ses efforts pour échapper, et le chat, pour la retenir, est forcé de la saisir sur le cou avec ses dents, et de contraindre et soumettre ainsi par la force cette même femelle amenée par l'amour.

Dans les animaux domestiques soignés et bien nourris, la multiplication est plus grande que dans les animaux sauvages; on le voit par l'exemple des chiats et des chiens, qui produisent dans nos maisons plusieurs fois par an, tandis que le chat sauvage et le chien abandonné à la sente nature ne produisent qu'une seule fois chaque année. On le voit encore mieux par l'exemple des oiseaux domestiques : y a-t-il dans aucune espèce d'oiseaux libres une fécondité comparable à celle d'une poule bien nourrie, bien fètée par son coq ? Et, dans l'espèce humaine, quelle différence entre la chétive propagation des sauvages et l'immense population des nations civilisées et bien gouvernées! Mais nous ne parlons ici que de la fécondité naturelle aux animaux dans leur état de pleine liberté ; on en verra d'un coup d'œil les rapports dans la table suivante, de laquelle on pourra tirer quelques connoissances utiles à l'histoire naturelle :

## TABLE DES RAPPORTS DE LA FÉCONDITÉ DES ANIMAUX.

|                                  | Agr auquel les mâles sont en<br>état d'engendrer, et les fe-<br>melles de produire. |                                      | DURÉE                                                           | NOMBRE                                                                     | AGE auquel les mâles o<br>d'engendrer, et les fei |                  |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|
| NOMS                             | melles de                                                                           | produire.                            | de la                                                           | DES PETITS                                                                 | les de pi                                         | roduire.         |
| DES ANIMAUX.                     | MALE.                                                                               | FEMELLE.                             | GESTATION.                                                      | que les mères font<br>à chaque portée.                                     | MALE,                                             | FEME             |
|                                  |                                                                                     |                                      |                                                                 |                                                                            |                                                   | FEME             |
| L'ÉLÉPHANT<br>Le RHINOCÉROS      | à 30 ans<br>à 15 ou 20 ans                                                          | à 30 ans<br>à 15 ou 20 ans           | 2 ans                                                           | I petit en 3 ou 4 ans.<br>I petit                                          | vit 2 siècles,<br>vit 70 ou 80 a.                 |                  |
| L'HIPPOPOTAME                    |                                                                                     | ************                         |                                                                 | idem                                                                       | VII 70 00 00 a.                                   |                  |
| Le Morse                         |                                                                                     |                                      | 9 mois                                                          | idem                                                                       |                                                   |                  |
| Le CHAMEAU Le DROMADAIRE         | à 4 ans<br>à 4 aus                                                                  | à 4 ans                              | I au à peu pr.                                                  | idemidem                                                                   | vit 40 ou 50 a.                                   |                  |
| Le CHEVAL                        | à 2 ans 1/2*.                                                                       | à 2 ans                              | II mois                                                         | I, quelquefois 2                                                           | à 25 ou 30 a.                                     | à 18 ou          |
| Le Zèbre<br>L'Ane                | à 2 ans<br>à 2 ans                                                                  | à 2 ans<br>à 2 ans                   | 11 mois et pl.                                                  | I, rarement 2                                                              | idemidem                                          | idem.<br>à 25 or |
| Le Buffle                        | à 3 ans                                                                             | à 3 ans                              | 9 mois                                                          | l pètit                                                                    | vit I5 ou 18 a.                                   |                  |
| Le Boser                         | à 2 ans<br>à 18 mois                                                                | à 18 mois<br>à 18 mois               | 8 mois et pl.                                                   | idem                                                                       | à 9 ans<br>vit 30 ou 35 a.                        | à 9 an           |
| Le RENNE                         | à 2 ans                                                                             | à 2 ans                              | 8 mois                                                          | I petit                                                                    | vit 16 ans                                        | , ,,             |
| Le Lama<br>L'Homme               | à 3 ans<br>à 14 ans                                                                 | à 3 ans<br>à 12 ans                  | 9 mois                                                          | I, rarement 2 I, quelquefois 2                                             | à 12 ans                                          | à I2 a           |
| Les grands Singes.               | à 3 ans                                                                             | à 3 ans                              |                                                                 | idem                                                                       |                                                   | 13               |
| Le Mouflon                       | à 18 mois                                                                           | à I an                               | 5 mois                                                          | I, quelquefois 2; peut<br>produire 2 fois dans<br>les climats chauds.      | à 8 ans                                           | à IO or          |
| Le Saïga                         | à I an                                                                              | à I an                               | idem                                                            | I, quelquefois 2                                                           | vit jusqu'à 15<br>ou 20 ans                       |                  |
| Le CHEVREUIL                     | à I8 mois<br>à I an                                                                 | à 2 ans<br>à I an                    | idemidem                                                        | I, 2, quelquefois 3. I, 2, rarement 3.                                     | vit 12 ou 15 a.<br>vit, dit-on, 20 a.             |                  |
| La Chèvre et le                  | à I an                                                                              | à 7 mois                             | idem                                                            | I, 2, rarem. 3, et ja-<br>mais plus de 4                                   | à 7 ans                                           | à 7 am           |
| Bouc<br>La Brebis et le Bé-      |                                                                                     |                                      |                                                                 | I, quelquefois 2; peut                                                     |                                                   |                  |
| La Brebis et le Be-              | à l an                                                                              | à I an                               | plus. mois                                                      | produire 2 fois dans les climats chauds. 2 ou 3 petits                     | à 8 aus                                           | à IO os          |
| L'Ours                           | à 2 ans                                                                             | à 2 ans                              | ıdem                                                            | 1,2,3,4, et jam. p. de5                                                    | vit 20 ou 25 a.                                   | 1                |
| Le BLAIREAU                      | à 2 ans                                                                             | à 2 ans                              |                                                                 | 3 ou 4 petits<br>3 ou 4, une f. p. an                                      | idem                                              |                  |
| Les Léopards et le               | à 2 ans                                                                             | à 2 ans                              |                                                                 | 4 ou 5, une f. p. an.                                                      |                                                   |                  |
| Le Loup                          | à 2 ans                                                                             | à 2 ans                              | 73 j. au plus.                                                  | 5, 6, et jusqu'à 9,                                                        | à 15 ou 20 a.                                     | à 15 on          |
| Le CHIEN dans l'é-               | à 9 ou 10 m.                                                                        | à 9 ou 10 m.                         | 63 jours                                                        | une seule f. par an. 3, 4, 5, 6 petits                                     | à 15 ans                                          | à I5 a           |
| tat de nature<br>L'Isatis        | a ou to m.                                                                          |                                      | idem                                                            | 6 et 7                                                                     | a 15 ans                                          | 4 10 4           |
| Le Renard                        | à 1 an                                                                              | à I an                               | entre en cha-<br>leur en hi-<br>ver; prod. au                   | 3, 4, jusqu'à 6                                                            | à 10 ou II a.                                     | à IO or          |
| Le CHACAL                        |                                                                                     |                                      | mois d'avril.                                                   | 2, 3 ou 4                                                                  |                                                   |                  |
| Le CHAT dans l'état<br>de nature | avant I an                                                                          | avant 1 an.                          | 56 jours                                                        | 4, 5 ou 6                                                                  | à 9 ans                                           | à 9 a            |
| La Fouine                        | à I an t. au p.                                                                     | à I an t. au p.                      | comme les ch.,<br>dit-on, c'est-<br>à-dire 56 j                 | 3, 4 et 6                                                                  | à 8 ou 10 ans.                                    | à 8 ou           |
| La MARTE                         | à I an t. au p.                                                                     | idem                                 | idem                                                            | idem                                                                       | idem                                              | idem.            |
| Le Putois<br>La Belette          | à I an<br>dès la 1 <sup>e</sup> ann.                                                | à I an<br>dès la 1 <sup>e</sup> ann. | idem                                                            | 3, 4 et 5                                                                  | eng.tout. sa vie                                  | prod.            |
| L'HERMINE                        | idem:                                                                               | idem                                 |                                                                 | idem                                                                       | idem                                              | idem.            |
| L'Écureuil                       | à I an                                                                              | à I an                               | entre en cha-<br>leur en mars,<br>et met bas au<br>mois de mai. | 3 ou 4                                                                     | idem                                              | idem.            |
| Le POLATOUCHE                    | à I an                                                                              | à I an                               | 40 jours env.                                                   | idem                                                                       |                                                   |                  |
| Les Loirs                        | à I an<br>dès la 1 <sup>e</sup> ann.                                                | dès la 1e ann.                       |                                                                 | idem                                                                       | vit 6 ans                                         |                  |
| L'ONDATRA                        |                                                                                     |                                      |                                                                 | 4, 5 ou 6                                                                  |                                                   |                  |
| Les Sarigues                     |                                                                                     |                                      |                                                                 | idem                                                                       |                                                   |                  |
| Les Philandres                   |                                                                                     |                                      |                                                                 | 4, 5 et 6                                                                  |                                                   |                  |
| Les Cochons                      | à 9 m. ou I an.                                                                     | à 9 m. ou I an                       | 4 mois                                                          | plus de 20; et prod.<br>deux fois par an                                   | à 15 ans                                          | à 15             |
| Les Tatous                       |                                                                                     |                                      |                                                                 | 4 petits, et produisent<br>plusieurs f. par an.<br>2, 3 et 4, et produis.  |                                                   |                  |
| Les Lièvres                      | dès la 1º ann.                                                                      | dès la 1º ann.                       | 30 ou 31 jours                                                  | plusieurs f. par an.<br>4, 5 et jusqu'a 8, et                              | viv. 7 on 8a.                                     | 1                |
| Les Lapins                       | à 5 ou 6 mois.                                                                      | à 5 ou 6 mois                        | idem                                                            | prod. plus. f. par an<br>5, 6, jusqu'à 9 et pro-                           | viv. 8 ou 9 a.                                    |                  |
| Le Furet                         | dès la 1º ann.                                                                      | dès la 1º ann.                       | 40 jours                                                        | duit deux fois par<br>an en domesticité.                                   | prod. pendant<br>toute sa vie                     |                  |
| Les RATS                         | idem                                                                                | idem                                 | 5 ou 6 sem                                                      | 5 ou 6, et produisent<br>plusieurs f. par an.                              | prod. pendant<br>toute leur vie.                  |                  |
| Les Mulors                       | idem                                                                                | idem                                 | Im. ou 5 sem.                                                   | 9 ou IO, et produis.<br>plusieurs f. par an.                               | idem                                              |                  |
| Les Souris                       | idem                                                                                | idem                                 | idem                                                            | 5 ou 6, et produisent<br>plusieurs f. par an.                              | idem                                              |                  |
| Le SURMULOT                      | idem                                                                                | idem                                 |                                                                 | depuis 12 jusqu'à 19,<br>et pr. trois f. par an<br>prod. huit fois par an: | idem                                              |                  |
| Le Cochon-D'Inde.                | à 5 ou 6 sem.                                                                       | à 5 ou 6 sem.                        | 5 semaines                                                      | première portée, 4<br>ou 5 ; seconde por-                                  | vit 6 ou 7 ans;<br>prod. toute                    |                  |
| Country Inde.                    | a ou o sent.                                                                        | a o ou o sein.                       | o semantes.                                                     | tée, 5 ou 6; et les<br>autres, depuis 7, 8,<br>jusqu'à 11 petits.          | sa vie, qui est<br>de 5 ou 6 ans                  |                  |

oilà l'ordre dans lequel la nature nons nte les différens degrés de la fécondité nimaux quadrupèdes. On voit que cette dité est d'autant plus petite que l'anist plus grand. En général, cette même le inverse de la fécondité relativement randeur se trouve dans tous les autres es de la nature vivante; les petits oiproduisent en plus grand nombre que rands : il en est de mênie des poissons, ut-être aussi des insectes. Mais, en ne dérant ici que les animaux quadrupèon voit dans la table qu'il n'y a guère e cochon qui fasse une exception bien uée à cette espèce de règle; car il dese trouver, par la grandeur de son , dans le nombre des animaux qui ne iisent que deux ou trois petits une seule ar an, au lieu qu'il se trouve être en aussi fécond que les petits animaux. Itte table contient tout ce que nous sasur la fécondité des animaux dans les es pures. Mais la fécondité, dans les aux d'espèces mixtes, demande des dérations particulières; cette fécondité omme je l'ai dit, tonjours moindre que les espèces pures. On en verra clairela raison par une simple supposition. l'on supprime, par exemple, tous les dans l'espèce du cheval, et toutes les les dans celle de l'âne, ou bien tous âles dans l'espèce de l'âne, et toutes nelles dans celle du cheval; il ne naîtra que des animaux mixtes, que nous appelés mulets et bardeaux, et ils int en moindre nombre que les cheou les ânes, puisqu'il y a moins de rts de nature entre le cheval et l'ânesse ne et la jument, qu'entre l'âne et l'àou le cheval et la jument. Dans le c'est le nombre des convenances ou sconvenances qui constitué ou sépare èces; et puisque celle de l'âne se trouve t temps séparée de celle du cheval, il hir qu'en mèlant ces deux espèces, soit màles, soit par les femelles, on dile nombre des convenances qui conat l'espèce. Donc les mâles eugendret les femelles produiront plus difficit, plus rarement, en conséquence de nélange; et mème ces espèces mélanbe produiroient point du tout si leurs venances étoient un peu plus grandes. ulets de toutes sortes seront donc tourares dans l'état de nature; ear ce qu'au défaut de sa femelle naturelle animal, de quelque espèce qu'il soit, chera une autre femelle moins convenable pour lui, et à laquelle il conviendroit moins aussi que son mâle naturel. Et quand même ces deux animaux d'espèces différentes s'approcheroient sans répugnance, et se joindroient avec quelque empressement dans les temps du besoin de l'amour, leur produit ne sera ni aussi certain ni aussi fréquent que dans l'espèce pure, où le nombre beaucoup plus grand de ces mêmes convenances fonde les rapports de l'appétit physique, et en multiplie toutes les sensations. Or ce produit sera d'autant moins fréquent dans l'espèce mèlée, que la fécondité sera moindre dans les deux espèces pures dont on fera le mélange; et le produit ultérieur de ces animaux mixtes provenus des espèces mêlées sera encore beaucoup plus rare que le premier, parce que l'animal mixte, héritier, pour ainsi dire, de la disconvenance de nature qui se trouve entre ses père et mère, et n'étant lui-même d'aucune espèce, n'a parfaite convenance de nature avec aucune. Par exemple, je suis persuadé que le bardeau couvriroit en vain sa femelle bardeau, et qu'il ne résulteroit rien de cet accouplement; d'abord par la raison générale que je viens d'exposer, ensuite par la raison particulière du peu de fécondité dans les deux espèces dont cet animal mixte provient, et enfin par la raison encore plus particulière des eauses qui empêchent souvent l'ânesse de concevoir avec son mâle, et à plus forte raison avec un mâle d'une autre espece : je ne crois donc pas que ces petits mulets provenant du cheval et de l'ânesse puissent produire entre eux, ni qu'ils aient jamais formé lignée, parce qu'ils me paroissent réunir toutes les disconvenances qui doivent amener l'infécondité. Mais je ne prononcerai pas aussi affirmativement sur la nullité du produit de la mule et du mulet, parce que, des trois causes d'infécondité que nous venous d'exposer, la dernière n'a pas ici tout son effet; car la jument concevant plus facilement que l'ânesse, et l'âne étant plus ardent, plus chaud que le cheval, leur puissance respective de fécondité est plus grande et leur produit moins rare que celui de l'ânesse et du cheval; par conséquent le mulet sera moins infécond que le bardeau : néanmoins je doute beaucoup que le mulet ait jamais engendré avec la mule, et je présume, d'apres les exemples mêmes des mu les qui ont mis bas, qu'elles devoient leur imprégnation à l'âne plutôt qu'au mulet; car on ne doit pas regarder le mulet comme le mâle naturel de la mule, quoique tous deux portent le même nom, ou plutôt

n'en diffèrent que du masculin au féminin.

Pour me faire mieux entendre, établissons, pour un moment, un ordre de parenté dans les espèces, comme nous en admettons un dans la parenté des familles. Le cheval et la jument seront frère et sœur d'espèce, et parens au premier degré. Il en est de même de l'ane et de l'anesse. Mais si l'on donne l'ane à la jument, ce sera tout au plus comme son cousin d'espèce, et cette parenté sera déjà du second degré; le mulet qui en résultera, participant par moitié de l'espèce du père et de celle de la mère, ne sera qu'au troisième degré de parenté d'espèce avec l'un et l'autre. Dès lors le mulet et la mule, quoique issus des mêmes père et mère, au lieu d'être frère et sœur d'espèce, ne seront parens qu'au quatrième degré, et par conséquent produiront plus difficilement entre eux que l'âne et la jument, qui sont parens d'espèce au second degré. Et, par la même raison, le mulet et la mule produirout moins aisément entre eux qu'avec la jument ou avec l'âne, parce que leur parenté d'espèces n'est qu'au troisieme degré, tandis qu'entre eux elle est au quatrième; l'infécondité qui commence à se manifester ici dès le second degré doit être plus marquée au troisième, et si grande au quatrième, qu'elle est peut-être absolue.

En général, la parenté d'espèce est un de ces mystères profonds de la nature, que l'homme ne pourra sonder qu'à force d'expériences aussi réitérées que longues et difficiles. Comment pourra-t-on connoitre autrement que par les résultats de l'union mille et mille fois tentée des animaux d'espèces différentes, leur degré de parenté? l'àne est-il parent plus proche du cheval que du zèbre? le loup est-il plus près du chien que le renard ou le chacal? A quelle distance de l'homme mettrons-nous les grands singes qui lui ressembleut si parfaitement par la conformation du corps? Toutes les espèces d'animaux étoient-elles autrefois ce qu'elles sont aujourd'hui? leur nombre n'a-t-il pas augmenté, ou plutôt diminué? les espèces foibles n'ontelles pas été détruites par les plus fortes, ou par la tyrannie de l'homme, dont le nombre est devenu mille fois plus grand que celui d'aucune autre espèce d'animaux puissans? Quels rapports pourrious-nous établir entre cette parenté des espèces et une autre parenté mieux connue, qui est celle des différentes races dans la même espèce? la race en général ne provient-elle pas, comme l'espèce mixte, d'une disconvenance à l'espece pure dans les individus qui ont formé

la première souche de la race? Il y a pe être dans l'espèce du chien telle race si ra qu'elle est plus difficile à procréer que l pèce mixte provenant de l'âne et de la ment. Combien d'autres questions à fa sur cette seule matière, et qu'il y en a que nous puissions résoudre! que de f nous seroient nécessaires pour pouvoir p noncer et même conjecturer! que d'ex riences à tenter pour découvrir ces faits, reconnoître, ou même les prévenir par conjectures fondées! Cependant, loin de décourager, le philosophe doit applaudi la nature, lors même qu'elle lui paroît av ou trop mystérieuse, et se féliciter de qu'à mesure qu'il lève une partie de voile, elle lui laisse entrevoir une immens d'autres objets tous dignes de ses recherch Car ce que nous connoissous déjà doit n faire juger de ce que nous pourrons ce noître; l'esprit humain n'a point de bori il s'étend à mesure que l'univers se déploi l'homme peut donc et doit tout tenter ne lui faut que du temps pour tout save Il pourroit même, en multipliant ses servations, voir et prévoir tous les phémènes, tous les événemens de la nature a autant de vérité et de certitude que s'il déduisoit immédiatement des causes : et q enthousiasme plus pardonnable, ou mê plus noble, que celui de croire l'homme pable de recounoître toutes les puissance et de découvrir par ses travaux tous les crets de la nature!

Ces travaux consistent principalement observations suivies sur les différens su qu'on veut approfondir, et en expérier raisonnées, dont le succès nous apprend de nouvelles vérités; par exemple, l'un des animaux d'espèces différentes, par quelle seule on peut reconvoitre leur par té, n'a pas été assez tentée. Les faits nous avons pu recueillir, au sujet de cunion volontaire ou forcée, se réduisei si peu de chose, que nous ne sommes en état de prononcer sur l'existence ré

des jumarts.

On a donné ce nom jumart, d'abord animaux mulets ou niétis qu'on a préte provenir du taureau et de la jument; non a aussi appelé jumart le produit réel prétendu de l'âne et de la vache. Le doc Shaw dit que dans les provinces de Ti et d'Alger, il y a une espèce de mulet n'mé kumrach, qui vient d'un âne et d'vache; que c'est une bête de charge, pe à la vérité, mais de fort grand usage; ceux qu'il a vus n'avoient qu'une corus

pl comme l'âne, mais qu'ils étoient fort érens à tous égards, ayant le poil lisse, la queue et la tête de vache, excepté ls n'avoient point de cornes.

Toilà donc déjà deux sortes de jumarts : bremier qu'on dit provenir du taureau et la jument, et le second de l'âne et de la ne. Et il est encore question d'un troisième art, qu'on prétend provenir du taureau Re l'ânesse. Il est dit, dans le voyage de rolle, que dans l'île de Corse il y avoit nnimal portant les bagages, qui provient du reau et de l'ânesse, et que, pour se le curer, en couvre l'anesse avec une peau wache fraiche, afin de tromper le taureau. Mais je doute également de l'existence ile de ces trois sortes de jumarts, sans endant vouloir la nier absolument. Je mème citer quelques faits particuliers, prouvent la réalité d'un amour mutuel l'un accouplement réel entre des animaux spèces fort différentes, mais dont néanins il n'a rien résulté. Rien ne paroît ls éloigné de l'aimable caractère du chien e le gros instinct brut du cochon, et la me du corps dans ces deux animaux est i différente que leur naturel; cependant deux exemples d'un amour violent entre chien et la truie : cette année même 174, dans le courant de l'été, un chien épaul de la plus grande taille, voisin de ubitation d'une truie en chaleur, parut la udre en grande passion; on les enferma emble pendant plusieurs jours, et tous domestiques de la maison furent témoins l'ardeur mutuelle de ces deux animaux; hien fit même des efforts prodigieux et réitérés pour s'accoupler avec la truie, is la disconvenance dans les partics de la "icration empècha leur union 1. La même se est arrivée plusieurs années auparapart dans un lieu voisin 2, de manière que fait ne parut pas nouveau à la plupart ceux qui en étoient témoins. Les aniux, quoique d'espèces très-différentes, prennent donc souvent en affection, et Pivent par conséquent, dans de certaines constances, se prendre entre eux d'une te passion; car il est certain que la seule bse qui ait empêché, dans ces deux exemles, l'union du chien avec la truie ne vient e de la conformation des parties qui ne wuvent aller ensemble; mais il n'est pas all alement certain que, quand il y auroit eu romission, et même accouplement con-

c. Ce fait est arrivé chez M. le comte de La millée, dans sa terre de Froslois en Bourgogne.

sommé, la production eût suivi. Il est souvent arrivé que plusieurs animaux d'espèces différentes se sont accouplés librement et sans y être forcés; ces unions volontaires devroient être prolifiques, puisqu'elles supposent les plus grands obstacles levés, la répugnance naturelle surmontée, et assez de convenance entre les parries de la génération. Cependant ces accouplemens, quoique volontaires, et qui sembleroient annoncer du produit, n'en donnent aucun; je puis en citer un exemple récent, et qui s'est, pour ainsi dire, passé sous mes yeux. En 1767 et années suivantes, dans ma terre de Buffon, le meunier avoit une jument ct un taureau qui habitoient dans la même ctable, et qui avoient pris tant de passion l'un pour l'autre, que dans tous les temps où la jument se trouvoit en chaleur, le taureau ne manquoit jamais de la couvrir trois ou quatre fois par jour, dès qu'il se trouvoit en liberté; ces accouplemens réitérés nombre de fois pendant plusieurs années donnoient au maître de ces animaux de grandes espé» rances d'en voir le produit. Cependant il n'en a jamais rien résulté; tous les habitans du lieu ont été témoins de l'accouplement très-réel et très-reitéré de ces deux animaux pendant plusieurs années 3, et en même temps de la nullité du produit. Ce fait trèscertain paroît donc prouver qu'au moins dans notre climat le taureau n'engendre pas avec la jument, et c'est ce qui me fait douter très-légitimement de cette première sorte de jumart. Je n'ai pas des faits aussi positifs à opposer contre la seconde sorte de juniart dont parle le docteur Shaw, et qu'il dit provenir de l'ane et de la vache. J'avoue même que, quoique le nombre des disconvenances de nature paroisse à peu près égal dans ces deux cas, le témoignage positif d'un voyageur aussi instruit que le docteur Shaw semble donner plus de probabilité à l'existence de ces seconds jumarts qu'il n'y en a pour les premiers. Et à l'égard du troisième jumart provenant du taureau et de l'ànesse, je suis bien persuadé, malgré le témoignage de Mérolle, qu'il n'existe pas plus que le jumart proveuant du taureau et de la jument. Il y a encore plus de discon-

3. Je n'étois pas informé du fait que je cite ici lorsque j'ai écrit, même volume, page 340, dix ans auparavant, que les parties de la géneration du taureau et de la jument étant très-différentes dans leurs proportions et dimensions, je ne présumois pas que ces animaux pussent se joindre avec succès et même avec plaisir; car il est certain qu'ils se joignoient avec plaisir, quoiqu'il n'ait jamais rien résulté de leur union.

venance, plus de distance de nature du taureau à l'ânesse qu'à la jument, et le fait que j'ai rapporté de la nullité du produit de la jument avec le taureau s'applique de luimême, et, à plus forte raison, suppose le défaut de produit dans l'union du taureau avec l'ânesse.

#### DE LA MULE.

Exemple d'accouplement prolifique de la mule avec le cheval.

Nous avons dit dans plusieurs endroits de notre ouvrage, et surtout dans celui où nous traitons des mulets en particulier, que la mule produit quelquefois, surtout dans les pays chauds. Nous pouvons ajouter aux exemples que nous en avons donnés une relation authentique que M. Schiks, consul des états-généraux de Hollande à Murcie, en Espagne, a eu la bonté de m'envoyer, écrite en espagnol, et dont voici la traduction:

En 1763, le 2 août, à huit heures du soir, chez le sieur François Carra, habitant de la ville de Valence, une de ses mules, très-bien faite et d'un poil bai, ayant été saillie par un beau cheval gris de Cordoue, fit une très-belle pouline d'un poil alezan avec les crins noirs : cette pouline devint très-belle, et se trouva en état de servir de monture à l'âge de deux ans et demi. On l'admiroit à Valence, car elle avoit toutes les qualités d'une belle bête de l'espèce pure du cheval; elle étoit très-vive et avoit beaucoup de jarret : on en a offert six cents écus à son maître, qui n'a jamais voulu s'en défaire. Elle mourut d'une échauffaison, sans doute pour avoir été trop fatiguée, ou montée trop tôt.

En 1765, le 10 juin, à cinq heures du matin, la même mule de François Carra, qui avoit été saillie par le même cheval d' Cordoue, fit une autre pouline aussi bel que la première et de la même force, d'u poil gris sale et crins noirs, mais qui 1 vécut que quatorze mois.

En 1767, le 31 janvier, cette même mu produisit pour la troisième fois, et c'éte un beau poulain, même poil gris sale, av les crins noirs, de la même force que l autres; il mourut âgé de dix-neuf mois.

Le premier décembre 1769, cette mul toujours saillie par le même cheval, fit u pouline aussi belle que les autres, q

mourut à vingt-un mois.

Le 13 juillet 1771, vers les dix heures soir, elle fit un poulain, poil gris sale, tri fort, et qui vit encore actuellement, en m 1777. Ces cinq animaux métis, mâles et l melles, vieunent d'un même cheval, lequ étant venu à mourir, François Carra acheta un autre très-bon, du même pa de Cordoue, le 6 mars 1775; il étoit p bai brun, avoit une étoile au front, pieds blancs de quatre doigts, et les cri noirs. Ce cheval bien fait et vigoureux sail la mule sans qu'on s'en aperçût, et, le avril 1776, elle fit une pouline d'un po alezan brûlé, qui avoit aussi une étoile front et les pieds blancs comme le père; e étoit d'une si belle tournure, qu'un pein ne pourroit pas en faire une plus belle. El a les mêmes crins que les cinq autres; c' aujourd'hui une très-bonne bête: on espè qu'elle réussira, car on en aura un tre grand soin, et même plus que des autri

On ajoute que, lorsque cette mulc r' bas pour la première fois, le bruit s'en j pandit par toute la ville; ce qui y attira concours de monde de tout âge et de tou

condition.

En 1774, don André Gomez de la Veintendant de Valence, se fit donner la retion des cinq productions de la mule, pe la présenter au roi.

### ANIMAUX SAUVAGES.

#### LE GNOU ou NIOU'.

CE bel animal, qui se trouve dans l'intéur des terres de l'Afrique, n'étoit connu ucun naturaliste : milord Bute, dont on anoît le goût pour les sciences, est le preer qui m'en ait donné connoissance en envoyant un dessin colorié, au dessus duel étoit écrit : feva-heda ou bos-buffel, imal de trois pieds et demi de hauteur, à ux cents lieues du cap de Bonne-Espévee. Ensuite M. le vicomte de Querhoent, i a fait de très-bonnes observations dans derniers voyages, a bien voulu m'en con-

le journal, dans lequel j'ai trouvé un sin de ce même animal, sous le nom de u, avec la courte description suivante: J'ai vu, dit-il, à la ménagerie du Cap, quadrupède que les Hottentots appellent i: il a tout le poil d'un brun très-foncé; is une partie de sa erinière, ainsi que sa eue et quelques longs poils autour des ix, sont blancs. Il est ordinairement de taille d'un grand cerf ; il a été amené au p de l'intérieur des terres en octobre 75. Aucun animal de cette espèce n'est ore arrivé en Europe; on n'y en a jamais voyé qu'un qui est mort dans la traversée. en voit beaucoup dans l'intérieur du s; celui qui est à la ménagerie du Cap oît assez doux; on le nourrit de pain,

rge, et d'herbe. » M. le vicomte Venerosi Pesciolini, comndant de l'île de Groix, a aussi eu la ité de m'envoyer tout nouvellement un sin colorié de ce même animal, qui m'a u un peu plus exact que les autres; ce sin, que nous donnons ici, étoit accomné de la notice suivante :

· J'ai cru devoir vous envoyer, monsieur, copie fidèle d'un animal trouvé à cent quante lieues de l'établissement principal

Hollandois, dans la baie de la Table, cap de Bonne-Espérance. Il fut rencontré c la mère par un habitant de la campa-, pris et conduit au Cap, où il n'a vécu e trois jours; sa taille étoit celle d'un yen mouton du pays, ct celle de sa mere

. Gnou doit se prononcer en mouillant le gn, t-à-dire gniou.

égaloit celle des plus forts. Son nom n'est point connu, parce que, de l'aveu même des Hottentots, son naturel sauvage l'éloigne de tous les lieux fréquentés, et sa vitesse le soustrait promptement à tous les regards. Ces détails, ajoute M. de Venerosi, ont été donnés par M. Berg, fiscal du Cap. »

On voit que cet animal est très-remarquable, non seulement par sa grandeur, mais encore par la beaute de sa forme, par la crinière qu'il porte tout le long du cou, par sa longue queue touffue, et par plusieurs autres caractères qui semblent l'assimiler en partie au cheval et en partie au bœuf. Nous lui conserverons le nom de gnou (qui se prononce niou) qu'il porte dans son pays natal, et dont nous sommes plus sûrs que de celui de feva heda; car voici ce que m'en a écrit M. Forster:

« Il se trouve au cap de Bonne-Espérance trois espèces de bœufs : 1º notre bœuf commun d'Europe; 2º le buffle, que je n'ai pas eu occasion de décrire, et qui a beaucoup de rapport avec le buffle d'Europe; 3° le gnou. Ce dernier animal ne s'est trouvé qu'à cent quatre-vingts ou deux cents lieues du Cap, dans l'intérieur des terres de l'Afrique; on a tenté deux fois d'envoyer un de ees animaux en Hollande, mais ils sont morts dans la travarsée 2. J'ai vu une femelle de cette cspèce en 1775; elle étoit âgée de trois ans : elle avoit été élevée par un colon dont l'habitation étoit à cent soixante lieues du Cap, qui l'avoit prise fort jeune avec un autre jeune mâle; il les éleva tous deux, et les amena pour les présenter au gouverneur du Cap; cette jeune femelle, qui étoit privée, fut soignée dans une étable et nourrie de pain bis et de feuilles de choux; elle n'étoit pas tout-à-fait si grande que le mâle de la même portée. Sa fiente étoit comme celle des vaches com-

On verra, par l'addition que M. Allamand a fait imprimer dans le tome XV de mes ouvrages, édition de Hollande, qu'un de ces animaux est arrivé vivant à la ménagerie du prince d'Orange, où M. Allamand l'a dessiné et décrit avec son exactitude ordinaire.

munes. Elle ne souffroit pas volontiers les caresses ni les attouchemens, et, quoique fort privée, elle ne laissoit pas de donner des coups de cornes et aussi des coups de pieds : nous eûmes toutes les peines du monde d'en prendre les dimensions, à cause de son indocilité. On nous a dit que le gnou mâle, dans l'état sauvage, est aussi farouche et aussi méchant que le buffle, quoiqu'il soit beaucoup moins fort. La jeune femelle dont nous venons de parler est assez douce; elle ne nous a jamais fait entendre sa voix : elle ruminoit comme les bœufs : elle aimoit à se promener dans la basse-cour, s'il ne faisoit pas trop chaud; car, par la grande chaleur, elle se retiroit à l'ombre ou dans son étable.

«Ce gnou femelle étoit de la grandeur d'un daim, ou plutôt d'un âne; elle avoit au garrot quarante pouces et demi de hauteur, mesure d'Angleterre, et étoit un peu plus basse des jambes de derrière, où elle n'avoit que trente-neuf pouces. La tête étoit grande à proportion du corps, ayant quinze pouces et demi de longueur depuis les oreilles jusqu'au bout du niuseau : mais elle étoit comprimée des deux côtés, et, vue de face, elle paroissoit étroite. Le musle étoit carré, et les narines étoient en forme de croissant : il y avoit dans la mâchoire inférieure huit dents incisives, semblables par la forme à celles du bœuf commun. Les yeux étoient fort écartés l'un de l'autre, et placés sur les côtés de l'os frontal; ils étoient grands, d'un brun noir, et paroissoient avoir un air de férocité et de méchanceté, que cependant l'éducation et la domesticité avoient modifié dans l'animal. Les oreilles étoient d'environ cinq pouces et demi de longueur, et de forme semblable à celles du bœuf commun. La longueur des cornes étoit de dix-huit pouces en les mesurant sur leur courbure : leur forme étoit cylindrique, et leur couleur noire. Le corps étoit plus rond que celui du bœuf, et l'épine n'étoit pas fort apparente, c'est-à-dire fort élevée; en sorte que le corps du gnou sembloit, par la forme, approcher beaucoup de celui du cheval. Les épaules étoient musculeuses, et les cuisses et les jambes moins charnues et plus fines que celles du bœuf; la croupe étoit effilée et relevée, mais aplatie vers la queue, comme celle du cheval. Les pieds étoient légers et menus; ils avoient chacun deux sabots pointus en devant, arrondis aux côtés, et de couleur noire. La queue avoit vingthuit pouces de longueur, y compris les longs poils qui étoient à son extrémité.

«Tout le corps étoit revêtu d'un poil court et ras, semblable à celui du cerf pour la couleur. Depuis le museau jusqu'à la hauteur des yeux, il y avoit de longs poils rudes et hérissés, en forme de brosse, qui entouroient presque toute cette partie : depuis les cornes jusqu'au garrot, il y avoit une espèce de crinière formée de longs poils, dont la racine est blanchâtre, et la pointe noire ou brune; sous le con, on voyoit une autre bande de longs poils, qui se prolongeoit depuis les jambes de devant jusqu'aux longs poils blancs de la lèvre inférieure; et sous le ventre, il y avoit une touffe de très-longs poils auprès du nombril : les paupières étoient garnies de poils d'un brun noir, et les yeux étoient entourés partout de longs poils très-forts et de couleur blanche. »

Je dois ajouter à cette description, que M. Forster a bien voulu me communiquer, les observations que M. le professeur Allamand a faites sur cet animal vivant, que est arrivé plus nouvellement en Hollande ce savant naturaliste l'a fait imprimer à la suite du XVe volume de mon ouvrage suite du Kve volume de mon ouvrage suite du copier id. et je ne puis mieux faire que de la copier id.

# LE GNOU, Par M. le professeur Allamand.

Les anciens nous ont dit que l'Afrique étoit fertile en monstres. Par ce mot, il n faut entendre que des animaux inconnu dans les autres parties du monde; c'est c qu'on vérifie encore de nos jours, lorsqu'o pénètre dans cette vaste région : on en a v divers exemples dans les descriptions d'an maux données par M. de Buffon, et dar celle du sanglier d'Afrique, que j'y ai ajouté L'animal que je vais décrire en fournit un nouvelle preuve; la figure que j'en donn ici a été gravée d'après un dessin envoyé d cap de Bonne-Espérance, mais dont je n'i pas osé faire usage dans mes additions pri cédentes à l'ouvrage de M. de Buffon, par que je le regardois comme la représentation d'un animal fabuleux. J'ai été détrompé pa M. le capitaine Gordon, à qui je l'ai fa voir ; c'est un officier de mérite, que se goût pour l'histoire naturelle et l'envie connoître les mœurs et les coutumes d peuples qui habitent la partie méridiona de l'Afrique, ont conduit au Cap. De là a pénétré plus avant dans l'intérieur du pa qu'aucun autre Européen, accompagné d'u seul Hottentot. Il a bravé toutes les incon modités d'un voyage de deux cents lieue



Ordre des Ruminants Genre Antilope . / Cuvier /

Pl. 143





L° AYE = AYE

Ordre des Rongeurs. Genre Ecureuil. / Cavier/

a avers des régions incultes, et sans autre nvision pour sa nourriture que les végéce qui lui étoient indiqués par son comnon de voyage, ou le gibier que son fusil aprocuroit. Sa curiosité a été bien récomsée par le grand nombre de choses rares al a vues, et d'animaux dont il a rapporté

dépouilles.

Dès qu'il eut vu le dessin dont je viens parler, il m'apprit qu'il ne représentoit un animal chimérique, mais un vérime animal, dont la race étoit très nomules en Afrique. Il en avoit tué plusieurs, a voit apporté la déponille de deux têtes; l'en a donné une que j'ai placée au cabinet notre Académie.

lans le mème temps, on envoya du Cap de ces animaux vivans à la ménagerie du nce d'Orange, où il est actuellement, et

orte tres-bien.

est étonnant qu'un animal aussi gros et i singulier que celui-ci, et qui vraisemblement se trouve dans les lieux où les opéens ont pénétré, ait été inconnu jusprésent, ou qu'il ait été décrit si imiaitement qu'il a été impossible de s'en ner une idée. Il embarrassera assurément nomenclateurs qui voudront le ranger quelques-unes des classes auxquelles ils portent les différens quadrupèdes. Il tient acoup du cheval, du taureau, et du cerf, s'ètre aucun de ces trois animaux. On ne quera pas de lui donner un nom comé, propre à indiquer la ressemblance qu'il ce eux.

es Hottentots le nomment gnou, et je s devoir adopter cette dénomination, en ervant que le g ne doit pas être prononcé c cette fermeté qu'il a quand il commence not, mais qu'il ne doit servir qu'à rendre se l'articulation de l'n qui le suit, comme it an milieu des mots dans seigneur, exemple, campagne, et d'autres. C'est à Gordon que je dois la connoissance de lom.

let animal est à peu près de la grandeur ane. Sa latateur est de trois pieds et it it tout son corps, à l'exception des enits que j'indiquerai dans la suite, est vert d'un poil court comme celui du cerf, couleur fauve, mais dont la pointe est nechâtre, ce qui lui donne une légère te de gris blanc. Sa tête est grosse et semble fort à celle du bœuf; tout le det est garni de lougs poils noirs, qui endent jusqu'au dessous des yeux, et qui urastent singulièrement avec des poils de nème longueur, mais fort blancs, qui lui

forment une barbe à la lèvre inférieure. Ses yeux sont noirs et bien fendus; les panpières sont garnies de cils formés par de longs poils blancs, parallèles à la peau, et qui font une espèce d'étoile au mîlieu de laquelle est l'œil; au dessus sont placés, en guise de sourcils, d'autres poils de la même couleur, et très-longs. Au haut du front sont deux cornes noires dont la longueur, mesurée suivant l'axe, est de dix-neuf pouces: leurs bases, qui ont près de dix-sept pouces de circonférence, se touchent et sont appliquées au front dans une étendue de six pouces; ensuite elles se courbent vers le haut, et se terminent en une pointe perpendiculaire et longue de sept pouces, comme on peut le voir dans la figure. Entre les cornes prend naissance une crinière épaisse. qui s'étend tout le long de la partie supérieure du cou jusqu'au dos : elle est formée par des poils roides, tous exactement de la mênie longueur, qui est de trois pouces; la partie inférieure en est blanchâtre, à peu près jusqu'aux deux tiers de leur hauteur, et l'autre tiers en est noir. Derrière les cornes sont les oreilles, couvertes de poils noirâtres et fort courts. Le dos est uni, et la croupe ressemble à celle d'un jeune poulain; la quene est composée, comme celle du cheval, de longs crius blancs; sous le poitrail, il y a une suite de longs poils noirs, qui s'étend depuis les jambes antérieures, le long du cou et de la partie inférieure de la tête, jusqu'à la barbe blanche de la levre de dessous : les jambes sont semblables et d'une finesse égale à celles du cerf, ou plutôt de la biche. Le pied est fourchu comme celui de ce dernier animal; les sabots en sont noirs, unis, et surmontés en arrière d'un seul ergot placé asscz haut.

Le gnou n'a point de dents incisives à la mâchoire supérieure; mais il en a huit à l'inférieure; ainsi je ne doute pas qu'il ne rumine, quoique je n'aie pas pu m'en assurer par mes propres yeux, non plus que par le témoignage de l'homme qui a soin de celui du prince d'Orange.

Sans avoir l'air extrêmement féroce, il indique cependant qu'il n'aimeroit pas qu'on s'approchât de lui. Lorsque j'essayois de le toucher à travers les barreaux de sa loge, il baissoit la tête et faisoit des efforts pour blesser avec ses cornes la main qui vouloit le caresser. Jusqu'à présent il a été enfermé et obligé de se nourrir des végétaux qu'on lui a donnés; et il paroît qu'ils lui conviennent, car il est fort vigoureux.

La race, comme je l'ai remarqué, en est

nombreuse et fort répandue dans l'Afrique. Si mes conjectures sont fondées, je suis fort porté à croire que ce n'est pas seulement aux environs du cap de Bonne-Espérance qu'il habite, mais qu'il se trouve aussi en Abyssinie.

Dans la quatrième Dissertation sur la côte orientale d'Afrique, depuis Mélinde jusqu'au détroit de Babel-Mandel, ajoutée aux Voyages de Lobo, on lit ce passage: « Il y a eucore dans l'Ethiopie des chevaux sauvages, qui ont les crins et la tête comme nos chevaux, et hennissent de mème; mais ils ont deux petites cornes toutes droites, et les pieds fourchus comme ceux du bœuf. Les Caffres appellent ces animaux empophos.»

Cette description, tout imparfaite et fauque Lobo nous a données, paroit convenir à notre gnou. Quel autre animal connu y a-t-il qui ressemble à un cheval avec des cornes et des pieds fendus? La ressemblance seroit plus grande encore si je pouvois dire qu'il hennit; mais c'est ce dont je n'ai pas pu être instruit. Jusqu'à présent personne n'a entendu sa voix. Ne seroit-ce point aussi le mème animal dont a parlé le moine Cosmas? Voici ce qu'il en dit:

« Le taureau-cerf. Cet animal se trouve en Éthiopie et dans les Indes. Il est privé; les Indiens s'en servent pour voiturer leurs marchandises, principalement le poivre qu'ils transportent d'un pays à un autre dans des sacs faits en forme de besaces. Ils tirent du lait de ces animaux, et en font du beurre: nous en mangions aussi la chair après les avoir égorgés, comme font les chrétiens; pour les paieus, il les assomment. Cette même bête, dans l'Éthiopie, est sauvage

et ne s'apprivoise pas. »

Ce taureau-cerf ne seroit-il point le clieval cornu et à pieds fendus de Lobo? Ils se trouvent l'un et l'autre dans l'Éthiopie; tous les deux ressemblent, à divers égards, au cheval, au taureau, et au cerf, c'est-à-dire au gnou. Il est vrai que, quoique les animaux des Indes soient assez connus jusqu'à présent, personne n'a dit qu'il y en eût qui ressemblassent à celui dont il est question ici, et qui doit cependant y être, si c'est le même dont parle Cosmas. Mais, dans un pays aussi habité que l'Inde, la race ne pourroit-elle pas y avoir été éteinte par le nombre des chasseurs qui ont travaillé à les prendre ou à les tucr, soit pour les faire servir de bêtes de somme, soit pour les manger? D'ailleurs, est-il bien certain que cet animal ne s'y trouve plus, ou qu'il ne soit pas retiré

dans des lieux éloignés et solitaires, afin d'y être plus en sûreté? Il y a dans les déserts de la province de la Chine nommée Chensi, un animal qu'on appelle cheval-cerf, que Du Halde dit n'être qu'une espèce de cerf, guère moins haut que les petits chevaux des provinces de Se-Tchuen et de Yun-Nane, J'ai peine à croire que la taille seule ait suffi pour faire donner à un cheval le surnom de cerf. Le gnou ressemblant par sa tête et par ses cornes au taureau, par sa crinière et par sa queue au cheval, et par tout le reste de son corps au cerf, il réunit tous les caractères qui peuvent l'avoir fait nommer taureau-cerf par Cosmas, et cheval-cerf par les Chinois.

Je serois même tenté de croire que l'hippélaphe d'Aristote étoit notre gnou, si je n'avois pas contre moi l'autorité de M. de Buffon, qui, fondé sur de bonnes raisons, a prouvé que c'est le même animal que le cerf des Ardennes et le tragélaphe de Pline. Je dirai cependant celles qui ont fait d'a-

bord impression sur moi.

L'hippélaphe, suivant Aristote, se trouve dans le pays des Arachotas, qui est situé entre la Perse et l'Inde, et par là même voisin de la patrie du gnou. Il à une crinière qui s'étend depuis la tête jusqu'au dessus des épaules, et qui n'est pas grande; Aristote la compare à celle du pardion, ou, comme l'écrit Gaza, de l'ipparaion, qui est vraisemblablement la girafe, laquelle a effectivement une crinière plus approchante de celle du gnon qu'aucun antre animal sauvage. Diodore de Sicile dit qu'il se trouve en Arabie, et qu'il est du nombre de ces animaux qui participent à deux formes différentes. Il est vrai qu'il parle du tragélaphe; mais, comme je viens de le remarquer d'après M. de Buffon, c'est le même animal que l'hippélaphe. On trouvera dans la note le passage de Dio dore 1, tel qu'il a été rendu par Rhodomanus, et qui mérite d'être cité. Enfin, pour dernier trait de ressemblance, l'hippélaphe a une espèce de barbe sous le gosier, les pieds fourchus, et à peu près de la grandeur du cerf. Tout cela se trouve aussi bien dans le gnon que dans le cerf des Ardennes; mais ce qui décide la question en faveur du sentiment de M. de Buffon, c'est que, si Aristote a été bien instruit, l'hippélaphe a des cornes comme le chevreuil, et que sa femelle

Quinetiam tragelaphi et bubali, pluraque duplicis formæ animalia, ex diversissimis videlicet naturis contemperata, illic (in Arabià) procreantur. Quorum singularis descriptio longam sibi moramposceret.

n a point, ce qui ne convient pas à notre imal.

Mais qu'il ait été connu ou non, j'ai touurs été autorisé à dire qu'il avoit été décrit imparfaitement, qu'on ne pouvoit s'en mer aucune idée. Il constitue une espèce s-singulière, qui réunit en soi la force de tête et des cornes du taureau, la légèreté le pelage du cerf, et la beauté de la crire, du corps, et de la queue du cheval. Avec le temps, ne parviendra-t-on point à anoître aussi la licorne, qu'on dit habiter mêmes contrées, que la plipart des auirs regardent comme un animal fabuleux, dis que d'autres assurent en avoir vu, et ème en avoir pris de jeunes?

Je n'ai rien à ajouter ni à retrancher à

cette bonne description, ni aux très-judicieuses réflexions du savant M. Allamand, et je dois même avertir, pour l'instruction de mes lecteurs, et pour la plus exacte connoissance de cet animal gnou, que le dessin qu'il a fait graver dans l'édition de Hollande de mon ouvrage, et que je donne ici, me paroît plus conforme à la nature que celui que j'avois donné; les cornes surtout me semblent être mal représentées dans celui-ci. et l'espèce de ceinture de poil que l'animal porte autour du museau me paroît factice: en sorte que l'on doit avoir plus de confiance à la figure donnée par M. Allamand qu'à celle-ci; et c'est par cette raison que je l'ai fait copier et graver.

## L'AYE-AYE.

AYE-AYE est une exclamation des habins de Madagascar, que M. Sonnerat a cru voir appliquer à cet animal, qui se trouve ns la partie ouest de cette île. Il dit « qu'il se rapproche d'aucun genre, et qu'il tient maki, de l'écureuil, et du singe. Ses eilles plates et larges ressemblent beauup à celles de la chauve-souris; ce sont ux peaux noires presque lisses, parsemées quelques longs poils noirs terminés de anc, qui forment la robe. Quoique la queue roisse toute noirc, cependant les poils à ur base sont blancs jusqu'à la moitié. Son ractère principal, et un des plus singuers, est le doigt du milieu de ses pieds de evant ; les deux dernières articulations sont ès-longues, grêles, dénuées de poils : il en sert pour tirer les vers des trous d'ares, et pour les pousser dans son gosier; semble aussi lui être utile pour s'accrocher ix branches. Cet animal paroît terrier, ne bit pas pendant le jour, et son œil, couleur ocre de rue, est comme celui du chatuant. Il est très-paresseux, et par consénent très-doux; celui-ci restoit toujours uché, et ce n'est qu'en le secouant plueurs fois qu'on venoit à bout de le faire emuer. Il a vécu près de deux mois, n'ayant our toute nourriture que du riz cuit ; il se rvoit, pour le manger, de ses deux doigts, omme les Chinois de baguettes. »

J'ai examiné de près la peau d'un de ces nimaux, que M. Sonnerat m'a donnée pour cabinet du Roi; il m'a paru se rapprocher du genre des écureuils plus que d'aucun autre; il a aussi quelque rapport à l'espèce de gerboise que j'ai donnée sous le nom de tarsier.

Les pieds semblent faire un caractère unique et très-distinctif par la longueur des doigts aux pieds de devant.

| adigio adia prodo de devani.    |     |     |      |
|---------------------------------|-----|-----|------|
| Longueur de l'animal mesuré en  | pi. | po. | lig. |
| ligne droite, depuis le bout    |     |     |      |
| du museau jusqu'à l'origine     |     |     |      |
|                                 |     |     |      |
| de la queue                     | 1   | 2   | 2    |
| Suivant la courbure du corps    | T.  | 6   | 6    |
| Longueur de la tête depuis le   |     |     |      |
| bout du museau jusqu'à l'oc-    |     |     |      |
| ciput                           | >>  | 4   | 9    |
| Longueur de la jambe de devant, |     |     | J    |
| depuis le coude jusqu'au poi-   |     |     |      |
| gnet                            | >>  | 3   | 10   |
| Lougueur dépuis le poignet jus- |     |     |      |
| qu'au bout des ongles           | >>  | 4   | 1    |
| Longueur de la jambe depuis le  |     |     |      |
| genou jusqu'au talon            | n   | 5   | 3    |
| Longueur depuis le talon jus-   |     |     |      |
|                                 | >>  | 4   | 1    |
| Longueur du tronçon de la       |     | . 1 | 1    |
|                                 |     | 2   |      |
| queue                           | 1   | 3   | >>   |
|                                 |     |     |      |

La couleur de cet animal est d'un brun musc mêlé de noir et de gris cendré; il a sur la tête, autour des yeux, sur le corps, aux cuisses, et aux jambes, une couleur de musc foncé, dans laquelle néanmoins le noir domine sur le dos et en plusieurs endroits du corps et des jambes. La queue est tout àfait noire; les côtés de la tête, le cou, la mâchoire, et le ventre sont grisâtres, des poils laineux de cette couleur grise sont au dessous des grands poils noirs ou blaucs, de deux ou trois pouces de long, qui sont sur le corps et les jambes; mais les jambes et les cuisses sont d'un brun rougeatre; le noir domine à l'approche des pieds, qui sont couverts de petits poils de cette couleur.

La tête a la forme de celle de l'écureuil; il y a deux incisives au devant de chaque mâchoire. Les oreilles sont grandes, nues, ct sans poils, larges à leur ouverture, droites

et rondes à leurs extrémités.

|                                           |    | po. | lig. |
|-------------------------------------------|----|-----|------|
| Elles ont de longueur                     | >> | 2   | 1    |
| Largeur a <mark>u conduit a</mark> nditif | >> | 1   | 3    |

Il y a aut<mark>our des yeux</mark> une bande brunâtre, et les paupières sont noires.

| * *                             | pi. | po.   | lig. |
|---------------------------------|-----|-------|------|
| Et au dessus des yeux il y a de |     |       |      |
| grands poils noirs qui ont de   |     |       |      |
| longueur                        | 22  | 2     | 5    |
| Ceux qui sont aux côtés des     |     |       |      |
| jones ont                       | >>  | I     | IO   |
|                                 | **  | 1     | 10   |
| Le pied des jambes de devant,   |     |       |      |
| pris depuis le poignet jusqu'à  |     |       |      |
| l'extrémité des doigts, a       | >>  | 3     | 9    |
| po.                             | lig |       | lig. |
| Le doigt intérieur qui fait     | _   |       |      |
| ронсе т                         | 1   | l'ong | le 6 |
| Le premier doigt interne        |     |       |      |
| après le pouce 2                | 0   | long  | le 6 |
| Le second doigt, qui est le     | J   | 0     |      |
|                                 |     |       |      |
| plus mince et grêle, n'ayant    |     |       |      |
| qu'une ligne d'épaisseur, a     |     |       |      |
| de longueur 2                   | 7   | l'ong | le 3 |
|                                 |     |       |      |

Le troisieme doigt...... Le quatrième doigt ou le pre-

mier externe..... 1

Les pieds de derrière ont de longueur, jusqu'à l'extrémité des doigts...... 3 2 l'ongle

Ces doigts, qui ont deux lignes de larger sont à peu près égaux en grosseur; mais premier doigt, qui fait pouce et qui a longueur douze lignes, a un ongle de tré pouces six lignes, qui est large et plat comn ceux des markis. Ce caractère de doigt l'ête gne beaucoup du genre de l'écureuil.

| po.                           | lig. I      |
|-------------------------------|-------------|
| Le premier doigt interne 1    | 3 l'ongle ! |
| Le second doigt I             | 7 l'ongle l |
| Le troisième doigt I          | 2 l'ongle ( |
| Le quatrième doigt et le pre- |             |
| mier doigt externe 1          | 2 l'ongle   |
| Cos angles conthunes com      | 0           |

Ces ongles sont bruns, courbes, et en gouttière.

Les poils de la queue ont de longueur..... 3

Ces poils sont rudes comme du crin. To le temps que M. Sonnerat a eu cet anim vivant, il ne lui a jamais vu porter la que élevée comme les écureuils; il ne la porte que trainante.

De tous les animaux qui ont le pou aplati, le tarsier est celui qui se rapproc le plus de l'aye-aye; ils ont entre eux ce c ractère commun, et de plus ils se resser blent par la quene, qui est longue et co verte de poils, par les oreilles droites, nue et transparentes, et par ce poil laineux q couvre immédiatement la peau. Il y a au quelque rapport de ressemblance dans l pieds; car le tarsier a les doigts très-long

Cet aye-aye étoit femelle; elle avoit de mamelons dans la partie inférieure du ve tre : ces mamelons avoient cinq lignes

hauteur.

## L'ANONYME.

2 l'ongle 6

9 l'ongle 6

Nous donnons ici (voyez planche 65) la figure d'un animal nouveau, c'est-à-dire inconnu à tous les naturalistes, dont le dessin' a été fait par M. le chevalier Bruce, qui m'a permis de le faire copier. Cet animal, dont nous ignorons le nom, et que cous appellerons l'anonyme, en attendant qu'on nous dise son nom, a quelques rapports avec le lièvre, et d'autres avec l'écureuil. Voici ce que M. Bruce m'en a laissé par écrit:

"Il existe dans la Libye, au midi du l qu'on appeloit autrefois Palus Tritonide un très-singulier animal, de neuf à dix po ces de long, avec les oreilles presque au longues que la moitié du corps, et larges proportion; ce qui ne se trouve dans auc animal quadrupède, à l'exception de chauve-souris oreillar. Il a le museau pra que comme le renard, et cependant il par tenir de plus près à l'écureuil. Il vit sur l

## I, VUONAME

Ordre des Carnassiers Famille des Carnivores. Iribu des Digitigrades. Genre Chien. /Canier/





LE DAMAN D'ISRAËL

Ordre des Pachydermes. Genre Daman. / Cuvier/



almiers et en mange le fruit. Il a les onles courts, qu'il peut encore retirer. C'est, n très-joli animal; sa couleur est d'un blanc chié d'un peu de grıs et de fauve clair; intérieur des oreilles n'est nu que dans le uilieu; elles sont couvertes d'un petit poil run mèlé de fauve, et garnies en dedans de grands poils blancs; le bout du nez noir; la queue fauve et noire à son extrémité; elle est assez longue, mais d'une forme différente de celle des écureuils; et tout le poil, tant du corps que de la queue, est très-doux au toucher. »

## LE DAMAN-ISRAËL.

C'est à M. le chevalier Bruce que nous levons l'exacte connoissance et la vraie desription du daman, déjà bien indiqué par Prosper Alpin, et mal à propos rapporté par e docteur Shaw à la grande gerboise. Voici ce que m'a écrit à ce sujet cet illustre voyageur : « Le daman-israel n'est point une gerboise; il est mal indiqué par notre docteur Shaw, qui dit que ses pattes de devant sont courtes en comparaison de celles de derrière, dans la même proportion que celles des gerboises. Ce fait n'est point vrai. Voici la figure de cet animal, que j'ai dessiné moimême. Il est fort commun aux environs du mont Liban, et encore plus dans l'Arabie pétrée ; il se trouve aussi dans les montagnes de l'Arabie heureuse, et dans toutes les parties hautes de l'Abyssinie. Il est de la forme et de la grandeur d'un lapin; les jambes de devant un peu plus courtes que celles de derrière, mais non pas plus que le lapin. Un caractère tres-distinct, c'est qu'il n'a point du tout de queue, et qu'il a trois doigts à chaque patte, à peu près comme ceux des singes, sans aucun ongle, et environnés d'une chair molle d'une forme roude. Par ce caractère et par le manque de queue, il paroit approcher du loris. Les oreilles sont petites et courtes, couvertes de poil en dedans comme en dehors, par où il diffère encore du lapin; tout le dessous du corps est blanc, et le dedans à peu près de la couleur de nos lapins sauvages; il lui sort sur le dos, et sur tout le dessus du corps et des cuisses, de longs poils isolés, d'un noir fort luisant. Ces animaux vivent toujours dans les cavernes des rochers, et non pas dans la terre, puisqu'ils n'ont point d'ongles. » Je donne ici la figure de cet animal d'après le dessin de M. Bruce; et il paroît, par son témoignage, que le docteur Shaw s'est trompé; et ce qui le confirme encore, c'est que, ne voulant pas s'en tenir à ce que Prosper Alpin avoit art du daman, que sa chair est excellente à

manger, et qu'il est plus gros que notre lapin d'Europe, il a retranché ce dernier fait du passage de Prosper Aipin, qu'il cite au reste en entier. Il faut donc rectfier ce que j'en ai dit moi-même, et rendre à Prosper Alpin la justice d'avoir indiqué le premier le daman-israël, et de lui avoir donné ses véritables caractères.

Au reste, il ne paroît pas douteux que ce daman, ou agneau d'Israël, ne soit le saphan de l'Écriture-Sainte. M. le chevalier Bruce dit qu'il l'a vn, non seulement dans les différentes parties de l'Asie, mais jusqu'en Abyssinie; mais il existe dans les terres du cap de Bonne-Espérance une autre espèce de daman que M. Sonnerat nous a rapportée et dont nous donnous ici la figure. Ce daman du Cap differe du daman-israël par plus de rondeur dans la taille, et aussi parce qu'il n'a pas autant de poils saillans ni aussi longs que ceux du daman-israël; il a de plus un grand ongle courbe et creusé en gonttière au doigt intérieur du pied de derrière, ce qui ne se trouve pas dans les pieds du daman-israel. Ces caractères nous paroissent suffisans pour faire une espèce distincte de ce daman du Cap, et le séparer, comme nous le faisons ici, de celle du daman de Syrie, avec lequel néanmoins il a la plus grande ressemblance par la grandeur et la conformation , par le nombre des doigts, et par le manque de queue.

Au reste, nous devons ajouter ici qu'a l'inspection seule de ce damau du Cap, nous l'avous reconnu pour le même animal que celui dont nous avons donné la figure sous le nom de marmotte du Cap, en avertissant en même temps que je n'adoptois cette dénomination que provisionnellement, et en attendant que je fusse mieux informé de la nature et du vrai nom de cet animal; et, comme la figure que j'en ai donnée a été faite sur un assez mauvais dessin, on doit consulter de préférence celle que je donne

ici (voyez planche 65). Ainsi il faut rapporter à ce daman du Cap ce que nous avons dit de cette prétendue marmotte, et encore tout ce que nous donne M. Allamand, d'après M. Klockner, sur ce mème animal, sous la dénomination de klipdaas ou blaireau des rochers, en observant que, par la seule conformation de ses pieds, il ne doit pas être mis dans le genre des blaireaux, et que c'est mal à propos qu'on lui en a appliqué le nom. Voici ce qu'en dit ce savant naturaliste dans sesadditions à mon ouvrage:

« MM. Pallas et Vosmaër croient que cet animal se creuse des trous en terre comme notre marmotte ou notre blaireau, et cela, disent-ils, parce que ses pieds sont propres à cette opération: mais à cn juger par ces mêmes pieds, on seroit porté à croire qu'il ne s'en sert jamais pour un pareil usage; car ils ne paroissent point propres à creuser : ils sont couverts en dessous d'une peau fort douce, et les doigts sont armés d'ongles courts et plats, qui ne s'étendent point au delà de la peau; cela n'indique guère un animal qui gratte la terre pour s'y former une retraite. M. Pallas dit à la vérité que les ongles sont très-courts, ou plutôt qu'il n'en a point, pour qu'en creusant ils ne s'usent pas contre les rochers, au milieu desquels ces animaux habitent. Cette raison est ing nieusement trouvée; mais ne seroiton pas autorisé aussi à dire; et peut-être avec plus de fondement, que la nature ne leur à donné des ongles si courts que parce qu'ils n'ont pas besoin de s'en servir pour creuser? Au moins est-il sûr que celui qui est à Amsterdam ne les emploie pas à cela; jamais on ne le voit gratter ou creuscr la terre...

« M. Vosmaër dit que ces animaux sont lents dans leurs mouvemens. Cela est vrai, sans doute, de celui qu'il a vu; mais M. Pallas nous apprend qu'il étoit mort pour avoir trop mangé. Ainsi ne pourroiton pas supposer que la graisse dont il étoit surchargé le rendoit lourd et pesant? Au moins ceux que M. Klockner a observés ne sont point tels: au contraire, ils sont trèsprestes dans leurs mouvemens; ils sautent avec beaucoup d'agilité de haut en bas, et tombent toujours sur leurs quatre pattes. Ils aiment à être sur des endroits élevés. Leurs jambes de derrière sont plus longues que celles de devant; ce qui fait que leur démarche ressemble plus à celle du cochend'Inde que de tout autre animal : mais ils ont celle du cochon quand ils courent. Ils ne dorment point pendant le jour; quand la

nuit arrive, ils se retirent dans leur nid, ou ils se fourrent au milieu du foin, dont ils se couvrent tout le corps. On dit qu'au Cap ils ont leur nid dans les fentes des rochers, où ils se font un lit de mousse et de feuilles d'épines, qui leur servent aussi de nourriture, de même que les autres feuilles qui sont peu charnues; au moins celui qui est à Amsterdam paroît les préférer aux racines et au pain qu'on lai donne. Il ne mange pas volontiers des noix ni des amandes. Quand il mâche, sa mâchoire inférieure se meul comme celle des animaux qui ruminent, quoiqu'il n'appartienne point à cette classe, Si l'on peut juger de toute l'espèce par lui, ces animaux ne parviennent pas aussi vite toute leur grandeur que les cochons-d'Inde Quand il a été pris, il étoit de la grosseur d'un rat, et étoit vraisemblablement âgé de cinq ou six semaines; depuis onze mois qu'i est dans ce pays, il n'a pas encore la taille d'un lapin sauvage, quoique ces animan parviennent à celle de nos lapins domes tiques.

« Les Hotlentots estiment beaucoup un sorte de remède que les Hollandois nomment pissat de blaireau; c'est une substanc noirâtre, sèche, et d'assez mauvaise odeu qu'on trouve dans les fentes des rochers e dans les cavernes: on prétend que c'est l'urine de ces bêtes qu'elle doit son origine Ces animaux, dit-on, ont la coutume d'pisser toujours dans le même endroit, e leur urine dépose cette substance, qui, séchée avec le temps, prend de la consistance Cela est assez vraisemblable; celni qui eà à Amsterdam lâche presque toujours so urine dans le même coin de la loge où

est renfermé.

« Sa tète est petite à proportion de so corps; ses yeux n'ont guère que la moiti de la grandeur de ceux du lapin; sa mi choire inférieure est un peu plus courte qu' celle de dessus; ses oreilles sont rondes ( peu élevées ; elles sont bordées de poils trè fins, mais qui deviennent plus longs à mo sure qu'ils approchent de ceux de la tète son con est plus haut que large, et il en e de même de tout le corps; ses pieds de de vant sont sans poils en dessous, et partage en lobes; en dessus, ils sont couverts d poils jusqu'à la racine des ongles. M. Vo maër dit que ses pieds sont nus: cela r doit s'entendre que de la partie inférieur Quand il court, les jambes de derrière r paroissent guère plus longues que celles c devant. Leurs pieds n'ont que trois doigh dont deux sont toujours appliqués conti

ere quand ils marchent : mais le troisième, l'intérieur, est plus court et séparé des autres; quelque mouvement que l'aniof fasse, il le tient toujours élevé. Ce doigt e armé d'un ongle dont la construction est gulière. M. Vosmaër se contente de dire all a un ongle courbe 1. M. Pallas n'en pas davantage, et la figure qu'il en a donne le fait pas mieux connoître. Cet onforme une gouttière dont les bords sont It minces; ils se rapprochent à leur orie, et s'éloignent en avançant au devant; is ils se recourbent en dessous, et ils se missent en se terminant en une petite inte, qui s'étend dans la cavité de la goutre, presque jusqu'à son milieu. Ces ons sont situés de façon que la cavité de cedu pied droit est en partie tournée vers le du pied gauche, et en partie vers en s: placés au bout du doigt que l'animal nt toujours élevé, ils ne touchent jamais sol sur lequel ils marchent. Il ne paroît s vraisemblable qu'ils servent à jeter en rière la terre, comme M. Pallas l'a soupnné; ils sont trop tendres pour cela. . Klockner a mieux vu quel étoit leur usage. animal s'en sert pour se gratter le corps se délivrer des insectes ou des ordures i se trouvent sur lui; ses autres ongles,

r. Celui qui a traduit ce passage pour M. de ffon s'est trompé en disant que c'est le doigt du licu qui a cet ongle; il auroit dù dire le doigt térieur, comme il y a dans le texte hollandois.

vu leur figure, lui seroient inutiles pour cela : le Créateur n'a pas voulu qu'aucun des animaux qu'il a formés manquât de ce qui lui étoit nécessaire pour se délivrer de tout ce qui pourroit l'incommoder.

« On voit sur le corps de notre klipdaas quelques poils noirs parsemés, un peu plus longs que les autres. C'est une singularité qui mérite d'être remarquée; cependant je ne voudrois pas conclure, avec M. Pallas, que ces poils peuvent être comparés aux épines du porc-épic; ils ne leur ressemblent en rien.

« La longueur du corps de cet animal que M. Klockner a observé à Amsterdam, est, depuis le museau jusqu'à l'anus, de onze pouces trois quarts. Celui que j'ai placé au cabinet de notre Académie n'a que dix pouces ; mais celui qui a été décrit par M. Pallas étoit long d'un pied trois pouces trois lignes, et la longueur de sa tête égaloit trois pouces quatre lignes; celle de l'individu d'Amsterdam n'étoit que de trois pouces etdemi.

« Les femelles de ces animaux n'ont que quatre mamelles, deux de chaque côté; et si elles font plusieurs petits à la fois, comme il est très-vraisemblable, c'est une nouvelle confirmation de ce qu'a dit M. de Buffon, savoir, que le nombre des mamelles n'est point relatif, dans chaque espèce d'animal, au nombre des petits que la femelle doit produire et allaiter. »

## L'ALCO.

Nous avons dit qu'il y avoit au Pérou, au Mexique, avant l'arrivée des Euroens, des animaux domestiques nommés cos, qui étoient de la grandeur et à peu rès du même naturel que nos petits chiens, que les Espagnols les avoient appelés liens du Mexique, chiens du Pérou, par tte convenance, et parce qu'ils ont le même tachement, la même fidélité pour leurs aîtres. En effet, l'espèce de ces animaux e paroît pas être essentiellement différente e celle du chien; et d'ailleurs, il se pourpit que le mot alco fût un terme génériue, et non pas spécifique. Recchi nous a issé la figure d'un de ces alcos, qui s'apeloit, en langue mexicaine, ytzcuinte porotli; il étoit prodigieusement gras, et probablement dénaturé par l'état de domesticité et par une nourriture trop abondante. La tète est représentée si petite, qu'elle n'a, pour ainsi dire, aucune proportion avec la grosseur du corps; il a les oreilles pendantes, autre signe de domesticité; le museau ressemble assez à celui d'un chien, tout le devant de la tête est blanc, et les oreilles sont en partie fauves; le cou est si court, qu'il n'y a point d'intervalle entre la tête et les épaules; le dos est arqué et couvert d'un poil jaune; la queue est blanche et courte; elle est pendante et ne descend pas plus bas que les cuisses; le ventre est gros et tendu, marqué de taches noires, avec six mamelles très-apparentes; les jambes et les pieds sont blancs, et les doigts sont comme ceux du

<sup>1.</sup> Variété de chiens domestiques au Pérou.

chien, et armés d'ongles longs et pointus. Fabri, qui nous a donné cette description, conclut, après une très-longue dissertation, que cet animal est le même que celui qu'on appelle alco, et je crois que son assertion est fondée; mais il ne faut pas la regarder comme exclusive, car il y a encore une autre race de chiens en Amérique à laquelle ce nom convient également. Outre les chiens, dit Fernandès, que les Espagnols ont transportés d'Europe en Amérique, on y en trouve trois autres espèces qui sont assez semblables aux nôtres par la nature et les mœurs, et qui n'en different pas infiniment par la forme. Le premier et le plus grand de ces chiens américains est celui qu'on appelle xoloitz-cuintli : souvent il a plus de trois coudées de longueur; et ce qui lui est particulier, c'est qu'il est tout nu et sans poil : il est seulement convert d'une peau douce, unie, et marquée de taches jaunes et bleues. Le second est convert de poil, et, pour la grandeur, est assez semblable à nos petits chiens de Malte; il est marqué de blanc, de noir, et de jaune : il est singulier et agréable par sa difformité, ayant le dos bossu et le cou si court, qu'il semble que sa tête sorte immédiatement des épaules; on l'appelle michuacanens, du nom de son pays. Le troisième de ces chiens se nomme techichi: il est assez semblable à nos petits chiens; mais il a la mine sauvage et triste. Les Américains en mangent la chair.

En comparant ces témoignages de Fabri et de Fernandes, il est clair que le second chien que ce dernier appelle michuacanens est le même que l'ytzcuinte porzotii, et que cette espèce d'animal existoit en effet en Amérique avant l'arrivée des Européens: il doit en être de même de la troisième espèce appelée techichi. Je suis donc persuadé que le mot alco étoit un nom générique qui les désignoit toutes deux, et peut-être encore d'antres races ou variétés que nous ne connoissons pas. Mais, à l'égard de la première, il me paroit que Fernandes s'est troupé sur le nom et la chose; aucun auteur ne dit qu'il

se trouve des chiens nus à la Nouvelle-E pagne : cette race de chiens, vulgairemer appelés chiens-turcs, vient des Indes et di autres pays les plus chauds de l'aucien cot tinent; et il est probable que ceux que Fe nandès a vus en Amérique y avoient é transportés, d'autant plus qu'il dit expres sément qu'il avoit vu cette espèce en Espi gne avant son départ pour l'Amérique. Ca deux raisons sont suffisantes pour qu'e doive présumer que ce chien nu n'en éto pas originaire, mais y avoit été transporté et ce qui achève de le prouver, c'est qu cet animal n'avoit point de nom américair et que Fernandès, pour lui en donner ur emprunte celui de xoloitz-cuintli, qui est nom du loup du Mexique. Ainsi, des tro espèces ou variétés des chiens américair dont cet auteur fait mention, il n'en res que deux que l'on désignoit indifféremmer par le nom d'alco; car, indépendammer de l'alco gras et potelé qui servoit de chie bichon aux dames péruviennes, il y avo un alco maigre et à mine triste qu'on en ployoit à la chasse, et il est tres-possible que ces animaux, quoique de races très-di ferentes en apparence de celles de tous no chiens, soieut cependant issus de la mêm souche. Les chiens de Laponie, de Sibérie d'Islande, etc., ont dû passer, comme le renards et les loups, d'un continent à l'au tre, et se dénaturer ensuite, comme les au tres chiens, par le climat et la domesticit Le premier alco, dont le cou est si court se rapproche du chien d'Islande, et le te chichi de la Nouvelle-Espagne est peut-êtr le même animal que le koupara ou chier crabe de la Guiane, qui ressemble au renan par la figure, et au chacal par le poil. O l'a nommé chien-crabe, parce qu'il se nou rit principalement de crabes et d'autres cru tacés. Je n'ai vu qu'une peau de cet an mal de la Guiane, et je ne suis pas en éta de décider s'il est d'une espèce particuliere et si l'on doit le rapporter à celles du chier du renard, ou du chacal.

## LE RAT DE MADAGASCAR.

Nous donnons ici la description d'un petit animal de Madagascar, qui a été dessiné vivant chez madame la comtesse de Marsan. Il nous paroît approcher de l'espèce de l'écureuil ou de celle du palmiste plus que de

celle du rat; car on nous a assuré qu'on l trouvoit sur les palmiers. Nous n'avons p obtenir de plus amples indications sur ce animal; on doit seulement observer que comme il n'a point d'ongles saillans au



# 1. LE TAGOUAN OU GRAND ÉCUREUIL VOLANT Ordre des Rongeurs. Genre Ecureuil. (Cuvier)

Pl. 145.

2. LE GRAND ÉCURBUIL DE LA CÔTE DE MALABAR 3. L'ÉCURBUIL DE MADAGASCAR

Ordre des Rongeurs.....id....id..

ieds de derrière ni à ceux de devant, il aroit faire une espece particuliere très-difrente de celle des rats, et s'approcher de écureuil et du palmiste. Il semble qu'on eut rapporter à cet animal le rat de la côte id-ouest de Madagascar, dont parlent les oyageurs hollandois; car ils disent que ces its se tiennent sur les palmiers, en manent les fruits; qu'ils ont le corps long, le useau aigu, les pieds courts, et une longue neue tachetée. Ces caractères s'accordent ssez avec ceux que présente la figure que ous donnous ici du rat de Madagascar, our qu'on puisse croire qu'il est de cette pèce.

Il a vécu plusieurs années chez madame la comtesse de Marsan. Il avoit les mouvemens tres-vifs, mais un petit cri plus foible que celui de l'écurcuil, et à peu pres semblable; il mange aussi, comme les écureuils, avec ses pattes de devant, relevant sa queue, se dressant et grimpant aussi de mème en écartant les jambes. Il mord assez serré, et ne s'apprivoise pas. On l'a nourri d'amandes et de fruits. Il ne sortoit guere de sa caisse que la nuit, et il a très-bien passé les hivers dans une chambre où le froid étoit tempéré par un peu de feu.

## LE TAGUAN,

## OU GRAND ÉCUREUIL VOLANT.

Nous avons dit qu'il existe de plus grands olatouches que ceux dont nous avous doné la description, et que nous avions au abinet une peau qui ne peut provenir que un animal plus grand que le polatouche rdinaire. M. Daubenton a fait la description e cette peau. Cette peau a en effet cinq ouces et demi de long, tandis que la peau u polatouche ordinaire n'a guère que quae pouces de longueur; mais cette difféence n'est rien en comparaison de celle ui se trouve, pour la grandeur, entre otre polatouche et le taguan des Indes rientales, dont la dépouille a été envoyée e Mahé à S. A. S. Mgr le prince de ondé, qui a eu assez de bonté pour me la ure voir et en conférer avec moi. (Nous n donnons ici la figure.) Ce grand cenreuil olant, conservé dans le très-riche cabinet e Chantilly, a vingt-trois pouces de lon-ueur depuis le bout du nez jusqu'à l'extrénité du corps. Il se trouve non seulement à Iahé, mais aux îles Philippines, et vraiemblablement dans plusieurs autres enroits des Indes méridionales. Celui-ci a été ris dans les terres voisines de la côte du Malabar : e'est un géant en comparaison lu polatouche de Russie, et même de celui l'Amérique ; car communément ceux - ci l'out que quatre pouces et demi ou cinq pouces tout au plus. Néanmoins le taguan essemble, pour la forme, au polatouche, dont il a les principaux caractères, tels que la peau, qui est tout-à-fait conforme; mais

comme il en diffère excessivement par la grandeur, et assez évidemment par d'autres earactères que je vais indiquer, on doit en faire une espèce séparée de celle du pola touche, et c'est par cette raison que nous l'avons indiqué par le nom de taguan, qu'il porte aux îles Philippines, selon le témoi-

gnage de quelques voyageurs.

Le taguan diffère done du polatouche, 10 par la grandeur, ayant vingt-trois pouces de long, tandis que le polatouche n'en a pas cinq; 2º par la queue, qui a près de vingt un pouces, tandis que celle du polatouche n'a guere que trois pouces et demi : d'ailleurs la queue n'est point aplatie, comme celle du polatouche, mais de forme ronde assez semblable à celle du chat, et couverte de longs poils brun noirâtre. 3º Il paroît que les yeux et les oreilles de ce grand écureuil volant sont placés et enfoncés comme ceux du polatouche, et que les moustaches noires sont relativement les mêmes; mais la tête de ce grand éeureuil volant est moins grosse à proportion du corps que celle du polatouche. 4º La face est toute noire; les côtés de la tête et des joues sont mêlés de poils noirâtres et de poils blancs; le dessus du nez et le tour de yeux sont couverts des mêmes poils noirs, roux, et blancs. Derriere les oreilles sont de grands poils d'un brun musc ou minime, qui couvrent les cotés du cou; ce qui ne se voit point sur le polatouche. Le dessus de la tête et de tout le corps, jusqu'auprès de la queue, est jaspé

de poils noirs et blancs où le noir domine; car le poil blanc est noirâtre à son origine, et ne devient blanc qu'à un tiers de distance de son extrémité. Le dessons du corps est d'un blanc gris terne, et cette couleur s'étend jusque sous le ventre. 5° Le prolongement de la peau est couvert au dessus de petits poils d'un brun muse, et en dessous de poils cendrés et jaunâtres; les jambes sont d'un roux noir qui se réunit au dessus de la queue, et rend la partie supérieure de la queue brune. Cette nuance de brun augmente imperceptiblement jusqu'an neir, qui est la couleur de l'extrémité de la queue. Les pieds de ce grand écureuil volant ont le même nombre de doigts que ceux du polatouche; mais ces doigts sont couverts de poils noirs, tandis que ceux du polatouche le sont de poils blancs. Les ongles sont courbés et assez minces, et leur empatement est large et crochu à leur extrémité, comme dans les chats. Ces rapports et celui de la ressemblance de la queue ont fait donner à cet animal la dénomination de chat volant par ceux qui l'avoient apporté. Au reste, le plus grand ongle des pieds de devant avoit cinq lignes et demie de longueur, et le plus grand ongle des pieds de derrière, cinq lignes seulement, quoiqu'il soit d'une forme plus allongée que ceux de devant.

On peut voir la figure de cet animal rare, que M. de Sève a dessiné aussi parfaitement que l'état de sa dépouille pouvoit le permettre. Nous lui avons donné le nom de taguan, en conséquence d'un passage que nous avons trouvé dans les voyageurs, et que je

dois rapporter ici:

« Les îles Philippines sont le seul endroit où l'ou voit une espèce de chat volant, de la grandeur des lièvres et de la couleur des rerards, auquel les insulaires donnent le nom de taguan. Ils ont des ailes comme les chauve-souris, mais convertes de poil, dont ils se servent pour sauter d'un arbre sur l'autre, à la distance de trente palmes. »

Après avoir rédigé cet article, l'ouvrage de M. Vosmaër, qui contient la description de quelques animaux quadrupèdes et de quelques oiseaux, m'est tombé entre les mains. J'y ai vu avec plaisir la description de ce grand écureuil volant, et quelques notices au sujet du polatouche ou peut écureuil volant.

M. Vosmaër dit qu'il a vu deux petits polatouches vivans, mais qu'ils n'ont pas vécu long-temps à la ménagerie de S. A. S. Mgr le prince d'Orange.

« Ils dormoient, dit-il, presque toute la

journée. Quand on les poussoit vivement y ils faisoient bien un petit saut comme pou voler : mais ils s'esquivoient d'abord ave frayeur; car ils sont peureux. Ils aimer beaucoup la chalenr : et si on les découvroi ils se fourroient au plus vite sous de la lair qu'on leur donnoit pour se coucher. Let nourriture étoit du pain trempé, des fruit etc., qu'ils mangeoient, de la même faço que les écureuils, avec leurs pattes de de vant, et assis sur leur derrière. A l'approch de la nuit on les voyoit plus en mouvemen La différence du climat influe certainemer beaucoup dans le changement de nature d ces petits animaux, qui paroissent fort de la licats. »

Ce que je viens de citer d'après M. Vor maër est très-conforme à ce que j'ai vu mo même sur plusieurs de ces petits animau J'en ai encore actuellement un (17 ma 1775) vivant dans une cage, au fond de l quelle est une petite cabane faite exprès. se tient tout le jour fourré dans du coton et n'en sort guère que le soir pour prendi sa nourriture. Il a un très-petit cri, comm une souris, qu'il ne fait entendre que quan on le force à sortir de son coton; il mor même assez serré, quoique ses dents soier très-petites. Son poil est de la plus grand oit finesse au toucher. On a de la peine à li faire éteudre ses membranes; il faut por cela le jucher haut et l'obliger à tomber sans quoi il ne les développe pas. Ce qui y a de plus singulier dans cet animal, c'e qu'il paroît extrèmement frileux, et je I Fa conçois pas comment il peut se garantir d froid pendant l'hiver dans les climats ser tentrionaux, puisque en France, si on i le tenoit pas dans la chambre, et qu'on i lui donnât pas de la laine ou du coton por la se coucher et même pour s'envelopper, périroit en peu de temps.

A l'égard du taguan ou grand écureu volant, voici ce qu'en dit M. Vosmaër:

« Le polatouche décrit par M. de Buffe a, sans contredit, une grande conformi avec celui-ci; il a les membranes pareill au polatouche, non pas pour voler, ma pour se soutenir en l'air quand il saute o branche en branche.

« Le grand écureuil volant que je décris ne m'a été envoyé qu'en peau desséché

1. Ce nom me paroît plus propre que celui chat volant, sous lequel cet animal nous est autr ment connu. La tête, les dents et les griffes o plus de rapport avec les écureuils que n'en a simple queue velue, qui est particulière au chi L'épithète de volan, convient d'ailleurs assez à cau du grand saut que fait l'animal.

 Allamand a donné une description abréée de cet animal, d'après un sujet femelle onservé à Leyde dans le Cabinet de l'Acadonie

« Valentin est le premier qui en ait parlé; dit qu'il se trouve dans l'île de Gilolo. Il ppelle ces animaux des civettes volantes : dit qu'ils ont de fort longues queues, à eu près semblables à celles des guenons. orsqu'ils sont en repos, on ne voit point urs ailes. Ils sont sauvages et peureux, s ont la tête rousse, avec un mélange de ris foncé; les ailes, ou plutôt les membraes, couvertes de poils en dedans et en deers. Ils mordent fortement, et sont en état briser très-facilement une cage de bois ans une seule nuit. Quelques-uns les appelnt des singes volans. Ils se trouvent aussi l'île de Ternate, où l'on prit d'abord cet imal pour un écureuil, mais il avoit la tête us effilée et ressembloit davantage à un vescoes, ayant le poil gris depuis le muau, avec une raie noire le long du dos squ'au derrière. La peau étoit adhérente corps, et s'étendoit; elle est garnie d'un il plus blanc par dessous, et blanc comme lui du ventre. Lorsqu'il saute d'un arbre l'autre, il étend ses membranes, et il paît comme s'il étoit aplati.

« Dans l'ouvrage de M. l'abbé Prevost, trouve un passage relatif à cet animal, 'il dit, d'après les *Lettres édifiantes*, se ouver aux iles Philippines, où on l'appelle

uan.

J'ai vu quatre pièces relatives à cet aniil, l'une au cabinet de Leyde, l'autre au
binet de M. Hecteren à La Haye, tous
ux femelles, de couleur châtain clair sur
corps, plus foncé sur le dos, et le bout
la queue noirâtre. La différence de sexe
connoissoit à six petits mamelons placés
listance égale en deux rangs à la poitrine
au ventre. Les deux mâles étoient dans le
binet de S. A. S. Mgr le prince d'Orange. »
Voici la description que M. Vosmaër donne
cet animal:

Dimensions prises à la mesure du Rhin.

| Dimensions prises a la mesure au Linin. |      |      |  |
|-----------------------------------------|------|------|--|
| pi.                                     |      | lig. |  |
| ngueur du corps de l'animal. 1          | 5    | 2)   |  |
| rgeur du corps, les membra-             |      |      |  |
| nes étendues, prise auprès              |      |      |  |
| des pieds de devant»                    | 43/4 | 2)   |  |
| rgeur du corps, les membranes           | ,    |      |  |
| étendues, prise auprès des              |      |      |  |
| pieds de derrière »                     | 51/4 | >>   |  |
| ngueur de la queue jusqu'à              | -    |      |  |
| l'extrémité du poil                     | 8    | 23   |  |

Les pieds de devant étant écartés, la ligne de distance entre le bout des ongles d'un côté à l'antre, donne..... 1 » 6 Et celle des pieds de derrière... 1 3 »

« La tête est plus pointue que celle d'un écureuil.

« Les oreilles, petites, pointues, couvertes en dehors d'un poil brun clair très-court et très-fin; les yeux sont surmontés de deux longs poils d'un brun fauve; les paupières paroissent sans poils. Il y a des deux côtés du museau plusieurs poils en moustaches, longs, noirs, et très-roides. Le nez est sans poils; les dents sont, comme celles des écureuls, au nombre de deux en dessous, d'un jaune foncé; les interieures sont fort longues; les dents molaires se trouvent aussi au fond du museau.

« Ses pieds de devant et de derrière, surtout ceux-ci, sont comme cachés sous la peau à voler, qui les recouvre presque jusqu'aux pattes, dont les antérieures sont divisées en quatre doigts tout noirs, les deux du milien plus longs que les autres, surtout le troisième. Celles des pieds postérieurs sont aussi noires, et ont cinq doigts, quatre desquels sont d'égale longueur; mais le cinquieme, qui est l'intérieur, est beauconp plus court, et ne paroît que comme une simple appendice. Les onglets sont grands et aigus, noirs en devant, blancs en dessous, et larges à leur origine. Les articulations de ces doigts sont semblables à celles des écureuils.

« La peau à voler , qui , dans notre figure, se montre étendue entre les pieds de devant et ceux de derrière, est le plus mince au milieu, où elle a environ quatre pouces de largeur de chaque côte, et ne passe pas l'épaisseur du papier fin des Indes. Ailleurs elle est cependant aussi fort mince, d'un tissu clair, et garnie de petits poils châtains. Près des pieds de devant et de derrière, elle devient plus épaisse, ou s'élève en forme de coussinet, plus large aux cuisses, et allant en se rétrécissant vers l'extrémité des pattes. Cette partie est couverte de poils bruns et noirs, fort serrés; sur les pattes de devant elle paroît lâche, et pend auprès ou par dessus, comme un lambeau qui est rond et revêtu de poils drus; les bords extérieurs de cette peau sont courbés d'une lisière épaisse de poils noirs et gris.

« La partie supérieure de la tête, le dos, et l'origine de la queue sont garnis de poils

drus, assez longs, noirs à leur partie inférieure, et les sommités ou extrémités, pour la plupart, d'un blanc grisâtre.

« Les poils de la queue sont noirs, plus gris vers le corps, et dispersés de façon que la

queue paroît être ronde.

"Les joues, à côté de la tête, sont d'un gris brem; le gosier, d'un gris blanchâtre clair, ainsi que la poitrine, le ventre et en dessous, vers la queue; la peau à voler a aussi en dessous des poils gris, mais fort

clair-semés. »

\* Nous donnons ici la figure d'un taguan, qui, quoique beaucoup plus petit que celui dont la dépouille est conservée dans le cabinet de S. A. S. Mgr. le prince de Condé, me paroît néanmoins être de la même espèce. Il a été envoyé des côtes du Malabar à M. Aubry, curé de Saint-Louis, et il est maintenant au Cabinet du Roi. Il n'a que quinze pouces neuf lignes de longueur, ce qui ne fait que les deux tiers de la grandeur de celui de monseigneur le prince de Condé; mais aussi il est évidemment beaucoup plus jeune, car à peine voiton les dents molaires hors des gencives. Il a, comme les écureuils, deux dents incisives en haut et deux en bas; la tête paroit être petite à proportion du corps; le nez est noir; le tour des yeux et les mâchoires sont noirs aussi, mais mèlés de quelques poils fauves; les joues et le dessus de la tête sont mèlés de noir et de blanc; les plus grands poils des moustaches sont noirs et ont un pouce dix lignes de longueur: les oreilles sont, comme dans les écureuils, garnies de grands poils noirâtres qui ont jusqu'à quatorze lignes de longueur; derrière les oreilles les poils sont d'un brun marron, et ils ont plus de longueur que ceux du corps ; le des-

sous du cou est d'un fauve foncé, mélangé de noir; les bras ou jambes de devant jusqu'au poignet, où commence le prolongement de la peau, sont, ainsi que cette peau elle-même, d'un noir mélaugé de fauve; le dessous de cette peau est d'une couleur cendrée, mêlée de fauve et de brun. Tout le poil de dessus le corps, depuis le sommet de la tête jusqu'à la queue, est jaspé de noir et de blanc, et cette dernière couleur domine en quelques endroits; la longueur de ce poil est d'environ un pouce. Les cuisses, au dessous du prolongement de la peau, sont d'un fauve où le noir domine : les jambes et les pieds sont noirs. Les ongles, qui la ont cinq ligues de longueur, sont assez o courts. Le dessous du corps est d'un blanc le gris qui s'étend jusque sous le cou. La queue, il longue d'un pied cinq pouces, est garnie de longs poils qui ont dix-huit lignes de la longueur; ce poil est d'un gris noir à l'ori-le gine de la quene, et devient toujours plus ut noir jusqu'à l'extremité.

En comparant cette description avec celle du taguan du cabinet de Chantilly, on n'y introuvera qu'une seule différence, qui d'abord pourroit paroître essentielle; c'est que les oreilles de ce grand taguan ne paroissent pas garnies de poils, au lieu que celles de celui-ci en sont très-bien fournies; mais cette différence n'est pas réelle, parce que la tête du taguan de Chantilly avoi été mal traitée et même mutilée, tandis que celui-ci a été soigneusement conservé, e est arrivé des Indes en très-bon état. Or et doit donc s'en rapporter, pour la connoiss sance exacte de cet animal, à cette dernière figure, plutôt qu'à celle qui a déjà été don

née dans ce volume.

## LE GRAND ÉCUREUIL DE LA COTE DU MALABAR.

CET écureuil, dont M. Sonnerat nous a apporté la peau, est bien différent des notres par la grandeur et les couleurs du corps. Il a la queue aussi longue que le corps, qui a quinze pouces six lignes depuis le bout du museau jusqu'à l'origine de la queue, dix-sept pouces luit lignes suivant la courbure du corps, et les poils qui couvreut les oreilles ont une disposition différente des autres écureuils.

Si l'on compare donc cet écureuil à ceux de notre pays, c'est un géant.

| Sa tête, du bout du nez à l'occi-                 | o. 1 |
|---------------------------------------------------|------|
| put, a»                                           | 3    |
| Du bout du nez à l'angle anté-<br>rieur de l'œil» |      |
| De l'angle postérieur de l'œil à                  |      |
| l'oreille»                                        | 1    |

20e,

1065.

La face supérieure de la tête est d'un brun marron, et forme une grande tach qui s'étend depuis le front jusqu'au miliet du nez: les autres parties de la tête son nvertes d'un beau jaune orangé, et sur extrémité du nez cette couleur n'est que unâtre, mèlée d'un peu de blanc.

La couleur orangée règne aussi autour des eux et sur les joues.

|                                  | pi. | po. | lig. |
|----------------------------------|-----|-----|------|
| s moustaches sont noires, et     |     | 4   |      |
| les plus longs poils ont de lon- |     |     |      |
| gneur                            | 23  | 2   | 10   |
| y a aussi près des tempes        |     |     |      |
| des poils longs de               | >>  | r   | 9    |

Les oreilles sont couvertes d'un poil trèsiffu et peu long qui fait la houppe; ces
ils, qui ont huit lignes de longueur, se
ésentent comme une brosse dont on aut coupé les extrémités. La couleur de
poils est d'un marron foncé, ainsi que
bande qui prend de l'oreille sur la joue
arrière, et tout ce qui couvre l'occiput.
tre les oreilles prend une bande blanche,
gale en largeur, qui sépare les couleurs

de la tête et du cou; de l'occiput prend une pointe très-noire qui tranche sur le cou, les bras, et s'étend aux épaules sur le brun mordoré foncé qui couvre tout le corps et les flancs, ainsi que les jambes de derrière. Ce mème noir prend en bande au milieu du dos, et s'étend sur le train de derrière, les cuisses et la queue.

Le dessous de la mâchoire inférieure, du cou, du ventre, et des cuisses, est blanc jaunâtre, ainsi que les jambes et les pieds de devant; mais cette couleur est plus orangée sous le ventre et les pieds de derrière. La

devant; mais cette couleur est plus orangée sous le ventre et les pieds de derrière. La queue a quinze pouces six lignes de longueur, et elle est couverte de longs poils très-noirs, qui ont deux pouces trois lignes. Au reste, cet écureuil ressemble à notre

Au reste, cet écureuil ressemble à notre écureuil par toutes les formes du corps, de la tête, et des membres; la seule différence remarquable est dans la queue et dans le poil qui couvre les oreilles

## L'ÉCUREUIL DE MADAGASCAR.

In connoît à Madagascar un gros écureuil ressemble par la forme de la tête et du ps, et par d'autres caractères extérieurs, os écureuils d'Europe, mais qui en difpar la grandeur de la taille, par la coudu poil, et par la longueur de sa queue. dix-sept pouces de longueur en le meint en ligne superficielle, depuis le bout museau jusqu'à l'origine de la queue, et ze pouces deux lignes en le mesurant en e droite, tandis que l'écureuil de nos n'a que huit pouces neuf lignes. De ne, la tète, mesurée du bout du museau eciput, a trois pouces quatre ligues, au que celle de notre écureuil n'a que deux ces. Ainsi cet écureuil d'Afrique est une ce différente de celle des écureuils d'Euet d'Amérique. D'ailleurs son poil est noir foncé : cette conleur commence

sur le nez, s'étend sous les yeux jusqu'aux oreilles, couvre le dessus de la tête ou du cou, tout le dessus du corps, ainsi que les faces externes des jambes de devant, des cuisses, des jambes de derrière et des quatre pieds. Les joues, le dessous du cou, la poitrine, et les faces internes des jambes de devant sont d'un blanc jaunâtre; le ventre et la face interne des cuisses sont d'un brun mêlé d'un peu de jaune; les poils du corps ont onze lignes de longueur. La queue, qui est toute noire, est remarquable en ce qu'elle est menue et plus longue que le corps, ce qui ne se trouve dans aucune autre espèce d'écureuil. Le tronçon seul a seize pouces neuf lignes, sans compter la longueur du poil, qui l'allonge encore de deux pouces; il forme sur les côtés de la queue un panache qui la fait paroître plate dans son milieu.

## LES GUERLINGUETS.

y a deux espèces ou variétés constande ces petits animaux à la Guiane, où reur donne ce nom. La première, ou le and guerlinguet (Sciurus aestuans, L.), est de plus du double plus grande que la seconde que nous appelons petit guerlinguet (Sciurus pusillus). Toutes deux nous ont été donnces par M. Sonini de Manoncourt,

et nous avons reconnu que ce sont les mêmes animaux dont M. de La Borde nous avoit parlé sous le nom d'écureuil; j'en ai fait mention dans ce volume. J'ai eu raison de dire que je n'étois pas assuré que cet animal fût un véritable écureuil, parce que les écureuils ne se trouvent point dans les climats très-chauds. En effet, j'ai été bien informé depuis qu'il n'y a aucune espèce de vrais écureuils à la Guiane. L'animal qu'on y appelle guerlinguet ressemble, à la vérité, à l'écureuil d'Europe par la forme de la tête, par les dents, et par l'habitude de relever la queue sur le dos; mais il en diffère en ce qu'il l'a plus longue et moins touffue, et en général son corps n'a pas la même forme ni les mêmes proportions que celui de notre écureuil. La petite espèce de guerlinguet, qui ne diffère de la grande qu'en ce qu'elle est plus de deux fois plus petite, est encore plus éloignée de celle de notre écureuil : on a même donné à ce petit animal un autre nom ; car on l'appelle rat de bois à Cayenne, parce qu'il n'est pas en effet plus gros qu'un rat. L'autre guerlinguet est à peu près de la même taille que nos écureuils de France, mais il a le poil moins long et moins roux, et le petit guerlinguet a le poil encore plus court et la queue moins fournie que le premier. Tous deux vivent des fruits du palmier; ils grimpent très-lestement sur les arbres, où néanmoins ils ne se tiennent pas constamment, car on les voit souvent courir à terre.

Voici la description de ces deux animaux : Le grand guerlinguet mâle n'a point de bouquet de poil aux oreilles comme les écureuils; sa queue ne forme pas un panache, et il est plus petit, n'ayant que sept pouces cinq lignes depuis l'extrémité du nez jusqu'à l'origine de la queue, tandis que l'écureuil de nos bois a huit pouces six lignes. Le poil est d'un brun minime à la racine, et d'un roux foncé à l'extrémité; il n'a que quatre lignes de longueur; il est d'un brun marron sur la tête, le corps, l'extérieur des jambes et la queue, et d'un roux plus pâle sur le cou, sur la poitrine, le ventre, et l'intérieur des jambes: il y a même du gris et du blanc jaunâtre sous la mâchoire et sous le cou; mais le roux pâle domine sur la poitrine et sur une partie du ventre, et cette conleur orangée du poil est mêlée de nuances grises

sur l'intérieur des cuisses. Les moustache sont noires et longues d'un pouce neuf ligne La queue est aussi longue que le corps entie ayant sept pouces cinq lignes; ainsi elle e plus longue à proportion que celle de l' cureuil d'Europe; elle est plus plate qu ronde, et d'une grosseur presque égale dan toute sa longueur; le poil qui la couvre e long de dix à onze lignes; et elle est comm rayée de bandes indécises de brun et c fauve; l'extrémité en est terminée par d poils noirs. Il a aussi sur la face interne l'avant-bras, proche du poignet, un faiscer 🖾 de sept ou huit poils noirs, qui ont se po lignes de longueur, et ce caractère ne trouve pas dans nos écureuils.

Le petit guerlinguet n'a que quatre po ces trois lignes depuis l'extrémité du ne lor jusqu'à l'origine de la queue, qui, n'aya el que trois pouces trois ligres de long, bien plus courte à proportion que celle i lis animaux se ressemblent parfaitement po la forme de la tête, du corps et des met pro bres: seulement le poil du petit guerlingt est moins brun; le corps, les jambes, l'on la queue sont nuancés d'olivâtre et de ce me dré, parce que le poil, qui n'a que de l'a lignes de longueur, est brun cendré à la cine, et fauve à son extrémité. Le fau foncé domine sur la tête, sur le bas-veni et sur la face interne des cuisses; les oreil sont garnies de poils fauves en dedans, lieu que celles du grand guerlinguet se Men nues. Les moustaches sont noires et comp desc sées de poils assez souples, dont les p longs ont jusqu'à treize lignes; les jamil spin et les pieds sont couverts d'un petit p avon fauve; les ongles, qui sont noirâtres, se l'ach larges à leur origine, et crochus à leur ext mité, à peu près comme ceux des chats. I que poitrine et le haut du ventre sont d'un ş de souris mêlé de roux, au lieu que dan im grand guerlinguet ces mêmes parties s d'un roux pâle et blanchâtre. Les poils or la queue sont mélangés de brun et de fau lair Les testicules de ce petit guerlinguet étoi poil beaucoup plus gros que ceux du grand gu cept linguet, à proportion du corps, quoid eque ces parties fussent dans le grand guerle de guet de la même grosseur que dans nos é sta reuils. cend

M

les leve che les p riere

## NOTICE

## DE QUELQUES ANIMAUX

Dont il n'a pas été fait mention expresse dans le cours de cet ouvrage.

Comme nous avons achevé, autant qu'il st en nous, l'histoire des animaux quadruèdes, nous croyons que, pour la rendre ncore plus complète, il convient de ne pas asser sous silence ceux dont nous n'avons u nous procurer une connoissance exacte; 'on verra qu'ils ne sont qu'en petit nombre, t que dans ce petit nombre il y en a beauoup, qu'il faut rapporter comme des variéés aux espèces dont nous avons parlé: ussi ce n'est ni par l'utilité ni par l'attrait du ujet, mais uniquement pour éviter le reproche de n'avoir pas dit, dans un ouvrage iussi étendu, tout ce que l'on sait ou que 'on croit savoir sur les animaux, que je ne suis déterminé à ajouter les notices suivantes.

T.

#### LA VACHE DE TARTARIE.

M. Gmelin a donné, dans les Nouveaux Mémoires de l'académie de Pétersbourg , la description d'une vache de Tartarie, qui paroit, au premier coup d'œil, être d'une espèce différente de toutes celles dont nous avons parlé à l'article du buffle. « Cette vache, dit-il , que j'ai vue vivante et que j'ai fait dessiner en Sibérie, venoit de Calmouquie; elle avoit de longueur deux aunes et demie de Russie. Par ce module, on peut juger des autres dimensions, dont le dessinateur a bien rendu les proportions. Le corps ressemble à celui d'une vache ordinaire; les cornes sont torses en dedans; le poil du corps et de la tête est noir, à l'exception du front et de l'épine du dos, sur lesquels il est blanc; le con a une crinière, et tout le corps, comme celui d'un bouc, est couvert d'un poil très-long et qui descend jusque sur les genoux, en sorte que les pieds paroissent très-courts; le dos s'élève en bosse ; la queue ressemble à celle du cheval; elle est d'un poil blanc et très-fourni; les pieds de devant sont noirs, ceux de derrière blancs, et tous sont semblables à ceux du bœuf; sur les talons des pieds de der-

rière il y a deux houppes de longs poils, l'une en avant et l'autre en arrière, et sur les talons des pieds de devant il n'y a qu'une houppe en arrière. Les excremens sont un peu plus solides que ceux des vaches; et lorsque cet animal veut pisser, il retire son corps en arrière. Il ne mugit pas comme un bœuf; mais il grogne comme un cochon. Il est sauvage et même féroce; car, à l'exception de l'homme qui lui donne à manger, il donne des coups de tête à tous ceux qui l'approchent. Il ne souffre qu'avec peine la présence des vaches domestiques; lorsqu'il en voit quelqu'une, il grogne : ce qui lui arrive très-rarement en toute autre circonstance. » M. Gmelin ajoute à cette description, « qu'il est aisé de voir que c'est le même animal dont Rubruquis a fait mention dans son Voyage de Tartarie... qu'il y en a de deux espèces chez les Calmoucks : la première, nommée sarluk, qui est celle même qu'il vient de décrire; la seconde, appelée *chamuk* , qui diffère de l'autre par la grandeur de la tête et des cornes, et aussi en ce que la queue, qui ressemble, à son origine, à celle d'un cheval, se termine ensuite comme celle d'une vache; mais que toutes deux sont de même naturel. »

Il n'y a dans toute cette description qu'un seul caractère qui pourroit indiquer que ces vaches de Calmouquie sont d'une espèce particulière, c'est le grognement au lieu du mugissement; car, pour tout le reste, ces vaches ressemblent si fort aux bisons, que je ne doute pas qu'elles ne soient de leur espèce ou plutôt de leur race. D'ailleurs, quoique l'auteur dise que ces vaches ne mugissent pas, mais qu'elles grognent, il avoue cependant qu'elles grognent très-rarement, et c'étoit peut-être une affection particulière de l'individu qu'il a vu, car Rubruquis et les auteurs qu'il cite ne parlent pas de ce grognement; peut être aussi les bisons, lorsqu'ils sont irrités, ont-ils un grognement de colère; nos taureaux mêmes, surtout dans le temps du rut, ont une grosse voix entrecoupée qui ressemble beaucoup plus à un

grognement qu'à un mugissement. Je suis donc persuadé que cette vache grognante (*Vacca grunniens*) de M. Gmelin n'est autre chose qu'un bison, et ne fait pas une espèce particulière.

Π.

#### LE TOLAI.

Cet animal, qui est fort commun dans les terres voisines du lac Baikal en Tartarie, est un peu plus grand qu'un lapin, auquel il ressemble par la forme du corps, par le poil, par les allures, par la qualité, la saveur, la couleur de la chair, et aussi par l'habitude de creuser de même la terre pour se faire une retraite : il n'en diffère que par la queue, qui est considérablement plus longue que celle du lapin; il est aussi conformé de même à l'intérieur : il me paroît donc assez vraisemblable que, n'en différant que par la seule longueur de la queue, il ne fait pas une espèce réellement différente, mais une simple variété dans celle du lapin. Rubruquis, en parlant des animaux de Tartarie, dit : « Il y a des connils à longue queue, qui ont au bout d'icelle des poils noirs et blancs.... Point de cerfs, peu de lièvres, force gazelles; etc. » Ce passage semble indiquer que notre lapin à courte queue ne se trouve point en Tartarie, ou plutôt qu'il a subi dans ce climat quelques variétés et notamment celle d'une queue plus allongée; car le tolai ressemblant au lapin à tous autres égards, on ne peut guère douter que ce ne soit, en effet, un lapin à queue longue, et je ne crois pas qu'il soit nécessaire d'en faire une espèce distincte et séparée de celle du lapin.

III.

#### LE ZISEL.

Quelques auteurs, et entre autres M. Linnœus, ont douté si le zisel ou ziesel (citillus) étoit un animal différent du hamster (cricetus): il est vrai qu'ils se ressemblent à plusieurs égards, et qu'ils sont à peu près du même pays¹; mais ils différent néanmoins par un assez grand nombre de caractères, pour que nous soyons convaincus qu'ils sont d'espèces réellement différentes. Le zisel est plus petit que le hamster; il a le corps long et menu comme la belette, au lieu que le hamster a le corps assez gros

et ramassé comme le rat. Il n'a point d'o reilles extérieures, mais seulement des trou le auditifs cachés sous le poil : le hamster, la vérité, a les oreilles courtes; mais elle sont très-apparentes et fort larges. Le zise est d'un gris plus ou moins cendré et d'un couleur uniforme : le hamster est marquille de chaque côté sur l'avant du corps, d trois grandes taches blanches. Ces diffé rences, jointes à ce que ces deux animaux quoique habitans des mêmes terres, ne s mèlent pas, et que les espèces subsisten séparées, suffisent pour qu'on ne puiss douter que ce ne soient, en effet, deux es pèces différentes, et quoiqu'ils se ressem blent, en ce qu'ils ont tous deux la queul courte, les jambes basses, les dents sembla bles à celles des rats, et les mêmes habil tudes naturelles, comme celles de se creuse des retraites, d'y faire des magasins, de dé la vaster les blés, etc. D'ailleurs ce qui n'au roit dû laisser aucun doute à des naturas listes un peu instruits, quand même il le n'auroient pas vu ces deux animaux, c'es lue qu'Agricola, auteur exact et judicieux, dans son petit traité sur les animanx souterrains donne la description de l'un et de l'autre et les distingue si clairement, qu'il n'est pas possible de les confondre. Ainsi nous pouvons donner pour certain que le hamster et 100 le zisel sont deux animaux différens, et R peut-être d'espèces aussi éloignées que celle de la belette l'est de celle du rat.

IV.

#### LE ZEMNI.

Il y a en Pologue et en Russie un autre de animal appelé ziemni ou zemni, qui est du même genre que le zisel, mais qui est plus grand, plus fort, et plus méchant; il est un peu plus petit qu'un chat domestique; il a la tête àssez grosse, le corps menu, les oreilles courtes et arrondies, quatre grandes dents incisives qui lui sortent de la gueule, dont les deux de la mâchoire inférieure sont trois fois plus longues que les deux de la mâchoire supérieure; les pieds très-courts et couverts de poil, divisés en cinq doigts et armés d'ongles courbes; le poil mollet, court, et de couleur de gris de souris; la queue médiocrement grande; les yeux aussi petits et aussi cachés que ceux de la taupe. Rzaczynski a appelé cet animal petit chien de terre (canicula subterranea): cet auteur me paroît être le seul qui ait parlé du zemni, qui néanmoius est fort commun dans quel-

Le hamster se trouve en Misnie, en Thuringe, dans le pays d'Hanovre; le zisel en Hongrie, en Autriche et en Pologne, où on l'appelle suset.

provinces du Nord. Son naturel et ses tudes sont à peu près les mêmes que s du hamster et du zisel; il mord danusement, mange avidement, et dévaste noissons et les jardins; il se fait un ter-; il vit de grains, de fruits, et de lées, dont il fait des magasins dans sa ree, où il passe tout le temps de l'hiver.

#### v.

#### LE POUC.

i même auteur (Rzaczynski) fait mend'un autre animal que les Russes apent pouch: il est plus grand que le rat estique; il a le museau oblong; il creuse rre, se fait un terrier, et dévaste aussi ardius. Il y en avoit en si grand nomauprès de Suraz en Volhynie, que les tans furent obligés d'abandonner la culde de leurs jardins. Ce pouc pourroit bien le même que Seba nomme rat de Norde, et dont il donne la description et la re.

#### vı.

#### LE PEROUASCA.

y a encore en Russie et en Pologne, out en Vollynie, un animal appelé par Russes perewiazka, et par les Polonois wiaska, nom qu'on peut rendre par la omination de belette à ceintures (mustela cincta), comme le dit Rzaczynski: cet nal est plus petit que le putois; il est vert d'un poil blanchâtre, rayé transverment de plusieurs lignes d'un jaune roux, semblent lui faire autant de ceintures; emeure dans les bois et se creuse un ters. Sa peau est recherchée et fait une jolie trure.

#### VII.

#### LE SOUSLIK.

c, Dn trouve à Casan et dans les provinces arrose le Wolga, et jusque dans l'Aula he, un petit animal appelé souslik en 
gue russe, dont on fait d'assez jolies fourses. Il ressemble beaucoup au campagnol 
la figure; il a comme lui la queue courte: 
la is ce qui le distingue du campagnol et de 
la ses autres rats, c'est que sa robe, qui 
la d'un gris fauve, est semée partout de peles taches d'un blanc vif et lustré; ces peres taches n'ont guère qu'une ligne de diala tre, et sont à deux ou trois lignes de dis-

tance les unes des autres; elles sont plus apparentes et mieux terminées sur les lombes de l'animal que sur les épaules et la tête. M. Pennant, gentilhomme anglois, très-versé dans l'histoire naturelle, et qui connoît très-bien les animaux, a eu la bonté de me donner un de ces sousliks qu'on lui avoit envoyé d'Autriche, comme un animal inconnu des naturalistes, et qui n'avoit point de nom dans cc pays; je le reconnus pour être le même que celui dont j'avois une fourrure, et dont M. Sanchès m'avoit fourni la notice suivante : « Les rats que l'on appelle sousliks se prennent en grand nombre sur les barques chargées de sel dans la rivière de Kama, qui descend de Solikamskie, où sont les salines, et vient tomber dans le Wolga, au dessus de la ville de Casan, au confluent de Teluschin : le Wolga depuis Simbuski jusqu'à Somtof est couvert de ces bateaux de sel, et c'est dans les terres voisines de ces rivières, aussi bien que sur les bateaux, qu'on prend ces animaux; on leur a donné le nom de souslik, qui veut dire friand, parce qu'ils sont très-avides de sel. »

\* Nous donnons ici la figure de cct animal, qui nous manquoit. M. le prince Galitzin a eu la bonté de demander, à la prière de M. de Buffon, huit sousliks, et de donner tous les ordres nécessaires pour les faire arriver vivans jusqu'en France. Il s'adressa pour cela à M. le général Betzki, qui les envoya à M. le marquis de Bcausset, alors ambassadeur de France à la cour de Pétersbourg. Ces huit petits animaux arriverent vivans à Pétersbourg après un long voyage depuis la Sibérie; mais ils ont péri dans la traversée de Pétersbourg en France, quoiqu'on eût cu les plus grandes attentions, tant pour leur nourriture que pour les autres soins nécessaires à leur conservation. On avoit recommandé de Sibérie de ne leur donner à manger que du blé ou du chènevis, de les laisser à l'air autant qu'on pourroit, d'empêcher seulement que l'eau des grandes pluies ne les inondât dans leur caisse, de leur mettre dans cette même caisse une forte épaisseur de sable assez lié pour ne pouvoir s'ébouler, parce que, dans leur état de nature, ils font leurs trous dans les terres légères.

Ces animaux habitent ordinairement les déserts, se font des tanières sur les pentes des montagnes, pourvu que le fond de la terre soit noir. Leurs tanières ne sont pas égales en profondeur; elles sont de sept ou huit pieds de longueur, jamais droites, mais tortueuses, ayant deux, trois, quatre et cinq

sorties : leur distance est aussi inégale, avant denuis deux jusqu'à sept pieds de séparation. Ils pratiquent dans ces tanières différens endroits, où, en temps d'été, ils font leurs provisions pour l'hiver. Dans les terres la-bourées, ils ramassent, pendant le temps de la moisson, les épis de froment, de même que la graine des pois, du lin, et du chanvre, qu'ils mettent séparément l'un de l'autre dans les endroits préparés exprès et d'avance à l'intérieur de leurs tanières. Dans les endroits incultes, ils ramassent des graines de différentes herbes. En été, ils se nourrissent de grains, d'herbes, de racines et de jeunes souris. Pour peu qu'elles soient grosses, le souslik ne peut en faire sa proie. Indépendamment des magasins où ces animaux gardent leurs provisions d'hiver, ils se pratiquent encore dans leurs tanières des endroits pour reposer, et qui en sont distans de quelques pieds. Ils rejettent leurs ordures hors de leurs retraites. Les femelles portent depuis deux jusqu'à cinq petits; ils naissent aveugles et sans poil, et ne com-mencent à voir que quand le poil paroît. On ne sait pas au juste le temps de la gestation des femelles.

#### VIII.

## TAUPE DORÉE.

Enfin, pour n'omettre aucun des animaux du Nord et même des plus petits, il paroît qu'il y a en Sibérie une sorte de tanpe qu'on appelle taupe dorée, et dont l'espèce pourroit ètre différente de celle de la taupe ordinaire, parce que cette taupe de Sibérie n'a point de queue, et qu'elle a le museau court, le poil mèlé de roux et de vert, et qu'elle n'a que trois doigts aux pieds de dervant, et quatre aux pieds de derrière, au lieu que la taupe ordinaire a cinq doigts à tons les pieds. Nous ignorons le nom de cet animal, dont Seba a donné la figure.

#### IX.

#### RAT D'EAU BLANC.

On trouve en Canada le rat d'Europe, mais avec des couleurs différentes; il n'est brun que sur le dos, le reste du corps est blanc et fauve en quelques endroits; la tête, et le museau même, sont blancs, aussi bien que l'extrémité de la queue. Le poil paroît plus doux et plus lustré que celui de notre rat d'eau; mais au reste tout est semblable, et l'on ne peut pas douter que ces deux ani-

maux ne soient de la même espèce: le l du poil vient du froid du climat, et peut présumer qu'en recherchant les manx dans le nord de l'Europe, on y t vera, comme en Canada, ce rat d'eau bl

X.

## LE TAYRA, ou GALERA.

Cet animal, dont M. Brown nous a né la description et la figure, est de la g deur d'un petit lapin, et ressemble assi la belette ou à la fouine. Il se creuse un rier; il a beaucoup de force dans les p de devant, qui sont considérablement courts que ceux de derrière; son mus est allongé, un peu pointu, et garni d' moustache; la mâchoire inférieure est be coup plus courte que la supérieure; il a dents incisives et deux canines à chamâchoire, sans compter les mâchelières laugue est rude comme celle du chat; tête est oblongue; ses yeux, qui sont a un peu oblongs, sont à une égale dista des oreilles et de l'extrémité du museau; oreilles sont plates et assez semblables à les de l'homme; ses pieds sont forts et f pour creuser; les métatarses sont allong il y a cinq doigts à tous les pieds; la qu est longue et droite, et va toujours en di nuant; le corps est oblong et ressemble be coup à celui d'un gros rat; il est couv de poils bruns, dout les uns sont assez lor et les autres beaucoup plus courts. Cet a mal nous paroît être une petite espèce fouine ou de putois. M. Linnæus a so conné, avec quelque raison, que la belé noire du Brésil pourroit bien être le galde M. Brown; et en effet les deux descr tions s'accordent assez pour qu'on puisse présumer. Au reste, cette belette noire Brésil se trouve aussi à la Guiane, où e se nomme tayra; et je soupçonne que nom de galera, dont M. Brown ne don pas l'origine, est un mot corrompu et c rivé de tayra, qui est le vrai nom de animal.

XI.

#### LE PHILANDRE DE SURINAM

Cet animal est du même climat et d'a espèce voisine de celle du sarigue, de marmose, du cayopollin, et du phalangc Sibylle Mérian est le premier auteur qui ait donné la figure, avec une courte indic tion. Ensuite Seba a donné pour la femé

a jure même de Mérian, et pour le mâle nouvelle figure avec une espèce de destion. Cet animal, dit-il, a les yeux trèsans et environnés d'un cercle de poil n foncé; le corps couvert d'un poil doux, lutôt d'une espèce de laine d'un jaune ou rouge, clair sur le dos : le front, nuseau, le ventre, et les pieds, sont janne blanchâtre; et les oreilles sont et assez roides; il y a de longs poils en si ne de moustaches sur la levre supérieure lussi au dessus des yeux; ses dents sont, me celles du loir, pointues et piquantes; la queue, qui est nue et d'une couleur , il y a dans le mâle des taches d'un re obscur qui ne se remarquent pas sur queue de la femelle : les pieds ressem-It aux mains d'un singe; ceux de devant les quatre doigts et le pouce garnis d'oncourts et obtus, au lieu que des cinq ts des pieds de derrière il n'y a que le ce qui ait un ongle plat et obtus, les re autres sont armés de petits ongles s. Les petits de ces animanx ont un gronent assez semblable à celui d'un petit non de lait. Les mamelles de la mère emblent à celles de la marmose. Seba reque avec raison que, dans la figure donpar Mérian, les pieds et les doigts mal représentés. Ces philandres pro-ent cinq ou six petits; ils ont la queue -longue et prenante comme celle des saus : les petits montent sur le dos de leur e et s'y tiennent en accrochant leur ue à la sienne; dans cette situation qui est familière, elle les porte et transle avec autant de sûreté que de légèreté.

## XII.

#### L'ACOUCHI.

'acouchi est assez commun à la Guiane ans les autres parties de l'Amérique méonale; il diffère de l'agouti en ce qu'il a 
queue, au lieu que l'agouti n'en a point; 
puchi est ordinairement plus petit que 
puti, et son poil n'est pas roux, mais de 
leur olivatre: voilà les seules différences 
nous connoissions entre ces deux anix, qui néanmoins nous paroissent suffiles pour constituer deux espèces distincet séparées.

Nous avons donné une notice au sujet l'acouchi, et nous avons dit que c'étoit espèce différente de l'agouti, parce qu'il ne quene, et que l'agouti n'en a point, en diffère encore beaucoup par la gran-

deur, n'étant guère plus gros qu'un lapereau de six mois. On ne le trouve que dans les grands bois; il vit des mêmes fruits et il a presque les mêmes habitudes que l'agouti. Dans les îles de Sainte-Lucie et de la Grenade on l'appelle agouti. Sa chair est un des meilleurs gibiers de l'Amérique méridionale; elle est blanche et a du fumet comme celle du lapereau. Lorsque les acouchis sont poursuivis par les chiens, ils se laissent prendre plutôt que de se jeter à l'eau. Ils ne produisent qu'un petit ou deux tout an plus (à ce que dit M. de La Borde; mais je doute de ce fait). On les apprivoise aisément dans les maisons. Ils ont un petit cri qui ressemble à celui du cochon-d'Inde; mais ils ne le font entendre que rarement.

Nous donnons la figure de cet animal, qui manquoit dans notre ouvrage, et que nous avons fait graver d'après sa dépouille bien conservée. MM. Aublet et Olivier m'ont assuré qu'à Cayenne on appelle l'agouti le lièvre, et l'acouchi, le lapin, mais que l'agouti est le meilleur à manger; et, en parlant du gibier de ce pays, ils m'ont dit que les tatous sont encore meilleurs à manger, à l'exception du tatou kabassou, qui a une forte odeur de musc; qu'après les tatous, le paca est le meilleur gibier, parce que la chair en est saine et grasse, ensuite l'agouti, et enfin l'acouchi. Ils assurent aussi qu'on mange le couguar rouge, et que cette viande a le goût du veau.

#### XIII.

#### LE TUCAN.

Fernandès donne le nom de tucan à un petit quadrupède de la Nouvelle-Espagne, dont la grandeur, la figure, et les habitudes naturelles, approchent plus de celles de la taupe que d'aucun autre animal : il me paroit que c'est le même qu'a décrit Seba sous le nom de taupe rouge d'Amérique; au moins les descriptions de ces deux auteurs s'accordent assez pour qu'en doive le présumer. Le tucan est peut-ètre un peu plus grand que notre taupe; il est, comme elle, gras et charnu, avec des jambes si courtes que le ventre touche à terre : il a la queue courte; les oreilles petites et rondes; les yeux si petits, qu'ils lui sont, pour ainsi dire, inutiles : mais il diffère de la taupe par la conleur du poil, qui est d'un janne roux, et par le nombre des doigts, n'en ayant que trois aux pieds de devant et quatre à ceux de derrière, au lieu que la taupe a cinq doigts à tous les pieds; il paroît en différer encore, en ce que sa chair est bonne à manger, et qu'il n'a pas l'instinct de la taupe pour retrouver sa retraite lorsqu'il en est sorti; il creuse à chaque fois un nouveau trou; en sorte que, dans de certaines terres qui lui conviennent, les trous que fout ces animaux sont en si grand nombre, et si près les uns des autres, qu'on ne peut y marcher qu'avec précaution.

#### XIV.

## LA MUSARAIGNE DU BRÉSIL.

Nous indiquons cet animal par la dénomination de musaraigne du Brésil, parce que nous en ignorons le nom, et qu'il ressemble plus à la musaraigne qu'à aucun autre animal; il est cependant considérablement plus grand, ayant environ cinq pouces depuis l'extrémité du museau jusqu'à l'origine de la queue, qui n'a pas deux pouces, et qui par conséquent est plus courte à proportion que celle de la musaraigne commune ; il a le museau pointu et les dents très-aiguës: sur un fond de poil brun, on remarque trois bandes noires assez larges qui s'étendent longitudinalement depuis la tête jusqu'à la queue, au dessous de laquelle on remarque aussi la bourse avec les testicules qui sont pendans entre les pieds de derrière. Cet animal, dit Marcgrave, jouoit avec les chats, qui d'ailleurs ne se soucient pas de le manger; et c'est encore une chose qu'il a de commun avec la musaraigne d'Europe, que les chats tuent, mais qu'ils ne mangent jamais.

#### XV.

## L'APÉRÉA.

Cet animal, qui se trouve au Brésil, n'est ni lapin ni rat, et paroit tenir quelque chose de tous deux; il a environ un pied de longueur sur sept pouces de circonférence; le poil de la même couleur que nos lièvres, et blanc sous le ventre ; il a aussi la lèvre fendue de même, les grandes dents incisives, et la moustache autour de la gueule et à côté des yeux : mais ses oreilles sont arrondies comme celles du rat, et elles sont si courtes, qu'elles n'ont pas un travers de doigt de hauteur; les jambes de devant n'ont que trois pouces de hauteur, celles de derrière sont un peu plus longues; les pieds de devant ont quatre doigts couverts d'une peau noire et munis de petits ongles courts; les pieds de derriere n'ont que trois doigts, dont celui du milieu est plus long que les

deux autres. L'apéréa n'a point de quet sa tête est un peu plus allongée que celle lièvre, et sa chair est comme celle du lap auquel il ressemble par la manière de viv Il se recèle aussi dans des trous : mais il creuse pas la terre comme le lapin; c plutôt dans des fentes de rocher et de pie que dans des sables qu'il se retire : aussi il bien aisé à prendre dans sa retraite. le chasse comme un très-bou g bier, ou moins aussi bon que nos meilleurs lapins me paroît que l'animal dont Oviedo, et ar lui, Charlevoix et Duperrier de Montfrais font mention sous le nom de cori, poroit bien être le même que l'apéréa; dans quelques endroits des Indes occider les on a peut-être élevé de ces animaux d les maisons ou dans des garennes, com nous élevons des lapins; et qu'ensin c par cette raison qu'il s'en trouve de ro de blancs, de noirs, et de variés de de leurs différentes. Ma conjecture est fond car Garcilasso dit expressément qu'il y and au Pérou des lapins champêtres et d'au en domestiques, qui ne ressembloient poins ceux d'Espagne.

#### XVI.

#### LE TAPETI.

Le tapeti me paroît être une espèce ti voisine et peut-être une variété de celle lièvre ou du lapin : on le trouve au Br et dans plusieurs autres endroits de l'An rique. Il ressemble au lapin d'Europe la figure, au lièvre par la grandenr et le poil, qui seulement est un peu plus bre il a les oreilles tres-longues et de la me forme; son poil est roux sur le front et bl châtre sous la gorge; quelques-uns ont cercle de poil blanc autour du cou : 1 sont blancs sous la gorge, la poitrine e ventre : ils out les yeux noirs, et des mo taches comme nos lapins; mais ils n' point de queue. Le tapeti ressemble enc au lièvre par sa maniere de vivre, par fécondité, et par la qualité de sa chair, est très-bonne à manger; il demeure d les champs ou dans les bois comme le liè et ne se creuse pas un terrier comme le pin. Il me paroît que l'animal de la N velle-Espagne indiqué par Fernandès s le nom de citli est le même que le tapeti Brésil, et que ces animaux ne sont qu' variété de nos lièvres d'Europe, qui pu passer, par le Nord, d'un continer

Il y auroit bien encore quelques espè

imaux à ajouter à ceux qui sont comdans les notices précédentes; mais ils si mal indiqués, qu'elles deviendroient incertaines, et j'aime mieux me borner que l'on sait avec quelque certitude, que me livrer à des conjectures, et tomber ; l'inconvénient de donner pour existans ètres fabuleux, et pour des espères réeles animaux défigurés. Avec cette limite, lalgré ce retranchement que j'ai cru néire, les personnes instruites s'apercet aisément que notre histoire des anix est aussi complète qu'on pouvoit érer : elle contient un grand nombre imaux nouveaux, et il n'y en a aucun de ceux qui étoient anciennement connus dont il ne soit fait mention dans le cours de cet ouvrage.

Les notices précédentes, quoique composées de seize articles, ne contiennent réellement que neuf ou dix espèces d'animaux différens, car tous les autres ne sont que des variétés. Ainsi, en ajoutant ces dix espèces à cent quarre-vingts ou environ dont nous avons donné l'histoire, le nombre de tous les animaux quadrupèdes dont l'existence est certaine et bien constatée n'est tout au plus que de deux cents espèces sur la surface entière de la terre connue.

## ES PHOQUES, LES MORSES, ET LES LAMANTINS.

ssemblons, pour un instant, tous les haux quadrupèdes; faisons-en un groupe, aplutôt formons-en une troupe dont les valles et les rangs représentent à peu la proximité ou l'éloignement qui se ve entre chaque espèce; plaçons au cenes genres les plus nombreux, et sur les s, sur les ailes, ceux qui le sont le is ; resserrons-les tous dans le plus petit ce, afin de les mieux voir, et nous trouns qu'il n'est pas possible d'arrondir enceinte; que, quoique tous les anix quadrupèdes tiennent entre eux de près qu'ils ne tiennent aux autres êtres, n trouve néanmoins en grand nombre ont des pointes au dehors, et semblent ncer pour atteindre à d'autres classes de ture. Les singes tendent à s'approcher nomme, et s'en approchent en effet de près; les chauve-souris sont les singes biseaux, qu'elles imitent par leur vol; pres-épies, les hérissons, par les tuyaux ils sont couverts, semblent nous indique les plumes pourroient appartenir utres qu'aux oiseaux; les tatous, par têt écailleux, s'approchent de la tort des crustacés; les castors, par les écailleur queue, ressemblent aux poissons; burmilliers, par leur espèce de bec ou rompe sans dents, et par leur longue Me, nous rappellent encore les oiseaux; les phoques, les morses, et les lamanfont un petit corps à part, qui forme la te la plus saillante pour arriver aux cé-

s mots phoque, morse, et lamantin,

sont plutôt des dénominations génériques que des noms spécifiques. Nous comprenons sous celle de phoque, 1° le phoca des anciens, qui vraisemblablement est celni que nous avons fait représenter; 2° le phoque commun, que nous appelons veau marin; 3° le grand phoque, dont M. Parsons a donné la description et la figure dans les Transactions philosophiques, n° 469; 4° le très-grand phoque, que l'on appelle lion marin, et dont l'auteur du Voyage d'Anson a donné la description et les figures.

Par le nom de morse, nous entendons les animaux que l'on connoît vulgairement sous celui de vaches marines ou bêtes à la grande dent, dont nous connoissons deux espèces, l'une qui ne se trouve que dans les mers du Nord, et l'autre qui n'habite au contraire que les mers du Midi, à laquelle nous avons donné le nom de dugon, dont nous avons fait graver la tête. Enfin, sous celui de lamantin, nous comprenons les animaux qu'on appelle manati, hœufs marins à Saint-Domingue, à Cayenne, et dans les autres parties de l'Amérique méridionale, aussi bien que le lamantin du Sénégal et des autres côtes de l'Afrique, qui ne nous paroît être qu'une variété du lamantin de l'Amérique.

Les phoques et les morses sont encore plus près des quadrupèdes que des cétacés, parce qu'ils ont quatre espèces de pieds; mais les lamantins, qui n'ont que les deux de devant, sont plus cétacés que quadrupèdes: tous diffèrent des autres animaux par un grand caractère; ils sont les seuls qui

puissent vivre également et dans l'air et dans l'eau, les seuls par conséquent qu'on dût appeler amphibies. Dans l'homme et dans les animaux terrestres et vivipares, le trou de la cloison du cœur, qui permet au fœtus de vivre saus respirer, se ferme au moment de la naissance, et demeure fermé pendant toute la vie : dans ces animaux, au contraire, il est toujours ouvert, quoique la mère ne les mette bas sur terre qu'au moment de leur naissance; l'air dilate leurs poumons, et la respiration commence et s'opère comme dans tous les autres animaux. Au moyen de cette ouverture dans la cloison du cœur, toujours subsistante, et qui permet la communication du sang de la veine-cave à l'aorte, ces animaux ont l'avantage de respirer quand il leur plaît, et de se passer de respirer quand il le faut. Cette propriété singulière leur est commune à tous; mais chacun a d'autres facultés particulières dont nous parlerons, en faisant, autant qu'il est en nous, l'histoire de toutes les espèces de ces animaux amphibies.

## LES PHOQUES 1.

En général, les phoques ont la tête ronde

1. Phoque, phoca en grec et en latin, mot auquel de Laët et d'autres ont donné une terminaison françoise, et que nous avons adopté comme terme générique. Dans plusieurs langues de l'Europe, on a indiqué ces animaux par les dénominations de veaux de mer, chiens de mer, loups de mer, veaux marins, chiens marins, loups marins, renards marins. Nous en connoissons trois et peut-être quatre es-pèces : 1° Le petit phoque noir à poil ondoyant et long, que nous croyons être le phoca des anciens, c'est-à-dire le phoce d'Aristote, et le vitulus marinus ou phoca de Pline; et c'est probablement celui dont Belon a donné la figure, et qu'il a indiqué sous le nom de phoca, vitulus marinus, vecchio marino, veau ou loup de mer. (De la nature des poissons, page 16.) 2 Le phoque de notre Océan, qui est plus grand et d'un poil gris, qu'on appelle veau marin, et auquel nous conservons cette dénomination, faute d'autre, et aussi pour ne pas tomber dans l'erreur en adoptant un nom étranger qui pourroit être celui d'une autrc espèce. Nous croyons néanmoins que cet animal est celui que les Allemands appellent rubbe ou sall, les Anglois soile, les Suédois sial, les Norwégiens kaabe, et c'est certainement le même que MM. de l'Académie des Sciences ont indiqué, comme nous, sous le même nom de veau marin, et dont ils ont donné la figure et la description, page 189 et planche XXVII de la partie première de leurs Mémoires pour servir à l'histoire des animaux. Enfin il nous paroit que c'est encore le même dont de Laët a donné la figure, et qu'il appelle chien marin ou phoque. (Description des Indes orientales, page 41.) Je ne cite pas les autres auteurs, parce qu'ils ont copié les figures de ceux-ci, ou qu'ils en ont donné de défectueuses. 3º Le grand phoque, dont M. Parsons a donné la

comme l'horhme, le museau large comme la loutre, les yeux grands et placés haut; peu ou point d'oreilles externes, seulement deux trous auditifs aux côtés de la tête; de moustaches autour de la gueule, des dent assez semblables à celles du loup, la langu fourchue ou plutôt échancrée à la pointe le cou bien dessiné; le corps, les mains et les pieds converts d'un poil court et asse rude; point de bras ni d'avant-bras appa rens, mais deux mains, ou plutôt deur membranes, deux peaux renfermant cinc doigts et terminées par cinq ongles; deur pieds sans jambes tout pareils anx mains seulement plus larges, et tournés en arrièn comme pour se réunir à une queue très courle qu'ils accompagnent des deux côtés le corps allongé comme celui d'un poisson mais renflé vers la poitrine, étroit à la par tie du ventre, sans hanches, sans croupe et sans cuisses au dehors; animal d'autan plus étrange, qu'il paroît fictif, et qu'il es le modèle sur lequel l'imagination des poëte enfanta les tritons, les sirenes, et ces dieu de la mer à tête humaine, à corps de que drupède, à quene de poisson; et le phoqu règne en effet dans cet empire muet, par voix, par sa figure, par son intelligence par les facultés, en un mot, qui lui sot communes avec les habitans de la terre. supérieures à celles des poissons, qu'ils sen blent être non seulement d'un autre ordre mais d'un monde différent : aussi cet ar phibie, quoique d'une nature très-éloigne de celle de nos animanx domestiques, laisse pas d'être susceptible d'une sorte d' ducation. On le nourrit en le tenant souve dans l'eau; on lui apprend à saluer de tête et de la voix; il s'accoutume à celle son maître; il vient lorsqu'il s'entend peler, et donne plusieurs autres signes d'i telligence et de docilité.

Il a le cerveau et le cervelet proportionellement plus grands que l'homme, les saussi bons qu'aucun des quadrupèdes, pronséquent le sentiment aussi vif et l'integence aussi prompte; l'un et l'autre se mquent par sa douceur, par ses habitus communes, par ses qualités sociales, pson instinct très-vif pour sa femelle et mattentif pour ses petits, par sa voix plus pressive et plus modulée que celle des a tres animaux. Il a aussi de la force et

description et la figure dans les Transactions i losophiques, nº 469. 4° Le lion marin, dont trouve la description et la figure dans le Vo d'Anson, page 100, et qui pourroit bien être même que le grand phoque décrit par M. Parso

## LE PHOQUE COMMUN

Ordre des Carnassiers. Famille des Carnivores. Tribu des Amphibies. Genre Phoque. / Cavier/

Pl.146.





LE PHOQUE À VENTRE BLANC
Ordre des Carnassiers .....id ..id...

es; son corps est ferme et grand, ses es tranchantes, ses ongles aigus. D'ailil a des avantages particuliers, uniques, ous ceux qu'on voudroit lui comparer : craint ni le froid ni le chaud; il vit féremment d'herbe, de chair, ou de on; il habite également l'eau, la terre, glace. Il est avec le morse, le seul des rupèdes qui mérite le nom d'amphibie, ul qui ait le tron ovale du cœur ouvert, ul par conséquent qui puisse se passer spirer, et auquel l'élément de l'eau soit convenable, aussi propre, que celui ir. La loutre et le castor ne sont pas ais amphibies, puisque leur élément air, et que, n'ayant pas cette ouverdans la cloison du cœur, ils ne peuvent r long-temps sous l'eau, et qu'ils sont és d'en sortir ou d'élever leur tête au s pour respirer.

ais ces avantages, qui sont très-grands, balancés par des imperfections qui sont e plus grandes. Le veau marin est manou plutôt estropié des quatre memses bras, ses cuisses, et ses jambes presque entièrement enfermés dans son ; il ne sort au deliors que les mains s pieds, lesquels sont à la vérité tous és en cinq doigts: mais ces doigts ne pas mobiles séparément les uns des auétant réunis par une forte membrane; s extrémités sont plutôt des nageoires les mains et des pieds, des espèces d'inens faits pour nager, et non pour mar-

D'ailleurs les pieds étant dirigés en re, comme la queue, ne peuveut soule corps de l'animal, qui, quand il est terre, est obligé de se traîner comme ptile, et par un mouvement plus pé-; car son corps ne pouvant se plier en comme celui du serpent, pour prendre ssivement différens points d'appui, et er ainsi par la réaction du terrain, le ue demeureroit gisant au même lieu sans eule et ses mains, qu'il accroche à ce peut saisir; et il s'en sert avec tant extérité, qu'il monte assez promptesur un rivage élevé, sur un rocher, me sur un glaçon, quoique rapide et nt. Il marche aussi beaucoup plus vite ne pourroit l'imaginer, et souvent, ue blessé, il échappe par la fuite au

s phoques vivent en société, ou du s en grand nombre, dans les mêmes Leur climat naturel est le Nord, quoipuissent vivre aussi dans les zones érées, et même dans les climats chauds;

car on en trouve quelques-uns sur les rivages de presque toutes les mers de l'Europe, et jusque dans la Méditerranée; on en trouve aussi dans les mers méridionales de l'Afrique et de l'Amérique : mais ils sont infiniment plus communs, plus nombrenx dans les mers septentrionales de l'Asie, de l'Europe, et de l'Amérique, et on les retrouve en aussi grande quantité dans celles qui sont voisines de l'autre pôle au détroit de Magellan, à l'île de Juan Fernandès, etc. Il paroît seulement que l'espèce varie, et que, selon les différens climats, elle change pour la grandeur, la couleur, et même pour la figure. Nous avons vu quelques uns de ces animaux vivans, et l'on nous a envoyé les dépouilles de plusieurs autres; dans le nombre, nous en avons choisi deux pour les faire dessiner. Le premier est le phoque de notre Océan, dont il y a plusieurs variétés : nous en avons vu un dont les proportions du corps paroissoient différentes; car il avoit le cou plus court, le corps plus allongé, et les ongles plus grands que celui dont nous donnons la figure : mais ces différences ne nous ont pas paru assez considérables pour en faire une espèce distincte et séparée. Le second, qui est le phoque de la Méditerranée et des mers du Midi, et que nous présumons ètre le phoca des auciens, paroît être d'une autre espèce; car il diffère des autres par la qualité et la couleur du poil, qui est ondoyant et presque noir, tandis que le poil des premiers est gris et rude. Il en differe encore par la forme des dents et par celle des oreilles; car il a une espèce d'oreille externe, très-petite à la vérité, au lieu que les autres n'ont que le trou auditif, sans apparence de conque. Il a aussi les dents incisives terminées par deux pointes, tandis que les deux autres ont ces mêmes dents incisives unies et tranchantes a droit fil, comme eelles du chien, du loup, et de tous les autres quadrupèdes. Il a encore les bras situés plus bas, c'est-à-dire plus en arrière du corps que les autres, qui les ont placés plus en avant. Néanmoins ces disconvenances ne sont peut-être que des varietés dépendantes du climat, et nou pas des différences spécifiques, attendu que dans les mêmes lieux, et surtout dans ceux où ces animaux abondent, on en trouve de plus grands, de plus petits, de plus gros, de plus minces, et de couleur ou de poil différent, suivant le sexe et l'âge.

C'est par une convenance qui d'abord paroît assez légère, et par quelques rapports fugitifs, que nous avons jugé que ce second phoque étoit le phoca des anciens. On nous à assuré que l'individu que nous avons vu venoit des Indes, et il est an moins très-probable qu'il venoit des mers du Levant : il étoit adulte, puisqu'il avoit toutes ses dents; il étoit d'un cinquième moins grand que les phoques adultes de nos mers, et des deux tiers plus petit que ceux de la mer Glaciale; car, quoiqu'il eût toutes ses dents, il n'avoit que deux pieds trois pouces de longueur, tandis que celui que M. Parsons a décrit et dessiné avoit sept pieds et demi d'Angleterre, c'est-à-dire environ sept pieds de Paris, quoiqu'il ne fût pas adulte, puisqu'il n'avoit encore que quelques dents : or tous ces caractères que les anciens donnent à leur phoca ne désignent pas un animal aussi grand, et conviennent à ce petit phoque qu'ils comparent souvent au castor el à la loutre, lesquels sont de trop petite taille pour être comparés avec ces grands phoques du Nord; et ce qui a achevé de nous persuader que ce petit phoque est le phoca des anciens, c'est un rapport qui, quoique faux dans son objet, ne peut cependant avoir été imaginé que d'après le petit phoque dont il est ici question, et n'a jamais pu, en aucune manière, avoir été attribué aux phoques de nos côles, ni aux grands phoques du Nord. Les anciens, en parlant du phoca, disent que son poil est ondoyant, et que, par une sympathie naturelle, il suit les mouvemens de la mer; qu'il se couche en arrière dans le temps que la mer baisse, qu'il se relève en avant lorsque la marée monte, et que cet effet singulier subsiste même dans les peaux longtemps après qu'elles ont été enlevées et séparées de l'animal : or on n'a pu imaginer ce rapport ni cette propriété dans les phoques de nos côtes, ni dans ceux du Nord, puisque le poil et des uns et des autres est court et roide; elle convient au contraire, en quelque façon, à ce petit phoque, dont le poil est ondoyant et beaucoup plus souple et plus long que celui des autres. En général, les phoques des mers méridionales ont le poil beaucoup plus fin et plus doux que ceux des mers septentrionales. D'ailleurs Cardan dit affirmativement que cette propriété qui avoit passé pour fabuleuse, a été trouvée réelle aux Indes. Sans donner à cette assertion de Cardan plus de foi qu'il ne faut, elle indique au moins que c'est au phoque des Indes que cet effet arrive : il y a toute apparence que, dans le fond, ce n'est autre chose qu'un phénomène èlectrique, dont les anciens et les modernes

ignorant la cause ont attribué l'effet a flux et aux reflux de la mer.

Quoi qu'il en soit, les raisons que ne venons d'exposer sont suffisantes pour qu'e puisse présumer que ce petit phoque est phoca des anciens; et il y a aussi tonte : parence que c'est celui que Rondelet pelle phoca de la Méditerranée, lequel, In lon lui, a le corps à proportion plus le 🙉 et moins gros que le phoque de l'Océan. 🍇 grand phoque, dont M. Parsons a dor in les dimensions et la figure, et qui ven vraisemblablement des mers septentrional paroît être d'une espèce différente des de autres, puisque n'ayant encore presque po ne de dents, et n'étaut pas adulte, il ne la me soit pas d'être plus que double en grand an dans toutes ses dimensions, et qu'il av mi par conséquent dix fois plus de volume de masse que les autres. M. Parsons, ain que l'a très-bien remarqué M. Klein, a ma beaucoup de choses en peu de mots au soile de cet animal. Comme ses observations s en anglois, j'ai cru devoir en donner ico traduction par extrait 1.

1. «Ce veau marin se voyoit à Londres « Charing cross, au mois de février 1742-43.... « figures données par Aldrovande, Jonston, et d « tres, étant de profil, nous jettent dans deux d « reurs: la première c'est qu'elles font paroitre que « bras, qui cependant n'est pas visible au dehé pers « dans quelque position que soit l'animal; la « conde c'est qu'elles représentent les pieds cor « deux nageoires, tandis que ce sont deux v lon « pieds avec des membranes et cinq doigts et « ongles, et que les doigts sont composés de 1 « articulations. Les ongles des pieds de devant « grands et larges ; ces pieds sont assez scmbla a ceux d'une taupe ; ils paroissent faits juite «ramper sur la terre et pour nager : il y a « membrane étroite entre chaque doigt; mais « pieds de derrière ont des membranes beaut « plus larges, et ils ne servent à l'animal que j « ramer dans l'eau... Cet animal étoit femelle as « monrut le scizième février 1742-43. Il avoit au and « de la gueule de grands poils d'une subst « transparente et cornée. Ses viscères étoient coi « il suit : les estomacs, les intestins, la vessie « reins, les uretères, le diaphragme, les poumbles « les gros vaisseaux du sang, et les parties e me « rieures de la génération, étoient comme dat a « vache; la rate avoit deux pieds de long, qu « ponces de large, et étoit fort mince; le foie « composé de six lobes, chacun de ces lobes « long et mince comme la rate; la vésicule du « étoit fort petite; le cœur étoit long et mon « sa contexture, ayant un trou ovale fort large « les colonnes charnues fort grandes. Dans l'este « le plus bas, il y avoit environ quatre livres pe « de perits cailloux tranchans et auguleux, co « si l'animal les avoit choisis pour hacher sa n « riture.... Le corps de la matrice étoit peti « comparaison des deux cornes, qui étoient « grandes et très épaisses... Les ovaires été « fort gros , et les cornes de la matrice étoient

Voilà donc trois espèces de phoques qui mblent être différentes les unes des autres, petil phoque noir des Indes et du Levant, veau marin ou phoque de nos mers, et grand phoque des mers du Nord, et c'est la première espèce qu'il faut rapporter ut ce que les anciens ont écrit du phoca. ristote connoissoit assez bien cet animal. rsqu'il a dit qu'il étoit d'une nature amguë et moyenne entre les animaux aquaques et terrestres; que c'est un quadrude imparfait et manchot; qu'il n'a point preilles externes, mais senlement des trous es-apparens pour entendre; qu'il a la lane fourchue, des mamelles et du lait, et e petite queue comme un cerf: mais il roît qu'il s'est trompé en assurant que cet imal n'a point de fiel; il ést certain qu'il a an moins la vésicule. M. Parsons dit, à vérité, que la vésicule du fiel, dans le and phoque qu'il a décrit, étoit fort pée : mais M. Daubenton a trouvé dans nophoque, qu'il a disséqué, une vésicule fiel proportionnée à la grandeur du foie; MM. de l'Académie des Sciences, qui t aussi trouvé cette vésicule du fiel dans phoque qu'ils ont décrit, ne disent pas 'elle fût d'une petitesse remarquable. Au reste, Aristote ne pouvoit avoir au-

ne connoissance des grands phoques des pres glaciales, puisque de son temps tout nord de l'Europe et de l'Asie étoit encore connu; les Grecs et même les Romains redoient les Gaules et la Germanie comme ur nord; les Grecs surtout conno socient u les animaux de ces pays : il y a donc ate vraisemblance qu'Aristote, qui parle phoca comme d'un animal commun, a entendu par ce nom que le phoca de la éditerranée, et qu'il ne connoissoit pas les phoques des mers du Nord.

Ces trois animaux, quoique différens par spèce, ont beaucoup de propriétés comures, et doivent être regardés comme ne même nature. Les femelles mettent s en hiver; elles font leurs petits à terre,

ertes par un grand trou du côté des ovaires. Je onne la figure de ces parties... aussi bien que elle de l'animal, que j'ai dessiné moi même avec plus grand soin. Cet animal est vivipare, il llaite ses petits; sa chair est ferme et muscusue. Il étoit fort jeune, quoiqu'il eut sept pieds t demi de longueur; car il n'avoit presque point e dents, et il n'avoit encore que quatre petits rous régulièrement placés et formant un carré utour du nombril : c'etoient les vestiges des uatre mamelles qui devoient paroître avec le emps, » sur un banc de sable, sur un rocher ou dans une petite île, et à quelque distance du contineut; elles se tiennent assises pour les allaiter, et les nourrissent ainsi pendant douze ou quinze jours dans l'endroit où ils sont nés, après quoi la mère emmène ses petits avec elle à la mer, où elle leur apprend à nager et à chercher à vivre; elle les prend sur son dos lorsqu'ils sont fatigués. Comme chaque portée n'est que de deux ou trois, ses soins ne sont pas fort partagés, et leur éducation est bientôt achevée. D'ailleurs ces animaux ont naturellement assez d'intelligence et beaucoup de sentiment; ils s'entendent, ils s'entr'aident, et se secourent mutuellement : les petits reconnoissent leur mère au milien d'une troupe nombreuse; ils entendent sa voix, et, dès qu'elle les appelle, ils arrivent à elle sans se tromper. Nous ignorons combien de temps dure la gestation : mais à en juger par celui de l'ac croissement, par la durée de la vie, ét aussi par la grandeur de l'animal, il paroît que ce temps doit être de plusieurs mois; et l'accroissement étant de quelques années, la durée de la vie doit être assez longue : je suis même très-porté à croire que ces animaux vivent plus long-temps qu'on n'a pu l'observer, peut-être cent ans et davantage; car on sait que les cétacés en général vivent bien plus long-temps que les animaux quadrupèdes; et comme le phoque fait une nuance entre les uns et les autres, il doit participer de la nature des premiers, et par conséquent vivre plus que les derniers.

La voix du phoque peut se comparer à l'aboiement d'un chien enroué; dans le premier âge, il fait entendre un cri plus clair, à peu près comme le miaulement d'un chat. Les petits qu'on enlève à leur mère miaulent continuellement, et se laissent quelquefois mourir d'inanition plutôt que de prendre la nourriture qu'on leur offre. Les vieux phoques aboient contre cenx qui les frappent, et font tous leurs efforts pour mordre et se venger. En général, ces animaux sont peu craintifs; même ils sont conrageux. L'on a remarqué que le feu des éclairs, ou le bruit du tonnerre, loin de les épouvanter, semble les récréer; ils sortent de l'eau dans la tempète; ils quittent même alors leurs glaçons pour éviter le choc des vagues, et ils vont à terre s'amuser de l'orage et recevoir la pluie, qui les réjouit beaucoup. Ils ont naturellement une mauvaise odeur, et que l'on sent de fort loin lorsqu'ils sont en grand nombre : il arrive souvent que , quand on les poursuit, ils lachent leurs excrémens,

qui sont jaunes et d'une odeur abominable. Ils ont une quantité de sang prodigieuse; et comme ils ont aussi une grande surcharge de graisse, ils sont, par cette raison, d'une nature lourde et pesante. Ils dorment beaucoup et d'un sommeil profoud : ils aiment à dormir au soleil sur des glaçons, sur des rochers, et on peut les approcher sans les éveiller; c'est la manière la plus ordinaire de les prendre. On les tire rarement avec des armes a feu, parce qu'ils ne meurent pas tout de suite, même d'une balle dans la tête; ils se jettent à la mer, et sont perdus pour le chasseur : mais comme l'on peut les approcher de près lorsqu'ils sont endormis, ou même quand ils sont éloignés de la mer, parce qu'ils ne peuvent fuir que très-lentement, on les assomme à coups de bâton et de perche. Ils sont très-durs et très-vivaces. « Ils ne meurent pas facilement, dit un témoin oculaire 1; car, quoiqu'ils soient mortellement blessés, qu'ils perdeut presque tout leur saug, et qu'ils soient même écorchés, ils ne laissent pas de vivre encore, et c'est quelque chose d'affreux que de les voir se rouler dans leur saug. C'est ce que nous observames à l'égard de celui que nous tuâmes, et qui avoit huit pieds de long, car, après l'avoir écorché et dépouillé même de la plus grande partie de sa graisse, cependant, et malgré tous les coups qu'on lui avoit donnés sur la tête et sur le museau, il ne laissoit pas de vouloir mordre encore : il saisit mème une demi pique qu'on lui présenta, avec presque autant de vigueur que s'il n'eût point été blessé : nous lui enfonçâmes apres cela une demi-pique au travers du cœur et du foie, d'où il sortit encore autant de sang que d'un jeune bœuf. » Au reste, la chasse, ou, si l'on vent, la pêche de ces animaux n'est pas difficile, et ne laisse pas dêtre utile, car la chair n'en est pas mauvaise à manger : la peau fait une bonne fourrure ; les Américains s'en servent pour faire des ballons qu'ils remplissent d'air, et dont ils se servent comme de radeaux. L'on tire de leur graisse une huile plus claire et d'un moins mauvais goût que celle du marsouin ou des autres cétacés.

Aux trois espèces de phoques dont nous venons de parler, il faut peut-ètre, comme nous l'avons dit, en ajouter une quatrième dont l'auteur du Voyage d'Anson a donné la figure et la description sous le nom de lion marin: elle est très-nombreuse sur les côtes des terres Magellaniques et à l'île de

1. Recueil des Voyages du Nord, tome II, pages 117 et suivantes.

Juan Fernandès dans la mer du Sud. Ces un lions marins ressemblent aux phoques ou gel veaux marins, qui sont fort communs dans ou ces mêmes parages : mais ils sont beaucoup les plus grands; lorsqu'ils ont pris toute leur pu taille, ils peuvent avoir depuis onze jusqu'à st dix-huit pieds de long, et en circonférence is depuis sept ou huit pieds jusqu'à onze. Ils ui sout si gras, qu'après avoir percé et ouvert se la peau, qui est épaisse d'un pouce, on lar trouve au moins un pied de graisse avant ont de parvenir à la chair. On tire d'un seul de hoi ces animaux ju-qu'à cinq cents pintes d'huile. mesure de Paris. Ils sont en mème temps elle tort sanguins; lorsqu'on les blesse profondé ad ment et en plusieurs endroits à la fois, on par voit partout jaillir le sang avec beaucoup de iqu force. Un seul de ces animaux, auquel on arie coupa la gorge, et dont on recueillit le sangula en donna deux barriques, sans compter ce 61 lui qui restoit dans les vaisseaux de son corps, em Leur peau est couverte d'un poil court, d'une les couleur tanné clair; mais leur queue et leurs joie pieds sont noirâtres. Leurs doigts sont réu-lons nis par une membrane qui ne s'étend pas etil jusqu'à leur extrémité, et qui dans chacument est terminée par un ongle. Ils diffèrent des ore autres phoques non seulement par la gran ette deur et la grosseur, mais encore par d'au otr tres caracteres: les lions marins mâles on luan une espèce de grosse crête ou trompe qui le leur pend du bout de la mâchoire supérieure, les de la longueur de cinq ou six ponces. Cette ph partie ne se trouve pas dans les femelles; ran ce qui fait qu'on les distingue des mâles at ons premier coup d'œil, outre qu'elles sont beau man coup plus petites. Les mâles les plus fort et se font un troupeau de plusieurs femelles e! dont ils empêchent les autres mâles d'appro neme cher. Ces animaux sont de vrais amphibies pem ils passent tout l'été dans la mer, et tou a il l'hiver à terre, et c'est dans cette saison qui dan les femelles metteut bas: elles ne produi on sent qu'un ou deux petits, qu'elles allaiteut palle et qui sont, en naissant, aussi gros qu'ur pres veau marin adulte. Les lions marins, pendant tout le temps lans

Les lions marins, pendant tout le temps laus qu'ils sont à terre, vivent de l'herbe qu'and croît sur le bord des eaux courautes; et le fentemps qu'ils ne paissent pas, ils l'emploien la partie dans la fange: ils paroissent d'ur à durait fort pesant, et sont fort difficiles à réveiller; mais ils ont la précaution de place des mâles en sentinelle autour de l'endroi où ils dorment, et l'on dit que ces sentinelles out grand soin de les éveiller de qu'on approche. Leurs cris sont fort bruyan et de tons différens: tantôt ils grognen

mme des cochons, et tantôt ils hennissent mme des chevaux. Ils se battent souvent, rtout les mâles, qui se disputent les felles, et se font de grandes blessures à ups de dents. La chair de ces animaux est pas mauvaise à manger; la langue surit est aussi bonne que celle du bœuf. Is très-facile de les tuer, car ils ne peuvent se défendre ni s'enfuir; ils sont si lourds, 'ils ont peine à se remuer, et encore plus retourner; il faut seulement prendre de à leurs dents, qui sont très-fortes, et nt ils pourroient blesser si on les appro-

oit de face et de trop près. Par d'autres observations comparées à lles-ci, et par quelques rapports que nous déduirons, il nous paroît que ces lions prins qui se trouvent à la pointe de l'Améque méridionale, se retrouvent, à quelques riétés près, sur les côtes septentrionales même continent. Les grands phoques s mers du Canada, dont parle Denis sous nom de *loups marins*, et qu'il distingne s petits veaux marins ordinaires, pourient bien être de la même espèce que les ins marius des terres Magellaniques. « Leurs tits (dit cet auteur, qui e t assez exact) nt en naissant plus gros que le plus gros rc que l'on voie, et plus longs. » Or il est rtain que les phoques ou veaux marins de tre Océan ne sont jamais de cette taille, and même ils sont adultes : celui de la éditerranée, c'est-à-dire le phoca des anens, est encore plus petit, et il n'y a que phoque décrit par M. Parsons dont la andeur convienne à ceux de Denis. M. Parns ne dit pas de quelle mer venoit ce and phoque: mais, soit qu'il vint de la er septentrionale de l'Europe ou de celle l'Amérique, il se pourroit qu'il fût le ême que le loup marin de Denis, et le ème encore que le lion marin d'Anson; r il est de la même grandeur, puisque étant pas encore adulte, ni même à beauup près, il avoit sept pieds de longueur. ailleurs la différence la plus apparente, rès celle de la grandeur, qu'il y ait entre lion marin et le veau marin, c'est que, us l'espèce du lion marin, le mâle a une ande crête à la mâchoire supérieure, mais femelle n'a pas cette crète. M. Parsons a pas vu le mâle, et n'a décrit que la feelle, qui n'avoit en effet point de crête, qui ressemble en tout à la femelle du lion arin d'Anson. Ajoutez à toutes ces conveances un rapport encore plus précis : c'est he M. Parsons dit que son grand phoque voit les estomacs et les intestins comme une vache, et en même temps l'auteur du Voyage d'Anson dit que le lion marin ne se nourrit que d'herbes pendant tout l'été: il est donc très-probable que ces deux animaux sont conformés de mênie, ou plutôt que ce sont les nièmes animaux, très-différens des autres phoques, qui n'ont qu'un estomac, et qui se nourrissent de poisson.

Woodes Rogers avoit parlé, avant l'auteur du Voyage d'Anson, de ces lions marins des terres Magellaniques, et il les décrit un peu différemment. « Le lion marin, dit-il, est une créature fort étrange, d'une grosseur prodigieuse; on en a vu de vingt pieds de long ou au delà, qui ne pouvoient guère moins peser que quatre milliers : pour moi, j'en vis plusieurs de seize pieds, qui pesoient peut-ètre deux milliers : je m'étonne qu'avec tout cela on puisse tirer tant d'huile du lard de ces animaux. La forme de leur corps approche assez de celle des veaux marins: mais ils ont la peau plus épaisse que celle d'un bœuf, le poil court et rude, la tête beaucoup plus grosse à proportion, la gueule fort grande, les yeux d'une grosseur monstrueuse, et le museau qui ressemble à celui d'un lion, avec de terribles moustaches, dont le poil est si rude, qu'il pourroit servir à faire des cure-dents. Vers la fin du mois de juin, ces animaux vont sur l'île (de Juan Fernandès) pour y faire leurs petits, qu'ils déposent à une portée de fusil du bord de la mer : ils s'y arrêtent jusqu'à la fin de septembre sans bouger de la place, et sans prendre aucune nourriture; du moins on ne les voit pas manger : j'en observai moi-même quelques-uns, qui furent huit jours entiers dans leur gîte, et qui ne l'auroient pas abandonné si nous ne les avions effrayés.... Nous vîmes encore à l'île de Lobos de la Mar, sur la côte du Pérou, dans la mer du Sud, quelques lions marins, et beaucoup plus de veaux marins. »

Ces observations de Woodes Rogers, qui s'accordent avec celles de l'auteur du Voyage d'Anson, semblent prouver encore que ces animaux vivent d'herbes lorsqu'ils sont à terre; car il est peu probable qu'ils se passent pendant trois mois de toute nourriture, surtout en allaitant leurs petits. L'on trouve dans le Recueil des navigations aux terres australes beaucoup de choses relatives à ces animaux: mais ni les descriptions ni les faits ne nous paroissent exacts. Par exemple, il y est dit qu'à la côte du port des Renards, au détroit de Magellan, il y avoit des loups marins si gros, que leur cuir étendu se trouvoit de trente-six pieds de large; cela

est certainement exagéré. Il y est dit que sur les deux îles du port Désiré, aux terres Magellaniques, ces animaux ressemblent à des lions par la partie antérieure de leur corps, avant la tête, le cou, et les épaules garnis d'une très-longue crinière bien fournie: cela est encore plus qu'exagéré, car ces animaux out seulement autour du cou un peu plus de poil que sur le reste du corps; mais ce poil n'a pas plus d'un doigt de long. Il est encore dit qu'il y a de ces animaux qui ont plus de dix-huit pieds de long; que de ceux qui n'ont que quatorze pieds, il y en a des milliers; mais que les plus communs n'en ont que cinq. Cela pourroit induire à croire qu'il y en auroit de deux espèces, l'une beaucoup plus grande que l'autre, parce que l'auteur ne dit pas que cette différence vienne de celle de l'âge; ce qui cependant étoit nécessaire à dire pour prévenir l'erreur. « Ces animaux, dit Coréal, ouvrent toujours leur gueule : deux hommes ont assez de peine à en tuer un avec un épieu, qui est la meilleure arme dont on puisse se servir. Une femelle allaite quatre ou cinq petits, et chasse les autres petits qui s'approchent d'elle, d'où je juge qu'elles ont quatre on cinq petits d'une ventrée. » Cette présomption est assez bien fondée; car le grand phoque décrit par M. Parsons avoit quatre mamelles situées de maniere qu'elles formoient un carré dont le nombril étoit le centre. J'ai cru devoir recueillir et présenter ici tous les faits qui ont rapport à ces animaux, qui sont peu connus, et dont il seroit à désirer que quelque voyageur habile nous donnât la description, surtout celle des parties intérieures, de l'estomac, des intestins, etc., car, si l'on s'en rapporte aux témoignages des voyageurs, on pourroit croire que les lions marins sout de la classe des animaux ruminans, qu'ils ont plusieurs estomacs, et que par conséquent ils sont d'une espèce fort éloignée de celle des phoques on veaux marins, qui certainement n'ont qu'un estomac, et doivent être mis au nombre des animaux carnassiers.

\* Lorsque j'ai écrit sur les phoques, il y a plus de vingt ans, l'on n'en connoissoit alors que deux ou trois espèces : mais les voyageurs récens en ont reconnu plusieurs autres, et nous sommes maintenant en éta de les distinguer, et de leur appliquer le dénominations et les caractères qui leur sont propres. Je rectifierai donc en quel ques points ce que j'ai dit au sujet de ce animaux, en ajoutant ici les nouveaux fait que j'ai pu recueillir.

J'établirai d'abord une distinction fondét and sur la nature et sur un caractère très-évident en divisant en deux le genre entier des pho ques; savoir, les phoques qui ont des oreilles externes, et les phoques qui n'ont que de petits trous auditifs sans conque extérieure Cette difference est uon seulement très-apparente, mais semble même faire un attribut essentiel, le manque d'oreilles extérieures étant un des traits par lesquels ces amphibie. se rapprochent des cétacés, sur le corps desquels la nature semble avoir effacé toute espèce de tubérosités et de proéminences qui eussent rendu la peau moins lisse el la moins propre à glisser dans les eaux, tandis que la conque externe et relevée de l'oreille paroît faire tenir de plus près aux quadrupèdes ceux des phoques qui sont pourvus de que cette partie extérieure, qui ne manque à l'op aucun animal terrestre.

Nous ne connoissons que deux espèces ent bien distinctes de phoques à oreilles : la long première est celle du lion marin, qui est lort très-remarquable par la crinière jaune qu'il porte autour du cou, et la seconde, celle liter que les voyageurs ont indiquée sous le nom lou d'ours marin, et qui est composée de deux variétés très-différentes entre elles par la le grandeur : nous joindrons donc à cette espece le petit phoque à poil noir, dont j'ai le douné la description, et qui, étant pourvu lonn d'oreilles externes, ne fait qu'une variété leur dans l'espèce de l'ours marin. Des induc tions assez plausibles m'avoient fait regarder om alors ce petit ours marin comme le phoca from des ancieus : mais comme Aristote, en parlant du phoca, dit expressément qu'il n'a pas d'oreilles externes, et seulement des trous auditifs, je vois qu'on doit chercher ce phoca des anciens dans quelqu'une des Geor espèces de phoques sans oreilles, dont nous allons faire l'énumération.

> ars dé dé de k

# LES PHOQUES SANS OREILLES, OU PHOQUES PROPREMENT DITS.

Nous connoissons neuf ou dix espèces ou riétés distinctes dans le genre des phoques us oreilles, et nous les indiquerons ici ns l'ordre de leur grandeur, et par les caractères que les voyageurs ont saisis pour les dénommer et les distinguer les uns des autres.

## LE GRAND PHOQUE A MUSEAU RIDÉ.

PREMIÈRE ESPÈCE.

La plus grande espèce est celle du phoque museau ridé, dont nous avons déjà parlé us le nom de lion marin, parce que plueurs voyageurs, et particulièrement le récteur du Voyage d'Anson, l'avoient inqué sous cette dénomination, mais mal à opos, puisque le vrai lion marin porte une inière que celui-ci n'a pas, et qu'ils diffènt encore entre eux par la taille et par la rme de plusieurs parties du corps; en rte que le phoque à museau ridé n'a de mmun avec le vrai lion marin que d'hater les côtes et îles désertes, et de se ouver comme lui dans les mers des deux misphères. Il faut donc se rappeler ici ce ie nous ayons déjà dit de ce grand phoque museau ridé, sous le nom mal appliqué de n marin. Dampier et Byron ont trouvé, mme Anson, ce phoque à l'île de Juan ernandès, et sur la côte occidentale des rres Magellaniques. M. de Bougainville, om Pernetti, et Bernard Penrose, l'ont connu sur la côte orientale de ce contient, et aux iles Malouines ou Falkland. M. Forster out aussi vu deux femelles de tte espèce dans une île à laquelle le capiine Cook a donné le nom de Nouvelleéorgie, et qui est située au cinquantenatrième degré de latitude australe, dans océan Atlantique: ces deux femelles étoient ndormies sur le rivage, et on les tua dans ur sommeil. D'autre côté, M. Steller a vu décrit ce même grand phoque à museau dé dans l'île de Behring et près des côtes e Kamtschatka. Cette grande espèce se ouve donc également dans les deux hémihères, et probablement sous toutes les ititudes.

Nous nommons aujourd'hui cet animal

phoque à museau ridé, parce qu'il a sur le nez une peau ridée et mobile qui peut se remplir d'air ou se gonfler, et se gonfle en effet lorsque l'animal est agité de quelque passion : mais nous devons observer que cette peau en forme de crète est monstrueusement exagérée dans la figure donnée par le rédacteur du Voyage d'Anson, et qu'elle est réellement beaucoup plus petite dans la nature.

Ce grand et gros animal est d'un naturel très-indolent; c'est mème de tous les phoques celui qui paroît ètre le moins redoutable, malgré sa forte taille. Peurose dit que ses matelots s'anusoient à monter sur ces phoques comme sur des chevaux, et que, quand ils n'alloient pas assez vite, ils leur faisoient doubler le pas en les piquant conps de stylet ou de couteau, et leur faisant mème des incisious dans la peau. Cependant M. Clayton, qui a fait mention de ce phoque dans les Transactions philosophiques, dit que les mâles, comme ceux des autres phoques, sont assez méchans dans le temps de leurs amours.

Celun-ci est couvert d'un poil rude trèscourt, luisant, et d'une couleur cendrée,
mèlée quelquefois d'une légere teinte d'olive;
son corps, dont la longueur est ordinairement de quinze à dix-huit pieds anglois,
et quelquefois de vingt-quatre à vingt-cinq,
est assez épais aupres des épanles; et va
toujours en diminuant jusqu'à la queue. Une
femelle tuée par M. Forster n'avoit que
treize pieds de longueur; et, en la supposant adulte, il y auroit une grande différence
pour la taille entre les mâies et les femelles
dans cette espèce. La lèvre supérieure avance
de beaucoup sur la lèvre inférieure; la peau

de cette lèvre est mobile, ridée, bouffie tout le long du museau; et cette peau, que l'animal remplit d'air à son gré, peut être comparée, pour la forme, à la caroncule du dindon; et c'est par ce caractère qu'on l'a désigné sous le nom de phoque à museau ridé. Il n'y a dans la tête que deux petits trous auditifs, et point d'oreilles externes. Les pieds de devant sont conformés comme ceux du phoque commun : mais ceux de derrière sont plus informes et faits en manière de nageoires; en sorte que cet animal, beaucoup plus fort et plus grand que notre phoque, est moins agile et encore plus imparfaitement conformé par les parties postérieures, et c'est probablement par cette raison qu'il paroît indolent et très-peu re doutable.

M. Clayton a fait mention d'un phoqu qui se tronve dans l'hémisphère austral; dit qu'on le nomme fur-seal ou phoque fourrure, parce que son poil est plus fourque celui des autres phoques, quoique s peau soit plus mince. Nous ne sommes pen état de juger par d'aussi foibles indictions si ce phoque à fourrure est d'une ex pèce voisine de celle du phoque à musea ridé, à côté de laquelle M. Clayton l'placé, ou de celle de l'ours marin, dont l'fourrure est en effet bien plus fournie qu celle des autres phoques.

## LE PHOQUE A VENTRE BLANC.

SECONDE ESPÈCE.

Nous donnons ici la figure de ce grand phoque à ventre blanc, que nous avons vu vivant au mois de décembre 1778, et qui est d'une espèce très-différente de celle du phoque à museau ridé; nous allons rapporter au resi les observations que nous avons faites sur ce phoque, auxquelles nous ajouterons quelques faits qui nous ont été four-

nis par ses conducteurs.

Le regard de cet animal est doux, et son naturel n'est point farouche : ses yeux sont attentifs et semblent annoncer de l'intelligence; ils expriment du moins les sentimens d'affection, d'attachement pour son maître, auquel il obéit avec toute complaisance: nons l'avons vu s'incliner à sa voix, se rouler, se tourner, lui tendre une de ses nageoires antérieures, se dresser en élevant son buste, c'est-à-dire tout le devant de son corps, hors de la caisse remplie d'eau dans laquelle on le tenoit renfermé; il répondoit à sa voix ou à ses signes par un son rauque qui sembloit partir du fond de la gorge, et qu'on pourroit comparer au beuglement enroué d'un jeune taureau. Il paroit que l'animal produit ce son en expirant l'air aussi bien qu'en l'aspirant; seulement il est un peu plus clair dans l'aspiration, et plus rauque dans l'expiration. Avant que sou maître l'eût rendu docile, il mordoit très-violemment lorsqu'on vouloit le forcer à faire quelques mouvemens : mais, dès qu'il fut dompté, il devint doux, au point qu'on

pouvoit le toucher, lui mettre la main dan sa gueule, et même se reposer sans craint auprès de lui, et appuyer le bras ou la têt sur la sienne. Lorsque son maître l'appeloit i il lui répondoit, quelque éloigné qu'il fût il sembloit le chercher des yeux lorsqu'ine le voyoit pas; et, dès qu'il l'apercevoi après quelques momens d'absence, il na manquoit pas d'en témoigner sa joie pa

une espèce de gros murmure.

Quand cet animal, qui étoit mâle, éprou voit les irritations de l'amour, ce qui lui ar rivoit à pen près de mois en mois, sa dou ceur ordinaire se changeoit tout à coup ex une espèce de fureur qui le rendoit dange reux; son ardeur se déclaroit alors par de mugissemens accompagnés d'une forte érec tion; il s'agitoit et se tourmentoit dans si caisse, se donnoit des mouvemens brusque et inquiets, et mugissoit ainsi pendant plu sieurs heures de suite : c'est par des cri assez semblables qu'il exprimoit son senti ment de douleur lorsqu'on le maltraitoit mais il avoit d'autres accens plus doux, très expressifs, et comme articulés, pour témoigner sa joie et son plaisir.

Dans ces accès de fureurs amoureuses oc casionés par un besoin que l'animal ne pouvoit satisfaire pleinement et qui duroit hui ou dix jonrs, on l'a vu sortir de sa caisse après l'avoir rompne; et dans ces momens il étoit fort dangereux et même féroce; cai alors il ne connoissoit plus personne; il n'o-

ssoit plus à la voix de son maître, et ce toit qu'en le laissant se calmer pendant elques heures qu'il pouvoit s'en appror : il le saisit un jour par la manche, et i eut beancoup de peine à lui faire lâcher se en lui ouvrant la gueule avec un inment. Une autre fois il se jeta sur un ze gros chien, et lui écrasa la tête avec dents, et il exerçoit ainsi sa fureur sur s'els objets qu'il rencontroit : ces excès nour l'échauffoient beaucoup; son corps ouvrit de gale, il maigrit ensuite, et enil nourut au mois d'août 1779.

l nous a paru que cet animal avoit la resition fort longue; car il gardoit l'air aslong-temps, et ne l'aspiroit que par inalles, entre lesquels ses narines ctoient clement fermées; et dans cet état, elles paroissoient que comme deux gros traits qués longitudinalement sur le bout du seau : il ne les ouvre que pour rendre par une forte expiration, ensuite pour reprendre, après quoi il les referme me auparavant; et souvent il se passe s de deux minutes entre chaque aspira-1. L'air dans ce mouvement d'aspiration noit un bruit semblable à un reniflement s-fort; il découloit presque continuellent des narincs une espèce de mucus blantre d'une odeur désagréable.

De grand phoque, comme tous les aniax de ce genre, s'assonpissoit et s'endorplusieurs fois par jour; on l'entendoit fler de fort loin; et, lorsqu'il étoit enmi, on ne l'éveilloit qu'avec peine : il a fisoit même qu'il fût assoupi pour que maître ne s'en fit pas entendre aisént; et ce n'étoit qu'en lui présentant près nez quelques poissons qu'on pouvoit le r de son assoupissement; il reprenoit dès du mouvement et même de la vivacité; levoit la tête et la partie antérieure de corps en se haussant sur ses deux pals de devant jusqu'à la hauteur de la main lui présentoit le poisson, car on ne le rrissoit pas avec d'autres alimens; et toit principalement des carpes, et des anlles qu'il aimoit encore plus que les car-; on avoit soin de les assaisonner, quoie crues, en les roulant dans du sel. Il lui oit environ trente livres de ces poissons ans et saupoudrés de sel par vingt-quatre bres. Il avaloit très-goulument les anguillout entières, et même les premières cars qu'on lui offroit : mais, dès qu'il avoit lé deux ou trois de ces carpes entières, cherchoit à vider les autres avant de les inger, et pour cela il les saisissoit d'abord

par la tête, qu'il écrasoit entre ses dents; ensuite il les laissoit tomber, leur ouvroit le ventre pour en tirer le fiel avec ses appendices, et finissoit par les reprendre par la tête pour les avaler.

Ses excrémens répandoient une odeur très-fétide: ils étoient de couleur jaunâtre et quelquefois liquides; et, lorsqu'ils étoient solides, ils avoient la forme d'une boule. Les conducteurs de cet animal nous assurèrent qu'il pouvoit vivre plusieurs jours, et même plus d'un mois sans être dans l'eau, pourvu néanmoins qu'on eût soin de le bien laver tous les soirs avec de l'eau nette, et qu'on lui donnât pour boisson de l'eau claire et salée; car, lorsqu'il buvoit de l'eau douce, et surtout de l'eau trouble, il en étoit toujours incommodé.

Le corps de ce grand phoque, comme celui de tous les animanx de ce genre, est de forme presque cylindrique : cependant il diminue de grosseur sans perdre sa rondeur en approchant de la queue. Son poids total pouvoit être de six ou sept cents livres; sa longueur étoit de sept pieds et demi, depuis le bout du museau jusqu'à l'extrémité des nageoires de derrière; il avoit près de cinq pieds de circonférence à l'endroit de son corps le plus épais, et seulement un pied neuf pouces de tour auprès de l'origine de la queue. Sa peau est couverte d'un poil court très-ras, lustré, et de couleur brune mélangée de grisâtre, principalement sur le cou et la tête, où il paroît comme tigré; le poil est plus épais sur le dos et sur les côtés du corps que sous le ventre, où l'on remarque une grande tache blanche qui se termine en pointe en sc prolongeaut sur les flancs; et c'est par ce caractère que nous avons cru devoir le désigner en l'appelant le grand phoque à ventre blanc.

Les narines ne sont ni iuclinées ni posées horizontalement, comme dans les quadrupèdes terrestres, mais elles sont étenducs verticalement sur l'extrémité du museau : elles sont longues de trois ou quatre pouces, et s'étendent depuis le haut du museau jusqu'à un travers de doigt au dessus de la lèvre supérieure. Ces narines ou naseaux sont éloignées l'une de l'autre d'environ cinq pouces; et lorsqu'elles sont ouvertes, elles ont chacune près de deux pouces de largeur, et ressemblent alors à deux petits ovales resserrés par leurs extrémités.

Les yeux sont grands, bien ouverts, de couleur brune, et assez semblables à ceux du bœuf; ils sont situés à cinq pouces de l'extrémité du nez; et la distance entre leurs

angles internes est d'environ quatre pouces : lorsque l'animal est long-temps sans entrer dans l'eau, son saug s'échauffe, et le blanc des yeux devient rouge, surtout vers les

angles.

La gueule est assez grande et environnée de grosses soies ou moustaches presque semblables à des arêtes de poisson : les mâchoires étoient garnies de trente-deux deuts fort jaunes et qui paroissoient usées; nous avons compté vingt mâchelières, huit incisives et quatre canines.

Les oreilles ne sont que deux petits trous presque cachés dans la peau : ces trons sont placés à environ trois pouces des yeux, et à huit ou neuf pouces du bout du nez; et, quoiqu'ils n'aient guère qu'une ligne d'ouverture, l'animal paroît néanmoins avoir l'ouie très-fine, puisqu'il ne manquoit jamais d'obéir ou de répondre, même de loin, à la voix de son maître.

Les pieds ou nageoires de devant, mesurées depuis l'endroit où elles sortent du corps jusqu'à leur extrémité, ont environ quinze pouces de longueur sur autant de largeur, lorsqu'elles sont entièrement déployées; elles ont chacune cinq ongles noirs un peu courbés, et sont conformées de manière que le doigt du milieu est le plus court, et les deux de côté les plus longs.

Les nageoires de derrière ont la forme de celles de devant à leur extrémité, c'est-àdire que le doigt du milieu est aussi plus court que ceux des côtés; elles accompagnent la queue, et ont douze à treize pouces de longueur sur environ dix-sept pouces de largeur lorsque la membrane est entièrement étenduc; elles sont grosses et charnues par les côtés, minces dans le milieu, et découpées en festons sur les bords. Il n'y avoit pas d'ongles appareus sur ces nageoires postérieures : mais ces ongles ne manquoient sans doute que par accident, et parce que cet animal se tourmentoit beauconp et frottoit fortement ces nageoires de derrière contre le fond de sa caisse; la membrane même de ces nageoires étoit usée par les frottemens, et déchirée en plusieurs endroits.

La queue, qui est située entre ces deux nageoires, n'a que quatre pouces de long sur trois de large; elle est de forme presque triangulaire, large à sa naissance, et en pointe arrondie à son extrémité; elle n'est pas fort épaisse, et paroît aplatie dans toute son étendue.

Ce grand phoque fut pris le 28 octobre 1777, dans le golfe Adriatique, près de la côte de Dalmatie, dans la petite île de Gue nero, à deux cents milles de Venise; cultisucces, et il avoit déjà échappé cinq ou s fois en rompant les filets des pêcheurs : de étoit connu depuis plus de cinquante a au rapport des anciens pêcheurs de cet côte, qui l'avoient souvent poursuivi, et q croyoient que c'étoit à son grand âge qu devoit sa grande taille; et ce qui semb confirmer cette présomption, c'est que s dents étoient tres-jaunes et usées, que se poil étoit plus foucé en couleur que cel de la plupart des phoques qui nous so connns, et que ses moustaches étoient lo gues, blanches, et très-rudes,

mit

es n

e res

Cependant quelques autres phoques de même grandeur ont été pris dans ce mên golfe Adriatique; ils ont été vus et mené comme celui-ci, en France et en Allemagi dès l'année 1760. Les conducteurs de conducteurs de animaux, ayant intérêt de les conserver v vans, ont trouvé le moyen de les guérir ( quelque; maladies qui leur surviennent pie de leur état de gêne et de captivité, et que probablement ils n'épronvent pas dans les état de liberté : par exemple, lorsqu'ils ce sent de manger et refusent le poisson, i les tirent hors de l'eau, leur font prendu al lait mêlé avec de la thériaque; ils le tienneut chaudement en les enveloppes tienneut chaudement en les enveloppat d'une couverture, et continuent ce traite de, ment jusqu'à ce que l'animal ait repris c l'appétit, et qu'il reçoive avec plaisir s nourriture ordinaire. Il arrive souvent que ces animaux refusent tout aliment pendar les cinq ou six premiers jours après avo été pris, et les pècheurs assurent qu'ou k verroit périr d'inanition si on ne les contra gnoit pas à avaler une dose de thériaqu avec du lait.

Nous ajouterons ici quelques observation qui ont été faites par M. Sabarot de La Ve nière, docteur en médecine de la faculté d Montpellier, sur un grand phoque femelle qui nous paroît être de la même espèce qu le mâle dont nous venons de donner

description.

« Cet amphibie, dit-il, parut à Nîmes dat l'automne de l'année 1777; il étoit dans u cuvier rempli d'eau, et avoit plus de si pieds de longueur : sa peau lisse et un pe tigrée affectoit agréablement la vue et tact; sa tête, plus grosse que celle d'u lui veau, en avoit à peu près la figure, et s yearx grands, saillans et pleins de feu, inti ressoient les spectateurs; son cou très-son ple se recourboit assez facilement, et sa ple se recourboit assez facilement, et se

hoires, armées de dents aigues et trantes, lui donnoient un air redoutable; i voyoit deux trous auditifs sans oreilkternes; il avoit la gueule d'un rouge orail, et portoit une moustache fort le : deux nageoires en forme de main ent aux côtés du thorax, et le corps nimal se terminoit en une queue qui accompagnée de deux pageoires latélesquelles lui tenoient lieu de pieds. roque, docile à la voix de son maître, bit telle position qu'il lui ordonnoit; il oit hors de l'ean pour le caresser et le r. Il éteignoit une chandelle du souffle s narines, qui sont percées d'une peente dans le milieu de leur étendue. ix étoit un rugissement obscur, mêlé nefois de gémissement. Son conduce couchoit auprès de lui lorsqu'il étoit L'eau de son cuvier étoit salée; et l'il s'y plongeoit, il élevoit de temps mps la tête pour respirer. Il vivoit uilles qu'il dévoroit dans l'ean. Il mou-Nîmes, d'une maladie semblable à la des chevaux, et il nous parut intéement conformé comme le veau marin vous avez parlé, monsieur. Voici ce a dissection m'apprit sur cet animal : ou ovale que vous dites être toujours t dans ces animanx amphibies étoit ement fermé par une membrane transte, disposée en forme de poche semi e. Je ne pus pas trouver le canal arté-Son estomac étoit très-fort, et la tucharmue paroissoit comme marbrée. ie étoit composé de cinq lobes ainsi es reins, qui avoient ouze pouces de ur : leur substance corticale étoit un de corps pentagones vasculeux, liés eux par un tissu cellulaire très-lâche. uatre tuniques des intestins se sépapar la macération, et nous vîmes trèsles membranes cellulaire, charnue, nense, et veloutée, ainsi que la dispospirale entrelacée des trous qui servent ssage aux vaisseaux sanguins qui perces tuniques, sans ponvoir être lésés resserrement péristaltique. La mauodeur développée par le temps humide empêcha de suivre plus loin la dissecle cet animal; et j'ai l'honneur de vous monsieur, l'estomac entier de ce phoque j'ai conservé. » ant répondu à M. de La Vernière qu'il

ant répondu à M. de La Vernière qu'il roit plaisir de ni'envoyer cet estomac description détaillée, et qu'il me pait probable que le trou ovale du cœur, st ordinairement ouvert dans ces ani-

maux, habitans de la mer, ne s'étoit fermé que par le changement d'habitudes et sou séjour dans l'air, M. de La Vernière me fit répouse le 20 janvier 1780 : « Que l'estomac de ce phoque n'avoit point été injecté, et que c'étoit une simple insufflation. Ce viscère, dit-il, me paroît contenir quelques grains qui font du bruit par la plus légère agitation.... Et à l'égard de la membrane qui fermoit le trou ovale, elle étoit semi lunaire et disposée en forme de poche; le segment qui terminoit le bord concave du croissant me parut plus dur; les lames qui formoient cette poche, quoique pellucides, étoieut organisées on tissues de fibres régulières : je ne vis cependant pas de vaisseaux sanguius; elles glissoient l'une sur l'autre par la pression digitale, et paroissoient d'un tissu tendineux. Je ne sais pas si le changement d'habitudes que cet animal avoit contracté auroit pu former une membrane de cette structure; mais il me suffit, monsieur, que vous en affirmiez la possibilité pour être de votre sentiment. Au reste, M. Montagnon, qui disséqua avec moi ce phoque, assure avoir remarqué qu'il avoit plusieurs inflations dans les voies alimentaires, qui lui parurent être quatre estomacs; je n'ai pas vu cet animal ruminer, ni entendu dire qu'il ruminât. »

M. de La Vernière a apporté à Paris, au mois de novembre dernier, 1780, cet estomac; et j'ai reconnu qu'il ne formoit qu'un seul viscere avec des poches ou appendices, et non pas quatre estomacs semblables à ceux

des animaux ruminans.

J'ai dit que le grand phoque dont M. Parsons a donné la description et la figure dans les Transactions philosophiques, nº 469, pourroit bien être le même que le lion marin d'Anson. A présent que ce dernier animal est mieux connu et bien désigné par le nom de phoque à museau ridé, nous reconnoissons que le grand phoque de M. Parsons se rapporte bien mieux à ce phoque à ventre blanc, dont nous venons de faire la description, quoique ce dernier soit plus petit; mais nous ne sommes pas convaincus de ce que ce savant médecin paroît avoir observé sur la structure intérieure de cet animal, et particulièrement sur celle de son estomac. M. Parsons m'écrivit, il y a plusieurs années, que ce phoque qu'il a décrit dans les Transactions philosophiques est très-réellement, par sa structure intérieure, aussi différent des autres phoques qu'une vache l'est d'un cheval; et il ajoutoit qu'il a non seulement disséqué ce grand phoque, mais deux petits phoques

d'espèces différentes, et qu'il avoit trouvé que ces deux petits phoques différoient aussi entre eux par la conformation des parties intérieures. l'un de ces petits phoques ayant deux estomacs, et l'antre n'en ayant qu'un. Il me marquoit encore, dans cette lettre, que les especes de ce genre sont fort nombreuses; que le grand phoque qu'il a disséqué avoit une large poche (marsupium) remplie de poissons, et une autre poche qui communiquoit à celle-ci, laquelle étoit pleine de petites pierres anguleuses, et de plus deux autres poches plus petites qui contenoient de la matière blanche et fluide qui passoit dans le duodenum, et que certainement ce grand phoque étoit, à tous égards, un animal ruminant. Quoique M. Parsons fût un médecin célebre, et qu'il ait même publié de bons ouvrages de physique, nous avons toujours douté des faits qu'on vient de lire, ne pouvant croire, sur son seul témoignage, qu'aucun animal du genre des phoques soit ruminant, ni que leurs estomacs soient conformés comme ceux de la vache; il paroît seulement que dans quelques-uns de ces animaux, tels que celui dont M. de La Vernicre a fait la dissection, l'estomac est divisé comme en plusieurs poches par différens étranglemeus : mais cela n'est pas suffisant pour faire mettre les phoques au nombre des animaux ruminans; d'ailleurs ils ne vivent que de poisson, et l'on sait que tous les animaux qui ne se nourrissent que de proie ne ruminent pas : ainsi on peut donc présumer avec fondement que les animaux du geure des phoques n'ont pas plus la faculté de ruminer que les loutres et autres amphibics qui vivent sur la terre et dans l'eau.

Au reste, nous avons fait copier la figure

de ce phoque de M. Parsons, quoiqu'e soit assez imparfaitement rendue dans planche des *Transactions philosophique* afin que l'on puisse la comparer avec ce de notre phoque à ventre blauc.

Il me paroît aussi que le grand phoq dont parle M. Crantz, sous le nom d'uts urksuk, pourroit bien être de la même e pece que celui de M. Parsons, quoiqu'i se encore plus grand, puisque M. Crantz qu'il se trouve de ces phoques utsuk qui o jusqu'à douze pieds de longueur et qui p

sent huit cents livres.

Le graud phoque dont parle le P. Cha levoix, et qu'il dit se trouver sur les côt de l'Acadie, pourroit bien être encore la même espèce de celui-ci; cependant observe que ccs phoques de l'Acadie ont nez plus pointu que les autres, et il ajout L d'après Denis, qu'ils sont si gros, « q as leurs petits out plus de volume de corps ou nos plus grands porcs; que, peu de tem r après qu'ils sont nés, le père et la mère la amènent à l'eau, et de temps en temps le ramenent à terre pour leur donner à tétert que la pêche s'en fait au mois de févrie la pour avoir les pctits, qui, dans ce temps, 1 18 vont point à l'eau; qu'au premier brui mi les pères et mères preunent la fuite en pas tant des cris pour avertir les petits de la lat suivre; mais qu'on en tue un grand nombien avant qu'ils puissent se jeter dans la mer let

J'avoue que ces indications ne sont p a assez précises pour qu'on puisse prononc a sur l'identité ou la diversité de ccs espèc s' de phoques dont nous venons de parlet nous ne les rapportons ici que pour servis de renseignement aux voyageurs qui se tro par veront à portée de les reconnoître, et que

pourront nous mieux instruire.

## LE PHOQUE A CAPUCHON.

TROISIÈME ESPÈCE.

La trossième espèce de grand phoque est celle que les Groenlandois nomment neit-sersoak; cet animal a pour attribut distinctif un capuchon de peau dans lequel il peut renfoncer sa tête jusqu'aux yeux. Les Danois et les Allemands l'ont appelé klapmütze, ce qui signifie bonnet rabattu. Ce phoque, dit M. Crantz, est remarquable par la laine noire qui revêt la peau sous un poil

blanc, ce qui le fait paroître d'une ass belle couleur grise; mais le caractère qui distingue des autres phoques est ce cap chon d'une pcau épaisse et velue qu'il a si le front, et qu'ou appelle cache-museau le parce que l'animal a la faculté d'abattre cel peau sur ses yeux, pour se garantir des tou billons de sable et de neige que le vent chas trop impétueusement. les phoques font régulièrement deux ages par an. Ils sont fort nombreux au oit de Davis, et y résident depuis le s de septembre jusqu'au mois de mars; en sortent alors pour aller faire leurs peà terre, et revieunent avec eux au mois juin, fort maigres et fort épuisés; ils en tent une seconde fois en juillet, pour al-

ler plus au nord, où ils trouvent probablement une nourriture plus abondan'e, car ils revicunent fort gras en septembre. Leur maigreur, dans les mois de mai et juin, semble indiquer que c est alors la saison de leurs amours, et que, dans ce temps, ils oublient de manger, et jeûnent comme les lions et les ours marins.

## LE PHOQUE A CROISSANT.

QUATRIÈME ESPÈCE.

A quatrième espèce de grand phoque s oreilles externes est appelée atiarsoak les Groenlandois. Il differe du précédent quelques caractères, et change de nom dis cette langue à mesure que son poil nd des teintes différentes : le fœtus, qui tout blanc et couvert d'un poil laineux, nomme iblau; dans la première année ge, le poil est un peu moins blanc, et himal s'appelle attarak; il devient gris ens la seconde année, et il porte le nom tteitsiak; il varie encore plus dans la troime, et on l'appelle aglektok; il est taeté dans la quatrième, ce qui lui fait donle nom de milektok; et ce n'est qu'à la nquième année que le poil est d'un beau s blanc, et qu'il a sur le dos deux croisas noirs, dont les pointes se regardent; ce oque est alors dans toute sa force, et il end le nom d'attarasoak 1. J'ai cru devoir porter tous ces différens noms pour que voyageurs qui fréquenteront les côtes du oeuland puissent reconnoître ces animaux. La peau de ce phoque à croissant est revêtue d'un poil roide et fort; son corps est couvert d'unc graisse épaisse et dont on tire une huile qui, pour le goût, l'odeur et la couleur, ressemble assez à de la vieille huile d'olive.

Au reste, il me paroît que c'est à cet animal qu'en peut rapporter la troisieme espèce de phoque indiquée par M. Krachenninikow, qui porte, dit-il, de grands cercles couleur de cerise sur une fourrure jaunâtre, et qui se trouve dans la mer orientale. M. Pallas rapporte aussi à cette espèce un phoque que l'on prend quelquesois aux embouchures du Lena, de l'Oby, et du Jeniscea, et que les Russes appellent lièvre de mer (morskoizaetz), à cause de sa blancheur, les lievres étant tous blancs dans ce pays pendant l'hiver. Si ce dernier animal est en effet le même que l'attarsoak de M. Crantz, et que celui de M. Krachenninikow, on voit qu'il sc trouve non seulement dans le détroit de Davis et aux environs du Groenland, mais encore sur les côtes de la Sibérie, et jusqu'au Kamtschatka. Au reste, comme le poil de ce phoque à croissant prend différentes teintes de coulcur avec l'age, il se pourroit que les phoques gris, tachetés, tigrés, et cerclés, dont parlent les voyageurs du Nord, ne fussent que les mêmes animaux, et tous de l'espèce du phoque à croissant vu dans des âges différens; et, dans ce cas, nous serions fondés à lui rapporter encore une autre espèce de phoque qui, selon M. Krachenninikow, a le ventre blane jaunâtre, le reste de la peau parsemé de taches comme celle du léopard, et dont les petits sont blancs comme de la neige lorsqu'ils viennent de naître.

t. Outre ces noms, qui désignent des espèces ou i varietés du phoque, la langue grocellandoise a d'autres qui ont rapport à plusieurs particuités de l'histoire de ces animaux. Amiam est le upeau des pheques; le phoque se jouant à la renverse se dit loarpok; flottant sur l'eau, assoupi par la chair, il s'appelle terlikpok; couché sur les glaces, s'efforçant de sortir par leurs fenies, il se mme outok; le trou que le phoque enfermé sous glace y ouvre avec ses ongles pour respiter est lo; le javelot court dont on le frappe est iperak; l'homme qui rampe sur le ventre pour les atteine, aurnarpok; outtulliardo est le chasseur dans sa celle, qui les poursuit à grande course; leur au dépliée s'appelle crisak; l'huile tirée de leur aisse, igunak. (Recueilli par M l'abbé Bexon, de lecture du Dictionnaire groenlandois.)

## LE PHOQUE NEIT-SOAK.

CINQUIÈME ESPÈCE.

La cinquième espèce de phoque sans oreilles externes est appelée neit-soak par les Groenlandois. Il est plus petit que les précédens : son poil est mêlé de soies bru-

nes et aussi rudes que celles du cochon; couleur en est variée par de grandes tach et il est hérissé comme celui de l'ours n rin.

## LE PHOQUE LAKTAK DE KAMTSCHATKA.

SIXIÈME ESPÈCE.

La sixième espèce est celle que les habitans de Kamtschatka appellent *laktak*; elle ne se prend qu'au delà du cinquante-sixième degré de latitude, soit dans la mer de Pengina, soit dans l'Océan oriental, et pare être une des plus grandes du genre o phoques.

## LE PHOQUE GASSIGIAK.

SEPTIÈME ESPÈCE.

La septième espèce de phoque sans oreilles externes est appelée kassigiak par les Groenlandois; la peau des jeunes est noire sur le dos et blanche sous le ventre, et celle des vieux est ordinairement tigrée. Cette en père n'est pas voyageuse et se trouve tou l'année à *Balsriver*.

## LE PHOQUE COMMUN.

HUITIÈME ESPÈCE.

La huitième espèce est celle du phoque commun d'Europe , et que l'on nomme assez indifféremment veau marin, loup marin, et chien marin; on donne aussi ces mèmes noms à quelques-uns des autres phoques dont nous venons de parler. Cette espèce se trouve non seulement dans la mer Baltique et dans tout l'Océan, depuis le Groenland jusqu'aux lles Canaries et au cap

r. Les mariniers françois l'appellent veau marin ou loup marin; les Anglois, common seal, c'est-à-dire phoque commun; les Espagnols et les Portugais, lobo de mer. (Note communiquée par M. Forster) Mais ces noms de veau et de loup marin ont été également appliqués à tous les phoques.

de Bonne-Espérance, mais encore dans Méditerranée et dans la mer Noire. M. Kr. chenninikow et M. Pallas disent qu'il y e a même dans la mer Caspienne et dans le le Baikal, où l'eau est douce et non salée, ain que dans les lacs Onéga et Ladoga en Rus sie; ce qui semble prouver que cette espècee presque universellement répandue, et qu'el peut vivre également dans la mer et dans le caux douces des climats froids et tempéré La figure que nous donnons ici d'un de ce ploques que nous avons fait dessiner vivan et qui pourroit bien être une variété dan cette espèce du pluoque commun, n'avoit qu quelques légères différences, dans la form

corps et dans les couleurs du poil, avec autres phoques.

Le voyageur Denis parle d'une espèce de oque, de taille moyenne, qui se trouve · les côtes de l'Acadie, et le P. du Tertre porte d'après lui, que ces petits phoques s'éloignent jamais beaucoup du rivage. « Lorsqu'ils sont sur la terre, il y en a njours quelqu'un, dit-il, qui fait sentille; au premier signal qu'il donne, tous jettent dans la mer : au bout de quelque ops, ils se rapprochent de terre et s'élènt sur leurs pattes de derrière pour voir n'y a rien a craindre; mais, malgré ceon en prend un très-grand nombre à re, et il n'est presque pas possible de les bir autrement.... Mais quand ces phoes entrent avec la marée dans les anses, est aisé de les prendre en très-grande antité; on en ferme l'entrée avec des filets des pieux, on n'y laisse de libre qu'un rt petit espace par où ces phoques se glisnt dès que la marée est haute; on bouche tte ouverture des que la mer est retirée, ces animaux étant restés à sec, on n'a te la peine de les assommer. On les suit canot dans les endroits où il y en a beauup; et quand ils mettent la tête hors de au pour respirer, on tire dessus : s'ils ne nt que blessés, on les prend sans peine; ais s'ils sont tués roides, ils vont d'abord fond, où de gros chiens dressés pour tte chasse vont les pêcher à sept ou huit asses de profondeur. »

Ces huit ou neuf espèces de phoques dont pus venons de donner les indications se ouvent pour la plupart aux environs des rres les plus septentrionales dans les mers à l'Europe, de l'Asie, et de l'Amérique, udis que le lion marin, l'ours marin, et ème le phoque à museau ridé, se trouvent galement répandus dans les deux hémisphèse. Tous ces animaux, à l'exception du phone à ventre blanc, sont connus par les usses et autres peuples septentrionaux, us le nom de chien et de veau marin ; en est de mème au Kamtschatka, aux îles uriles, et chez les Koriaques, où on les apelle kolkha, betarkar, et memel, ce qui finifie également veau marin dans les trois

langues. « Ils ont tous la peau ferme et velue comme les quadrupèdes terrestres, à cela près, dit M. Crantz, que le poil est épais, court, et lisse dans la plupart, comme s'il étoit huilé. Ces animaux ont les deux pieds de devant formés pour marcher, et ceux de derrière pour nager; à chaque pied il y a cinq doigts, avec quatre jointures à chacun, armés d'ongles pour grimper sur les rochers ou se cramponner sur la glace; leurs pieds de derrière out les doigts joints en pattes d'oie, de sorte qu'en nageant ils se déploient comme un éventail. Ce sont des espèces d'amphibies ; la mer est leur élément , et le poisson leur nourriture; ils vont dormir à terre, et même ils ronflent si profondément au soleil, qu'il est aisé de les surprendre. Ils courent des pieds de devant et sautent ou s'élancent avec ceux de derrière, mais si vite qu'un homme a de la peine à les attraper. Ils ont des dents tranchantes et des poils au museau, forts comme des soies de sanglier..... Leur corps est gros au milieu et terminé en cône par les deux extrémités; ce qui les aide beaucoup à nager. »

C'est sur les rochers et quelquefois sur la glace que ces animanx s'accouplent, et que les mères font leurs petits; elles les allaitent dans l'eau, mais bien plus souvent à terre; elles les laissent aller de temps en temps à la mer; ensuite elles les ramenent à terre, et les exercent ainsi jusqu'à ce qu'ils puissent faire, en nageant, de plus longs voyages

Non seulement ces animaux fournissent aux Groenlandois le vêtement et la nourriture, mais leurs peaux sont encore employées à convrir leurs tentes et leurs canots; ils en tirent aussi de l'huile pour leurs lampes, et se servent des nerfs et des fibres tendineuses pour coudre leurs vêtemeus; les boyaux, bien nettoyés et amincis, sont employés aulieu de verre pour leurs fenêtres ; et la vessie de ces animanx leur sert de vase pour contenir leur huile; ils en font sécher la chair pour la consommer pendant le temps qu'ils ne peuvent ni chasser ni pêcher : en un mot, les phoques font la principale ressource des Groeulandois, et c'est par cette raison qu'ils s'exercent de bonne heure à la chasse de ces animaux, et que celui qui réussit le mieux acquiert antant de gloire que s'il s'étoit distingué dans un combat.

M. Krachenninikow, qui a vu ces animaux au Kamtschatka, dit qu'ils remontent quelquefois daus les rivières en si grand nombre, que les petits îles éparses ou voisines des côtes de la mer en sont couvertes,

t. Les François les appellent aussi veaux marins, t quelquefois loups marins, et les pécheurs du Cada nonnent les uns brasseurs, parce qu'ils agitent eau et la font tournoyer, les autres nau, et ils ont onné à un autre le nom de grosse tête: mais il ne out pas les confondre avec l'ours de mer, que pluieurs voyageurs ont appelé veau et loup marin, noiqu'il en diffère esseutiellement par les oreilles, qui sont saillantes et externes.

En général, ils ne s'éloignent guère qu'à vingt ou trente lieues des côtes ou des îles. excepté dans le temps de leurs voyages, lorsqu'ils remontent les rivières : c'est pour suivre le poisson dont ils se nourrissent. Ils s'accouplent différemment des quadrupèdes, les femelles se renversant sur le dos pour recevoir le mâle; elles ne produisent ordinairement qu'un petit, ainsi que nous l'avons déjà dit, dans les grandes espèces, et deux dans les petites. La voix de tous ces animaux, selon M. Krachenninikow, est fort désagréable; les jeunes ont un cri plaintif, et tous ne cessent de grogner ou murmurer d'un ton rauque. Ils sont dangereux dès qu'on les a blessés : ils se défendent alors avec une sorte de fureur, lors même qu'ils ont le crâne brisé en plusieurs pièces.

On voit par tout ce que nous venons d'exposer, que non seulement ce genre des phoques est assez nombreux en especes, mais que chaque espèce est aussi très-nom-

breuse en individus, si l'on en juge par la quantité de ceux que les voyageurs ont trouvés rassemblés sur les terres nouvellement découvertes et aux extrémités des deux contineus : ces côtes désertes sont en effet le dernier asile de ces peuplades marines. qui ont fui les terres habitées, et ne paroissent plus que dispersées dans nos mers. Et réellement ces phoques en bandes, ces troupeaux du vieux Protée, que les anciens nous out si souvent peints, et qu'ils doivent avoir vus sur la Méditerranée, puisqu'ils connoissoient très-peu l'Océan, ont presque disparu et ne se trouvent plus que dispersés près de nos côtes, où il n'est plus de désert qui puisse leur offrir la paix et la sécurité dont leurs grandes sociétés ont besoin; ils sont allés chercher ailleurs cette liberté qui est nécessaire à toute réunion sociale, et ne l'ont trouvée que dans les mers peu fréquentées, et sous les zones froides des deux pôles.

#### L'OURS MARINI.

Tous les phoques dont nous venons de parler n'ont que des trous auditifs et point d'oreilles externes; et l'ours marin n'est pas le plus grand des phoques à oreilles, mais c'est celui dont l'espèce est la plus nombrense et la plus répandue : c'est un animal tout différent de l'ours de mer blanc, dont nous avons parlé; ce dernier est un quadrupède du genre de l'ours terrestre, et l'ours marin, dont il s'agit ici, est un véritable amphibie de la famille des phoques. M. Forster, qui a vu plusieurs de ces animaux dans son voyage avec le capitaine Cook, et qui en a dessiné quelques-uns, a bien voulu me donner le dessin d'après lequel on a gravé la planche; il m'a aussi communiqué plusieurs faits historiques sur leurs habitudes naturelles; et ses observations réunies à celles de M. Steller et de quelques autres voyageurs suffirent pour donner une connoissance assez exacte de cet animal, qui jusqu'à présent avoit été confondu avec les autres phoques.

L'espèce de l'ours marin paroit se trouver dans tous les océans; car les voyageurs on rencontré et reconnu ces animaux dans les mers de l'équateur, et sous toutes les latitudes jusqu'au cinquante-sixième degré dans les deux hémisphères. Dampier est le premier qui en ait parlé, et qui les ait indiqués sous le nom d'ours marin; quelques autres navigateurs l'ont appelé phoque commun, parce qu'on le trouve en effet très-communément dans toutes les mers australes ou boréales; mais nous devons observer que ce nom lui a été mal appliqué, puisqu'il appartient spécifiquement au phoque commun, qui se trouve sur nos côtes d'Europe, qui n'est pas à beaucoup près aussi grand, et qui de plus n'a point d'oreilles extérieures.

De tous les animaux de ce genre, l'ours marin paroît être celui qui fait les plus grands voyages; son tempérament n'est pas soumis ou s'accommode à l'influence de tous les climats; on le trouve dans toutes les mers et autour des îles peu fréquentées; on le rencontre en troupes nombreuses dans la mer de Kamtschatka et sur les îles inhabitées qui sont entre l'Asie et l'Amérique. M. Steller a eu le temps de l'observer à l'île de Behring, après son malheureux naufrage; il nous apprend que ces animaux quittent au mois de juin les côtes de Kamtschatka, et qu'ils y reviennent à la fin d'août ou au

1. Il est appelé kot par les Russes, phoque ursin par M. Forster, phoque commun par plusieurs voyageurs, chat marin par M. Krachenninikow, loup de mer par les François, et veau marin par les Anglois.



#### L'OURS MARIN

Ordre des Carnassiers. Hamille des Carnivores. Tribu des Amphibies. Genre Phoque . / Cavier / Ph. 147.





Dedre des Carnassiers ... id .. id ..

nencement de septembre pour y passer omne et l'hiver 1. Dans le temps du déc'est-à-dire au mois de juin, les fes sont prètes à mettre bas, et il paroît 'objet du voyage de ces animaux est de gner le plus qu'ils peuvent de toute habitée pour faire tranquillement leurs , et se livrer ensuite sans trouble aux rs de l'amour, car les femelles entrent aleur un mois après qu'elles ont mis tous revienment fort maigres au mois it; ceux que M. Steller a disséqués cette saison n'avoient rien dans l'estoni dans les intestins, et il présume ne mangent que peu ou point du tout que durent leurs amours. Cette saison aisirs est en même temps celle des comles mâles se battent avec fureur pour tenir leur famille et en conserver la pro-; car, lorsqu'un ours marin mâle vient enlever à un autre ses filles adultes ou emmes, ou qu'il veut le chasser de sa , le combat est sauglant et ne se terordinairement que par la mort de l'un

ague mâle a communément huit à dix les, et quelquefois quinze ou vingt; est fort jaloux et les garde avec grand : il se tient ordinairement à la tête de sa famille, qui est composée de ses fes et de leurs petits des deux sexes. ue famille se tient séparée, et quoique nimaux soient par milliers dans de cerendroits, les familles ne se mêlent jaet chacune forme une petite troupe ête de laquelle est le chef mâle, qui les en maître : cependant il arrive quelis que le chef d'une autre famille arau combat pour protéger un de ceux ont aux prises, et alors la guerre deplus générale, et le vainqueur s'em-

de toute la famille des vaincus, qu'il it à la sienne.

s ours marins ne craignent aucun des s animaux de la mer : cependant ils ssent fléchir devant le lion marin; car vitent avec soin et ne s'en approchent is, quoique souvent établis sur le mème in : mais ils font une guerre cruelle à ıtre marine (saricovienne), qui, étant petite et plus foible, ne peut se dée contre eux. Ces animaux, qui paent très-féroces par les combats qu'ils se livrent, ne sont cependant ni dangereux ni redoutables; ils ne cherchent pas même à se défendre contre l'homme, et ils ne sont à craindre que lorsqu'on les réduit au déses poir, et qu'on les serre de si près qu'ils ne peuvent fuir : ils se mettent aussi de mauvaise humeur lorsqu'on les provoque dans le temps qu'ils jouissent de leurs femelles; ils se laissent assommer plutôt que de désemparer.

La manière dont ils vivent et agissent entre eux est assez remarquable; ils paroissent aimer passionnément leur famille : si un étranger vient à bout d'en enlever un individu, ils en témoignent leurs regrets en versant des larmes; ils en versent encore lorsque quelqu'un de leur famille, qu'ils ont maltraité, se rapproche et vient demander grâce. Ainsi, dans ces animaux, il paroit que la tendresse succède à la sévérité, et que c'est toujours à regret qu'ils punissent leurs femelles ou leurs petits 2; le mâle semble être en même temps un bon père de famille et un chef de troupe impérieux, jaloux de conserver son autorité, et qui ne permet pas qu'on lui manque.

temps dans le sein de la famille, et la quit tent lorsqu'ils sont adultes et assez forts pour se mettre à la tête de quelques femelles dont ils se font suivre, et cette petite troupe devient bientôt une famille plus nombreuse: tant que la vigueur de l'âge dure et qu'ils sont en état de jouir de leurs femelles, ils les régissent en maîtres et ne les quittent pas; mais lorsque la vieillesse a diminné leurs forces et amorti leurs désirs, ils les abandonnent et se retirent pour vivre solitaires. L'ennui ou le regret semble les rendre plus féroces; car ces vieux mâles retirés ne témoignent aucune crainte, et ne fuient pas

Les jeunes mâles vivent pendant quelques

tent même avec audace contre celui qui les attaque, sans jamais reculer ni fuir, en sorte qu'ils se laissent pluiôt tuer que de prendre le parti de la retraie.

comme les autres à l'aspect de l'homme; ils grondent en montrant les dents, et se jet-

Les femelles, plus timides que les mâles, ont un si grand attachement pour leurs petits, que, même dans les plus pressans dangers, elles ne les abandonnent qu'après avoir employé tout ce qu'elles ont de force et de courage pour les en garautir et les

M. Steller dit qu'une seule famille de ces aniest souvent composée de cent vingt individus; on seulement cette famille est réunie sur le e, mais qu'elle l'est encore en nageant dans

<sup>2.</sup> M. Steller dit que ces animaux maltraitent leur famille pour le moindre manquement, mais qu'il suffit à la femelle, ou à un petit, lorsqu'ils ont déplu, de venir caresser le mâle en lui léchant les pieds, pour désarmer sa colère.

conserver; et souvent, quoique blessées, elles les emportent dans leur gueule pour les sauver.

M. Steller assure que les ours marins ont plusieurs cris différens, tous relatifs aux circonstances ou aux passions qui les agitent : lorsqu'ils sont tranquilles sur la terre, on distingue aisément les femelles et les jennes d'avec les vieux mâles par le son de leurs voix, dont le mélange ressemble de loin aux bêlemens d'un troupeau composé de moutons et de veaux; quand ils souffrent ou qu'ils sont ennuyés, ils beuglent ou mugissent; et lorsqu'ils ont été battus ou vaincus, ils gémissent de douleur, et font entendre un sifflement d'affliction à peu près semblable au cri de la saricovienne . dans les combats, ils rugissent et frémissent comme le lion; et enfin dans la joie et après la victoire, ils font un petit cri aigu qu'ils réitèrent plusieurs fois de suite.

Ils ont tous les sens, et surtout l'odorat, très-bons; car ils sont avertis par ce seus mème pendant le sommeil, et ils s'éveillent lorsqu'on s'avance vers eux, quoiqu'on en

soit encore loin.

Ils ne marchent pas aussi lentement que la conformation de leurs pieds sembleroit l'indiquer; il faut même être bon conreur pour les atteindre : ils nagent avec beancoup de célérité, et au point de parcourir en une heure une étendue de plus d'un mille d'Alleniagne. Lorsqu'ils se délectent ou qu'ils s'amusent près du rivage, ils font dans l'eau différentes évolutions; tantôt ils nagent sur le dos et tantôt sur le ventre; ils paroissent même assez souvent se tenir dans une situation presque verticale; ils se roulent, ils se plongent, et s'élancent quelquefois hors de l'eau à la hauteur de quelques pieds: dans la pleine mer, ils se tiennent presque toujours sur le dos, sans néanmoins que l'on voie leurs pieds de devant, mais seulement ceux de derrière, qu'ils élèvent de temps en temps au dessus de l'eau; et comme ils ont le trou ovale du cœur ouvert, ils ont la faculté d'y rester long-temps sans avoir besoin de respirer; ils prennent an fond de la mer les crabes et autres crustacés et coquillages dont ils se nourrissent lorsque le poisson leur manque.

Les femelles mettent bas au mois de juin

z. Cependant M. de Pagès, qui a vu ces animaux au cap de Bonne-Espérance, où l'espèce est de petite taille, dit qu'ils marchent fort lentement, et que, comme às sont fort gras et replets, ils ont peine à se retourner sur la terre. (Note communiquée gar M. de Pagès, enseigne des vaisseaux du roi.)

dans les îles désertes de l'hémisphère bore et comme elles entrent en chaleur au m de juillet suivant, on peut en conclure le temps de la gestation est au moins de mois : leurs portées sont ordinairement d seul, et très-rarement de deux petits. mâles en naissant sont plus gros et ] noirs que les femelles, qui devienn bleuâtres avec l'âge . et tachetées ou tigi entre les jambes de devant : tous, mâle femelles, naissent les yeux ouverts et déjà trente-deux dents; mais les dents nines ou défenses ne paroissent que qui jours après. Les mères nourrissent leurs tits de leur lait jusqu'à leur retour sur grandes terres, c'est-à-dire jusqu'à la d'août : ces petits déjà forts jouent soun ensemble; et lorsqu'ils viennent à se bat celui qui est vainqueur est caressé par père, et le vaincu est protégé et secon par la mère.

Ils choisissent ordinairement le déclir in jour pour s'accoupler : une heure aup per vant, le mâle et la femelle entrent tous d'adans la mer; ils y nagent doucement esemble, et reviennent ensuite à terre de femelle, qui, pour l'ordinaire, sort de la première, se renverse sur le dos, camale la couvre dans cette situation; il vroit très-ardent et très-actif; il presse si pla femelle par son poids et par ses monmens, qu'il l'enfonce souvent dans le sau point qu'il n'y a que sa tête et les pla qui paroissent : pendant ce temps, qui massez long, le mâle est si occupé, que peut en approcher sans crainte et mêmelle en se sui coupe de la couple de la coupl

toucher avec la main.

Ces animaux ont le poil hérissé, ét et long : il est de couleur noire sur le coule et jaunâtre on roussâtre sur les pieds e flancs; il y a sous ce long poil une es de feutre, c'est-à-dire un second poil court et fort doux, qui est aussi de cou roussâtre : mais dans la vieillesse, les longs poils deviennent gris ou blancs pointe, ce qui les fait paroître d'une leur grise un peu sombre; ils n'ont pas tour du cou de longs poils en forme de nière comme les lions marins. Les fend diffèrent si fort des mâles par la coul ainsi que par la grandeur, qu'on seroit t de les prendre pour des animaux d'une tre espèce : leurs plus longs poils var ils sont tantôt cendrés et tantôt mêlroussâtre. Les petits sont du plus beau en naissant; on fait de leurs peanx des rures qui sont très-estimées : mais, d quatrieme jour après leur naissance, i

u roussâtre sur les pieds et sur les côtés u ventre; c'est par cette raison que l'on ie souvent les femelles qui sont pleines, our avoir la peau des fœtus qu'elles porent, parce que cette fourrure des fœtus est ncore plus soyeuse et plus noire que celle es nouveau-nés.

Le poids des plus grands ours marins des iers de Kamtschatka est d'environ vingt uds de Russie, c'est-à-dire de huit cents e nos livres, et leur longueur n'excède pas uit à neuf pieds : il en est de même de ux qui se trouvent à la terre des États et ans plusieurs îles de l'hémisphère austral, ù les voyageurs ont recontiu ces mêmes urs marins, et en ont observé d'autres bien

lus petits.

Pendant les neuf mois que ces grands nimaux séjournent sur les côtes de Kamtsnatka, c'est-à-dire depuis le mois d'août isqu'au mois de juin, ils ont sous la peau n pannicule graisseux de près de quatre louces sur le corps : la graisse des mâles est uileuse et d'un goût très-désagréable; mais elle des femelles, qui est moins abondante, st aussi d'un goût plus supportable : on peut langer de leur chair, et celle des petits est ième assez bonne, tandis que celle des ieux est noire et de tres-manvais goût, uoique dépouillée de sa graisse; il n'y a ue le cœur et le foie qui soient mangea-

La longueur de celui qui a été décrit par 1. Steller n'étoit que de sept pieds trois Pouces, depuis le bout du museau jusqu'à extrémité des nageoires de derrière; et de ept pieds un pouce six lignes depuis la Thême extrémité du museau jusqu'au bout

e la queue.

Si l'on compare l'ours marin avec l'ours Errestre, on ne leur trouvera d'autre reslemblance que par le squelette de la tête et ar la forme de la partie antérieure du corps, ui est épaisse et charque. La tête, dans son tat naturel, est revètue d'un pannicule \* raisseux d'un pouce d'épaisseur; ce qui la Mait paroître beaucoup plus ronde que celle de l'ours de terre. Elle a en effet deux pieds ing pouces six lignes de tour derrière les reilles, et n'est longue que d'environ huit ottouces, depuis le bout du museau jusqu'aux reilles; mais, après l'avoir dépouillée de una graisse , le squelette de cette tête de l'ours denarin est très-ressemblant à celui de l'ours le terre. Du reste, la forme de ces deux nimaux est très-différente : le corps de ours marin est fort mince dans sa partie ostérieure, et devient presque de figure conique, depuis les reins jusqu'auprès de la queue, qui n'a que deux pouces de longueur; en sorte que la grosseur du corps, qui est de quatre pieds liuit pouces de tour auprès des épaules, se réduit à un pied six pouces trois ligues auprès de la queuc.

L'ours marin a des oreilles externes comme le lion marin et la saricovienne : ses orcilles ont un pouce sept lignes de longueur; elles sont pointues, coniques, droites, lisses, et sans poil à l'extérieur; elles ne sont onvertes que par une fente longitudinale que l'animal peut resserrer et fermer lorsqu'il se plonge en entier dans l'eau. Les yeux sont proéminens et gros à peu près comme ceux du bœuf; liris en est noir; ils sont garnis de cils et de paupieres, et défeudus, comme ceux des phoques, par une membrane qui prend naissance au grand augle de l'œil, et qui peut le recouvrir à la volonté de l'animal.

La gueule, depuis l'angle jusqu'au bout du museau, n'a qu'environ trois pouces de lougueur ; elle est garnie de moustaches dont les soies ont cinq pouces huit lignes de long : la lèvre supérieure déborde l'inférieure d'un pouce et demi, et la distance entre les deux levres, lorsque la gueule est ouverte, est d'environ quatre pouces; la langue, qui est, comme celle de tous les phoques, un peu fourchue à son extrémité, a quatre pouces et demi ou ciuq pouces de longueur.

Les dents sont tres pointues, et disposées dans chaque mâchoire de manière que la pointe de chacune correspond exactement à l'intervalle qui sépare l'extrémité des autres ; il y en a trente-six en tout, vingt en haut et seize en has : 1º dans la mâclioire supérieure quatre dents incisives divisées en deux pointes à leur extrémité; 2º deux canines, une de chaque côté, longues d'environ quatre lignes, lesquelles sont courbées en dedans; 3º deux autres dents canines ou défenses très - aiguës , une de chaque côté d'environ huit à neuf lignes de longueur (c'est avec celles ci que ces animaux se déchirent et se blessent cruellement); 4° six autres dents de chaque côté qui sont aigues comme toutes les autres, et qui occupent la place des molaires.

Dans la mâchoire inférieure, il y a, comme dans la supérieure, 1° quatre incisives sur le devant de la mâchoire : 2º deux canines seulement, une de chaque côté; elles sont tranchantes sur la face intérieure et longues de plus d'un pouce : l'ours marin s'en sert dans les combats comme les sangliers se servent de leurs défenses; mais il n'y a pas de secondes dents canines comme dans la mâchoire supérieure; 3° cinq dents de chaque côté, qui sont pointues, et qui tiennent, comme dans la mâchoire supérieure, la place des dents molaires.

Un caractère qui est commun aux ours et aux lions marins, ct qui les distingue de tous les autres animaux, c'est la forme de leurs pieds : ils sont armés d'une pinne ou nageoire qui, dans les pieds de devant, réunit les doigts en une seule masse, tandis que dans ceux de derrière les doigts sont aussi unis par une pinne, et qu'ils ont à peu près la forme de ceux des oiseaux palmipèdes; les pieds de devant servent à l'animal à marcher sur la terre, et ceux de derrière ne lui sont utiles que pour nager et sc gratter; il les traîne après lui comme des membres nuisibles sur la terre; car ces parties de l'arriere du corps ramassent et accumulent sous son ventre du sable et de la vase en si grande quantité, qu'il est obligé de marcher circulairement, et c'est par cette raison qu'il ne peut grimper sur les rochers.

Les pieds antérieurs, dont la longueur est d'environ deux pieds sur sept à huit pouces de largeur, ne sont pas cachés en partie sous la peau comme ceux des phoques; mais ils sortent en eutier. Ces pieds ou bras sont couverts de poil, à l'exception du carpe, du métacarpe, et des doigts, dont la peau est noire, nue, lisse à la partie supérieure, et ridée à la partie inférieure; ils sont à l'intérieur composés de l'os humérus, de ceux du bras, de l'avant-bras, du carpe, du métacarne, et des phalanges des doigts; il y en a cinq à chaque pied, dont les ongles ont deux lignes de longueur; le pouce est le plus long des doigts, et les quatre autres vont toujours en diminuant de lougueur jusqu'au cinquième et dernier, qui est le plus court : le pouce, ainsi que le second doigt, sont composés de trois plualanges; le troisième et le quatrième en ont quatre, et le cinquième n'en a que deux.

Les pieds postérieurs, dont la longueur totale est d'environ vingt à vingt-un pouces sur une largeur de cinq ou six pouces, sont composés du fémur, du tibia, du péroné, du tarse, du métatarse, et des phalanges des doigts: le tibia et le péroné sont cachés sous la peau du corps; le tarse et le métatarse paroissent à l'extérieur et sont couverts de poils. Il y a aussi cinq doigts armés chacuu d'un ongle oblong, aigu, convexe en dessus et concave en dessous. Ces ongles du pouce et du doigt extérieur sont tres-petits; mais ceux des trois autres doigts ont envi-

ron un pouce de longueur sur une larget de quatre lignes à la base : ces doigts son P courts, comme ceux des pieds de devant couverts d'une peau lisse en dessus et ridé le en dessous. Le pouce est d'un tiers plus larg que les autres doigts; il est de la même lon gueur que les trois suivans : mais le cinquièm p est beaucoup plus court. Ces pieds de der rière sont moins épais que ceux de devant et les phalanges des doigts en sont plus lar la ges, plus plates, et plus minces; à l'extré p mité des phalanges commencent des épiphy ses cartilagineuses qui en rendent les extré mités assez semblables à celles des pieds de oiseaux palmipèdes, et la nageoire est divi sée en cinq à son extrémité. Le pouce n'il que deux phalanges; mais les quatre autre doigts en out chacun trois.

La verge est longue de dix à ouze pouces nelle contient, dans sa partie antérieure, u la os de près de ciuq pouces de longueur, sem le blable à celui qui se trouve dans la verge de la saricovienne; la peau du scroturme qui est situé sous l'anns et qui renferme deux testicules de figure oblongue, est de couleur noire, ridée, et saus poil. La femmelle n'a que deux mamelles situées près de couleur noire, ridée de couleur noire, ridée de couleur noire, ridée, et saus poil.

la vulve.

La longueur des intestins, dans l'individ le décrit par M. Steller, étoit de cent douz pieds cinq pouces, mesurés depuis l'esophag la jusqu'à l'anus; en sorte que, pris tous er semble, les intestins étoient seize fois plu longs que le corps de cet animal, dont. Il grandeur n'étoit que de sept pieds un pouc six lignes, depuis le bout du museau jusqu'en l'extrémité des doigts des pieds de derrière Dans un de ces animaux nouveau-né, le longueur des intestins n'étoit que treize for plus grande que celle du corps entier.

Nous devons encore observer et répéte s ici que le petit phoque noir a tant de rapole port avec l'ours marin, qu'on ne peut se di | « simuler que ce ne soit un individu qui apls partient à cette espèce, ou qui n'en e qu'une variété; car il ressemble absolume: ho au grand ours marin par la forme du corp le par celle des pattes qui sont manchotes i au entièrement dénuées de poil, par la form des dents incisives qui sont fendues à ler extrémité, par les oreilles qu'il a proém nentes à l'extérieur, et enfin par la quali bie soyeuse et la couleur noirâtre de sa fourrur Et comme il est à présumer que cet anima quoique de très-petite taille, étoit néanmoir adulte, puisqu'il avoit toutes ses dents bie formees, on pourroit croire qu'il existe ui seconde espece ou race d'ours marin pli

etite que la première, et que c'est à cette conde espèce qu'on doit rapporter ce que d s voyageurs ont dit des petits ours marins l'ils ont vus dans différens endroits de l'héisphère austral, mais que jusqu'ici l'on connoissoit pas dans l'hémisphère boréal. Au reste, cette petite race ou espèce d'ours arin ressemble entièrement à la grande, Int par les couleurs du poil et la forme du prps, que par les mœurs et les habitudes laturelles. Il paroit seulement qu'étant bien us perits ils sont aussi bien plus timides lie les grands. « Ces animaux, dit M. de la gès, ne cherchent qu'à se sauver du côté la mer, et ne mordent jamais que ce qui trouve directement sur leur passage; plueurs, en se sauvant, passoient même ene nos jambes: ils se familiarisent prompment avec les hommes. J'en ai conservé ux vivans pendant huit jours dans un cuer de cinq pieds de diamètre; le premier ur , j'y avois fait mettre de l'eau de la mer la hauteur d'un demi-pied : mais, comme faisoient des efforts pour l'éviter, je les lis dans de l'eau douce; ils s'y trouvèrent s assi gênés, et je les laissai à sec. Dès que au étoit vidée, ils se secouoient comme s chiens; ils se grattoient, se nettoyoient wec leur museau et se serroient l'un contre autre : ils éternuoient aussi comme les e niens.

"

" Lorsqu'il faisoit soleil, je les lâchois sur gaillard du vaisseau, où ils ne cherchoient fuir que quand ils voyoient la mer : sur rere, ils se grattoient, et mème ils prenoient raisir à se laisser gratter par les hommes, iprès desquels ils marchoient assez familierement; ils alloient même flairer les gens e l'équipage, et ils aimoient à grimper sur les selevés pour être mieux exposés au poleil.

« Ils avoient de l'amitié l'un pour l'autre; as se frottoient et se grattoient mutuellement; et lorsqu'on les séparoit ils cheracioient bientôt à se rejoindre; il suffsoit en emporter un pour se faire suivre de autre. On leur offrit du poisson, du goéautre. On leur offrit du poisson, du goéautre du pain trempé dans de l'eau : ils airoient et prenoient ce qu'on leur présentit; mais ils ne l'avaloient pas et le rentioient tout de suite. Le septième jour, un

d'eux eut des palpitations et des sanglotemens très-forts; il ouvroit la gueule en rendant une liqueur verdâtre, et il rongeoit le bois de sa cuve : je le fis jeter à la mer. Le lendemain, je lâchai l'autre dans une prairie; mais il n'y mangea rien : je le chassai à la mer; d'abord il nageoit assez lentement; mais s'étant plongé sous l'eau pendant fort long-temps, il revint à sa surface plus leste qu'auparavant : il venoit apparemment de prendre de la nourriture. »

M. de Pagès ajoute que les plus grands ours marins qu'il ait vus au cap de Bonne-Espérance n'avoient que quatre pieds de longueur, et que la plupart (apparemment les femelles et les jeunes) n'avoient que deux pieds et demi; ce qui diffère prodigieusement pour la taille de l'espèce décrite par M. Steller.

« Le poil des jeunes est noirâtre, continue M. de Pagès; mais avec l'âge il devient d'un gris argenté à la pointe. Leurs dents sont petites; leurs moustaches assez longues: la physionomie est douce, et leur tête ressemble assez à celle d'un chien qui n'auroit que de petites oreilles; celles de ces ours marins sont étroites, peu ouvertes, et n'ont que dix-sept à dix-huit lignes de longueur : le cou est gros et presque de niveau avec la tête; l'endroit le plus gros de l'animal est la poitrine, d'où le corps va en diminuant jusqu'à la queue, qui n'a qu'environ deux pouces de longueur.

« Les pattes de devant sont formées par une membrane cartilagineuse qui a presque la forme des nageoires; cette membrane est plus forte à sa partie antérieure qu'en arrière: ces pattes ont cinq doigts qui ne s'étendent pas autant que la membrane; le plus intérieur est le mieux marqué, de mème que ses phalanges; les deux suivans le sont moins, et les deux extérieurs le sont à peine: chaque doigt est armé d'un ongle très-petit et à peine visible, étant caché par le poil.

« Les pattes de derrière ont aussi cinq doigts, dont les trois du milieu ont leurs phalanges et leurs ongles bien marqués : les autres sont moins caractérisés à cet égard; ils ont un ongle très-petit et très-mince : tous ces doigts sont joints par une membrane comme celle de l'oie, »

#### LE LION MARIN.

La plus grande des espèces de phoques à oreilles externes est celle du lion marin : il est, sans comparaison, plus puissant et plus gros que l'ours marin; cependant jusqu'à ce jour il étoit peu connu, et nous avons déjà observé que le vrai lion marin dont il est ici question n'est pas l'animal auquel le rédacteur du Voyage d'Anson a mal à propos appliqué ce non; la figure eprésente le phoque à museau ridé, dont nous avons donné la description, et qui n'a ni oreilles externes ni criniere, et qui differe encore du lion marin par plusieurs antres caractères. Cette méprise, ou plutôt cette fausse application de ce nom, ne pouvoit être rectifice tant qu'ou n'a pas connu distinctement l'un et l'autre de ces animaux; mais des voyageurs instruits nous ont récemment mis en état de prononcer sur leurs différences, qui sont plus que suffisantes pour en faire, avec fondement, deux espèces, et même deux genres distincts et séparés. Nous donnons ici la figure du vrai lion marin, dessiné d'après nature par M. Forster, savant naturaliste, voyagenr, auquel nous devous aussi plusieurs bonnes observations sur quelques autres animanx.

Il a vu des troupes de ces lions marins sur les côtes des terres Magellaniques, et dans quelques endroits de l'hémisphère austral ; d'autres voyageurs out reconnu ces mêmes lions marins dans les mers du Nord, sur les îles Kuriles, et au Kamtschatka. M. Steller a, pour ainsi dire, vécu au milieu d'eux pendant plusieurs mois dans l'île de Behring. Ainsi l'espece en est répandue dans les deux hémispheres, et peut-être sous toutes les latitudes. comme celles des ours marins, de la saricovienne, et de la plupart des phoques.

Les lions marins se tiennent et vont en grandes familles, cependant moins nombrenses que celles des ours marins, avec lesquels on les voit quelquefois sur le même rivage. Chaque famille est ordinairement composée d'un mâle adulte, de dix à douze

d'eux sans avoir rien à craindre; ils ne deviennent dangereux que quand on les blesse grièvement ou qu'on les réduit aux abois; la nécessité leur donne alors de la fureur, ils font face à l'ennemi, et combattent avec d'autant plus de courage qu'ils sont plus maltraités. Les chasseurs cherchent à les surprendre sur la terre plutôt que dans la pou mer, parce qu'ils renversent souvent les barques lorsqu'ils se sentent blessés. Comme ces animaux sont puissans, massifs et trèsforts, c'est une espece de gloire parmi les Kamtschatdales que de tuer un lion marin mâle; l'homme dans l'état de nature fait plus de cas que nous du courage personnel; ces sauvages, excités par cette idée de gloire, s'exposent au plus grand péril; ils vont chercher les lions marins en errant plusieurs jours de suite sur les flots de la mer, sans antre boussole que le soleil et la lune; ordinairement ils les assomment à coups de es perche, et quelquefois ils leur lancent des fleches empoisonnées qui les font mourir en moins de vingt-quatre heures, on bien ils les prennent vivans avec des cordes de lianes dont ils leur embarrassent les pieds. Quoique ces animaux soient d'un naturel 2. MM. Forster disent dix à douze femelles ; et M. Steller ne leur en donne que deux, trois, et quatre : mais comme le sentiment de MM. Forster paroit le mieux fondé, relativement au nombre des petits qui suivent chaque famille, on peut croire qu'en effet les males, dans cette espèce, ont le nombre de femelles qu'ils leur donnent. Au reste, il paroit que ce nombre des femelles varie dans de certaines circonstances; car il est dit dans le Voyage de Cook qu'on a vu un mâle entouré de vingt à

trente femelles, qu'il éloit très-occupé à retenir auprès de lui; mais qu'il y avoit d'autres mâles qui

n'en avoient qu'une ou deux.

femelles 2, et de quinze à vingt jeunes des fu

deux sexes : il y a même des mâles qui pa-

roissent avoir un plus grand nombre de fe-

melles; mais il y en a d'autres qui en ont

beaucoup moins. Tous nagent ensemble dans

la mer, et demourent aussi réunis lorsqu'ils

se reposent sur la terre. La présence ou la

voix de l'homme les fait fuir on se jeter à

l'eau; car, quoique ces animaux soient bien

plus grands et plus forts que les ours ma-

rins, ils sont néanmoins plus timides; lors-

qu'un homme les attaque avec un simple

bâton, ils se défendent rarement et fuient

en gémissant : jamais ils n'attaquent ni n'of-

fensent, et l'on peut se trouver au milieu

t. Les lions marins sont ces animaux décrits par les navigateurs aux terres australes, comme ayant le cou et la tête garnis d'une crinière, et que nous avions peine à reconnoître, quand nous n'avions pour y capporter que le faux lion marin d'Auson, ou le grand phoque à museau ridé. (Yoyez l'article des phoques, ci-dessus.)

ut et assez sauvage, il paroît cependant l'à la longue ils se familiarisent avec iomme. M. Steller dit qu'en les traitant en on pourroit les apprivoiser : il ajoute l'ils s'étoient si bien accoutumés à le voir, l'ils ne fuyoient plus à son aspect, comme commencement; qu'ils le regardoient tisiblement, en le considérant avec une esce d'attention; qu'enfin ils avoient si bien rdu toute crainte, qu'ils agissoient en ute liberté et mème s'accouploient devant i. M. Forster dit aussi qu'il en a vu queltes-uns qui s'étoient si bien habitués à voir hommes, qu'ils suivoient les chaloupes mer, et qu'ils avoient l'air d'examiner ce re l'on y faisoit.

Cependant, quoique les lions marins soient un naturel plus doux que les ours marins, males se livrent souvent entre eux des mbats longs et sanglans; on en a vu qui oient le corps entamé et couvert de granes cicatrices. Ils se battent pour défendre urs femelles contre un rival qui vient s'en isir et les enlever; après le combat le inqueur devient le chef et le maitre de la mille entière du vaincu. Ils se battent aussi our conserver la place que chaque mâle cupe toujours sur une grosse pierre qu'il a ioisie pour domicile; et, lorsqu'un antre âle vient pour l'en chasser, le combat comence et ne finit que par la fuite ou par la

ort du plus foible.

Les femelles ne se battent jamais entre les ni avec les mâles; elles semblent être ins une dépendance absolue du chef de la mille : elles sont ordinairement suivies de urs petits des deux sexes. Mais lorsque eux males, c'est-à-dire deux chefs de failles différentes, sont aux prises, toutes s femelles arrivent avec leur suite pour être moins du combat; et, si le chef de quelque itre troupe arrive de même à ce spectacle prend parti pour ou contre l'un des deux mbattans, son exemple est bientôt suivi er plusieurs autres chefs, et alors la bataille evient presque générale et ne se termine ie par une grande effusion de sang, et uvent par la mort de plusieurs de ces màles, ont les familles se réunissent au profit des lingueurs. On a remarque que les trop eux mâles ne se mêleut point dans ces mbats: ils sentent apparemment leur foilesse : car ils ont soin de se tenir éloignés de rester tranquilles sur leur pierre, sans canmoins permettre aux autres males ni ième aux femelles d'en approcher. Dans la ièlée, la plupart des femelles oublient leurs etits, et tâchent de s'éloigner du lieu de la scène en fuyant; ce qui suppose un naturel bien différent de celui des ours marins, dont les femelles emportent leurs petits lorsqu'elles ne peuvent les défendre : cependant il y a quelquefois des mères lionnes qui emportent aussi leurs petits dans leur gueule; d'autres qui ont assez de naturel pour ne les point abandonner, et qui se font même assommer sur la place en cherchant à les défendre: mais il faut que ce soit une exception; car M. Steller dit positivement que ces femelles ne paroissent avoir que très-peu d'attachement pour leurs petits, et que, quand on les leur enlève, elles ne paroissent point en être émues; il ajoute qu'il a pris des petits plusieurs fois lui-même devant le père et la mère, sans courir le moindre risque, et sans que ces animaux insensibles ou dénaturés se soient mis en devoir de les secourir

ou de les venger.

Au reste, dit-il, ce n'est qu'entre eux que les mâles sont féroces et cruels; ils maltra: tent rarement leurs petits ou leurs femelles; ils ont pour elles beaucoup d'attachement, et ils se plaisent à leurs caresses, qu'ils leur rendent avec complaisance. Mais ce qui paroîtroit singulier, si l'on n'en avoit pas l'exemple dans nos sérails, c'est que, dans le temps des amours, ils sont moins complaisans et plus fiers : il faut que la femelle fasse les premières avances; non seulement le mâle sultau paroît être indifférent et dédaigneux, mais il marque encore de la mauvaise humeur, et ce n'est qu'après qu'elle a réitéré plusieurs fois ses prévenances qu'il se laisse toucher de sensibilité, et se rend à ses instances : tous deux alors se jettent à la mer, ils y fout différentes évolutions, et, après avoir nagé doucement pendant quelque temps ensemble, la femelle revient la première à terre et s'y renverse sur le dos pour attendre et recevoir son maître. Pendant l'accouplement, qui dure huit à dix minutes, le mâle se soutient sur ses pieds de devant; et, comme il a la taille d'un tiers plus grande que celle de la femelle, il la déborde de toute la tête.

Ces animaux, ainsi que les ours marins, choisissent toujours les îles désertes pour y aller faire leurs petits, et s'y livrer ensuite aux plaisirs de l'amour. M. Forster, qui les a observés sur les côtes des terres Magellaniques, dit avoir été témoin de leurs amours et de leur accouplement dans les mois de décembre et de janvier, c'est-à-dire dans la saison d'été de ces climats. M. Steller, qui les a de même observés sur les côtes de Kamtschatka et dans les îles voisines, assure

qu'ils s'accouplent toujours dans les mois d'août et de septembre, et que les femelles mettent bas au mois de juillet. Il paroît donc que, dans les climats opposés, c'est toujours en été que les lions marins se recherchent, et que le temps de la gestation est de près de onze mois; cependant le même Steller dit positivement que les femelles ne portent que neuf mois, comme s'il n'eût pas compté que de septembre et d'août en juillet il n'y a pas neuf mois, mais dix et onze mois. Ces deux voyageurs que nous venons de citer ne s'accordent pas sur le nombre des petits que la femelle produit à chaque portée; selou M. Steller, elle n'en fait qu'un, et selon M. Forster, elle en fait deux : mais il se peut qu'elles n'en produisent ordinairement qu'un et quelquefois deux; il se peut aussi qu'elles soient moins fécondes au Kamtschatka qu'aux terres Magellaniques, et enfin il se peut que, comme les petits de l'année précédente suivent leur mère avec ceux de l'année suivante, M. Forster ne les ait pas distingués, en voyaut la femelle suivie de deux petits. Les mêmes voyageurs rapportent que ces animaux, et surtout les mâles, ne mangent rien tant que durent leurs amours, en sorte qu'après ce temps ils sont toujours fort maigres et très-épuisés; ceux qu'ils ont ouverts dans cette saison n'avoient dans leur estomac que de petites pierres, tandis que dans tout autre temps ils sont très-gras, et que leur estomac est farci des poissons et des crustacés qu'ils mangent en grande quantité.

La voix des lions marins est différente, selon l'âge et le sexe, et il est aisé de distinguer, même de loin, le cri des mâles adultes de celui des jeunes et des femelles : les mâles ont un mugissement semblable à celui du taureau; et lorsqu'ils sout irrités ils marquent leur colère par un gros ronflement : les femelles ont aussi une espèce de mugissement, mais plus foible que celui du mâle, et assez semblable au beuglement d'un jenne veau; la voix des petits a beauconp de rapport à celle d'un agneau âgé de quelques mois; de sorte que de loin on croiroit entendre des troupeaux de bœnfs et de montons qui seroient répandus sur les côtes, quoique, ce ne soit réellement que des trompes de lions marins, dont les mugissemens, sur des accens et des tons différeus, se font entendre d'assez loin pour avertir les voyageurs qu'ils approchent de la terre, que les brumes, dans ces parages, dérobent souvent à leurs yeux.

Les lions marius marchent de la même

manière que les ours marins, c'est-à-dire e se traînant sur la terre à l'aide de leur qui a pieds de devant, mais c'est encore plus pe samment et de plus mauvaise grâce. Il y e a qui sont si lourds (et ce sont probable sant ment les vieux), qu'ils ne quittent pas pierre qu'ils ont choisie pour leur siége, sur laquelle ils passent le jour entier à ronfle ment et à dormir. Les jeunes ont aussi moins d vivacité que les jeunes ours marins : on le trouve souvent endormis sur le rivage; ma leur sommeil est si peu profond qu'an moir dre bruit ils s'éveillent et fuient du côté d'spiral la mer. Lorsque les petits sont fatigués de la mer. nager, ils se mettent sur le dos de leur mère mais le père ne les y souffre pas long-temp et les en fait tomber, comme pour les force faux de s'exercer et de se fortifier dans l'exercic de la nage. En général, tous ces lions ma qui s rins, tant adultes que jeunes, nagent ave beaucoup de vitesse et de légèreté; ils per Le vent aussi demeurer fort long-temps sou l'eau sans respirer. Ils exhaleut une oden de forte et qui se répand au loin. Leur chai est presque noire et d'assez mauvais goût surtout celle des mâles; cependant M. Stelle dit que la chair des pieds ou nageoires d'huit derrière est très-bonne à manger, mais peut des être n'est-ce que pour des voyageurs, d'au tant moins difficiles que ceux-ci manquoient pour ainsi dire, de lout autre aliment; il disent que la chair des jeunes est blanchâtr et peut se manger, quoiqu'elle soit un pe fade et assez désagréable au goût: leur graiss d'ass est très-abondante et assez semblable à cell de l'ours marin; et, quoique moins huilens que celle des autres phoques, elle n'en es pas plus mangeable. Cette grande quantiti de graisse et leur fourrure épaisse les défer dent contre le froid dans les régions glaciales mais il semble qu'elles devroient leur nuir 255ez dans les climats chauds, d'autant qu'on no étant s'est point aperçu d'aucune mue dans l poil, ni de diminution de leur embonpoint dans quelque latitude qu'on les ait rencon trés : ces animaux amphibies diffèrent dou en cela des animaux terrestres qui changen et s'e climats différens.

Le lion marin diffère aussi de tous les au tres animaux de la mer par un caractère qu lui a fait donner son nom, et qui lui donner sen nom, et qui lui donnen effet quelque ressemblance extérieur avec le lion terrestre: c'est une crinière di poils épais, ondoyans, longs de deux à troi pouces et de conleur jaune foncé, qui s'étent sur le front, les joues, le cou, et la poitrine cette crinière se hérisse lorsqu'il est irrité

t lui donne un air menacant. La feinelle, ui a le corps plus court et plus mince que mâle, n'a pas le moiudre vestige de cette rinière; tout son poil est court, lisse, luiant, et d'une couleur jaunâtre assez claire: elui du mâle, à l'exception de la crinière, st de même luisant, poli, et court; seuleient il est d'un fauve brunâtre et plus foncé ue celui de la femelle; il n'y a point de eutre ou petits poils lanugineux au dessous es lougs poils, comme dans l'ours marin. lu reste, la couleur de ces animaux varie uivant l'âge; les vieux mâles ont le pelage auve comme les femelles, et ils ont queluefois du blanc sur le cou et la tête; les eunes ont ordinairement la même couleur auve foncée des mâles adultes; mais il y en qui sont d'un brun presque noir, et d'autres ui sont d'un fauve pâle comme les vieux et es femelles.

Le poids de ce gros animal est d'environ uiuze à seize ceuts livres, et sa lougueur le dix à douze pieds, lorsqu'il a pris tout on accroissement 1; les femelles, qui sont eaucoup plus minces, sont aussi plus peites, et n'out communément que sept à uit pieds de longueur : le corps des uns et les autres, dont le diamètre est à peu près gal au tiers de sa longueur, a presque partout une épaisseur égale, et se présente ux yeux comme un gros cylindre, plutôt ait pour rouler que pour marcher sur la erre; aussi ce corps trop arrondi n'y trouve l'assiette que parce qu'étant recouvert parout d'une graisse excessive, il prête aisénent aux inégalités du terrain et aux pieres sur lesquelles l'animal couche pour se eposer.

La tête paroît être trop petite à proporion d'un corps aussi gros: le museau est ussez semblable à celui d'un gros dogue, stant un peu relevé et comme tronqué à son extrémité; la lèvre supérieure déborde sur a lèvre inférieure, et toutes deux sont garnies de cinq rangs de soies rudes en forme le moustaches, qui sont longues, noires, it s'étendent le long de l'ouverture de la

r. Les voyageurs sont d'accord sur le poids des ions marins, mais ils ne le sont pas également sur a taille; les uns leur donnent douze à quatorze cicds de longueur, et dom Pernetti les fait encore plus grands. M. Steller dit que leur corps ne surpasse guière en longueur celui des ours marins, inais qu'il est beaucoup plus épais; et M. Forster, qui paroit avoir examiné de près ces animaux, dit que les vieux lions marins ont, en général, dix à douze pieds de longueur, qui est celle que nous adoptons ici, d'autant qu'elle paroît être la plus conforme à la pesanteur de l'animal.

gueule : ces soies sont des tuyaux dont on peut faire des cure-dents; elles deviennent blanches dans la vieillesse. Les oreilles sont couigues et longues seulement de six à sept lignes; leur cartilage est ferme et roide, néanmoins elles sont repliées vers l'extrémité; la partie intérieure en est lisse, et la surface extérieure est couverte de poil. Les yeux sont grands et proéminens; les caroncules des grands augles en sont fort apparentes et d'une couleur rouge assez vive en sorte que les yeux de cet animal paroissent ardens et échauffés; l'iris en est vert, et le reste de l'œil est blanc, varié de petits filets sanguins; il y a une membrane (membrana nictitans) à l'angle intérieur qui peut au besoin recouvrir l'œil en entier à la volonté de l'animal; des sourcils composés de crins noirs assez forts surmoutent les yeux. La langue est couverte de petites fibres tendineuses, et elle est un peu fourchue à son extrémité : le palais est cannelé et sillonné transversalement par des rides assez sensibles. Les dents sont au nombre de trentesix, comme dans l'ours marin, et sont disposées de même : les incisives supérieures sont terminées par deux pointes, au lieu que les inférieures n'eu out qu'uue; il y en a quatre tant en haut qu'en bas : les dents caniues sont bien plus longues que les iucisives et d'une forme conique, un peu crochues à l'extrémité, avec une cannelure au côté intérieur. Il y a, comme dans l'ours marin, des doubles deuts canines à la mâchoire supérieure, qui sont placées l'une auprès de l'autre entre les incisives et les molaires, et une caniue seulement de chaque côté à la mâchoire inférieure; mais toutes ces dents canines, ainsi que les incisives et les molaires, sont du triple plus longues que celles de l'ours marin. Ces dents molaires sont au nombre de six de chaque côté dans la mâchoire supérieure, et au nombre de cinq seulement de chaque côté dans la mâchoire inférieure; elles ont à pen près la même figure que les canines : seulement elles sont plus courtes : on remarque sur ces dents molaires une proéminence ou tubérosité osseuse, qui paroit faire partie constituante de la dent.

Le lion marin, au lieu de pieds de devant, a des nageoires qui sortent de chaque côté de la poitrine; elles sont lisses et de couleur noirâtre sans apparence de doigts, avec une foible trace d'ongles au milieu que l'on distingue à peine: cependant ces nageoires renferment cinq doigts avec des phalanges et leurs articulations; ces petits on-

gles ont la forme de tubercules arrondis, et sont d'une substance cornée; ils sont situés au tiers de la longueur de la nageoire en la mesurant depuis l'extrémité: la forme de la nageoire entière est celle d'un triangle allongé et tronqué vers la pointe; et elle est absolument dénuée de poil et comme crénelée sur la face intérieure.

Les nageoires postérieures sont, comme celles de devant, couvertes d'une peau noi-râtre, lisse, et sans aucun poil : mais elles sont divisées à l'extérieur en cinq doigts fort longs et aplatis, qui sont terminés par une membrane mince, comprimée, et qui s'étend au delà de l'extrémité des doigts; les petits ongles qui sont au dessus de ces doigts ne servent à l'animal que pour se gratter

le corps.

Dans les phoques, la conformation des pieds est très-différente : tous ont des pattes en devant assez bien conformées, avec des doigts distincts et bien marqués, qui sont seulement joints par une membrane; leurs pieds et leurs doigts sont aussi garnis de poils comme le reste du corps, au lieu que, dans le lion marin, comme dans l'ours marin, ces quatre extrémités sont plutôt des nageoires que des pattes ; aussi croyons-nous devoir rapporter à l'une ou l'autre de ces espèces du lion marin ou de l'ours marin ce que dit Frezier des phoques qui se trouvent sur les côtes occidentales de l'Amérique. « Ils diffèrent, dit ce voyageur, des loups marins du Nord, en ce que ceux-là ont des pattes, et que ceux-ci ont des nageoires allongées à peu près comme des ailes vers les épaules, et deux autres petites qui enferment le croupion. La nature a néanmoins conservé au bout des grandes nageoires quelque conformité avec les pattes, car on y remarque des ongles qui en terminent l'extrémité; peut-être que ces animaux s'en servent pour marcher à terre, où ils se plaisent fort, et où ils portent leurs petits, qu'ils nourrissent de poisson... Ils jettent des cris comme les veaux, et c'est ce qui les a fait appeler veaux marins; mais leur tète ressemble plutôt à celle d'un chien qu'à tout antre animal, et c'est avec raison que les Hollandois les appellent chiens marins. Leur peau est couverte d'un poil fort ras et touffu, et leur chair est fort huilense et de mauvais goût... néanmoins les Indiens de Chiloé la font sécher, et en fout leurs provisions pour se nourrir; les équipages des vaisseaux en tirent de l'huile pour leurs besoins. La pêche en est fort facile; ou en approche sans peine sur la terre et sur la mer, et on les tue d'un seul coup sur l nez. Il y en a de différentes grandeurs : dan le Sud, ils sont de la grosseur des forts mâ tins, et au Pérou on en trouve qui ont plu de douze pieds de long. »

La verge du lion marin est à peu prè de la grosseur de celle du cheval, et la vulve dans la femelle, est placée fort bas vers l queue, qui n'a qu'environ trois pouces d longueur. Cette courte queue est de form conique et couverte d'un poil semblable celui du corps. Lorsque l'animal est dan une situation allongée, la queue se trouv cachée entre les nageoires de derrière, qui dans cette situation, sont tres-voisines l'un de l'autre.

M. Forster nous a donné les dimension suivantes, prises sur une femelle, qui probablement n'avoit pas encore acquis tom son accroissement:

| son accroissement:                      |            |     |    |
|-----------------------------------------|------------|-----|----|
|                                         | pi.        | po. | li |
| Du bout du nez à l'extrémité des        |            |     |    |
| doigts du milieu de la nageoire         |            |     |    |
| de derrière                             | 6          | 3   |    |
| Du bout du nez jusqu'à l'extré-         |            |     |    |
| mité de la queue                        | 5          | 4   |    |
| Du bout du nez jusqu'à l'origine        |            |     |    |
| de la queue                             | 5          | 6   |    |
| Circonférence du corps aux              |            |     |    |
| épaules                                 | 3          | 11  |    |
| Circonférence de la tête derrière       |            |     |    |
| les oreilles                            | 2          | I   |    |
| Longueur des nageoires de de-           |            |     |    |
| vant                                    | r          | 9   |    |
| Longueur des nageoires de der-          |            | -   |    |
| rière, jusqu'à l'extrémité du           |            |     |    |
| ponce                                   | 1          | 5   |    |
| pouce<br>Depuis l'extrémité de la lèvre |            |     |    |
| supérieure à l'angle de la              |            |     |    |
| bouche                                  | 2)         | 3   |    |
| Depuis l'extrémité de la lèvre su-      |            |     |    |
| périeure jusqu'à la base des            |            |     |    |
| oreilles                                | >>         | 8   |    |
| Longueur des moustaches                 | >>         | 5   |    |
| Longueur de la queue                    | 2)         | 2   | 1  |
| Longueur de l'ongle du doigt            |            |     |    |
| du milieu de la nageoire pos-           |            |     |    |
| térieure                                | >>         | 2)  | I  |
| Hauteur des oreilles                    | <b>3</b> > | 33  |    |
|                                         |            |     |    |

Si l'on veut comparer tout ce que not avons dit de l'ours marin avec ce que not venons de dire du lion marin, on peut vo qu'il y a beaucoup d'analogie entre ces an maux, tant par les habitudes naturelles que par plusieurs caracteres extérieurs; néat moins, comme il y a des différences esset tielles, et que l'on a quelquefois confond

deux espèces, il est bon de résumer ici

Irs principales différences.

ro Le lion marin a, comme le lion tertre, une crinière fauve, et tout le reste son poil est court, lisse, luisant, et cousur la peau, au lien que l'ours marin n'a int de crinière, et que le poil du cou et tout le corps est long et hérissé: il y a plus à la racine du long poil un second il plus court; c'est une espece de fourrure feutre lanugineux qui manque au lion

<sup>2</sup>2° La couleur du lion marin est fauve jaunâtre, tirant sur le brun, et à peu s semblable à celle du lion terrestre, tanque la couleur de l'ours marin est d'un un foncé presque noir, moucheté quel-

efois de petits points blancs.

3º La trille des lions marins est ordinairement de dix à douze pieds, et celle des ours marins les plus grands n'excède jamais huit à neuf pieds.

4° Les lions marins sont indolens et fort lourds, et ils ne marquent que bien peu d'attachement pour leur progéniture; au coutraire, les ours marins sont tres-vifs, et dounent des preuves d'un grand amour pour leurs petits, par les soins qu'ils en prennent.

5" Enfiu, quoique les lions et les ours marins soient souvent sur le même terrain et dans les mêmes eaux, cependant ils y vivent toujours en troupes séparces et élorgnées les unes des autres; et s'ils sont assez voisins pour se mêler quelquefois, ce n'est jamais pour s'habituer ensemble, et chacun rejoint bientôt sa famille.

#### LES MORSES.

Nous ajouterons à ce que nous avons dit rédemment des morses quelques obserious que M. Crantz a faites sur ces aniux dans son voyage au Groenland.

« Un de ces morses, dit-il, avoit dix-huit eds de longueur, et à peu près autant de conférence dans sa plus grande épaisseur : peau n'étoit pas unie, mais ridée par it le corps, et plus encore autour du cou; graisse étoit blanche et fernie comme du d, épaisse d'environ trois pouces; la fire de sa tête étoit ovale; la bouche étoit étroite, qu'on pouvoit à peine y faire enr le doigt ; la lèvre inférieure est trianlaire, terminée en pointe, un peu avanentre les deux longues défenses qui parit de la mâchoire supérienre; sur les deux res, et de chaque côté du nez, on voit e peau spongicuse, d'où sortent des oustaches d'un poil épais et rude, longues six ou sept pouces, tressées comme une rde à trois brins, ce qui donne à cet aniil une sorte de majesté hideuse. Il se urrit principalement de moules et d'algue rine. Les défenses avoient vingt-sept pous de lougueur, dont sept pouces étoient chés dans l'épaisseur de la peau et dans alvéoles qui s'étendent jusqu'au crane : aque défense pesoit quatre livres et demie, le crâne entier vingt-quatre livres 1. »

Selon le voyageur Krachenninikow<sup>2</sup>, les morses, qu'il appelle *chevaux marins*, n'entrent pas, comme les phoques, dans les eaux douces, et ne remontent pas les rivières.

"On voit peu de ces animaux, dit-il, dans les environs du Kamtschatka; et, si l'on en trouve, ce n'est que dans les mers qui sont au nord: on en prend beaucomp auprès du cap \*Tchukotskoi\*, où ils sont plus gros et plus nombreux que partout ailleurs. Le prix de leurs dents dépend de leur grandeur et de leur poids: les plus chères sont celles qui pesent vingt livres, mais elles sont fort rares; on en voit mème peu qui pesent dix à douze livres, leur poids ordinaire n'étant que de cinq ou six livres. »

Fréderic Martens avoit déjà observé quelques-unes des habitudes naturelles de ces animaux; il assure qu'ils sont forts et courageux, et qu'ils se défendent les uns les autres avec une résolution extraordinaire. « Lorsque j'en blessois un, dit-il, les autres s'assembloient autour du bateau, et le perçoient à coups de défenses; d'autres s'élevoient hors de l'eau, et faisoient tout leur possible pour s'élancer dedans. Nous en tuames plusieurs centaines à l'île de Moffen, et l'on se contente ordinairement d'en emporter la tête pour arracher les défenses. »

<sup>1.</sup> Histoire générale des Voyages, tome XIX, ges 60 et suiv.

<sup>2.</sup> Histoire du Kamtschatka; Lyon, 1767, tome I, page 283.

Ces animaux, comme l'on sait, vont en très-grandes troupes, et ils étoient autrefois en quantité presque innombrable dans plusieurs endroits des mers septentrionales. M. Gmelin rapporte qu'en 1705 et 1706, les Auglois en tuèrent, à l'île de Cherry, sept à huit cents en six heures; qu'en 1708, ils en tuèrent en sept heures neuf cents; et en 1710, en une journée, huit cents. « On tronve, dit-il, les dents de ces animaux sur les bas bords de la mer; et il y a apparence que ces dents viennent de ceux qui meurent : on trouve en grand nombre de ces dents du côté des Tschutschis, où ces peuples les ramassent en monceaux pour en faire des outils. »

On voit, par les relations de tous les voyageurs qui ont fréquenté les mers du Nord,

qu'on a fait une énorme destruction de grands animaux, et que l'espèce en est tuellement bien moins nombreuse qu'elle l'étoit jadis; ils se sont retirés vers le r et dans les lieux les moins fréquentés les pècheurs, qui n'en rencontrent plus d les mêmes endroits où ils étoient ancier ment en grand nombre : nous verrons d en est à peu près de même des phoque de tous ces amphibies marins, dont le turel les porte à se réunir en troupeaur former une espèce de société; l'homm rompu toutes ces sociétés, et la plupart ces animaux vivent actuellement dans état de dispersion, et ne peuvent se rasse bler qu'auprès des terres désertes et inc

### LE MORSE<sup>1</sup>, ou LA VACHE MARINE.

Le nom de vache marine, sous lequel le morse est le plus généralement connu, a été très-mal appliqué 2, puisque l'animal qu'il désigne ne ressemble en rien à la vache terrestre : le nom d'éléphant de mer, que d'autres lui ont donné, est mieux imaginé, parce qu'il est fondé sur un rapport unique et sur un caractère très-apparent. Le morse a, comme l'éléphant, deux grandes défenses d'ivoire qui sortent de la mâchoire supérieure, et il a la tête conformée de la même manière que l'éléphant, auquel il ressembleroit en entier par cette partie capitale, s'il avoit une trompe : mais le morse est non seulement privé de cet instrument, qui sert de bras et de main à l'éléphant, il l'est encore de l'usage des vrais bras et des jambes. Ces membres sont, comme dans les phoques, enfermés sous sa peau; il ne sort au dehors que les deux mains et les deux pieds. Son corps est allongé, renflé par la partie de l'avant, étroit vers celle de l'arrière, partout couvert d'un poil court; les doigts des pieds et des mains sont enveloppés dans une membrane, et terminés par des ongles courts et pointus; de grosses soies

en forme de moustaches environnent gueule; la langue est échancrée; il n' point de conque aux oreilles, etc.; en se qu'à l'exception des deux grandes défer qui lui changent la forme de la tête, et dents incisives qui lui manquent en haut en bas, le morse ressemble pour tout le resse au phoque; il est seulement beaucoup pir grand, plus gros, et plus fort. Les plus grand phoques n'ont tout au plus que sept ou h on pieds; le morse en a communément dou et il s'en trouve de seize pieds de longu et de huit ou neuf pieds de tour. Il a core de commun avec les phoques d'habi les mêmes lieux, et on les trouve prescal tonjours ensemble : ils out beaucoup d'ile bitudes communes; ils se tiennent égalem dans l'eau, ils vont également à terre; montent de même sur les glaçons; ils all tent et élèvent de même leurs petits; ils nourrissent des mêmes alimens; ils vive de même en société, et voyagent en gra nombre : mais l'espèce du morse ne va pas autant que celle du phoque; il par qu'il ne va pas si loin, qu'il est plus attac à son climat, et que l'on en trouve très-ra ment ailleurs que dans les mers du Nor aussi le phoque étoit connu des anciens, le morse ne l'étoit pas.

La plupart des voyageurs qui ont fi quenté les mers septentrionales de l'Asi de l'Europe, et de l'Amérique, ont fait me tion de cet animal : mais Zorgdrager no

1. Morse, morss, nom de cet animal en langue russe, et que nous avons adopté.

2. Ce now vient peut-être, comme celui du veau

marin , de ce que le morse et le phoque ont quelquefois un cri qui imite le mugissement d'une vache ou d'un veau. Ipsis (dit Pline en parlant des phoques) in sommo mugitus, unde nomen vituli.

poît être celui qui en parle avec le plus deconnoissance; et j'ai cru devoir présennici la traduction et l'extrait de cet article son ouvrage, qui m'a été communiqué

M. le marquis de Montmirail:

On trouvoit autrefois dans la baie d'Hont et dans celle de Klock beaucoup de rses et de phoques; mais anjourd'hui il reste fort peu... Les uns et les autres rendent, dans les grandes chaleurs de , dans les plaines qui en sont voisines, on en voit quelquefois des troupeaux de tre-vingts, cent, et jusqu'à deux cents, ticulièrement des morses, qui peuvent y er quelques jours de suite, et jusqu'à ce la faim les ramène à la mer. Ces anix ressemblent beaucoup, à l'extérieur, phoques; mais ils sont plus forts et s gros. Ils out cinq doigts aux pattes, ume les phoques; mais leurs ougles sont s courts, et leur tète plus épaisse, plus de, et plus forte. La peau du morse, ncipalement vers le cou, est épaisse d'un ice, ridée, et couverte d'un poil trèsrt de différentes couleurs. Sa mâchoire érienre est armée de deux dents d'une ni-aune ou d'une aune de longueur : ces enses, qui sont creuses à la racine, dement encore plus grandes à mesure que imal vieillit; on en voit quelquefois qui n ont qu'une, parce qu'ils ont perdu tre en se battant, ou seulement en vieilant. Cet ivoire est ordinairement plus r que celui de l'éléphant, parce qu'il est s compacte et plus dur. La bouche du rse ressemble à celle d'un bœuf; elle est nie en haut et en bas de poils creux, ntus, et de l'épaisseur d'un tuyau de lle; au dessus de la bouche, il y a deux eaux, desquels ces animaux souffleut de u, comme la baleine, sans cependant e beaucoup de bruit. Leurs yeux sont icelans, rouges, et enflammés pendant chaleurs de l'élé; et, comme ils ne peuat souffrir alors l'impression que l'eau sur les yeux, ils se tiennent plus volons dans les plaines en été que dans tout re temps... On voit beaucoup de morses s le Spitzberg... On les tue sur terre c des lances... On les chasse pour le sit qu'on tire de leurs dents et de leur isse ; l'huile en est presque aussi estimée e celle de la baleine. Leurs deux dents ent autant que toute leur graisse; l'intéur de ces dents a plus de valeur que l'ire, surtout dans les grosses dents, qui it d'une substance plus compacte et plus tre que les petites. Si l'on vend un florin

la livre de l'ivoire des petites dents, celui des grosses se vend trois ou quatre, et souvent cinq florins. Une dent médiocre pèse trois livres... et un morse ordinaire fournit une demi-tonne d'huile. Ainsi l'animal entier produit trente-six florins; savoir, dixhuit pour ses deux dents, à trois florins la livre, et autant pour sa graisse... Autrefois on tronvoit de grands tronpeaux de ces animaux sur terre; mais nos vaisseaux, qui vont tous les ans dans ce pays pour la pêche de la baleine, les out tellement épouvantés. qu'ils se sont retirés dans des lieux écartés, et que ceux qui y restent ne vout plus sur la terre en troupes, mais demeurent dans l'eau ou dispersés ፣ çà et là sur les glaces. Lorsqu'on a joint un de ces animaux sur la glace ou dans l'eau, on lui jette un harpon fort et fait exprès, el souvent ce harpon glisse sur sa peau dure et épaisse : mais, lorsqu'il a pénétré, on tire l'animal avec un câble vers le timon de la chaloupe, et on le tue en le perçant avec une forte lauce faite exprès; on l'amène ensuite sur la terre la plus voisine ou sur un glaçon plat : il est ordinairement plus pesant qu'un bœuf. On commence par l'écorcher, et on jette sa peau, parce qu'elle n'est bonne à rien 2; on sépare de la tête avec une hache les deux dents, ou l'on coupe la tête pour ne pas endommager les deuts, et on la fait bouillir dans une chaudière; après cela, on coupe la graisse en longues tranches, et on la porte au vaisseau.... Les morses sont aussi difficiles à suivre à force de rames que les baleines, et on lance souvent en vain le harpon, parce qu'outre que la baleine est plus aisée à toucher, le harpon ne glisse pas

τ. Il faut que le nombre de ces animaux soit prodigieusement diminué, ou plutôt qu'ils se soient presque tous retirés vers des côtes encore inconnues, puisqu'on trouve dans les relations des voyages au Nord qu'en 1704, près de l'île de Cherry, à soixante quinze degrés quarante cinq minutes de latitude, l'équipage d'un bâtiment anglois rencontra une prodigieuse quantité de morses, tous couchés les uns auprès des autres; que de plus de mille qui formoient ce troupeau, les Anglois n'en tuèrent que quinze; mais, qu'ayant trouvé une grande quantité de dents, ils en remplirent un tonneau entier...; qu'avant le 13 juillet ils tuèrent encore cent de ces animaux, dont ils n'emportèrent que les dents....; qu'en 1706, d'autres Anglois en tuèrent sept ou huit cents dans six heures; en 1708, plus de neuf cents dans sept houres; en 1710, huit cents en plusieurs jours, et qu'un seul homme en tua quarante avec une lance.

2. Zorgdrager ignoroit apparemment qu'on fait un très-bon cuir de cette peau. J'en ai vu des soupentes de carrosse qui étoient très-liantes et trèsfermes. Anderson dit, d'après Other, qu'on en fait

aussi des sangles et des cordes de bateau.

aussi facilement dessus que sur le morse... On l'atteint souvent par trois fois avec une lance forte et bien aiguisée, avant de pouvoir percer sa peau dure et épaisse; c'est pourquoi il est nécessaire de chercher à frapper sur un endroit où la peau soit bien tendue, parce que partout où elle prète on la perceroit difficilement; en conséquence, on vise avec la lance les yeux de l'animal, qui, forcé par ce mouvement de tourner la tête, fait tendre la peau vers la poitrine ou aux environs : alors on porte le coup dans cette partie, et on retire la lance au plus vite, pour empêcher qu'il ne la prenne dans sa gueule, et qu'il ne blesse celui qui l'attaque, soit avec l'extrémité de ses dents, soit avec la lance même, comme cela est arrivé quelquefois. Cependant cette attaque sur un petit glaçon ne dure jamais longtemps, parce que le morse, blessé ou non, se jette aussitôt dans l'ean, et par conséquent on préfère de l'attaquer sur terre... Mais on ne trouve ces animaux que dans des endroits peu fréquentés, comme dans l'île de Moffen derrière le Worland, dans les terres qui environnent les baics d'Horisont et de Klock, et ailleurs dans les plaines fort écartées et sur les bancs de sable, dont les vaisseaux n'approchent que rarement; cenx même qu'ou y rencontre, instruits par les persécutions qu'ils ont essuyées, sont tellement sur leurs gardes, qu'ils se tiennent tous assez près de l'eau pour pouvoir s'y précipiter promptement. J'en ai fait moimême l'expérience sur le grand banc de sable de Rif derrière le Worland, où je rencontrai une troupe de trente ou quarante de ces animaux; les uns étoient tout au bord de l'eau, les autres n'en étoient que peu éloignés. Nous nous arrêtâmes quelques heures avant de mettre pied à terre, dans l'espérance qu'ils s'engageroient un peu plus avant dans la plaine, et comptant nous en approcher: mais, comme cela ne nous réussit pas, les morses s'étant toujours tenus sur leurs gardes, nous abordâmes avec deux chaloupes, en les dépassant à droite et à gauche; ils furent presque tous dans l'eau an moment où nous arrivions à terre, de sorte que notre chasse se réduisit à en blesser quelques-uns, qui se jetèrent dans la mer, de même que cenx qui n'avoient pas été touchés, et nous n'eûmes que ceux que nous tirâmes de nouveau dans l'eau... Anciennement et avant d'avoir été persécutés, les morses s'avançoient fort avant dans les terres; de sorte que, dans les hautes marées, ils étoient assez loin de l'eau, et que,

dans le temps de la basse mer, la distan étant encore beaucoup plus grande, on ! abordoit aisément... On marchoit de fro vers ces animaux pour leur couper la r traite du côté de la mer; ils voyoient to ces préparatifs sans aucune crainte, et sc vent chaque chasseur en tuoit un avant qu pût regagner l'eau. On faisoit une barrie de leurs cadavres, et on laissoit quelqu gens à l'affût pour assommer ceux qui re toient; on en tuoit quelquefois trois quatre cents... On voit, par la prodigieu quantité d'ossemens de ces animaux dont terre est jonchée, qu'ils ont été autrefe très-nombreux... Quand ils sont blessiils deviennent furieux, frappant de côté d'autre avec leurs dents; ils brisent les a mes, ou les font tomber des mains de cel qui les attaquent, et à la fin, enragés colère, ils mettent leur tête entre leurs p tes ou nageoires, et se laissent ainsi rouh dans l'eau... Quand ils sont en grand non bre, ils deviennent si audacieux, que, por se secourir les uns les autres, ils entoure les chaloupes, cherchant à les percer av leurs dents, on à les renverser en frappa contre le bord... Au reste, cet élépha de mer, avant de connoître les homme ne craignoit ancun ennemi, parce qu'il ave su dompter les ours cruels qui se tienne dans le Groenland, qu'on peut mettre : nombre des voleurs de mer. »

En ajoutant à ces observations de M. Zor drager celles qui se tronvent dans le A cueil des voyages du Nord, et les autr qui sont éparses dans différentes relation nous aurons une histoire assez complete cet animal. Il paroît que l'espèce en éte autrefois beaucoup plus répandue qu'elle 1 l'est aujourd'hui; on la trouvoit dans l mers des zones tempérées, dans le golfe à Canada, sur les côtes de l'Acadie, etc. : ma elle est maintenant confinée dans les me arctiques; on ne tronve des morses qu dans cette zone froide, et même il y en peu dans les endroits fréquentés, peu dans la mer Glaciale de l'Europe, et encore ass pen dans celles du Groenland, du détre de Davis, et des autres parties du nord ( l'Amérique, parce qu'à l'occasion de la pêcl de la baleine, on les a depuis long-temp inquiétés et chassés. Dès la fin du seizièn siècle, les habitans de Saint-Malo alloie aux îles Ramées prendre des morses, qu dans ce temps, s'y trouvoient en grar nombre : il n'y a pas cent ans que ceux d Port-Royal, an Canada, envoyoient des ba ques au cap de Sable et au cap Fourchu,

a chasse de ces animaux, qui depuis se sont loignés de ces parages, aussi bien que de eux des mers de l'Europe; car on ne les rouve en grand nombre que dans la mer laciale de l'Asie, depuis l'embouchure de Oby jusqu'à la pointe la plus orientale de e continent, dont les côtes sont très - peu réquentées. On en voit fort rarement dans es mers tempérées. L'espèce qui se trouve ous la zone torride et dans les mers des ndes est différente de nos morses du Nord: eux-ci craignent vraisemblablement ou la haleur ou la salure des mers méridionales : t comme ils ne les ont jamais traversées, n ne les a pas trouvés vers l'autre pôle, andis qu'on y voit les grands et les petits hoques de notre nord, et que même ils y ont plus nombreux que dans nos terres

rctiques. Cependant le morse peut vivre, au moins juelque temps, dans un climat tempéré. Evrard Worst dit avoir vu en Angleterre un le ces animaux vivant, et âgé de trois mois, ue l'on ne mettoit dans l'eau que pendant in petit espace de temps chaque jour, et jui se trainoit et rampoit sur la terre : il ne lit pas qu'il fût incommodé de la chaleur le l'air; il dit au contraire que, lorsqu'on e touchoit, il avoit la mine d'un animal urieux et robuste, et qu'il respiroit tresortement par les narines. Ce jeune morse toit de la grandeur d'un veau, et assez resemblant à un phoque; il avoit la tête ronde, es yeux gros, les narines plates et noires, ju'il ouvroit et fermoit à volonté; il n'aoit point d'oreilles, mais seulement deux rous pour entendre. L'ouverture de la queule étoit assez petite : la mâchoire suérieure étoit garnie d'une monstache de poils cartilagineux, gros, et rudes; la mâchoire inférieure étoit triangulaire, la langue paisse, courte, et le dedans de la gueule nuni, de côté et d'autre, de deuts plates. Les pieds de devant et ceux de derrière étoient larges, et l'arrière du corps ressemploit en entier à celui d'un phoque; cette partie de derrière rampoit plutôt qu'elle ne narchoit : les pieds de devant étoient touriés en avant, et ceux de derrière en arrière; ils étoient tous divisés en cinq doigts, recouverts d'une forte membrane.... La peau étoit épaisse, dure, et couverte d'un poil court et délié, de couleur cendrée. Cet animal grondoit comme un sanglier, et quelquefois crioit d'une voix grosse et forte. On l'avoit apporté de la Nouvelle-Zemble. Il n'avoit point encore les grandes deuts ou défenses; mais on voyoit à la mâchoire supérieure les bosses d'où elles devoient sortir. On le nourrissoit avec de la bouillie d'avoine ou de mil; il suçoit leutement plutôt qu'il ne mangeoit : il approchoit de son maître avec grand effort et en groudant; cependant il le suivoit lorsqu'on lui présentoit à manger.

toit à manger. Cette observation, qui donne une idée assez juste du morse, fait voir en même temps qu'il peut vivre dans un climat tempéré; néanmoins il ne paroît pas qu'il puisse supporter une grande chaleur, ni qu'il ait jamais fréquenté les mers du Midi pour passer d'un pôle à l'autre. Plusieurs voyagenrs parlent de vaches marines qu'ils ont vues dans les Indes; mais elles sont d'une autre espèce : celle du morse est toujours aisée à reconnoître par ses longues défeuses : l'éléphant est le seul animal qui en ait de pareilles. Cette production est un effet rare dans la nature, puisque, de tous les animaux terrestres et amphibies, l'éléphant et le morse, auxquels elle appartient, sont des espèces isolées, uniques dans leur genre, et qu'il n'y a aucune autre espèce d'animal

qui porte ce caractère.

On assure que les morses ne s'accouplent pas à la manière des autres quadrupedes. mais à rebours : il y a , comme dans les baleines, un gros et grand os dans le membre du mâle. La femelle met bas en hiver, sur la terre ou sur la glace, et ne produit ordinairement qu'un petit, qui est, en naissant, déjà gros comme un cochon d'un an. Nous ignorons la durée de la gestation; mais, à en juger par celle de l'accroissement, et aussi par la grandeur de l'animal, elle doit être de plus de neuf mois. Les morses ne peuvent pas toujours rester dans l'ean; ils sont obligés d'aller à terre, soit pour allaiter leurs petits, soit pour d'autres besoins. Lorsqu'ils se trouvent dans la nécessité de grimper sur des rivages quelquefois escarpés et sur des glaçons, ils se servent de leurs défenses pour s'accrocher, et de leurs mains pour faire avancer la lourde masse de leur corps. On prétend qu'ils se nourrissent de coquillages qui sont attachés au fond de la mer, et qu'ils se servent aussi de leurs défenses pour les arraclier; d'autres disent qu'ils ne vivent que d'une certaine herbe à larges feuilles qui croît dans la mer, et qu'ils ue mangent ni chair ni poisson : mais je crois ces opinions mal fondées, et il y a apparence que le morse vit de proie comme le phoque, et surtout de harengs et d'autres

petits poissons; car il ne mange pas lorsqu'il est sur la terre, et c'est le besoin de nourriture qui le contraint de retourner à

#### LE DUGONI.

Le dugon est un animal de la mer de l'Afrique et des Indes orientales, duquel nous n'avons vu que deux têtes décharnées ou tronquées, et qui, par cette partie, ressemble plus au morse qu'à tout autre animal: sa tête est à peu près déformée de la même manière par la profondeur des alvéoles, d'où naissent à la machoire supérieure deux dents longues d'un demi-pied; ces dents sont plutôt de grandes incisives que des défenses; elles ne s'étendent pas directement hors de la gueule, comme celles du morse; elles sont beaucoup plus courtes et plus minces; et d'ailleurs elles sont situées au devant de la mâchoire, et tout près l'une de l'autre, comme des dents incisives, au lieu que les défenses du morse laissent entre elles un intervalle considérable, et ne sont pas situées à la pointe, mais aux côtés de la mâchoire supérieure. Les dents mâchelières du dugon different aussi, tant pour le nombre que pour la position et la forme, des dents du morse : ainsi nous ne doutons pas que ce ne soit un animal d'espèce différente. Quelques voyageurs qui en ont parlé l'ont confondu avec le lion marin. Inigo de Biervillas dit qu'on tua, près du cap de Bonne-Espérance, un lion marin qui avoit dix pieds de longueur et quatre de grosseur, la tête comme celle d'un veau d'un an, de gros yeux affreux, les oreilles courtes, avec une barbe hérissée, les pieds fort larges, et les jambes si courtes que le ventre touchoit à terre; et il ajoute qu'on emporta les deux défenses, qui sortoient d'un demi-pied hors de la gueule : ce dernier caractère ne convient point au lion marin, qui n'a point de défenses, mais des dents semblables à celles du phoque; et c'est ce qui m'a fait juger que ce n'étoit point un lion marin, mais l'animal auquel nous donnons le nom de dugon. D'autres voyageurs me paroissent l'avoir indiqué sous la dénomination d'ours marin. Spilberg et Mandelslo rapportent « qu'à l'île

1. Dugon, dugung, nom de cet animal à l'île de Lethy on Leyte, l'une des Philippines, et que nous avons adopté. J'ai trouvé ce nom dans le Voyage bollandois de Christophe Barchewits aux Indes orientales; ouvrage qui a été traduit en allemand, et impriné à Erfurt en 1751. L'auteur dit que cet animal s'appelle à l'île de Lethy dugurg ou ikan dugung, et qu'on l'appelle aussi manate. Cette dernière dé-

de Sainte-Élisabeth, sur les côtes d'Afrique il y a des animaux qu'il faudroit plutôt appeler des ours marins que des loups marins parce que par leur poil, leur couleur, el leur tête, ils ressemblent beaucoup aux ours, et qu'ils ont seulement le museau plus aigu; qu'ils ressemblent encore aux ours par les mouvemens qu'ils font, et par la manière dont ils les font, à l'exception du mouvement des jambes de derriere, qu'ils ne font que traîner; qu'au reste ces amphibies ont l'air affreux, ne fuient point à l'aspect de l'homme, et mordent avec assez de force pour couper le fût d'une pertuisane, et que quoique boiteux des jambes de derrière, ils ne laissent pas de marcher assez vite pour qu'un homme qui court ait de la peine à les joindre. » - « Leguat dit avoir vu, près du cap de Bonne-Espérance, une vache marine de couleur roussâtre; elle avoit le corps rond et épais, l'œil gros, les dents ou défenses longues, le musle un peu retroussé; et il ajoute qu'un matelot lui assura que cet animal, dont il ne pouvoit voir que le devant du corps, parce qu'il étoit dans l'eau, avoit des pieds. » Cette vache marine de Leguat, l'ours marin de Spilberg, et le lion marin de Biervillas, me paroissent être tous trois le même animal que le dugon, dont la tête nous a été envoyée de l'île de France, et qui par conséquent se trouve dans les mers méridionales, depuis le cap de Bonne-Espérance jusqu'aux îles Philippines. Au reste, nous ne pouvons pas assurer que cet animal, qui ressemble un peu au morse par la tête et les défenses, ait comme lui quatre pieds; nous ne le présumons que par analogie, et par l'indication des voyageurs que nous avons cités : mais ni l'analogie n'est assez grande, ni les témoignages des voyageurs assez précis pour décider, et nous sus pendrons notre jugement à cet égard jusqu'à ce que nous soyons mieux informés.

nomination sembleroit indiquer que ce dugón on dugung est un manati ou lamantin; mais, dans la description de ce voyageur, il est dit que le dugón a deux défenses grosses d'un pouce, et longues d'un empan: or ce caractère ne peut convenir au manati, et convient au contraire à l'animal dont il est ici question, et dont nous avons la tête.

#### LE MORSE

Ordre des Carnassiers. Famille des Carnivores. Iribu des Amphibies. Genre Morse. / Cavier/ Pl. 148





LE LAMANTIN
Ordre des Cétaces . Famille des Cétaces herbivores.

Genre Lamantin. (Curier,

n, quant le excert n, quant le excert n, quant le ex pant ex pant ex pant le extent n'une il da l'au s pre exis, s'exces l'art quant le extent pit quant ex pant ex pa

r, a det an fable, anima fable, anima fabile, anima fabile, anima fabile fabile

#### LE LAMANTINI.

DANS le règne animal c'est ici que finist les peuples de la terre, et que comncent les peuplades de la mer. Le lamanqui n'est plus quadrupède, n'est pas èrement cétacé; il retient des premiers x pieds ou plutôt deux mains: mais les bes de derrière, qui, dans les phoques les morses, sont presque entièrement agées dans le corps, et raccourcies auqu'il est possible, se trouvent absolunt nulles et oblitérées dans le lamantin; lieu de deux pieds courts et d'une queue pite encore plus courte, que les morses tent à leur arrière dans une direction hoontale, les lamantins n'ont pour tout cela une grosse queue, qui s'élargit en évendans cette même direction, en sorte au premier coup d'œil il sembleroit que premiers auroient une queue divisée en is, et que, dans les derniers, ces trois ties se seroient réunies pour n'en former une seule: mais par une inspection plus entive, et surtout par la dissection, l'on t qu'il ne s'est point fait de réunion, qu'il a nul vestige des os des cuisses et des bes, et que ceux qui forment la queue lamantins sont de simples vertèbres isos, et semblables à celles des cétacés, qui nt point de pieds. Ainsi ces animaux sont acés par ces parties de l'arrière de leur ps, et ne tiennent plus aux quadrupèdes e par les deux pieds ou deux mains qui nt en avant à côté de leur poitrine. Oviedo paroît être le premier auteur qui ait nné une espèce d'histoire et de descripn du lamantin. « On le trouve assez fréemment, dit-il, sur les côtes de Saintmingue : c'est un très-gros animal, d'une ure informe, qui a la tête plus grosse que le d'un bœuf, les yeux petits, deux pieds deux mains près de la tête, qui lui sernt à nager; il n'a point d'écailles, mais il

1. « On a prétendu que ce nom venoit de ce que et animal faisoit des cris lamentables : c'est une able. Ce mot est une corruption du nom de cet nimal dans la langue des Galibis, habitans de la niane, et des Caribes ou Caraibes, habitans des ntilles : c'est le même peuple et la même langue, quelques variétés près. Ils nomment le lamantin anati, d'où les nègres des îles françoises d'Améique, qui estropient tous les mots, ont fait lavanati, en ajoutant l'article, comme pour dire a bête manati; de lamanati ils ont fait lamanati, n supprimant le troisième a, et faisant sonner 'i; lamanati, lamenti, qu'on a écrit par un e, ar analogie prétendue avec lamentari, ce qui a

est couvert d'une peau ou plutôt d'un cuir épais. C'est un animal fort doux. Il remonte les fleuves, et mange les herbes du rivage, auxquelles il peut atteindre sans sortir de l'eau. Il nage à la surface : pour le prendre, on tâche de s'en approcher sur une nacelle ou un radeau, et on lui lance une grosse flèche attachée à un très-long cordeau; dès qu'il se sent frappé, il s'enfuit, et emporte avec lui la flèche et le cordeau, à l'extrémité duquel on a soin d'attacher un gros morceau de liége ou de bois léger, pour servir de bouée ou de renseignement. Lorsque l'animal a perdu par cette blessure son sang et ses forces, il gagne la terre : alors on reprend l'extrémité du cordeau, on le roule jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que quelques brasses; et, à l'aide de la vague, on tire peu à peu l'animal vers le bord, ou bien on achève de le tuer dans l'eau à coups de lance. Il est si pesant, qu'il faut une voiture attelée de deux bœufs pour le transporter. Sa chair est excellente; et quand elle est fraîche, on la mangeroit plutôt comme du bœuf que comme du poisson : en la découpant et la faisant sécher et mariner, elle prend, avec le temps, le goût de la chair du thon, et elle est encore meilleure. Il y a de ces animaux qui ont plus de quinze pieds de longueur sur six pieds d'épaisseur. La partie de l'arrière du corps est beaucoup plus menue, et va toujours en diminuant jusqu'à la queue, qui ensuite s'élargit à son extrémité. Comme les Espagnols, ajoute Oviedo, donnent le nom de mains aux pieds de devant de tous les quadrupèdes, et comme cet animal n'a que des pieds de devant, ils lui ont donné la dénomination d'animal à mains. manati. Il n'a point d'oreilles externes, mais seulement deux trous par lesquels il entend. Sa peau n'a que quelques poils assez rares; elle est d'un gris cendré, et de l'épaisseur

« donné lieu à l'analogie des cris *lamentables* sup-« posés de la femelle quand on lui dérobe son petit. » (Lettre de M. de La Condamine à M. de Buffon, du 28 mai 1764.)

Je cite cette espèce d'étymologie, de laquelle M. de La Condamine, qui a demeuré dix ans dans les Indes occidentales, doit être bien informé. Cependant je dois observer que le mot manati, selon plusieurs auteurs, est espagnol, et indique un animal qui a des mains, et que probablement les Guianois ou les Caraïbes, qui sont assez éloignés les uns des autres, l'ont également emprunté des Espagnols.

d'un pouce; on en fait des semelles de souliers, des baudriers, etc. La femelle a deux mamelles sur la poitrine, et elle produit ordinairement deux petits, qu'elle allaite. » Tous ces faits rapportés par Oviedo sont vrais, et il est singulier que Cieça, et plusieurs autres après lui, aient assuré que le lamantin sort souvent de l'eau pour aller paître sur la terre : ils lui ont faussement attribué cette habitude naturelle, induits en erreur par l'analogie du morse et des phoques, qui sortent en effet de l'eau et séjournent à terre; mais il est certain que le lamantin ne quitte jamais l'eau, et qu'il préfère le séjour des eaux douces à celui de l'eau salée.

Clusius dit avoir vu et mesuré la peau d'un de ces animaux, et l'avoir trouvée de seize pieds et demi de longueur, et de sept pieds et demi de largeur; les deux pieds ou les deux mains étoient fort larges, avec des ongles courts. Gomara assure qu'il s'en trouve quelquefois qui ont vingt pieds de longueur; il ajoute que ces animaux fréquentent aussi bieu les eaux des fleuves que celles de la mer. Il raconte qu'on en avoit élevé et nourri un jeune dans un lac à Saint-Domingue pendant vingt-six ans; qu'il étoit si doux et si privé, qu'il prenoit doucement la nonrriture qu'on lui présentoit; qu'il entendoit son nom, et que, quand on l'appcloit, il sortoit de l'eau et se trainoit en rampant jusqu'à la maison pour y recevoir sa nourriture; qu'il sembloit se plaire à entendre la voix humaine et le chant des enfans, qu'il n'en avoit nulle peur, qu'il les laissoit asscoir sur son dos, et qu'il les passoit d'un bord du lac à l'autre sans se plonger dans l'eau et sans leur faire aucun mal. Ce fait ne peut être vrai dans toutes ses circonstances; il paroît accommodé à la fable du dauphin des anciens; car le lamantin ne pent absolument se traîner sur la terre.

Herrera dit peu de chose de plus au sujet de cet animal; il assure seulement que, quoiqu'il soit très-gros, il nage si facilement, qu'il ne fait aucun bruit dans l'eau, et qu'il se plonge dès qu'il entend quelque chose de lain

Hernandès, qui a donné deux figures du lamantin, l'une de profil et l'autre de face, n'ajoute presque rien à ce que les autres auteurs espagnols en avoient écrit avant lui; il dit seulement que les deux Océans, c'està-dire la mer Atlantique et la mer Pacifique, aussi bien que les lacs, nourrissent une bète mforme appelée manati, de laquelle il donne la description presque entierement tirée

d'Oviedo; et tout ce qu'il y a de plus c'est que les mains de cet animal portent cinq ongles semblables à ceux de l'homme; qu'i a le nombril et l'anus larges, la vulve comme celle d'une femme, la verge comme celle d'un cheval, la chair et la graisse comme celles d'un cochon gras, et enfin les côtes e les viscères comme un taureau; qu'il s'ac la couple sur terre à la manière humaine, l' femelle renversée sur le dos, et qu'elle ne produit qu'un petit, qui est d'une grosseu monstrueuse en naissant. L'accouplement di ces animaux ne peut se faire sur terre comme le dit Hernandès, puisqu'ils n'y per vent aller, et il se fait dans l'eau sur u bas-fond. Binet dit que le lamantin est gro comme un bœuf, et tout rond comme u pa tonneau; qu'il a une petite tête et peu di queue; que sa peau est rude et épaiss ce comme celle d'un éléphant; qu'il y en a d s si gros, qu'on en tire plus de six cents vres de viande très-bonne à manger; que graisse est aussi douce que le beurre; qui ma cet animal se plaît dans les rivières, proch app de leur embouchure à la mer, pour y brot me ter l'herbe qui croît le long des rivages ma qu'il y a de certains endroits, à dix ou douz lieues de Cayenne, où l'on en trouve un grand nombre, que l'on peut dans un jou de en remplir une longue barque, pourvu qu'o son ait des gens qui se servent bien du harpo Le P. du Tertre, qui décrit au long la chas ou la pêche du lamantin, s'accorde presquisi en tout avec les auteurs que nous venons e citer : cependant il dit que cet animal n que quatre doigts et quatre ongles à chaquaire main, et il ajoute qu'il se nourrit d'une p tite herbe qui croît dans la mer; qu'il broute comme le bœuf fait celle des pré et qu'après s'ètre rempli de cette pâture, dan cherche les rivières et les eaux douces, ( lis il s'abreuve deux fois par jour; qu'apr avoir bien bu et bien mangé, il s'endort musle à demi hors de l'eau, ce qui le fa remarquer de loin; que la femelle fait det petits qui la suivent partout, et que si prend la mère on est assuré d'avoir les p tits, qui ne l'abandonnent pas, même apr sa mort, et ne font que tournoyer autour la barque qui l'emporte. Ce dernier fait r paroît très-suspect; il est même contrec par d'autres voyageurs, qui assurent que lamantin ne produit qu'un petit. Tous gros animaux, quadrupèdes ou cétacés, produisent ordinairement qu'un petit; seule aualogie suffit pour qu'on se refuse croire que le lamantin en produise toujot deux, comme l'assure le P. du Tertre, Oe

din remarque que le lamantin a la queue uée comme les cétaeés, et non pas eomme poissons à éeailles, qui l'ont tous dans direction verticale du dos au ventre, au u que la baleine et les autres eétacés ont queue située transversalement, c'est-à-dire un eôté à l'autre du corps : il dit que le mantin n'a point de dents de devant, mais ulement une eallosité dure comme un os, ec laquelle il pinee l'herbe; qu'il a néaupins trente-deux dents molaires; qu'il ne it pas bien, à eause de la petitesse de ses ux, qui n'ont que fort peu d'humeur et int d'iris; qu'il a peu de cervelle; mais l'au défaut de bons yeux, il a l'oreille exllente; qu'il n'a point de langue; que les rties de la génération sont plus semblables eelles de l'homme et de la femme qu'à lles d'auenn animal; que le lait des femels, dont il assure avoir goûté, est d'un trèsn goût; qu'elles ne produisent qu'un seul etit, qu'elles embrassent et portent avec la tain; qu'elles l'allaitent pendant un an, près quoi il est en état de se pourvoir luitème et de manger de l'herbe; que eet aniial a, depuis le cou jusqu'à la queue, einuante - deux vertèbres ; qu'il se nourrit omme la tortue, mais qu'il ne peut ni marher ni ramper sur la terre. Tous ees faits int assez exacts, et même eelui des einuante-deux vertèbres; car M. Daubenton trouvé dans l'embryon qu'il a disséqué ingt-huit vertèbres dans la queue, seize ans le dos, et six, ou plutôt sept dans le ou. Seulement ce voyageur se trompe au ujet de la langue; elle ne manque point au imantin: mais il est vrai qu'elle est attahée en dessous, et presque jusqu'à son exrémité, à la mâchoire inférieure. On trouve, lans le Voyage aux iles de l'Amérique, Pais, 1722, une assez bonne description du amantin, et de la manière dont on le haronne : l'auteur est d'aecord sur tous les aits principaux avec eeux que nous avons ités; mais il observe « que eet animal est levenu assez rare aux Antilles, depuis que les bords de la mer sont habités. Celui qu'il vit et qu'il mesura avoit quatorze pieds neuf pouces, depuis le bout du mufle jusqu'à la naissance de la queue : il étoit tout rond jusqu'à eet endroit. Sa tête étoit grosse; sa gueule large, avec de grandes babines, et quelques poils longs et rudes au dessus ; ses yeux étoient très-petits par rapport à sa tête, et ses oreilles ne paroissoient que comme deux petits trous : le eou est sort gros et fort court; et, sans un petit mouvement qui le fait un peu plier, il ne seroit pas pos-

sible de distinguer la tête du reste du corps. Quelques auteurs prétendent (ajoute-t-il) que eet animal se sert de ses deux mains ou nageoires pour se traîner sur terre : je me suis soigneusement informé de ce fait; personne n'a vu eet animal à terre, et il ne lui est pas possible de marcher ni d'y ramper, ses pieds de devant ou ses mains ne lui servant que pour tenir ses petits pendant qu'il leur donne à téter. La femelle a deux mamelles rondes; je les mesurai, dit l'auteur : elles avoient ehacune sept pouces de diamètre sur environ quatre d'élévation; le mamelon étoit gros comme le pouce, et sortoit d'un bon doigt au dehors. Le eorps avoit huit pieds deux pouces de eirconférence; la queue étoit comme une large palette de dix-neuf pouces de long, et de quinze pouces dans sa plus grande largeur, et l'épaisseur à l'extrémité étoit d'environ trois pouces. La peau étoit épaisse sur le dos presque comme un double cuir de bœuf; mais elle étoit beaucoup plus mince sous le ventre : elle est d'une eouleur d'ardoise brune, d'un gros grain et rude, avee des poils de même eouleur, elair-semés, gros, et assez longs. Ce lamantin pesoit environ huit cents livres. On avoit pris le petit avee la mère; il avoit à peu près trois pieds de long. On fit rôtir à la broche le côté de la queue; on trouva eette chair aussi bonne et aussi délicate que du veau. L'herbe dont ces animaux se nourrissent est longue de huit à dix pouces, étroite, pointue, tendre, et d'un assez beau vert. On voit des endroits sur les bords et sur les bas-fonds de la mer où eette herbe est si abondante, que le fond paroît être une prairie; les tortues en mangent aussi, etc. » Le P. Magnin de Fribourg dit que le lamantin mange l'herbe qu'il peut atteindre, sans eependant sortir de l'eau..... qu'il a les yeux petits et de la grosseur d'une noisette, les oreilles si fermées, qu'à peine il y peut entrer une aiguille, qu'au dedans des oreilles se trouvent deux petits os pereés; que les Indiens ont eoutume de porter ces petits os pendus au eou eomme un bijou..... et que son eri ressemble à un petit mugissement.

Le P. Gumilla rapporte qu'il y a une infinité de lamantins dans les grands laes de l'Orénoque. « Ces animaux, dit-il, pèsent chaeun depuis einq eents jusqu'à sept eent cinquante livres; ils se nourrissent d'herbes; ils ont les yeux fort petits, et les trous des oreilles eneore plus petits; ils viennent pattre sur le rivage lorsque la rivière es basse. La femelle met toujours bas deux petits; elle les porte à ses mamelles avec ses bras,

et les serre si fort, qu'ils ne s'en séparent jamais, quelque mouvement qu'elle fasse. Les petits, lorsqu'ils viennent de naître, ne laissent pas de peser chacun trente livres; le lait qu'ils tettent est très-épais. Au dessous de la peau, qui est bien plus épaisse que celle d'un bœuf, on trouve quatre enveloppes ou couches, dont deux sont de graisse, et les deux autres d'une chair fort délicate et savoureuse, qui, étant rôtie, a l'odeur du cochon et le goût du veau. 'Ces animaux, lorsqu'il doit pleuvoir, bondissent hors de l'eau à une hauteur assez considérable. » Il paroît que le P. Gumilla se trompe comme le P. Du Tertre, en disant que la femelle produit deux petits : il est presque certain, comme nous l'avons dit, qu'elle n'en produit qu'un.

Enfin M. de La Condamine, qui a bien voulu nous donner un dessin qu'il a fait luimême du lamantin sur la rivière des Amázones, parle plus précisément, et mieux que tous les autres, des habitudes naturelles de cet animal. « Sa chair, dit-il, et sa graisse ont assez de rapports à celle du veau; le P. d'Acuna rend sa ressemblance avec le bœuf encore plus complète, en lui donnant des cornes dont la nature ne l'a pas pourvu. Il n'est pas amphibie, à proprement parler, puisqu'il ne sort jamais de l'eau entièrement, et n'en peut sortir, n'ayant que deux nageoires assez près de la tête, plates et en forme d'ailerons, de quinze à seize pouces de long, qui lui tiennent lieu de bras et de mains; il ne fait qu'avancer sa tête hors de l'eau pour atteindre l'herbe sur le rivage. Celui que je dessinai (ajoute M. de La Condamine) étoit femelle; sa longueur étoit de sept pieds et demi de roi, et sa plus grande largeur de deux pieds. J'en ai vu depuis de plus grands. Les yeux de cet animal n'ont aucune proportion à la grandeur de son corps; ils sont ronds, et n'ont que trois lignes de diamètre : l'ouverture de ses oreilles est encore plus petite; et ne paroît qu'un trou d'épingle. Le manati n'est pas particulier à la rivière des Amazones; il n'est pas moins commun dans l'Orénoque : il se trouve aussi, quoique moins fréquemment, dans l'Oyapoc, et dans plusieurs autres rivières des environs de Cayenne et des côtes de la Guiane, et vraisemblablement ailleurs. C'est le nième qu'on nommoit autrefois manati, et qu'on nomme aujourd'hui lamantin à Cayenne et dans les îles françoises d'Amérique; mais je crois l'espèce un peu différente. Il ne se rencontre pas en haute mer; il est même rare près des embouchures des rivières : mais on le trouve à plus de mille lieues de la mer dans la plupart des grandes rivres qui descendent dans celle des Amazoncomme dans le Guallaga, le Pastaça, etc il n'est arrêté, en remontant l'Amazonque par le Pongo (cataracte) de Borja, dessus duquel on n'en trouve plus. »

Voilà le précis, à peu près, de tout que l'on sait du lamantin : il seroit à désin que nos habitans de Cayenne, parmi le quels il y a maintenant des personnes i struites et qui aiment l'histoire naturelle observassent cet animal, et fissent la descrition de ses 'parties intérieures, surtout celles de la respiration, de la digestion, de la génération. Il paroît, mais nons n's sommes pas sûrs, qu'il a un grand os da la verge, le trou ovale du cœur ouvert, poumons singulièrement conformés, l'est mac divisé en plusieurs portions, qui per cètre forment plusieurs estomacs différen comme dans les animaux ruminans.

Au reste, l'espèce du lamantin n'est p confinée aux mers et aux fleuves du Nouvea Monde; il paroit qu'elle existe aussi sur l côtes et dans les rivières de l'Afrique M. Adanson a vu des lamantins au Sénéga il en a rapporté une tête qu'il nous a don née, et en même temps il a bien voulu n communiquer la description de cet anima qu'il a faite sur les lieux, et je crois devo la rapporter en entier. « J'ai vu beaucou de ces animaux (dit M. Adanson): les plus grands n'avoient que huit pieds de longueu et pesoient environ huit cents livres : un femelle de cinq pieds trois pouces de lor ne pesoit que cent quatre-vingt-quatorze l vres. Leur couleur est cendré noir. Les poi sont très-rares sur tout le corps; ils sont e forme de soies longues de neuf lignes. I tête est conique, et d'une grosseur médiocr relativement au volume du corps; les veu sont ronds et très-petits; l'iris est d'un bru foncé, et la prunelle noire; le museau es presque cylindrique; les deux mâchoires soi à peu près également larges, les lèvres sor charnues et plus épaisses ; il n'y a qu des dents molaires, tant à la mâchoire d'e haut qu'à celle d'en bas; la langue est d forme ovale, et attachée, presque jusqu' son extrémité, à la mâchoire inférieure. I est singulier, continue M. Adanson, qu presque tous les auteurs ou voyageurs aien donné des oreilles à cet animal : je n'ai p en trouver dans aucun, pas même un tro assez fin pour pouvoir y introduire un sty let 1. Il a deux bras ou nageoires placés

1. Il paroît néanmoins certain que cet animal des trous auditifs et externes. M. de La Condamin

figine de la tête, qui n'est distinguéc du ne par aucune espèce de cou, ni par des ules sensibles : ees bras sont à peu près ndriques, composés de trois articulations cipales, dont l'antérieure forme une esde main aplatie, dans laquelle les ts ne se distinguent que par quatre ond'un rouge brun et luisant. La queue horizontale comme celle des balcines, lle a la forme d'une pelle à four. Les fees ont deux mamelles plus elliptiques rondes, placées près de l'aisselle des bras. eau est un cuir cpais de six lignes sous entre, de neuf lignes sur le dos, et d'un ce et demi sur la tête. La graisse est iche, et épaisse de deux ou trois pouces; hair est d'un rouge pâle, plus pâle et délieate que celle du veau. Les nègres lofes ou Jalofes appellent cet animal ou. Il vit d'herbes, et se trouve à l'emchure du fleuve Niger. »

n voit, par cette description, que le latin du Sénégal ne diffère, pour ainsi , en rien de eelui de Cayenne; et par eomparaison faite de la tête de ce latin du Sénégal avec celle d'un fœtus de ntin de Cayenne, M. Daubenton prée aussi qu'ils sont de la même espèce. émoignage des voyageurs s'accorde avec e opinion ; eelui de Dampier surtout est tif, et les observations qu'il a faites sur animal méritent de trouver place ici. n'est pas seulement dans la rivière de vfield, qui prend son origine entre les res de Niearague et de Verague, que vu des manates (lamantins); j'en ai aussi lans la baie de Campêche, sur les côtes Boeea del Drago, et de Bocca del Loro, la rivière de Darien et dans les petites méridionales de Cuba. J'ai entendu dire s'en est trouvé quelques-uns au nord a Jamaïque, et en grande quantité dans vière de Surinam, qui est un pays fort J'en ai vu aussi à Mindanao, qui est des îles Philippines, et sur la côte de la ivelle - Hollande . . . Cet animal aime

proche de terre, les vagues grosses, si t de m'assurer qu'il les a vus et mesurés, et ces trous n'ont pas plus d'une demi-ligne de vêtre; et comme le lamantin a la faculté de les racter et de les serrer, il est très-possible qu'ils t échappé à la vue de M. Adanson, d'autant ces trous sont très-petits lors même que l'aniles tient ouverts.

ı qui a un goût de sel; aussi se tient-il

munément dans les rivières voisines de

ier : e'est peut-être par cette raison qu'on

voit point dans la mer du Sud, où la

est généralement haute, l'eau prof nde

ce n'est dans la baie de Panama, où eependant il n'y en a point : mais les Indes occidentales étant, pour ainsi dire, une grande baie composée de plusieurs petites, sont ordinairement une terre basse, où les eaux, qui sont peu profondes, fournissent une nourriture convenable au lamantin. On le trouve quelquefois dans l'eau salée, quelquefois aussi dans l'eau douce, mais jamais fort avant en mer. Ceux qui sont à la mer, et dans des lieux où il n'y a ni rivières ni bras de mer où ils puissent entrer, viennent néanmoins en vingt-quatre heures, une fois ou deux, à l'embouchure de la rivière d'eau douce la plus voisine... Ils ne viennent jamais à terre, ni dans une eau si basse qu'ils ne puissent y nager. Leur chair est saine ct de très-bon goût : leur peau est aussi d'une grande utilité. Les lamantins et les tortues se trouvent ordinairement dans les mêmes endroits, et se nourrissent des mêmes herbes qui croissent sur les hauts-fonds de la mer, à quelques pieds de profondeur sous l'eau, et sur les rivages bas que couvre la marée. »

#### Sur les lamantins 1.

\* Nous avons dit que la nature semble avoir formé les lamantins pour faire la nuance entre les quadrupèdes amphibies et les cétacés . ees êtres mitoyens, placés au delà des limites de chaque classe, nous paroissent imparfaits, quoiqu'ils ne soient qu'extraordinaires et anomaux : car, en les considérant avee attention, l'on s'aperçoit bientôt qu'ils possèdent tout ee qui leur étoit nécessaire pour remplir la place qu'ils doivent occuper dans la chaîne des êtres.

Aussi les lamantins, quoique informes à l'extérieur, sont à l'intérieur très-bien organisés; et si l'on peut juger de la perfection d'organisation par le résultat du sentiment, ess animaux seront peut-être plus parfaits que les autres à l'intérieur, car leur naturel et leurs mœurs semblent tenir quelque chose de l'intelligence et des qualités sociales; ils ne craignent pas l'aspect de l'homme, ils affectent même de s'en approcher et de le suivre avec eonfiance et sécurité. Cet instinet pour toute société est au plus haut degré pour celle de leurs semblables; ils se tien-

r. On a aussi donné au lamantin le nom de vache marine, parce qu'on a cru trouver dans la forme extérieure de so tête quelques rapports avec celle du bœuf, et que d'ailleurs il se nourrit aussi d'herbes; plusieurs voyageurs l'ont même appeté sirène, et c'est peut-être en effet la véritable sirène des anciens, qui a donné lieu à tant de contes et récits fabuleux.

nent presque toujours en troupes et serrés les uns contre les autres, avec leurs petits au milieu d'eux, comme pour les préserver de tout accident : tous se prêtent, dans le danger, des secours mutuels; on en a vu essayer d'arracher le harpon du corps de leurs compagnons blessés, et souvent l'on voit les petits suivre de près le cadavre de leur mère jusqu'au rivage, où les pècheurs les amènent en les tirant avec des cordes. Ils montrent autant de fidelité dans leurs amours que d'attachement à leur société; le male n'a communément qu'une seule femelle, qu'il accompagne constamment avant et après leur union. Ils s'accouplent dans l'eau, la femelle renversée sur le dos; car ils ne viennent jamais à terre, et ne peuvent même se trainer dans la vase : ils ont le trou ovale du cœur ouvert, et par conséquent la femelle peut rester sous l'eau pendant la copulation.

Ces animaux ne se trouvent pas dans les hautes mers à une grande distance des terres; ils habitent au voisinage des côtes er des îles, et particulièrement sur les plages qui produisent les fucus et les autres herbes marines dont ils se nourrissent: leur chair et leur graisse sont également bonnes à manger, et c'est par cette raison qu'on leur fait une guerre cruelle, et que l'espèce en est diminuée sur la plupart des côtes où les hommes se sont habitués en nombre.

Nous connoissons quatre ou cinq espèces de lamantins: tous ont la tête très-petite, le cou fort court, le corps épais et très-gros jusqu'à l'endroit où commence la queue, et allant ensuite en diminuant de plus en plus

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

jusqu'à l'origine de la pinne ou naged qui termine cette queue en forme d'un évi tail étendu dans le sens horizontal; les ve sont tres-petits et ordinairement situés égale distance, entre les trous auditifs et l' trémité du museau; ces trous, qui leur s vent d'oreilles, sont indiqués par deux tites ouvertures qu'on ne peut apercev qu'au moyen d'une inspection attentive. peau du corps est raboteuse, très-épais et dans quelques espèces elle est parsen de poils rares; la langue est étroite, d'i moyenne longueur, et assez menue relati ment au volume du corps; la verge est p cée dans un fourreau adhérent à la peau ventre, qui s'étend jusqu'au nombril. femelles ont la vulve assez grande, avec clitoris apparent; cette partie n'est pas tuée, comme dans les autres animaux, dessous mais au dessus de l'anus. Elles les mamelles placées sur la poitrine et tiproéminentes dans le temps de la gestate et de l'allaitement de leurs petits; mais, de tout autre temps, elles ne sont apparen que par leurs boutons.

que par leurs boutons.
Voilà les caractères généraux et comm
à tous les lamantins; mais il y en a de p
ticuliers par lesquels on peut distinguer
espèces: par exemple, le grand laman
du Kamtschatka manque absolument
doigts et d'ongles dans les deux mains
nageoires; il manque aussi de dents, et
dans chaque mâchoire qu'un os fort et
buste qui lui sert à broyer les alimens:
contraire les lamantins d'Amérique et d
frique ont des doigts et des ongles, et
dents molaires dans le fond de la gueule

## LE GRAND LAMANTIN DE KAMTSCHATKA.

CETTE éspèce se trouve en assez grand nombre dans les mers orientales au delà de Kamtschatka, surtout aux environs de l'île de Behring, où M. Steller en a décrit et mème dissèqué quelques individus. Ce grand lamantin paroît aimer les plages vaseuses des bords de la mer : il se tient aussi volontiers à l'embouchure des rivières; mais il ne les remonte pas pour se nourrir de l'herbe qui croit sur leurs bords, car il habite constamment les eaux salées ou saumâtres. Il differe donc, à cet égard, du petit lamantin de la Guiane et de celui du Sénégal, comme il en diffère aussi par la grandeur du corps. Ses mains ou bras ne peuvent lui servir à

marcher sur la terre, et ne lui sont ut que pour nager. « J'ai vu, dit M. Stell au reflux de la marée, un de ces anima à sec; il lui fut impossible de se mouv pour regagner le rivage, et on le tua sur plage à coups de hache et de perche. »

Ces grands lamantins que l'on voit troupes autour de l'île de Behring sont peu farouches, qu'ils se laissent approc et toucher avec la main : ils veillent si à leur sûreté qu'aucun danger ne les éme et qu'à peine lèvent-ils la tête hors de l'olorsqu'ils sont menacés ou frappés, sur dans le temps qu'ils prennent leur nout ture; il faut les frapper très-rudement pe

r'ils prennent le parti de s'éloigner: mais n moment après on les voit revenir au lème lieu, et ils semblent avoir oublié mauvais traitement qu'ils viennent d'esiver; et si la plupart des voyageurs ne dibient pas à peu près la même chose des aues espèces de lamantins, on croiroit que eux-ci ne sont si coufians et si peu sauvas autour de l'île déserte de Behring, que arce que l'expérience ne leur a pas encore pris ce qu'il en coûte à tous ceux qui se miliarisent avec l'homme.

Chaque mâle ne paroît s'attacher qu'à ne seule femelle, et tous deux sont ordinirement accompagnés ou suivis d'un petit la dernière portée et d'un autre plus grand la portée précédente: ainsi, dans cette pèce, le produit n'est que d'un; et comme temps de la gestation est d'environ un 1, on peut en inférer que les jeunes ne ittent leurs père et mère que quand ils nt assez forts pour se conduire eux-mêmes, peut-être assez âgés pour devenir à leur ur les chefs d'une nouvelle famille.

Ces animaux s'accouplent au printemps plus souvent vers le déclin du jour qu'à ute antre heure : ils profitent cependant des omens où la mer est la plus tranquille, préludent à leur union par des signes et es mouvemens qui annoncent leurs désirs : femelle nage doucement, en faisant plueurs circonvolutions comme pour inviter mâle qui bientôt s'en approche, la suit e très-près, et attend impatiemment qu'elle renverse sur le dos pour le recevoir; dans e moment, il la couvre avec des mouveiens très-vifs. Ils sont non seulement suseptibles des sentimens d'un amour fidèle t mutuel, mais aussi d'un fort attachement our leur famille et même pour leur espèce ntière; ils se donnent des secours réciproues lorsqu'ils sont blessés; ils accompanent ceux qui sont morts, et que les pêheurs traînent au bord de la mer. « J'ai u, dit M. Steller, l'attachement de ces nimaux l'un pour l'autre et surtout celui lu mâle pour sa femelle. En ayant harponné me, le mâle la suivit à mesure qu'on l'enraînoit au rivage, et les coups qu'on lui

donnoit de toutes parts ne purent le rebuter: il ne l'abandonna pas même après sa mort; car le lendemain, comme les matelots alloient pour mettre en pièces la femelle qu'ils avoient tuée la veille, ils trouvèrent le mâle au bord de la mer, qui ne l'avoit pas quittée. »

On harponne les lamantins d'autant plus aisément qu'ils ne s'enfoncent presque jamais en entier sous l'eau : mais il est plus aisé d'avoir les adultes que les petits ou les jeunes, parce que ces derniers nagent beaucoup plus vite, et que souvent ils s'échappeut en laissant le harpon teint de leur sang ou chargé de leur chair. Le harpon, dont la pointe est de fer, est attaché à une longue corde; quatre ou cinq hommes se mettent sur une barque; le premier qui est en avant, tient et lance le harpon; et lorsqu'il a frappé et percé le lamantin, vingt-cinq ou trente hommes qui tiennent l'extrémité de la corde sur le rivage, tâchent de le tirer à terre; ceux qui sont sur la barque tiennent aussi une corde qui est attachée à la première, et ils ne cessent de tirer l'animal jusqu'à ce qu'il soit tout-à-fait hors de l'eau.

Le lamantin rend beaucoup de sang par ses blessures; « et j'ai remarqué, dit M. Steller, que le sang jaillissoit comme une fontaine, et qu'il s'arrêtoit dès que l'animal avoit la tète plongée dans l'eau; mais que le jet se renouveloit toutes les fois qu'il s'élevoit au dessus pour respirer : d'où j'ai conclu que dans ces animaux, comme dans les phoques, le sang avoit une double voie de circulation; savoir, sous l'eau, par le trou ovale du œur, et dans l'air, par le poumon. »

Les fucus et quelques autres herbes qui croissent dans la mer sont la seule nourriture de ces animaux. C'est avec leurs lèvres. dont la substance est très-dure, qu'ils coupent la tige des herbes; ils enfoncent la tête dans l'eau pour les saisir, et ne la relèvent que pour rendre l'air et en prendre de nouveau; en sorte que, pendant qu'ils maugent, ils ont toujours la partie antérieure du corps dans l'eau, la moitié des flancs et toute la partie postérieure au dessus de l'eau. Lorsqu'ils sont rassasiés, ils se couchent sur le dos sans sortir de l'eau, et dorment dans cette situation fort profondément. Leur peau. qui est continuellement lavée, n'est pas plus nette; elle produit et nourrit une grande quantité de vermine, que les mouettes et quelques autres oiseaux viennent manger sur leur dos. Au reste, ces lamantins, qui sont

<sup>1.</sup> A en juger par ce que dit M. Krachenninikow, l sembleroit que le temps de la gestation ne deroit être que de huit ou neuf mois; car il assure que les femelles mettent bas en automne, et qu'elles s'accouplent au printemps: mais, comme M. Steller a observé long-temps ces animaux à l'île de Behring, et qu'il les a très-bien décrits, nous croyons devoir adopter son témoignage, et prononcer, d'après son récit, que, dans l'espèce de çe lamantin, le temps de la gestation est en effet d'environ un an.

très-gras au printemps et en été, sont si maigres en hiver, qu'on voit aisément sous la peau le dessin de leurs vertebres et de leurs côtes; et c'est dans cette saison qu'on en rencontre quelques-uns qui ont péri en-

tre les glaces flottantes.

La graisse, épaisse de plusieurs pouces, enveloppe tout le corps de l'animal; lorsqu'on l'expose au soleil, elle y prend la couleur jaune du beurre : elle est de très-bon goût, et même de bonne odeur; on la préfère à celle de tous les quadrupèdes, et la propriété qu'elle a d'ailleurs de pouvoir être conservée long-temps, même pendant les chaleurs de l'été, lui donne encore un plus grand prix. On peut l'employer aux mêmes usages que le beurre, et la manger de même; celle de la queue surtout est trèsdélicate : elle brûle aussi très-bien sans odeur forte ni fumée désagréable. La chair a le goût de celle du bœuf; seulement elle est moins tendre, et exige une plus longue cuisson, surtout celle des vieux qu'il faut faire bouillir long-temps pour la rendre mangeable.

La peau est une espèce de cuir d'un pouce d'épaisseur, plus ressemblant, à l'extérieur, à l'écorce rude d'un arbre, qu'à la peau d'un animal; elle est de couleur noirâtre et sans poil : il y a seulement quelques soies rudes et longues autour des nageoires, autour de la gueule et dans l'intérieur des narines; ce qui doit faire présumer que le lamantin ne les a pas aussi souvent ni aussi long-temps fermées que les phoques, dont l'intérieur des narines est dénué de poil. Cette peau du lamantin est si dure, surtout lorsqu'elle est sèche, qu'on a peine à l'entamer avec la hache: les Tschutchis s'en servent pour faire des nacelles, comme d'autres peuples du Nord en font avec la peau

des grands phoques.

Le lamantin décrit par M. Steller pesoit deux cents puds de Russie, c'est-à-dire environ huit milliers; sa longueur étoit de vingt-trois pieds. La tête, fort petite en comparaison du corps, est de figure oblongue; elle est aplatie au sommet, et va toujours en diminuant jusqu'à l'extrémité du museau, qui est rabattue, de manière que la gueule se trouve tout à fait au dessous '; l'ouverture en est petite et environnée de doubles lèvres, tant en haut qu'en bas. Les lèvres

supérieures et inférieures externes sont spon gieuses, épaisses, et très-gonflées; l'on voi à leur surface un grand nombre de tu bercules, et c'est de ces tubercules que sor tent des soies blanches ou moustaches de qua tre ou cinq pouces de longueur: ces lèvre font les mêmes mouvemens que celles de chevaux, lorsque l'animal mange. Les narines, qui sont situées vers l'extrémité du museau, ont un pouce et demi de longueur sur autant de largeur environ, quand elle sont entièrement ouvertes.

La mâchoire inférieure est plus court que la supérieure : mais ni l'une ni l'autra ne sont garnies de dents; il y a seulemen deux os durs et blancs, dont l'un est fix au palais supérieur, et l'autre à la mâchoire inférieure. Ces os sont criblés de plusieur petits trous; leur surface extérieure est néan moins solide et crénelée, de manière que la nourriture se broie entre ces deux os e

assez peu de temps.

Les yeux sont fort petits, et sont situé précisément dans les points milieux entre l'extrémité du museau et les petits trous qui tiennent lieu d'oreilles. Il n'y a point de sourcils; mais, dans le grand angle de chaque œil, il se trouve une membrane cartilagineuse en forme de crète, qui peut comme dans la loutre marine (saricovienne) couvrir le globe de l'œil en entier, à la vo

lonté de l'animal.

Il n'y a point d'oreilles externes: ce no sont que deux trous de figure ronde, s petits, que l'on pourroit à peine y faire entrer une plume à écrire; et comme ce conduits auditifs ont échappé à l'œil de la plupart des voyageurs, ils ont cru que les la mantins étoient sourds, d'autant qu'ils semblent être muets; car M. Steller assure que ceux de Kamtschatka ne font jamais entendre d'autre bruit que celui de leur forte respiration: cependant M. Krachenninikow dit qu'il brait ou qu'il beugle, et le P. Magnin de Fribourg compare le cri du lamantin d'Amérique à un petit mugissement.

Dans le lamantin de Kamtschatka, le cor ne se distingue presque pas du corps; il es seulement un peu moins épais auprès de la tête que sur le reste de sa longueur. Mais un caractère singulier par lequel cet anima diffère de tous les autres animaux terrestres ou marins, c'est que les bras, qui parten des épaules auprès du cou, et qui ont plus de deux pieds de longueur, sont formés e articulés comme le bras et l'avant-bras dan l'homme. Cet avant-bras du lamantin fini avec le métacarpe et le carpe, sans aucur

<sup>1.</sup> Clusius et Hernandès, qui ont donné la description du lamantin des Antilles, ne paroissent pas l'avoir bien observé; car il n'a pas la tête telle qu'ils la représentent, mais assez semblable à celle de ce lamantin de Kamtschatka.

#### LE GRAND LAMANTIN DE KAMTSCHATKA.

vige de doigts ni d'ongles; caractères qui gnent encore cet animal de la classe des drupèdes; le corps et le métacarpe sont ironnés de graisse et d'une chair tendise recouverte d'une peau dure et cornée. n a compté soixante vertèbres dans ce antin, et la queue commence à la vingtème, et continue par trente-cinq autres; sorte que le tronc du corps n'en a que st-cinq. Le lamantin des Antilles en a ruante-deux, depuis le cou jusqu'à l'exnité de la queue. Dans un fœtus de lantin de la Guiane, il y en avoit vingtdans la queue, seize dans le dos, et six le cou, en tout cinquante. Ainsi, en posant qu'il y eût sept vertèbres dans le du lamantin des Antilles, il y en auroit out cinquante-neuf. La queue va tous en diminuant de grosseur, et sa forme rieure est plutôt carrée qu'aplatie : dans i de Kamtschatka, elle est terminée par pinne épaisse et très-dure qui s'élargit zontalement, et dont la substance est eu près pareille à celle du fanon de la

e membre du mâle, qui ressemble beaup à celui du cheval, mais dont le gland encore plus gros, a deux pieds et demi ongueur; il est situé dans un fourreau érent à la peau du ventre, et il s'étend u'au nombril. Dans la femelle, la vulve ituée à huit pouces de distance au dessus 'anus; le clitoris est apparent, il est que cartilagineux et long de six lignes. deux mamelles sont placées sur la poie : elles ont environ six pouces de diare dans le temps de la gestation, et tant la mère allaite son petit; mais, dans tout e temps, elles n'ont que l'apparence e grosse verrue ou d'un simple bouton: it est gras, et d'un goût à peu près semle à celui de la brebis.

ensions du lamantin tué dans l'île de Behring, 12 juillet 1742, réduites au pied-de-roi de

| unce.                                                                                   | pi. | po. | lig. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|
| gueur du corps entier,<br>epuis la lèvre supérieure<br>isqu'à l'extrémité de la<br>ueue | 23  | ı   | 6    |
| gueur depuis l'extrémité<br>e la lèvre supérieure aux                                   |     |     |      |
| arines milieu du nez à l'angle                                                          | 33  | 7   | 6    |
| le l'œilgeur de l'œil entre ses                                                         | I   | 33  | 7    |
| eux angles                                                                              | »   | 33  | 7 2  |

| DE KAMIDGHAIKA.                                         |     |     | 423            |
|---------------------------------------------------------|-----|-----|----------------|
| •                                                       | pi. | po. | lig.           |
| Distance entre les yeux                                 | T   | 4   | 3              |
|                                                         | -   | 4   | 3              |
| Largeur et hauteur des na-                              |     |     |                |
| rines                                                   | 3)  | 2   | 3              |
| rines  De l'extrémité de la lèvre                       |     |     |                |
| supérieure au coin de la                                |     |     |                |
|                                                         | _   | _   |                |
| gueule<br>De l'extrémité de la lèvre su-                | . 1 | 2   | >>             |
| De l'extremité de la levre su-                          |     |     |                |
| périeure à l'épaule                                     | 4   | 33  | 9              |
| De l'extrémité de la lèvre su-                          |     |     | 0              |
|                                                         |     |     |                |
| périeure à l'orifice de la                              |     |     |                |
| vulve                                                   | 15  | 2   | 23             |
| De la lèvre inférieure au                               |     |     |                |
|                                                         | 4   | 2   | 8              |
| sternum                                                 | 4   | -   | 0              |
| Diamètre de la gueule, pris                             |     |     |                |
| au coin de son ouverture.                               | 1   | 6   | 9              |
| Circonférence de la tête à                              |     |     |                |
| l'endroit des narines                                   | 2   | 5   | Y              |
|                                                         | 2   | 3   |                |
| Circonférence de la tête aux                            |     |     |                |
| yeux                                                    | 3   | 9   | 22             |
| Hauteur du museau à son                                 |     |     |                |
| extrémité                                               |     | _   | 0 1            |
| C' C'                                                   | >>  | 7   | 9 2            |
| Circonférence du corps aux                              |     |     |                |
| épaules                                                 | 11  | 3   | 33>            |
| Circonférence du cou prise à                            |     |     |                |
|                                                         | 6   | ,   |                |
| la nuque                                                | 0   | 4   | 11             |
| Circonférence du corps à                                |     |     |                |
| l'abdomen                                               | 19  | 33  | 9              |
| Circonférence de la queue à                             | v   |     | v              |
|                                                         | ,   | ,   | 6              |
| l'insertion de la pinne                                 | 4   | 4   | 0              |
| Distance entre l'anus et la                             |     |     |                |
| vulve                                                   | 33  | 7   | 6              |
| Longueur de la vulve                                    | >>  | 9   | $6\frac{1}{2}$ |
| Distance entre les deux ex-                             |     | 9   | 2              |
| Distance entre les deux ex-                             |     |     |                |
| trémités des deux cornes                                |     |     |                |
| de la queue                                             | 6   | 1   | 2              |
| Longueur de la tête, depuis                             |     |     |                |
| les narines à l'occiput,                                |     |     |                |
|                                                         |     |     |                |
| prise sur le squelette                                  | 2   | 1   | 3              |
| Longueur de la tête à l'oc-                             |     |     |                |
| ciput                                                   | 22  | 0   | 0              |
|                                                         |     | 9   | 6              |
| Longueur de l'os de l'épaule.                           | 1   | · 1 |                |
| Longueur de l'os du bras                                | >>  | 11  | 5              |
| Largeur ou plutôt longueur                              |     |     |                |
| de l'estomac                                            | 3   | 6   | 3              |
| T                                                       | 3   | U   | 3              |
| Longueur totale des intes-                              |     |     |                |
| tins, depuis la gorge jus-                              |     |     |                |
| qu'à l'anus, c'est-à-dire                               |     |     |                |
| qu'à l'anus, c'est-à-dire<br>vingt fois aussi longs que |     |     |                |
| vingt iois aussi iongs que                              |     | -   |                |
| le corps entier de l'animal.                            | 466 | 3   | >>             |
| Hauteur du cœur                                         | 1   | 8   | 6              |
| Largeur du cœur                                         | 1   | 11  | 6              |
| Longueur des reins                                      | 2   | 6   | 22             |
| Longueur des reins                                      |     |     |                |
| Largeur des reins                                       | 1   | 4.  | 11             |
| Longueur de la langue                                   | 23  | 11  | 3              |
| Largeur de la langue                                    | 22  | 2   | 3              |
| 0                                                       |     |     | _              |
|                                                         |     |     |                |

425

### LE GRAND LAMANTIN DES ANTILLES.

Nous appellerons cette espèce le grand Kamantin des Antilles, parce qu'elle paroît se trouver encore aujourd'hui aux environs de ccs îles, quoiqu'elle y soit néanmoins devenue rare depuis qu'elles sont bien peuplées. Ce lamantin diffère de celui de Kamtschatka par les caractères suivans : la peau rude et épaisse n'est pas absolument nue, mais parsemée de quelques poils qui sont de couleur d'ardoise, ainsi que la peau; il a dans les mains cinq ongles apparens, assez semblables à ceux de l'homme; ces ongles sont fort courts; il a de plus non seulement unc callosité osseuse au devant de chaque mâchoire, mais encore trente-deux dents molaires au fond de la gueule : et, au contraire, il paroît certain que, dans le lamantin de Kamtschatka, la peau est absolument dénuée de poil, les mains sans phalauges ni doigts ni ongles, et les mâchoires sans dents. Toutes ces différences sont plus que suffisantes pour en faire deux espèces distinctes et séparées. Ces lamantins sont d'ailleurs très-différeus par les proportions et par la grandeur du corps. Celui des Antilles est moins grand que celui de Kamtschatka; il a aussi le corps moins épais : sa longueur n'est que de douze, quatorze, quinze, dixhuit, et rarement de vingt pieds, à moins qu'il ne soit très-âgé. Celui qui est décrit dans le Nouveau Voyage aux îles de l'Amérique, imprimé à Paris en 1722, n'avoit que huit pieds de circonférence sur quatorze de longueur, tandis que le lamantin de Kamtschatka dont nous venons de parler avoit environ dix-huit pieds de circonférence, et vingt-trois pieds quelques pouces de longueur. Malgré toutes ces différences, ces deux espèces de lamantins se ressemblent par tout le reste de leur conformation : ils ont aussi les mêmes habitudes naturelles; tous deux également aiment la société de

leur espèce et sont d'un naturel doux, tri quille, et confiant; ils semblent ne pas cra dre la présence de l'homme.

On voit les lamantins des Antilles to jours en troupes dans le voisinage des côt et quelquefois aux embouchures des rivièr et c'est probablement ce qui a fait dire. Oviedo et à Gomara qu'ils fréquentois aussi bien les eaux des fleuves que celles la mer; cependant ce fait ne paroît vrai c pour le petit lamantin, dont nous parlere dans la suite; et il paroît certain que grands lamantins des Antilles, non plus c ceux de Kamtschatka, ne remontent pe les rivières, et se tiennent toujours dans le eaux salées et saumâtres.

Le grand lamantin des Antilles a, com celui de Kamtschatka, le cou fort court tre corps très-gros et très-épais jusqu'à l'endi où commence la queue, qui va toujours diminuant jusqu'à la pinne qui la termi Tous deux ont encore les yeux fort petila et de très-petits trous au lieu d'oreilles : t deux se nourrissent de fucus et d'autili herbes qui croissent dans la mer; et life chair et leur graisse, lorsqu'ils ne sont trop vieux, sont également bonnes à me ger: tous deux ne produisent qu'un s petit, que la mère embrasse et porte se vent entre ses mains; elle l'allaite pend un an; après quoi il est en état de se po voir lui-même et de manger de l'herbe. pendant, selon Oviedo, le lamantin des tilles produiroit deux petits : mais comm paroît que, dans cette espèce, ainsi dans celle du lamantin de Kamtschatka, petits ne quittent leur mère que deux trois ans après leur naissance, ... que, cet anteur ayant vu deux petits de roue, cet anteur ayant vu deux petits de roue, il a même mère, il eût conclu qu'elles produisoient en effet de la petits à la fois.

### LE GRAND LAMANTIN DE LA MER DES INDES.

Nous avons rapporté ce que le voyageur mpier a dit des lamantins qu'il a vus aux ilippines, et qui nous paroissent avoir sieurs rapports de ressemblance avec les nds lamantins des Antilles : cependant us ne croyons pas qu'ils soient absolument de la même espèce; car il n'est guère possible que ces animaux aient fait la traversée de l'Amérique aux grandes Indes. L'on verra, dans l'article suivant, les faits qui prouvent qu'ils ne peuvent voyager au loin, ni parcourir les hautes mers.

## LE PETIT LAMANTIN D'AMÉRIQUE.

CETTE quatrième espèce, plus petite que trois précédentes, est en même temps is nombreuse et plus répandue que la sende dans les climats chauds du Nouveaunde : elle se trouve non seulement sur esque toutes les côtes, mais encore dans rivières et les lacs qui se trouvent dans ntérieur des terres de l'Amérique mérinale, comme sur l'Orénoque, l'Oyapok, mazone, etc.; on les trouve aussi dans les ières, et enfin dans la baie de Campêche autour des petites îles qui sont au midi celle de Cuba.

Les grands lamantins des Antilles ne quitnt pas la mer; mais le petit lamantin prée les eaux donces, et remonte dans les uves à mille lieues de distance de la mer. de La Condamine en a vu dans la rivière s Amazones jusqu'à la cataracte de Borja, dessus de laquelle il ne s'en trouve plus. paroît que ces petits lamantins d'Améque fréquentent alternativement les eaux la mer et celles des fleuves, selon qu'ils trouvent de la pâture; mais ils habitent nstamment sur les fonds élevés des côtes isses, et les rivières où croissent les herbes ont ils se nourrissent : on ne les rencontre mais dans les endroits voisins des côtes, carpées, où les eaux sout profondes, ni uns les hautes mers à de grandes distances es terres; car ils n'y pourroient vivre, uisqu'il ne paroît pas qu'ils mangent du oisson; ils ne fréquentent donc que les idroits qui produisent de l'herbe; et c'est ar cette raison qu'ils ne peuvent traverser

les grandes mers, dont le fond ne produit point de végétaux, et où par conséquent ils périroient d'inanition : ainsi nous ne croyons pas que les lamantins de la mer des Indes et ceux des côtes du Sénégal soient de même espèce que les lamantins d'Amérique, petits

ou grands.

Les voyageurs s'accordent à dire que le petit lamantin d'Amérique, dont il est ici question, se nourrit non seulement des herbes qui croissent sous les eaux, mais qu'il broute encore celles qui bordent les rivages, lorsqu'il peut les atteindre en avançant sa tête, sans sortir entièrement de l'eau: car il n'a pas plus que les autres lamantins la faculté de marcher sur la terre, ni même

de s'y traîner. Les femelles, dans cette espèce, produisent ordinairement deux petits, au lieu que les grands lamantins n'en produisent qu'un. La mère porte ses deux petits sous chacun de ses bras, et serrés contre ses mamelles, dont ils ne se séparent point, quelque mouvement qu'elle puisse se donner; et lorsqu'ils sont devenus assez forts pour nager, ils la suivent constamment et ne l'abandonnent pas lorsqu'elle est blessée, ni même après sa mort, car ils persistent à l'accompagner lorsque les pêcheurs la tirent avec des cordes pour l'amener au rivage.

La peau de ces petits lamantins adultes est, comme celle des grands, rude et fort épaisse : leur chair est aussi très-bonne à

manger.

## LE PETIT LAMANTIN DU SÉNÉGAL.

Nous avons donné, d'après M. Adanson, la description de ce petit lamantin du Sénégal, qui est de la même grandeur que celui de Cayenne, mais qui paroît en différer, en ce qu'il a des dents molaires et quelques poils sur le corps ; caractères qui suffisent pour le distinguer de celui d'Amérique, auquel les voyageurs ne donnent ni dents molaires ni poil sur le corps. Ainsi nous présumons qu'on peut compter cinq espèces de lamantins : la première est le grand lamantin de Kamtschatka, qui, comme nous l'avons dit, surpasse tous les autres en grandeur, et qui n'a ni dents molaires, ni ongles au bout des mains, ni poil sur le corps; la seconde, le grand lamantin des Antilles, qui a des dents molaires, des ongles, et quelques poils sur le corps, et dont la longueur n'est au plus que de dix-huit à vingt pieds, tandis que celle du lamantin de Kamtschatka est de plus de vingt-trois pieds ; la troisième, le grand lamantin de la mer des Indes, qui n'est pas encore bien connu, mais qui doit être une espèce différente de celle du Kamtschatka et des Antilles, puisque ni l'une ni l'autre ne peuvent traverser les hautes mers, parce qu'elles ne produisent point les herbes

dont ces animaux se nourrissent; la trième, le petit lamantin de l'Amérique ridionale, qui fréquente également les salées et les eaux douces, et diffère beau des trois premiers par la grandeur, que de plus de deux tiers au dessous; et le quième, le petit lamantin du Sénégal, comme le petit lamantin de la Guiane ceux de l'Amérique. Ces deux petites es diffèrent en ce que la première n'a poi dents, et que les trous auditifs sont grands que dans la seconde.

Voilà ce que j'ai pu recueillir de minertain au sujet des différentes espèce lamantins qui, comme l'on voit, ne pas encore parfaitement connues. Quel voyageurs ont parlé des lamantins des ilippines, et M. Forster m'a dit en avoi aussi sur les côtes de la Nouvelle-Hollarmais nous ignorons si ces espèces des lippines et de la Nouvelle-Hollarde peu se rapporter à celles dont nous venon parler, ou si elles en différent assez 1 qu'on doive les regarder comme des esp.

différentes.

FIN DU TOME VI.

# TABLE

### DES ARTICLES CONTENUS DANS LE SIXIÈME VOLUME.

## QUADRUPÈDES.

| éphant Page                         | 1   | Le Chevreuil des Indes                | 150  |
|-------------------------------------|-----|---------------------------------------|------|
| hinocéros                           | 25  | Les Mazammes                          | 152  |
| Chameau et le Dromadaire            | 32  | Le Musc                               | 154  |
| uffle                               | 37  | Le Babiroussa                         | 159  |
| rochs                               | id. | Le Tapir, ou l'Anta                   | 161  |
| ison                                | id. | L'Hippopotame                         | 167  |
| lébu                                | id. | Le Cabiai                             | 178  |
| Iouflon et les autres Brebis étran- |     | Le Porc-Épic                          | 179  |
| gères                               | 60  | Le Porc-Épic de Malaca                | 181  |
| Belier et la Brebis de Valachie     | 66  | Le Coendou                            | 182  |
| Belier de Tunis                     | id. | Le Coendou à longue queue             | 183  |
| Morvant de la Chine                 | 67  | L'Urson                               | 184  |
| Bouc à longs sabots                 | 68  | Le Tanrec et le Tendrac               | 185  |
| tis                                 | 71  | La Girafe                             | 186  |
| %bre                                | 73  | Le Lama et le Paco                    | 196  |
| louagga                             | 78  | La Vigogne                            | 201  |
| an et le Renne                      | 79  | L'Unau et l'Aï                        | 206  |
| louquetin, le Chamois et les autres |     | Le Kouri, ou le petit Unau            | 210  |
| Chèvres                             | 99  | Le Surikate                           | 211  |
| aïga                                | 104 | Le Phalanger                          | 212  |
| Gazelles                            | 106 | Le Coquallin                          | 213  |
| Gazelle pasan                       | 117 | Les Gerboises                         | 214  |
| Gazelle antilope                    | 118 | La Mangouste                          | 222  |
| Gazelle tzeiran                     | 119 | La Fossane                            | 224  |
| Chèvre sautante du cap de Bonne-    |     | Le Vansire                            | 225  |
| Espérance                           | 122 | L'Isatis                              | 226  |
| Gazelle à bourse sur le dos         | 123 | Le Glouton                            | 228  |
| Klippspringer, ou Sauteur des Ro-   |     | Le Carcajou                           | 230  |
| chers                               |     | Le Kinkajou                           | 233  |
| Bosbok                              | 125 | Le Leming                             | 235  |
| Ritbok                              | id. | Les Moufettes                         | 236  |
| Chèvre bleue                        | 127 | La Moufette du Chili                  | 238  |
| Bubale                              | id. | Le Pekan et le Vison                  | id   |
| Coudous                             | 131 | La Zibeline                           | 239  |
| Canna                               | 132 | Le Tarsier                            | 240  |
| Condoma                             | 135 | Les Makis                             | 241  |
| Nil-Gaut                            | 139 | Le Loris                              | 244  |
| Guib                                | 144 | Le Loris de Bengale                   | id.  |
| Grimme                              | 145 | Le petit Maki gris                    | 249  |
| Chevrotains                         | 148 | Le Vari                               | 260  |
| Memina                              | 149 | Nomenclature des Singes               | id.  |
| Chevrotain, appelé à Java petite    | : 3 | Les Orangs-Outangs, ou le Pongo et le | 0.00 |
| Gazelle                             | id. | Jocko                                 | 262  |

| 430                                    | TAI        | BLE.                                                       |
|----------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
| Le Gibbon                              | 279        | De la Mule                                                 |
| Le Pithèque                            | 280        | Le Gnou ou le Niou                                         |
| Le Magot                               |            | Du Gnou, par le professeur Allamand                        |
| Le petit Cynocéphale                   | 285        | L'Aye-aye                                                  |
| Le Papion                              |            | L'Anonyme                                                  |
| Le Babouin des bois                    | 287        | Le Daman-Israël                                            |
| Le Babouin à longues jambes            | id.        | L'Alco                                                     |
| Le Babouin à museau de chien           | 288        | Le Rat de Madagascar                                       |
| Le Choras                              | 289        | Le Taguan, ou grand Écureuil volant                        |
| Le Mandrill                            | 290        | Le grand Écureuil de la côte de Malabar.                   |
| L'Ouanderou et le Lowando              | 291        | L'Écureuil de la côte de Madagascar.                       |
| Le Maimon                              | 292        | Les Guerlinguets                                           |
| Le Macaque et l'Aigrette               | 293        | Notice de quelques animaux dont il n'a                     |
| Le Macaque à queue courte              | 294        | pas été fait mention dans le cours                         |
| Le Patas                               | 295        | de cet ouvrage                                             |
| Le Patas à queue courte                | 296        | La Vache de Tartarie                                       |
| Le Malbrouck et le Bonnet-Chinois      | id.        | Le Tolai                                                   |
| Le Mangabey                            | 298        | Le Zisel                                                   |
| La Mone                                | 299        | Le Zemni                                                   |
| Le Mona                                | 300        | Le Pouc                                                    |
| Le Callitriche                         | id.        | Le Péronasca                                               |
| Le Moustac                             | 301        | Le Souslik                                                 |
| Le Talapoin                            | 302        | La Taupe dorée                                             |
| La Guenon à long nez                   | id.        | Le Rat d'eau blanc                                         |
| La Guenon à nez allongé                | 303        | Le Tayra ou le Galera                                      |
| La Guenon couronnée                    | id.        | Le Philandre de Surinam                                    |
| La Guenon à camail                     | 305        | L'Acouchi                                                  |
| Le Blanc-Nez                           | id.        | Le Tucan                                                   |
| La Guenon à nez blanc proéminent.      | 306        | La Musaraigne du Brésil                                    |
| Le Roloway ou la Palatine              | 307        | L'Apéréa                                                   |
| La Guenon à face pourpre               | 308        | Le Tapeti                                                  |
| La Guenon à crinière                   | id.        | Les Phoques, les Morses et les Laman-                      |
| La Guenon nègre                        | 309<br>id. | tins                                                       |
| Les Sapajous et les Sagouins           | 311        | Les Phoques cons creilles                                  |
| L'Ouarine et l'Alouate                 | 312        | Les Phoques sans oreilles<br>Le grand Phoque à museau ridé |
| Le Coaita et l'Exquima                 | 315        | Le Phoque à ventre blanc                                   |
| Le Sajou brun et le Sajou gris         | 319        | Le Phoque à capuchon                                       |
| Le Saï                                 | 321        | Le Phoque à croissant                                      |
| Le Saïmiri                             | id.        | Le Phoque neit-soak                                        |
| Le Sajou nègre                         | 322        | Le Phoque laktak de Kamtschatka                            |
| Le Sajou cornu                         | id.        | Le Phoque gassigiak                                        |
| Le Saki                                | 323        | Le Phoque commun                                           |
| L'Yarqué, espèce de Saki               | id.        | L'Ours marin                                               |
| Le Tamarin                             | id.        | Le Lion marin                                              |
| Le Tamarin nègre                       | 324        | Les Morses                                                 |
| L'Ouistiti                             | id.        | Le Morse ou la Vache marine                                |
| Le Marikina                            | 325        | Le Dugon                                                   |
| Le Sagouin, ou le Singe de nuit        | 326        | Le Lamantin                                                |
| Le Pinche                              | id.        | Le grand Lamantin de Kamtschatka.                          |
| Le Mico                                | 327        | Le grand Lamantin des Antilles                             |
| De la Dégénération des animaux         | 329        | Le grand Lamantin de la mer des                            |
| Des Mulets                             | 348        | Indes                                                      |
| Table des rapports de la fécondité des |            | Le petit Lamantin d'Amérique                               |
| animaux                                | 356        | Le petit Lamantin du Sénégal                               |









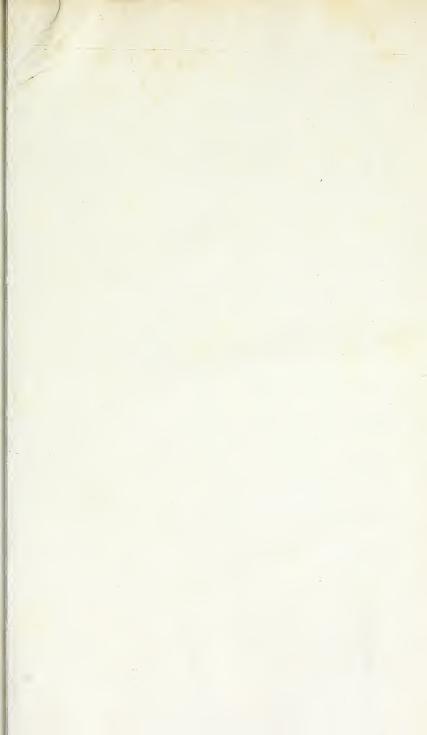





